







### **GÉOGRAPHIE**

HISTORIQUE, ECCLESIASTIQUE

ET CIVILE,

OU

Description de toutes les Parties du Globe Terrestre, enrichie de Cartes Géographiques.

Par Dom Joseph VAISSETE, Religieux Bénédictin de la Congrégation de S. Maur.

TOME SECOND.



### A PARIS,

Chez DESAINT & SAILLANT, rue S. Jean de Beauvais.

JEAN-THOMAS HERISSANT, rue S. Jacques.

JACQUES BAROIS, Quai des Augustins.

M DCC L V.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.

VILLE DE LYON



## TABLE DES SOMMAIRES DU TOME SECOND

| 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5. 5. Evecne ou Principaute d'Haiber-           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fladt, 40                                       |
| L'ALLEMAGNE, page 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.6. Evêché ou Principauté de Ratze-            |
| <b>≜•</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bourg, 41                                       |
| L'ALLEMAGNE INTERIEURE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5. 7. Evêché, aujourd'hui Principauté de        |
| OU LE CORPS GERMANIQUE ; §                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schwerin, 42                                    |
| L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II. Etats Séculiers du Cerole de la Basse Saxe, |
| Cercle de Westphalie, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ibid.                                           |
| L. Etats Ecclesiastiques du Cercle de Westpha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6. 1. Duché de Saxe-Lawembourg, ibid.           |
| lie, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | § 2. Etats de la Maison de Bruntwick,           |
| 5. 1. L'évêché de Liége, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43                                              |
| 6. 2. L'évêché de Munster, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Etats du duc de Wolfenbutel, 44              |
| 5. 3. L'évêché d'Ofnabruck, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Etats de l'Electeur d'Hanovre, 45            |
| 5. 4. L'évêché de Paderborn , 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3. La Principauté de Calemberg, 47              |
| §. 5. Abbayes impériales du Cercle de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4. La Principauté de Grubenhagen, 48            |
| Westphalie, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | §. 3. Duché de Holstein, ibid.                  |
| II. Etats Séculiers du Cercle de Westphalie, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | §. 4. Duché de Meckelbourg, 51                  |
| 6. 1. Duché de Berg, ibid,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Duché de Meckelbourg Schwerin                |
| 6. 2. Duché de Cléves, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 52                                              |
| 6. 2. Duché de Juliers , 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a. Duché de Meckelbourg Sterlits                |
| §. 4. Duché de Saureland ou de West-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54                                              |
| phalie, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. Le Meckelbourg Suédois, ibid                 |
| 5. 5. Principauté de Ferden ou Verden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5. 5. Villes Impériales du Cercle de la         |
| . 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Basse , ibid                                    |
| 5. 6. Principauté de Minden ; ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III.                                            |
| 5.7. Principauté d'Ooltfrise ou de Frise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cercle de la Hame Saxe, 57                      |
| Orientale, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I. La Pomeranie,                                |
| 5. 8. Comtés du Cercle de Westphalie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6. 1. La Pomeranie Citérieure, 59               |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | §. 2. La Pomeranie Ultérieure, 61               |
| \$.9. Villes impériales du Cercle de West-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II. Marquisat ou Electorat de Brandebourg,      |
| phalie, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62                                              |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6. 1. L'Altmarck ou Vieille-Marche , 63         |
| Cercle de la Basse Saxe, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 6. 2. La Marche de Priegnits, ibid.           |
| I. Etats Ecclesiastiques on Sécularises du Cer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. 2. La Moyenne Marche, ou Mittele             |
| cle de la Baffe Saxe, 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Marck, 64                                       |
| 5. 1. L'Evêché d'Hildesheim, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | §. 4. L'Ucker-Marck, 67                         |
| 5. 2. L'Evêché de Lubeck, ou d'Entin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | §. 5. La Nouvelle Marche; 68                    |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III. Duché Electoral de Saxe; 69                |
| 5. 3. Archevêché, aujourd'hui Duché de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV. Marquifat de Misnie, 70                     |
| Breme, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5. 1. La Milnie proprement dite, ibid           |
| \$. 4. Archevêché, aujourd'hui Duché de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | §. 2. L'Evêché de Meribourg , 73                |
| Magdebourg, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5. 3. L'Evêché de Naumbourg, 34                 |
| The state of the s |                                                 |

VILLE DE LYON
Miblioth. du Palais des Ao.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OMMANDES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iv TABLE DES S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. 4. L'Osterland ou la Principauté d'Al-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6. 2. Principautés séculieres de la partie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tenbourg, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Occidentale du Haut Rhin, 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| S. s. Duché de Weissenfels; 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Il. Partie Orientale du Cercle du haut Rhin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| V. Le Landgravias de Thuringe, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. Etats de la Thuringe, qui appartien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5. 1. Etats de l'Abbaye de Fulde, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nens à la Maison de Saxe, 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6. 2. La Heffe, 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6. 1. Etats de la Thuringe, qui appar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. La Baile Heffe, 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tiennent à la Maison Electorale de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. La Haute Heffe, 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Saxe, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ol> <li>Comté de Catzenellebogen, ibid.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6. 2. Duché de Saxe-Weimar, 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6. 3. La Wetteravie, 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. 5. Duche de Saxe-Gotha , 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ol> <li>4. Villes Impériales de la partie Orien-</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. 4. Duché de Saxe-Salfeld, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tale du Cercle du Haut Rhin, 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Il. Etats de la Thuringe, qui appartien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nent à d'autres Princes qu'à ceux de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cercle de Francenie, 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maifon de Saxe, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L. Princes Eccléfisstiques du Cercle de Fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. 1. Domaines que l'Electeur de Mayen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | conic, 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ce possede dans la Thuringe, 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ol> <li>1. Eveché de Wirtfbourg, ibid.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. 2. Etats Eccléfiastiques de la Thu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6. 2. Eveche d'Aichitet, 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ringe, So                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6. 4. Evêché de Bamberg, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. 3. Principautés & Comtés de la Thu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5. 4. Domaines du Grand Maître de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ringe, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l'Ordre Teutonique, 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. 4. Villes Impériales de la Thuringe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II. Principantes Séculieres du Cercle de Fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VI. Principauté d' Anhalt , 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5. 1. Burgraviat de Nuremberg , ilid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YI. Principauté d'Anhalt , 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S. 1. Burgraviat de Nuremberg , ilid.     S. 2. Principaure de Henneberg , 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VI. Principauté d'Anhalt , 82<br>§. 1. La Principauté d'Anhalt propre-<br>ment dite , 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | §. 1. Burgraviat de Nuremberg , ilid. §. 2. Principauté de Henneberg , 119 §. 3. Principauté de Cobourg , 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VI. Principauté d'Anhalt , 82  1. La Principauté d'Anhalt proprement dite , 83  2. L'Abbaye de Quedelimbourg , ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S. 1. Burgraviat de Nuremberg , itid.     S. 2. Principauré de Henneberg , 119     S. 3. Principauré de Cobourg , 125     S. 4. Principauré de Schwartzenberg , 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VI. Principauté d'Anhalt , 82<br>§. 1. La Principauté d'Anhalt propre-<br>ment dite , 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S. 1. Burgraviat de Nuremberg , ilid.     S. 2. Principauté de Henoeberg , 119     S. 3. Principauté de Cobourg , 113     S. 4. Principauté de Schwarzenberg , 111     S. 5. Comrés de l'Empire du Cercle de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VI. Principauté d'Anhalt 4 82<br>§ 1. La Principaute d'Anhalt propre-<br>ment dite, 83<br>§ 2. L'Abbaye de Quedelimbourg, ibid.<br>§ 3. Le Comté de Barbi, 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S. 1. Burgraviat de Nutemberg , ifid.     S. 2. Principauté de Henneberg , 119     S. 3. Principauté de Cobourg , 113     S. 4. Principauté de Schwartzenberg , 111     S. Comtés de l'Empire du Cettle de Francone , ifid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VI. Principauté d'Anhalt   §1. La Principauté d'Anhalt propre- ment dite,   § 4. L'Abbave de Quedelimbourg, ibid.   § 3. Le Comté de Barbi,   § 4. L'Accomté de Barbi,   LV.   Cerelt Elélleral on du Bas Rhis, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Burgawiat de Nuremberg, itid.     2. Principauté de Hemsberg, 113     3. Principauté de Cobourg, 113     4.4. Principauté de Schwartzenberg, 111     5. Comcés de Elempire du Cercle de Francone.     11. Pilles Impériales du Cercle de Francone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VI. Principauté d'Anhalt . 82<br>§1. La Principaute d'Anhalt propre-<br>ment dite . 83<br>§ 2. L'Abbare de Quedelimbourg, titul.<br>§ 3. Le Comté de Barbi . 84<br>IV. Certle Ellètard ou du Bas Rhin , ibid.<br>L'Elelbera de Calogne . ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5. 1. Burgraviat de Nuremberg, ilid. 5. 2. Principaute de Frenneberg, 110 5. 3. Principaute de Cobourg, 113 6.4. Principaute de Schwattzenberg, 171 6. 1. Comnés de l'Empire du Cercle de Franconie, 1864. 11. Pilles Impériales du Cercle de Franconie, 1115 113 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VI. Principanti d'Anhalir 9 82 9.1. La Principanti d'Anhalir propre-<br>ment dire, 13 9. 1. L'Abbaye de Quedelimbourg, 18st. 15 9. 1. Comit de Barbis, 38 4 1 V. Cercle Eleibrat de Galagne, 18st. 1. Eleibrat de Calogne, 38 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Durgraviat de Nuremberg . iii.l.     Principante de Henneberg . 119     ; - Principante de Cobourg . 113     ; - Principante de Cobourg . 113     ; - Cometo de L'Empire de Cerlo de Francons . iii.l.     iii.l. Villes Impériales de Cercle de Francons . iii.l.     VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VI. Principauti d'Anhalt.  § 1. La Principaute d'Anhalt propre-<br>ment dite,  6. L. I Abbave de Quedelimbourg, sind.  § 3. Le Comté de Barbi,  8. L. V.  Ceret Eletteral en da Bas Riva, sind.  Elitheral de Glages,  ind.  11. Elitheral de Adégones,  § 1. Elettoral de Maynes,  § 1. Elettoral de Maynes,  § 1. Elettoral de Maynes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B. Borgewist de Naremberg, idid.     J. Principauré de Henneberg, 110     J. Principauré de Henneberg, 110     J. Principauré de Schwartenberg, 131     J. Frincipauré de Schwartenberg, 131     J. Connés de Elmpire du Cercle de Françoise, 1867.  M. Filles Impériales du Cercle de Françoise, 1867.  VIII. Villes Impériales du Cercle de Françoise, 112     Crele de Studie 1124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VI. Principauti d'Adulat.  § 1. La Principaute d'Adulat propre- ment dite,  § 1. Le Comit de l'arbi,  Le Elithera de Gallerie de Marcia de Mayene,  § 1. Elichora de Adiyoner,  § 1. Elichora de Mayene proprement  d'arbit, 1 de Mayene proprement  d'arbit, 1 de Mayene proprement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6. I. Burgravia de Naremberg. 1114. 5. 1. Principaure de Heimerberg. 1129. 5. 1. Principaure de Heimerberg. 1129. 5. 1. Principaure de Schwarzenberg. 1131. 5. Comics de Tempire du Cettle de Transcoule. 118. Pillo Impériale de Silvarzenberg. 1181. 119. VII. 119. Crecte de Françoise. 119. VII. 119. Crecte de Stande. 119. Transcoule. 119. Transcou |
| yl. Principanti d'Anhali.  1. La Principanti d'Anhali propre- ment clite,  1. La Principanti d'Anhali propre- ment clite,  1. La Rhibave de Quredcimbourg, sind.  5.1. Le Comit de Eurbi,  8.  L'. Corret Elellerad au dan Ebba, sind.  1. Elellera de Galgars,  1. Elellera de Absyncte,  7. 1. Electara de Mayence proprement  dir,  5. 1. Le Domaines (Fartés 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6. 1. Burgraviat de Naremberg, idid. 5. 2. Principauré de Henneberg, 110 6. 2. Principauré de Henneberg, 110 6. 3. 4. Principauré de Schwartenberg, 121 6. 5. Councis de Elmpire du Cercle de Françoise de Schwartenberg, 121 6. 5. Councis de l'Empire du Cercle de Françoise de Trançoise de Trançoise (111) 7. Villes Impériales du Cercle de Françoise (124) 7. Principausir de Ectéfishiques du Cercle de Saude (124) 8. Principausir de Ectéfishiques du Cercle de Saude (124) 8. Principausir de Cercle de Principausir de Cercle de Saude (124) 8. Principausir de Cercle de Principausir de Cercle de Saude (124) 8. Principausir de Cercle de Principausir de Cercle de Principausir de Cercle de Saude (124) 8. Principausir de S |
| VI. Principant d'Anhalt ;  § 1. La Principant d'Anhalt propre- ment dite,   § 1. La Vindraguer d'Anhalt propre- ment dite,   § 1. L'Abbave de Quedelimbourg, il-  § 1. L'Comié de l'atris,   § 3. L'Comié de l'atris,   § 3. L'Comié de l'atris,   § 4. L'Abbave de L'Abbave de L'Abbave de L'Abbave de L'Abbave de L'Abbave de L'Abbave proprese de l'atris,   § 1. L'Abbave de Abbave proprese de l'Abbave de L'Abbave proprese de l'Abbave de l'Abbave proprese de l'Abbave | 5 - Norgravia de Noremberg . did. 5 - Norgravia de Henneberg . did. 5 - Norgravia de Henneberg . did. 5 - Norma de Henneberg . did. 6 - Norma de Cobourg . 13-14 . did. 6 - Countés de Tiempre de Creix de François . did. 6 - François . di Empre de Creix de François . did. 6 - Principario de Creix de François . did. 7 - Norma de Creix de François . did. 7 - Norma de Creix de Saude . 13-14 . did. 6 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 6 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 6 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 6 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 6 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 6 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 6 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 6 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 6 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 7 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 7 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 7 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 7 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 7 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 7 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 7 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 8 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 8 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 8 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 8 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 8 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 8 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 8 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 8 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 8 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 8 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 8 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 8 - Norma de Creix de Saude . 13-15 . did. 8 - Norma de Comment de Comment de Creix de Saude . 13-15 . did. 8 - Norma de Comment de Comme |
| VI. Principant d'Ashalir, §1. La Principant d'Ashalir propre- ment dire, §1. La Vindipante d'Ashalir propre- ment dire, §1. L'Abbieve de Quedelimbourg, sind. §1. L'Abbieve de Darbel, §3. Le Constè de Darbel, §4. L'Elèbras de Colgare, §5. L'Elèbras de Colgare, §5. L'Elèbras de Colgare, §5. L'Elèbras de Mayence, §5. L'Elèbras de Mayence, §5. L'Elèbras de Colgare, §6. L'Elèbras de C | 5. 1 Brograviat de Noremberg . disl. 5. 2 Principaute de Henneberg . disl. 5. 2 Principaute de Cobourg . 11-5 6. 3 Principaute de Cobourg . 11-5 6. 1 Connect de Thompte de Creber de Selverians de Creber de Levier de Creber de Creber de Seude Levier de Creber de Creb |
| VI. Principant d'Anhalt ; § 1. La Principant d'Anhalt propre- ment dite,  § 1. La Vindraguer d'Anhalt propre- ment dite,  § 1. L'Abbave de Quedetimbourg,  § 18 § 1. L'Abbave de Quedetimbourg,  § 18 § 1. L'Abbave de L'Arbave propresentation de L'Arbave de L'Arbave propresentation de L'Arbave de | 5 - Norgravia de Noremberg . did. 5 - Norgravia de Henneberg . did. 5 - Norgravia de Henneberg . did. 5 - Norgravia de Henneberg . did. 6 - Norgravia de Cobourg . 13- 6 - Countés de Elmpre du Creire de François . dif. 6 - François de Elmpre du Creire de François . dif. 6 - Norgravia de Creire de François . dif. 6 - Norgravia Ecciplalajore de Creire de Saude . 13- 6 - Norgravia Ecciplalajore de Creire de Saude . 13- 6 - L'évité de Adogloourg . 13- 6 - L'évité de Adogloourg . 13- 7 - Norgravia con Pédautes Impédales . 12- 7 - Abbyes on Pédautes Impédales . 12- 8 - Abbyes on Pédales . 12- 8 - Abbyes on Pédautes Impédales . 12- 8 - Abbyes on Pédautes Impédales . 12- 8 - Abbyes on Pédales . 12- 8 - Abbyes on |
| VI. Principant d'Adulati, § 1. La Principant d'Adulati, § 1. La Principant d'Adulati propre- ment dite, § 1. La Nabise de Quedelimbourg, 183d. § 1. Le Comit de Farbl, § 1. Le Comit de Farbl, § 1. Le Comit de Capital, § 2. Le Comit de Capital, § 3. Le Elchera de Galguer, § 184, § 1. Elchera de Galguer, § 185, § 2. Le Domainer Gparés § 39 § 3. Le Domainer Gparés § 30 § 4. Le Domainer Gparés § 30 § 5. Le Domainer Gparés § 5. Le Domainer Gpar | 5. 1 Brograviat de Noremberg. disl. 5. 1 Principaure de Hennerberg. 5. 1 Principaure de Hennerberg. 5. 1 Principaure de Cobourg. 13. 5. 4 Brogravia de Cobourg. 13. 5. 4 Brogravia de Cobourg. 13. 5. 4 Brogravia de Crede de Tessenoire. 14. 5. 1 Brogravia de Crede de Françoire. 15. 1 Principaure de Crede de Françoire. 15. 1 Principaure de Crede de Soude. 16. 1 Principaure de Crede de Soude. 16. 1 Devide de Goode. 16. 1 Brogravia de Crede de Soude. 17. 1 Brogravia de Crede de Soude. 18. 1 Brogravia de Cre |
| VI. Principant d'Ashalir, a Portinguat d'Ashalir, a Portinguat d'Ashalir, populare d'Ashalir propriement dire, d'. 1. L'Abbeuve de Quedelimbourg, ribit.  § 1. L'Comité du V. L'V. L'V. L'V. Certit Elleland ou de la Ribbe, ribid. L'Eldhau de Abbeuve, 407 § 1. de comité de Mayene, 407 § 1. de comité de Mayene, 407 § 1. de l'Ashalir de Mayene, 407 § 2. de l'Ashalir de Mayene, 407 § 3. de l'Ashalir de Mayene, 407 § 3. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Mayene, 407 § 1. Parité Coccionale de Palatinir de Ma | 5. 1 Eurogravia de Noremberg . disl. 5. 2 Principauré de Henneberg . disl. 5. 2 Principauré de Henneberg . disl. 5. 4 Principauré de Cobourg . 123 5. 1 Europeare de Cobourg . 123 5. 1 Europeare . de Celebrer . de |
| VI. Principant d'Adulati, § 1. La Principant d'Adulati, § 1. La Principant d'Adulati propre- ment dite, § 1. La Pablise de Quedelimbourg, 185d. § 1. La Rhibise de Gurdelimbourg, 185d. § 1. Le Comit de Barbi, § 185d. Le Elibrat de Gurdelimbourg, 185d. Le Elibrat de Maynes, 185d. Le Elibrat de Maynes, 185d. Le Le Domaines (Equatica Songalitation of Comments of Palatination of P | 5. 1 Brograviat de Noremberg did. 5. 1 Pirnoquard de Henneberg did. 5. 1 Pirnoquard de Henneberg did. 6. 1 Pirnoquard de Cobourg 125 6. Countés de Tiempre de Créate de Françoise did. 7 Hancone did. 7 Halle Dupénded de Créat de Créat de Françoise did. 7 Halle Dupénded de Créat de Françoise did. 7 Leviché de Conflanço 125 7 Leviché de Conflanço                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VI. Principant d'Anhalt propre-<br>ment dire, de l'Anhalt propre-<br>ment dire, d'. La Phobwe de Quedelinbourg, ribd.<br>§ 3.1. Consid de Dubl., 8.3.<br>§ 1.1. Consid de Dubl., 8.4.<br>§ 1.1. Consid de Dubl., 8.5.<br>Cercle Eleident du cha Bat Bobs, ribd.<br>I. Elcibrat du Gaptar, 8.5.<br>§ 1. Elcibrat du Gaptar, 9.7.<br>§ 1. Elcibrat de Mayner, 9.7.<br>§ 1. Elcibrat de Mayner, 9.7.<br>§ 1. La Dominia (Fapta's 9.7.<br>§ 1. La Dominia (Fapta's 9.7.<br>§ 1. Passic Orientale du Palatinas du<br>Rhin., 9.7.<br>§ 1. There Orientale du Palatinas du<br>Rhin., 9.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5. 1 Brograviat de Noremberg . disl. 5. 2 Principaute de Hennetherg . 10. 5. 2 Principaute de Cobourg . 11. 5. 4 Principaute de Cobourg . 11. 5. 1 Counted . 11. 5. 1 Counted . 11. 5. 1 Counted . 11. Fills Impériate au Creit de Tennether . 11. 5. 1 Counted . 11. 6. 1 Counted . 11 |
| VI. Principanti d'Anbiati,   83   5.1. La Principante d'Anbiati,   75   6.1. La Pindopante d'Anbiati propre- ment dite,   8.1. L'Abbave de Quedetimbourg, 187   6.1. L'Abbave de Quedetimbourg, 187   6.1. L'Abbave de Cardetimbourg, 187   6.2. Le Consté de Barbin, 186   6.3. L'Abbave de Galler, 186   6.4. L'Abbave de Galler, 186   6.5. L'Abbave de Malyener, 187   6.5. L'Abbave de Contracte de Palatinat de Roin, 187   6.5. L'Abbave Contracte du Palatinat de Roin, 187   6. L'Abbave Contracte de Malyener, 187   6. L'Abbave Contracte d   | 5 - 1. Morgraviat de Noremberg . disl. 5 - 1. Principaure de Hennerberg . 10 - 1. Principaure de Cobourg . 11 - 5 - 1. Principaure de Cobourg . 11 - 5 - 1. Principaure de Cobourg . 11 - 5 - 1. Consté de l'Empre de Cretie de Françoise . 11 - Priles Imprinduct de Cretie de Trançoise . 11 - Priles Imprinduct de Cretie de Trançoise . 11 - Priles Imprinduct de Cretie de Trançoise . 12 - 1. Eviché de Angélourg . 13 - 1. Eviché de Angélourg . 14 - 1. Eviché de Conflance . 15 - 1. Eviché de Conflance . 17 - 5 - 1. Eviché de Conflance . 18 - 1. Eviché de Conflance . 19 - 1. Eviché de Conflance . 10 - 1. Eviché de Conflance . 11 - 1. Eviché de Conflance . 11 - 1. Eviché de Conflance . 12 - 1. Eviché de Conflance . 13 - 1. Eviché de Conflance . 14 - 1. Eviché de Conflance . 15 - 1. Eviché de Conflance . 16 - 1. Eviché de Conflance . 17 - 1. Eviché de Conflance . 18 - 1. Eviché de Conflance . 19 - 1. Eviché de Conflance . 10 - 1. Eviché de Conflance . 11 - 1. Eviché de Conflance . 12 - 1. Eviché de Conflance . 12 - 1. Eviché de Conflance . 13 - 1. Eviché de Conflance . 14 - 1. Eviché de Conflance . 15 - 1. Eviché de Conflance . 16 - 1. Eviché de Conflance . 16 - 1. Eviché de Conflance . 17 - 1. Eviché de Conflance . 18 - 1. Eviché de Conflance . 18 - 1. Eviché de Conflance . 18 - 1. Eviché de Conflance . 19 - 1. Eviché de Conflance . 19 - 1. Evic |
| VI. Principant d'Anbalt; § 1. La Principant d'Anbalt; § 1. La Principant d'Anbalt propre- ment dire, § 1. La Robsev de Quedelinbourg, vind. § 1. Le Conté de Dubl., § 3. Le Conté de Dubl., § 3. Le Conté de Dubl., § 4. Le Robse de Calogue; § 5. Le Conté de La de Bas Bols, vind. § 6. Le Robse de Galgue; § 7. Le Robse de Mayence; § 7. Le Robse de Mayence; § 8. Le Conté de Mayence; § 8. Le Conté de Palatine de Rhin, § 9. Le Palatine du Rhin, § 9. § 1. Partie Occidentale da Palatine da Rhin, § 9. § 1. Partie Occidentale da Palatine da Rhin, § 9. § 1. Partie Occidentale da Palatine da Rhin, § 9. § 1. Partie Occidentale da Palatine da Rhin, § 9. § 1. Partie Occidentale da Palatine da Rhin, § 9. § 1. Partie Occidentale da Palatine da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5. 1. Brograviat de Noremberg, shil. 5. 1. Principaute de Henneberg, shil. 5. 1. Principaute de Cobourg, 11-3 6. 1. Principaute de Cobourg, 11-3 6. 1. Conntés de l'Empire de Crédic de L'Allenger de Crédic de L'Allenger de Crédic de L'Allenger de Crédic de Crédic de L'Allenger de Crédic de L'Allenger de Crédic de Saude de L'Allenger de Crédic de Saude de L'Allenger de Crédic de Saude de Saude de Saude de Saude de Saude de Saude de L'Allenger de Crédic de Saude de Saude de L'Allenger de Crédic de Saude de Saude de Saude de L'Allenger de Crédic de Saude de Saude de Saude de L'Allenger de Crédic de Saude de Saud |
| VI. Principant d'Ashalir, poper- neur dire, 4, 1. La Pincipant d'Anhalir propre- neur dire, 4, 1. L'Albave de Quedelimbourg, ribit. 5, 1. Comit de V. 1. Certe Etelleur de de la Etelleur, ribit. 1. Etelleur de Cotgue, 1. Etelleur de Cotgue, 1. Etelleur de Cotgue, 1. Etelleur de Cotgue, 1. 1. L'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5. 1 Nourgewist de Noremberg . disl. 5. 2 Principaute de Henneberg . 5. 2 Principaute de Cobourg . 5. 3 Principaute de Cobourg . 5. 4 Principaute de Cobourg . 5. 4 Principaute de Cobourg . 5. 1 Nouve de Course de Corte de Nouve . 5. 2 Nouve . 5. 2 Nouve . 5. 1 Nouve de Constance . 5. 2 Nouve . 5. 1 Nouve de Constance . 5. 1 Nouve . 5. 1 |
| VI. Principant d'Anbalt; § 1. La Principant d'Anbalt; § 1. La Principant d'Anbalt propre- ment dire, § 1. La Robsev de Quedelinbourg, vind. § 1. Le Conté de Dubl., § 3. Le Conté de Dubl., § 3. Le Conté de Dubl., § 4. Le Robse de Calogue; § 5. Le Conté de La de Bas Bols, vind. § 6. Le Robse de Galgue; § 7. Le Robse de Mayence; § 7. Le Robse de Mayence; § 8. Le Conté de Mayence; § 8. Le Conté de Palatine de Rhin, § 9. Le Palatine du Rhin, § 9. § 1. Partie Occidentale da Palatine da Rhin, § 9. § 1. Partie Occidentale da Palatine da Rhin, § 9. § 1. Partie Occidentale da Palatine da Rhin, § 9. § 1. Partie Occidentale da Palatine da Rhin, § 9. § 1. Partie Occidentale da Palatine da Rhin, § 9. § 1. Partie Occidentale da Palatine da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5. 1. Brograviat de Noremberg, shil. 5. 1. Principaute de Henneberg, shil. 5. 1. Principaute de Cobourg, 11-3 6. 1. Principaute de Cobourg, 11-3 6. 1. Conntés de l'Empire de Crédic de L'Allenger de Crédic de L'Allenger de Crédic de L'Allenger de Crédic de Crédic de L'Allenger de Crédic de L'Allenger de Crédic de Saude de L'Allenger de Crédic de Saude de L'Allenger de Crédic de Saude de Saude de Saude de Saude de Saude de Saude de L'Allenger de Crédic de Saude de Saude de L'Allenger de Crédic de Saude de Saude de Saude de L'Allenger de Crédic de Saude de Saude de Saude de L'Allenger de Crédic de Saude de Saud |

| IABLE                             | DE3 3C          | MIMAIRES,                          | A        |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------|
| 6. 2. Domaines de Souabe q        | ui appartien-   | III. Duché de Carinthie;           | 274      |
| nent à la Mailon de B.            |                 | §. 1. La Haute Carinthie,          | 175      |
| 6. 3. Etats de Wirtemberg         | 139             | 1. 2. La Balle Carinthie,          | ibid.    |
| 1. Duché de Wirtemberg,           |                 | . Duché de Carniole,               | 177      |
| 2. Comté ou Principauté           | de Montbel-     | 6. 1. La Haute Carniole,           | ibid.    |
| liard,                            | 141             | 5. 2. La Basse Carniole,           | 178      |
| 5. 4. Marquisat de Bade,          | 142             | 6. 3. Le Windismarck,              | ibid.    |
| 1. Marquilat de Bade-Ba           |                 | 6. 4. Le Cointé de Gorice,         | 179      |
| Haut Marquilat de Ba              |                 | V. Le Tirol,                       | ibid.    |
| 2. Le Bas Marquisat de Bade       |                 | §. 1. Comté de Tirol,              | 180      |
| Dourlack,                         | 144             | 6. 2. Evêché de Brixen,            | 181      |
| 5. 5. Principautés du Cercle      |                 | 5. 3 Evêché de Trente,             |          |
| 5. 7. Principautes du Ceren       | ihid.           | J. 3. Evene de Treme y             | 182      |
| 6. 6. Comtés Libres ou I          |                 | L'ALLEMAGNE EXTERIEUR              | DE       |
| Cercle de Souabe,                 | · 146           | E ALLEMANTE EXTERIEUR              | (E, 10)  |
|                                   |                 | La Boheme                          | :4: 1    |
| III. Villes Impériales du Cercl   |                 |                                    | ibid.    |
| 17111                             | 148             | I. Le Poyaume de Boheme proprement |          |
| VIII.                             |                 | S. t. La Boheme Orientale          | 188      |
| Cercle de Baviere                 |                 | 5. 2. La Boheme Occidentale,       | 194      |
| I. Etats Ecclésiastiques du Cercl |                 | 11. Marquisat de Moravie,          | 196      |
|                                   | 153             | 6. 1. La Moravie Orientale         | ibid.    |
| 5. 1. Archevêché de Saltzbo       |                 | 6. 2. La Moravie Occidentale,      | 197      |
| 5. 2. Evêché de Passau,           | 155             | III. Duché de Silesie,             | 198      |
| § 3. Evêché de Freisingen,        |                 | 5. 1. La Haute Silesie;            | 203      |
| 5. 4. Evêché de Ratisbonne        |                 | 1. La Haute Silesie Autrichiens    | -        |
| 5. s. Abbayes & autres Prél       |                 | 2. La Haute Silesie Pruffienne     | , 204    |
| diates du Cercle de B             |                 | §. 2. La Basse Silesie,            | 206      |
| II. Etais Séculiers du Cercle de  |                 | IV. Le Marquisat de Lusace,        | 213-     |
| 6. 1. Duché Electoral de B        |                 | §. 1. La Haute Lusace,             | 214      |
| 1. Haut Duché de Baviere,         |                 | 6. 2. La Basse Lusace,             | 216      |
| 2. Bas Duché de Baviere,          |                 | 1. La Baile Lusace Saxone,         | ibid.    |
| 6. 2. Le Haut Palatinat,          |                 | 2. La Basse Lusace Brandebos       | urgeoile |
| 1.Le Haut Palatinat proprer       | ment dit, ibid. | ou Pruffienne,                     | ibid.    |
| 2. Duché de Neubourg,             | 163             | 3. Seigneuries Libres,             | 217      |
| 6. 3. Domaines séculiers In       | mmédiats du     |                                    |          |
| Cercle de Baviere,                | ibid.           | La Suisse,                         | ibid.    |
| IX.                               |                 | I. Les Treize Cantons,             | 222      |
| Cercle d'Autriche,                | 164             | Cantons Catholiques,               | ibid.    |
| I. Archi-duché d''Autriche,       | ibid.           | §. 1. Canton de Lucerne;           | ibid.    |
| §. 1. La Basse Autriche,          | 165             | 5. 2. Canton d'Ury,                | 224      |
| 1. La Basse Autriche Méridi       | onale, ibid.    | 5. 3. Canton de Fribourg,          | 225      |
| 2. La Basse Autriche Septent      | rionale, 169    | 5. 4. Canton de Soleure,           | 227      |
| §. 2. La Haute Autriche,          | 170             | •                                  |          |
| II. Duché de Stirie,              | 171             | 5. 5. Canton d'Underwald;          | 118      |
| 6. 1. La Haute Stirie,            | 172             | 5. 6. Canton de Schwits ou Sc      |          |
| 5. 2. La Basse Stirie,            | 173             |                                    | 229      |
| §. 3. Comté de Cilley;            | ibid.           | 5. 7. Canton de Zug,               | 230      |
|                                   | 10.00           | 2. 1. aminoti de soup 3            |          |

| TABLE I<br>Cantons Protestans ou de la Religion | 9 /      | SOM MAIRES.                          |        |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------|
| Cantons Protestans ou de la Religion            |          | nale ou Impériale,                   | 187    |
| due Réformée,                                   | 231      | 6. 2. La Flandre Hollandoise,        | 289    |
| 6. 8. Canton de Zurich,                         | ibid.    | II. Le Hainaut,                      | 291    |
| 5. 9. Canton de Berne                           | 233      | III. Le Comté de Namur ,             | 294    |
| 1. Le pays Allemand,                            | ibid.    | IV. Le Duché de Luxembourg,          | 296    |
| 2. Le pays de Vaud,                             | 236      | 6. 1. Le Luxembourg Allemand,        | 297    |
| 5. 10. Canton de Bale,                          | 239      | 6. 2. Le Luxembourg Walon ,          | sbid.  |
| 5. 11. Canton de Schaffoule                     | 241      | V. Duche de Limbourg,                | 258    |
| Camons Mixtes,                                  | 2.4.2    | 5. 1. Le Limbourg Autrichien ,       | ibid.  |
| 5. 12. Canton de Glaris,                        | ibid.    | 6. 2. Le Limbourg Hollandois ,       | 299    |
| 5. 13. Canton d'Appenzel,                       | 143      | VI. Le Duché de Brabant,             | 301    |
| . Allies des Treirze Camons Suiffes ,           | 244      | I. Le Brabant Autrichien ,           | ibid.  |
| 5. 1. L'Evêché de Bâle ,                        | ibid.    | 5. 1. Quartier de Bruxelles,         | ibid.  |
| 5. 1. L'Abbaye & la ville de S. Ga              | 1,246    | 1. Le Pays Flamand,                  | 302    |
| 5. 3. Le pays des Grisons ,                     | 249      | 2. Le Brabant Walon,                 | 303    |
| 1. Pays propre des Grifons,                     | 251      | 6. 2. Quartier de Louvain,           | 305    |
| 2. Pays fujer des Grilons,                      | 253      | \$. 3. Quartier d'Anvers ,           | 307    |
| r. La Valteline,                                | ibid.    | 1. Le Marquifat d'Anvers propri      |        |
| 2. Le Comté de Bormio ;                         | 255      | dit,                                 | ibid   |
| 3. Le Pays de Chiavenne,                        | ibid.    | 2. La Seigneurie de Malines,         | 308    |
| S. 4. Le Valais,                                | 256      | II. Le Brabant Hollandois,           | 311    |
| Le Haut Valais,                                 | 258      | 6. 1. La Mairie de Bosleduc,         | ibid.  |
| Le Bas Valais,                                  | 259      | 5. 2. La Baronie de Breda ,          | 313    |
| 4. c. La République de Géneve,                  | 160      | 5. 3. Le Marquifat de Bergopzom,     | 314    |
| 6. 6. Les Comtés de Neucharel                   | & de     | 6. 4. Le Pays ou la Terre de Cuyek   | 315    |
| Vallangin,                                      | 262      | 11.                                  |        |
| 5.7. La République de Bienne,                   | 263      |                                      |        |
| 6. 8. République de Mulhausen,                  | ibid.    | Les Pays-Bas Protoflans, on les Prot | vinces |
| 1. Les Sujets des Suiffes ,                     | 264      | Unies,                               | 316    |
| 6. 1. Bailliages Sujers des Suiffes             | au-de-   | I. Le Comié de Hollande.             | 3:3    |
| dans de la Suisse,                              | ibid.    | 6. 1. La Sud-Hollande,               | 324    |
| 5. a. Bailliages Sujets des Suiffes             | , fitués | 6. 2. La Nord-Hollande, ou la        | Welt-  |
| hors du pays,                                   | 170      | frife,                               | 331    |
| Gouvernement & état préfent de                  | 'églife  | II. Le Duché de Gueldre,             | 3 4 2  |
| d'Allemagne & des Pays Ba                       |          | 6. 1. Le Duché de Gueldre, ou la l   | Tance  |
| EUROPE OCCIDENTALE,                             | 178      | Gueldre,                             | 555    |
| L                                               |          | 6. 2. La Gueldre Septentrionale,     |        |
| LES PATS BAS,                                   | ibid.    | Province de Gueldre,                 | 335    |
| I.                                              |          | 1. Quartier de Nimegue,              | ibid.  |
| Les Pays Bas Carboliques ,                      | 279      | 2. Quartier d'Arnheim,               | 336    |
| La Flandre,                                     | 280      | 3. Comté de Zutphen,                 | 3 5 7  |
| 6. 1. La Flandre Autrichienne,                  | 281      | III. La Seigneurie d'Urrechs ,       | ibad.  |
| 1. Flandre Autrichienne Occide                  |          | IV. La Zilande,                      | 349    |
|                                                 | ibid.    | V. La Seigneurie de Gemingue,        | 343    |
| a. Flandre Autrichienne Orien                   |          | VI. La Frife,                        | 344    |
| a range Authoritement Orac                      | 184      | 6. 1. L'Ooftergow ,                  | 145    |
| 5. Flandre Auteichienne Sept                    | entrio-  | 6. 2. La Westergow ,                 | ibid.  |

| TABLET                           | ES S    | OMMAIRES. *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vi    |
|----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5. 3. Sevenvolden,               | 346     | 1. Gouvernement de Paris;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40    |
| 6. 4 Les liles,                  | ibid.   | 6. 1. La Ville de Paris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | abia  |
| VII. L'Oweriffel,                | 3 4 7   | 1. Les Isles, ou la Cité,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40    |
| 6. 1. Le Sallande,               | ibid.   | 2. La Ville, ou la partie Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 6. 1. La Drente,                 | 348     | nale de Paris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 406   |
| 5. 3. La Twente,                 | ibid.   | 3. L'Université, ou la partie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| II.                              | 80114m  | dionale de Paris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 410   |
| LA FRANCE,                       |         | §. 2. Banlieue de Paris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 411   |
| I.                               | 349     | 5. 3. Prevôté & Vicomté de Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| LA FRANCE INTERIEUR              | E, 36;  | 1. Partie Méridionale de la V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| LA FRANCE INTERIEU               |         | de Paris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ibid  |
| TENTRIONALE,                     |         | 2. Partie Septentrionale de la V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| TENTRIONALE,                     | 364     | de Paris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| T a Diografia                    | ibid.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 419   |
| La Picardie,                     | ibid.   | II. Gouvernement de l'Iste de France,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 421   |
| 1. La Picardie, proprement dite, |         | 1. L'Iste de France proprement dite,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ibid  |
| 5. 1. La Haute Picardie,         | 365     | 6. 1. La Brie Françoile,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ibia. |
| 5. 2. La Picardie Moyenne,       | 367     | 6. 2. Le Gâtinois François,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 422   |
| 5. 3. La Basse Picardie,         | 371     | 9. 3. Le Chartrain François,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 423   |
| II. L'Artois,                    | 374     | 5.4. Le Pays de Goëlle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 424   |
| I I.                             |         | 5. 5. Le Comté de Senlis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 425   |
| La Normandie.                    | _       | 5. 6. Le Valois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 426   |
| I. La Haute Normandie,           | 381     | II. Le Vexin François,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 427   |
| 5. 1. Diocése de Rouen;          | ibid.   | III. Le Beauvoisis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 418   |
| 1. Le Pays de Caux,              | 384     | IV. Le Soissonois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 430   |
| 2. Le pays de Bray,              | 388     | 5. r. Le Soissonois propre ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ibid. |
| 3. Le Roumois,                   | 389     | 6. 2. Le Laonois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 432   |
| 4. Le Vexin Normand,             | 390     | §. 3. Le Noyonois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 433   |
| \$. 2. Diocése d'Evreux,         | ibid.   | 1 V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 3. Campagne de Neubourg          | ou Par- | La Champagne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 434   |
| tie Septentrionale du dio        |         | I. La Champagne proprement dite,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ibid. |
| vreux,                           | 391     | 6. 1. La Champagne particuliere,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 435   |
| 2. Campagne de S. André,         | 392     | 6. 2. Le Remois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 437   |
| 5. 3. Diocete de Lisieux,        | 293     | 5. 3. Le Rethelois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 438   |
| 1. Le Lieuvin,                   | ibid.   | 5. 4. Le Pertois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 441   |
| 2. Le pays d'Ouche,              | 394     | 5. s. Le Vallage,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 442   |
| 3. Le Pays d'Auge,               | ibid.   | 5. 6. Le Baffigni,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 443   |
| H. La Basse Normandie,           | 395     | 5. 7. Le Langrois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 444   |
| 5. 1. Diocése de Bayeux;         | ibid.   | 6. 8. Le Senonois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 446   |
| 1. La Campagne de Caen,          | ibid.   | II. La Brie Champenoise;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 447   |
| 2. Le Bessin,                    | 397     | 5. 1. Le Mulcien, ou l'Electio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 3. Le Bocage,                    | ibid    | Meanx,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 448   |
| 5. 2. Diocése de Séez,           | ibid.   | 5. 2. L'Election de Colommiers,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 449   |
| 1. La Campagne d'Alençon,        | 398     | 5. 3. L'Elcction de Provins,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ibid. |
| 2. Le Houlmes,                   | -       | 6. 4. L'Election de Château-Thierry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| \$. 3. Diocese d'Avranches,      | ibid.   | 5. 5. L'Election de Sezanne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 6.4. Diocése de Coutances,       |         | V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 I. |
| I l.                             | 400     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ibid. |
| L'iste de France                 | 401     | Gauvernement de Bourgogne,<br>I. Duché de Rouroogne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 454   |
| - // LE ME A: / M/NET A          |         | A CONTROL OF ANY SERVICE OF THE ANY AND ANY AN | -     |

| viii TABLE D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ES                                                                                                         | SOM MAIRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. La Bourgogne proprement dete,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ibid.                                                                                                      | VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
| §. 1. La Montagne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ibid.                                                                                                      | Gouvernement de Bretagne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ibid.                                                                                                                                                                                       |
| §. 2. Le Dijonois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 455                                                                                                        | 1. Haute Bretagne , ou Orientale ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 498                                                                                                                                                                                         |
| 6. 3. Le Conté d'Auxone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 457                                                                                                        | §. 1. Diocese de Rennes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ibid.                                                                                                                                                                                       |
| §. 4. L'Auxois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid                                                                                                       | §. 2. Diocése de S. Brieuc,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 499                                                                                                                                                                                         |
| §. c. L'Auxerrois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 459                                                                                                        | § 3. Diocéfe de S. Malo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100                                                                                                                                                                                         |
| 6. 6. L'Autunois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 460                                                                                                        | §. 4. Diocese de Dol,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 501                                                                                                                                                                                         |
| §. 7. Le Charolois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 462                                                                                                        | 5. 5. Diocése de Nantes, ou pays                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |
| 11. Le Chalonois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ibid.                                                                                                      | tois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ibid.                                                                                                                                                                                       |
| III. Le Mâconnois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 463                                                                                                        | II. Baffe Bretagne ou Occidemale,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 503                                                                                                                                                                                         |
| 1. Annexes du Gouvernement de Bours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 6. 1. Diocéte de Vannes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ibia.                                                                                                                                                                                       |
| it zamines an convernment at zon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 465                                                                                                        | § 2. Diocése de Quimpercorentin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |
| §. 1. La Breffe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 466                                                                                                        | 6. 3. Diocése de S. Paul de Leon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |
| 5. 2. Le Bugey ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 467                                                                                                        | 5. 4. Diocéle de Treguier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 506                                                                                                                                                                                         |
| §. 3. Le Valromey,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 468                                                                                                        | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , 00                                                                                                                                                                                        |
| 5. 4. Bailiage de Gex,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 469                                                                                                        | LA FRANCE INTERIEURE M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FRI.                                                                                                                                                                                        |
| 5. s. La Principauté de Dombes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid.                                                                                                      | DIONALE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
| 3. ). La l'incipaute de Dombes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 507                                                                                                                                                                                         |
| V I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | L'Aquitaine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | D 24 juitaine 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10114                                                                                                                                                                                       |
| Gouvernement général d'Orléanois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 479                                                                                                        | · L'Aquitaine Septentrionale,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid                                                                                                       | I. Gouvernement de Poitsu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 510<br>ibid                                                                                                                                                                                 |
| L. Gouvernement d'Orléanois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***                                                                                                                                                                                         |
| 6. 1. L'Orléanois Propre 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 471                                                                                                        | 5. 1. Le Haut Poitou,<br>5. 2. Le Bas Poitou,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 511                                                                                                                                                                                         |
| 6. 2. La Sologne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 472                                                                                                        | II. Gouvernement & Aunis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 514                                                                                                                                                                                         |
| 5. 3. Le Gâtinois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 473                                                                                                        | III. Gouvernement de Berri,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 518                                                                                                                                                                                         |
| S. 4. La Beauffe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 475                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |
| §. s. LeChartrain,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ibid.                                                                                                      | 5. 1. Le Haut Berri,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 519                                                                                                                                                                                         |
| §. 6. Le Blaifois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 477                                                                                                        | §. 2. Le Bas Berri,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52                                                                                                                                                                                          |
| §. 7. Le Vendômois ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 478                                                                                                        | IV. Gouvernement de Bourbonnois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | 12 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
| II. Gouvernement de Nivernois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 479                                                                                                        | V. Gouvernement d' Auvergne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |
| III. Gouvernement du Maine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 482                                                                                                        | §. 1. La Haute Auvergne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 527                                                                                                                                                                                         |
| III. Gouvernement du Maine,<br>I. Le Maine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 482<br>ibid.                                                                                               | §. 1. La Haute Auvergue,<br>§. 2. La Basse Auvergne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 527                                                                                                                                                                                         |
| III. Gouvernement du Maine,  I. Le Maine,  §. 1. Partie Orientale du Maine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 482<br>ibid.<br>483                                                                                        | §. 1. La Haute Auvergne,<br>§. 2. La Balle Auvergne,<br>VI. Gouvernement de Limousin,                                                                                                                                                                                                                                                                     | 527<br>528<br>53                                                                                                                                                                            |
| III. Gouvernement du Maine,  I. Le Maine,  §. 1. Partie Orientale du Maine,  §. 2. Partie Occidentale du Maine                                                                                                                                                                                                                                                               | 482<br>ibid.<br>483<br>, 484                                                                               | §. 1. La Haute Auvergue, §. 2. La Basse Auvergue, VI. Gouvernement de Limousin, §. 1. Le Haut Limousin,                                                                                                                                                                                                                                                   | 52°<br>52°<br>53°<br>53°                                                                                                                                                                    |
| III. Gouvernement du Maine,  I. Le Maine,  §. 1. Partie Orientale du Maine,  §. 2. Partie Occidentale du Maine  §. 3. Comté de Laval                                                                                                                                                                                                                                         | 482<br>ibid.<br>483<br>• 484<br>485                                                                        | §. 1. La Haute Auvergue, §. 2. La Basse Auvergue, VI. Gouvernement de Limousin, §. 1. Le Haut Limousin, §. 2. Le Bas Limousin,                                                                                                                                                                                                                            | 527<br>528<br>537<br>537<br>537                                                                                                                                                             |
| III. Gouvernement du Maine,  I. Le Maine,  §. 1. Partie Orientale du Maine,  §. 2. Partie Occidentale du Maine  §. 3. Comté de Laval  II. Le Perche,                                                                                                                                                                                                                         | 482<br>ibid.<br>483<br>, 484<br>485<br>ibid.                                                               | §. 1. La Haute Auvergue, §. 2. La Basse Auvergue, VI. Gouvernement de Limousin, §. 1. Le Haut Limousin, §. 2. Le Bas Limousin, VII Gouvernement de la Marche,                                                                                                                                                                                             | 527<br>527<br>53<br>53                                                                                                                                                                      |
| III. Gouvernement du Maine,  I. Le Maine,  §. 1. Partie Orientale du Maine,  §. 2. Partie Occidentale du Maine,  §. 3. Comté de Laval  II. Le Perche,  §. 1. Le Grand Perche,                                                                                                                                                                                                | 482<br>ibid.<br>483<br>, 484<br>485<br>ibid.<br>486                                                        | §. 1. La Haute Auvergue, §. 2. La Basse Auvergue, VI. Gouvernement de Limousin, §. 1. Le Haut Limousin, §. 2. Le Bas Limousin, VII Gouvernement de la Marche, §. 1. La Haute Marche,                                                                                                                                                                      | 5 2 7<br>5 2 8<br>5 3 7<br>5 3 7<br>5 3 7<br>5 3 7<br>5 3 7                                                                                                                                 |
| III. Gouvernement du Maine,  I. Le Maine,  §. 1. Partie Orientale du Maine,  §. 2. Partie Occidentale du Maine  §. 3. Comté de Laval  II. Le Perche,  §. 1. Le Grand Perche,  §. 2. Le Petit Perche,                                                                                                                                                                         | 482<br>ibid.<br>483<br>, 484<br>485<br>ibid.<br>486<br>ibid                                                | §. 1. La Haute Auvergue, §. 2. La Basse Auvergue, VI. Gouvernement de Limousin, §. 1. Le Haut Limousin, §. 2. Le Bas Limousin, VII Gouvernement de la Marche, §. 1. La Haute Marche, §. 2. La Basse Marche,                                                                                                                                               | \$27<br>\$28<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3                                                                                     |
| III. Gouvernement du Maine,  I. Le Maine,  §. 1. Partie Orientale du Maine,  §. 2. Partie Occidentale du Maine,  §. 3. Comté de Laval  II. Le Perche,  §. 1. Le Grand Perche,  §. 2. Le Petit Perche,  §. 3. Le Thimerais;                                                                                                                                                   | 482<br>ibid.<br>483<br>, 484<br>485<br>ibid.<br>486                                                        | §. 1. La Haute Auvergue, §. 2. La Basse Auvergue, VI. Gouvernement de Limousin, §. 1. Le Haut Limousin, §. 2. Le Bas Limousin, VII Gouvernement de la Marche, §. 1. La Haute Marche, §. 2. La Basse Marche,                                                                                                                                               | \$27<br>\$28<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$4<br>\$4<br>\$4<br>\$4<br>\$4<br>\$4<br>\$4<br>\$4<br>\$4<br>\$4<br>\$4<br>\$4<br>\$4 |
| III. Gouvernement du Maine,  I. Le Maine,  §. 1. Partie Orientale du Maine,  §. 2. Partie Occidentale du Maine,  §. 3. Comté de Laval  II. Le Perche,  §. 1. Le Grand Perche,  §. 2. Le Petit Perche,  §. 3. Le Thimerais;  IV. Gouvernement d'Anjou,                                                                                                                        | 482<br>ibid.<br>483<br>, 484<br>485<br>ibid.<br>486<br>ibid                                                | §. 1. La Haute Auvergne, §. 2. La Basse Auvergne, VI. Gouvernement de Limousin, §. 1. Le Haut Limousin, §. 2. Le Bas Limousin, VII Gouvernement de la Marche, §. 1. La Haute Marche, §. 2. La Basse Marche, VIII. Gouvernement de Sa monge & goumois,                                                                                                     | \$27<br>\$28<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3                                                                                     |
| III. Gouvernement du Maine,  I. Le Maine,  §. 1. Partie Orientale du Maine,  §. 2. Partie Occidentale du Maine,  §. 3. Comté de Laval  II. Le Perche,  §. 1. Le Grand Perche,  §. 2. Le Petit Perche,  §. 3. Le Thimerais;  IV. Gouvernement d'Anjou,  §. 1. L'Anjou Septentrional,                                                                                          | 482<br>ibid.<br>483<br>• 484<br>485<br>ibid.<br>486<br>ibid.<br>ibid.                                      | §. 1. La Haute Auvergue, §. 2. La Basse Auvergue, VI. Gouvernement de Limousin, §. 1. Le Haut Limousin, §. 2. Le Bas Limousin, VII Gouvernement de la Marche, §. 1. La Haute Marche, §. 2. La Basse Marche, VIII. Gouvernement de Sa monge & goumois, I. La Saintonge,                                                                                    | \$27<br>\$28<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3                                                                                     |
| III. Gouvernement du Maine,  I. Le Maine,  §. 1. Partie Orientale du Maine,  §. 2. Partie Occidentale du Maine,  §. 3. Comté de Laval  II. Le Perche,  §. 1. Le Grand Perche,  §. 2. Le Petit Perche,  §. 3. Le Thimerais;  IV. Gouvernement d'Anjou,  §. 1. L'Anjou Septentrional,  §. 2. L'Anjou Méridional,                                                               | 482<br>ibid.<br>483<br>484<br>485<br>ibid.<br>486<br>ibid.<br>ibid.<br>487                                 | §. 1. La Haute Auvergne, §. 2. La Basse Auvergne, VI. Gouvernement de Limousin, §. 1. Le Haut Limousin, §. 2. Le Bas Limousin, VII Gouvernement de la Marche, §. 1. La Haute Marche, §. 2. La Basse Marche, VIII. Gouvernement de Sa monge & goumois,                                                                                                     | \$2;<br>\$2;<br>\$3;<br>\$3;<br>\$3;<br>\$3;<br>\$3;<br>\$3;<br>\$3;<br>\$3;<br>\$3;<br>\$3                                                                                                 |
| III. Gouvernement du Maine,  I. Le Maine,  §. 1. Partie Orientale du Maine,  §. 2. Partie Occidentale du Maine,  §. 3. Comté de Laval  II. Le Perche,  §. 1. Le Grand Perche,  §. 2. Le Petit Perche,  §. 3. Le Thimerais;  IV. Gouvernement d'Anjou,  §. 1. L'Anjou Septentrional,                                                                                          | 482<br>ibid.<br>483<br>, 484<br>485<br>ibid.<br>486<br>ibid.<br>ibid.<br>487<br>ibid.                      | §. 1. La Haute Auvergue, §. 2. La Basse Auvergue, VI. Gouvernement de Limousin, §. 1. Le Haut Limousin, §. 2. Le Bas Limousin, VII Gouvernement de la Marche, §. 1. La Haute Marche, §. 2. La Basse Marche, VIII. Gouvernement de Sa monge & goumois, I. La Saintonge,                                                                                    | \$25<br>\$25<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3                                                                                     |
| III. Gouvernement du Maine,  I. Le Maine,  §. 1. Partie Orientale du Maine,  §. 2. Partie Occidentale du Maine,  §. 3. Comté de Laval  II. Le Perche,  §. 1. Le Grand Perche,  §. 2. Le Petit Perche,  §. 3. Le Thimerais;  IV. Gouvernement d'Anjou,  §. 1. L'Anjou Septentrional,  §. 2. L'Anjou Méridional,                                                               | 482<br>ibid.<br>483<br>, 484<br>485<br>ibid.<br>486<br>ibid.<br>ibid.<br>487<br>ibid.<br>490               | §. 1. La Haute Auvergue, §. 2. La Basse Auvergue, VI. Gouvernement de Limousin, §. 1. Le Haut Limousin, §. 2. Le Bas Limousin, VII Gouvernement de la Marche, §. 1. La Haute Marche, §. 2. La Basse Marche, VIII. Gouvernement de Sa monge & goumois, I. La Saintonge, §. 1. La Saintonge Méridionale,                                                    | \$25<br>\$25<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>ibia<br>d'An<br>\$3<br>ibia<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3<br>\$3                          |
| III. Gouvernement du Maine,  I. Le Maine,  §. 1. Partie Orientale du Maine,  §. 2. Partie Occidentale du Maine,  §. 3. Comté de Laval  II. Le Perche,  §. 1. Le Grand Perche,  §. 2. Le Petit Perche,  §. 3. Le Thimerais;  IV. Gouvernement d'Anjou,  §. 1. L'Anjou Septentrional,  §. 2. L'Anjou Métidional,  V. Gouvernement du Saumurois,                                | 482<br>ibid.<br>483<br>• 484<br>485<br>ibid.<br>486<br>ibid.<br>ibid.<br>487<br>ibid.<br>490<br>491<br>492 | §. 1. La Haute Auvergne, §. 2. La Basse Auvergne, VI. Gouvernement de Limousin, §. 1. Le Haut Limousin, §. 2. Le Bas Limousin, VII Gouvernement de la Marche, §. 1. La Haute Marche, §. 2. La Basse Marche, VIII. Gouvernement de Sa ntonge & goumois, I. La Saintonge, §. 2. La Saintonge Méridionale, §. 2. La Saintonge Septentrionale                 | \$27<br>\$28<br>\$33<br>\$37<br>\$37<br>\$37<br>\$37<br>\$37<br>\$37<br>\$37<br>\$37<br>\$37                                                                                                |
| III. Gouvernement du Maine,  I. Le Maine,  §. 1. Partie Orientale du Maine,  §. 2. Partie Occidentale du Maine,  §. 3. Comté de Laval  II. Le Perche,  §. 1. Le Grand Perche,  §. 2. Le Petit Perche,  §. 3. Le Thimerais;  IV. Gouvernement d'Anjou,  §. 1. L'Anjou Septentrional,  §. 2. L'Anjou Métidional,  V. Gouvernement du Saumurois,  VI. Gouvernement de Touraine, | 482<br>ibid.<br>483<br>• 484<br>485<br>ibid.<br>486<br>ibid.<br>487<br>ibid.<br>490<br>-491<br>492<br>492  | §. 1. La Haute Auvergne, §. 2. La Basse Auvergne, VI. Gouvernement de Limousin, §. 1. Le Haut Limousin, §. 2. Le Bas Limousin, VII Gouvernement de la Marche, §. 1. La Haute Marche, §. 2. La Basse Marche, VIII. Gouvernement de Sa monge & goumois, I. La Saintonge, §. 1. La Saintonge Méridionale, §. 2. La Saintonge Septentrionale II. L'Angoumois, | \$25<br>\$27<br>\$28<br>\$33<br>\$33<br>\$33<br>\$33<br>\$35<br>\$35<br>\$35<br>\$35                                                                                                        |



# GEOGRAPHIE HISTORIQUE, ECCLESIASTIQUE $E T \cdot C I V I L E$ .

### DE L'EUROPE MERIDIONALE. **SUITE**

### III.

### L'ALLEMAGNE.

est située dans le milieu de cette partie du Monde, & elle s'étend dans sa totalité depuis le 45. jusques au 55. degré de latitude septentrionale, & depuis le 23. degré jusques au 37. de longitude, dans l'espace de plus de de 200. lieues communes de France de 25. au degré depuis le levant jusqu'au couchant, & de 250. du midi au nord. Elle est bornée au levant par la Hongrie & la Pologne; au nord par la mer Baltique, le Jutland, ou Chersonese Cimbrique & l'Océan; au couchant par les Pays Bas & la France, & au midi par les Alpes qui la separent de l'Italie.

Ce pays, compris anciennement dans la Tome II.

ALLEMAGNE est une des plus Celtique prise en général, sut nommé Gervastes regions de l'Europe : elle manie par les Grecs & les Romains : il étoit habité par différens peuples, qui avoient chacun leurs mœurs & leurs coûtumes. Les Allemans, dont l'origine, sur laquelle les auteurs varient beaucoup, n'est pas bien connue, & qu'on croit vraisemblablement Gauloise ou Teutone, s'y étant établis, s'y étendirent & lui ont enfin donné leur nom. Les Allemans eux - mêmes, l'appellent Teutsch'and ou Deutschland, du mot Allemand Teutsch dérivé de celui de

> Les Romains ne soumirent qu'une petire partie de la Germanie; sçavoir l'orientale le long du Rhin & sur les frontières des Gaules, où ils établirent deux provinces, la Germanie première & la Germanie

VILLE DE LYON tiblioth, du Palais des Arts seconde soumises au préset des Gaules; & la méridionale vers les Alpes, où ils établirent les provinces de Rétie première & Rétie seconde, sous l'autorité du préset d'Italie; & enfin celle de Norique sous le préset d'Illyrie. Tous les autres peuples de la Germanie conserverent leur liberté.

Dans le tems de la décadence de l'empire, les Francs, qui composoient une des principales nations Germaniques, ayant passé le Rhin, conquirent une partie des Gaules. Clovis un de leurs rois augmenta beaucoup ces conquêtes & fubjugua les Allemans: il maintint & étendit sa domination, ainsi que ses successeurs, sur une grande partie de la Germanie au delà du Rhin. Dans le VIII. siécle Charlemagne acheva de fubjuguer l'Allemagne , qu'il fit administrer par des ducs ou gouverneurs généraux de province, & par des comtes ou gouverneurs particuliers: les uns & les autres rendoient la justice & avoient le commandement des armes. On appella ces derniers Landgraves, Burggraves & Markgraves: le premier nom fignifie Juged'un Pays, le second Juge ou Commandant dans une Ville, & le troisieme Commandant fur la frontière ; car Land en Allemand veut dire Pays & Graven comte; & Burg fignific Ville & Mark frontière.

Charlemagne ne négligea rien pour adoucir l'esprit farouche de ces peuples, que l'amour de la liberté portoit continuellement à la revolte. Mais ils rompirent souvent ses mesures, recommencerent toujours leurs pratiques, & lui fournirent de nouveaux sujets de triomphe. Ce prince songea principalement à se les assujettir par le lien de la conscience: dans ce dessein il y établit des évêques, y envoya des missionnaires pour les instruire dans le Christianisme, & y fonda un grand nombre d'évêchés & d'abbayes. Enfin Charlemagne ayant été couronné empereur à Rome par le Pape Leon III. l'an 800, toute la Germanie le recon-

nut pour son maître. Elle a été gouvernée par neuf empereurs François jusqu'à Louis IV. dernier empereur de la race de Charlemagne, qui étant mort sans héririer, l'empire passa des François aux Saxons, en la personne de Conrad premier duc de Franconie, gendre de Louis, qui fut élu en 912. au refus & par le conseil d'Oton duc de Saxe, qui ayant été élû le premier s'excusa sur sa vieillesse, & conseilla de prendre Contad, quoiqu'il eût été autrefois son ennemi. Depuis l'an 912. jusqu'en 1438. on compte 34. empereurs, fans y comprendre Rodolphe comte d'Habsbourg, pauvre, mais recommandable par sa naisfance & par sa vertu, qui fut élû empereur d'une commune voix des électeurs l'an 1273. C'est à Rodolphe que la maison d'Autriche rapporte le commencement de sa grandeur. Elle a possedé l'empire sans interruption, depuis Albert II. élû en 1438. jusqu'à la mort de l'empereur Charles VI. arrivée le 20. d'Octobre de l'an 1740. après laquelle Charles VII. électeur de Baviére fut élû empereur ; & étant mort en 1745. François Etienne de Lotraine grand duc de Toscane lui a succédé.

Comme l'Allemagne est d'une fort grande étendue, l'air & le terroir y sont fort différens, selon les diverses contrées. Cependant on peut dire en général que l'air y est assez tempéré : on n'est pas incommodé par des chaleurs excessives dans les provinces méridionales, & on ne sent pas un froid trop apre dans les septentrionales. Le terroir produit abondamment tout ce qui est nécessaire pour l'entretien de ses habitans, & pour la défense du pays. Le long du Danube & du Rhin il est extrêmement fertile en bled & en vin; & le long de l'Oder, de l'Elbe & du Weser, il produit une grande quantité de bled, d'orge & de houblon, dont on fait la bière, qui est le breuvage ordinaire de presque toute l'Allemagne.

Ce pays nourrit une assez grande quan-

tité de bestiaux, & en particulier des che- d'avoir cet avantage, si on élisoit un empour le tirage & pour monter la cavalerie. Il y a des mines de toute sorte de métaux & même de sel, & des eaux minérales avec des bains en abondance. On voit des forêts presque par tout : elles n'y sont pas inutiles; elles nourrissent une si grande quantité de cerfs, de sangliers, de chevreuils, de daims, de buffles & d'autres bêtes fauves, qu'en plusieurs endroits on en mange plus communement & à plus vil prix, que du bœuf, du mouton & du pourceau. La forêt Noire est la plus considérable qu'on y connoisse aujourd'hui: elle est aux confins de la Suisse & de l'Alface, & n'est qu'une petite partie de ceile que les anciens appelloient la forêt Herciuienne. On y trouve de grandes montagnes : outre les Alpes qui séparent l'Allemagne de l'Italie, on y distingue celles qui environnent la Bohéme, que quelques-uns croyent être les plus hautes de l'Europe, parce qu'il en fort de tous côtés des rivieres.

On voit dans l'Allemagne un grand nombre de belles rivieres, qui fertilisent la campagne, fournissent une grande quantité de poisson, & facilitent beaucoup le commerce. Il y en à cinq qui furpalsent les autres par la longueur de leurs cours, & par l'abondance de leurs eaux; le Weser, l'Elbe, l'Oder, le Rhin & le Danube: ces deux derniers fleuves sont des plus célébres de l'Europe.

L'Allemagne est très-peuplée, & on trouve dans toutes ses provinces un trèsgrand nombre de villes, dont il y en a plusieurs qui sont fort grandes & fort belles. Il n'y en a pourtant aucune qu'on puisfe appeller proprement la capitale d'Allemagne. Vienne en Autriche, qui pourroit prétendre à cet honneur, plutôt que toute autre, parce que les empereurs y font leur résidence depuis long tems, ne les possede que casuellement; elle cesteroit versité & assez souvent l'opposition d'in-

vaux forts & de grande taille, propres pereur d'une autre maison que de celle d'Autriche. Le commerce fleurit en Allemagne, à cause de la commodité des rivieres: il consiste non-seulement en ses chevaux qui sont fort estimés; mais encore en bois qu'elle a en abondance, en des ouvrages de quincaillerie & de menuiserie; des montres, des horloges, & de pareilles choses qu'on y travaille avec beaucoup d'adresse.

> Les Allemans sont généralement d'une taille avantageuse, bien faits, robustes, laborieux, pariens, francs, amis & ennemis découverts, généreux, liberaux, beaucoup plus civils qu'ils ne l'étoient autrefois, particuliérement la noblesse qui vo/age beaucoup. Ils aiment la parure & la magnificence, la bonne chere & le vin; en quoi on les accuse d'exceder quelquefois. La table chez les Allemans est le lien de la société; elle est aussi assez souvent la cause des querelles, quand le vin les échauffe jusqu'à un certain point. La table est chez eux de toutes les occasions; on commence & on finit par-la. Charles Patin ajoûte plaisamment que dans la conduite de leur vie, on pourroit dire que c'est la matière première dont le reste des actions & des affaires est la forme.

> On peut dire que les Allemans s'attachent aux arts, aux belles lettres & aux sciences, autant qu'aucune autre nation de l'Europe : mais il faut avouer que la guerre est en quelque sorte leur mérier particulier. Ils ont fait paroître anciennement leur valeur dans les grandes & longues guerres qu'ils ont foutenues foit contre les empereurs Romains, soit dans celles qu'ils ont eues contre les Turcs & contre la France. L'Allemagne est une fource inépuifable de gens de guerre; le grand nombre de bons foldats & de grands capitaines qu'elle a produits rendroit cer état très-redoutable à ses voisins, si la di-

rerêts qui se trouvent entre le grand nom- le grand nombre de livres dont ils rembre de souverains qui le composent, ne l'empêchoient d'agir promptement & d'unir toutes ses forces. Cependant leur union qu'on peut appeller admirable, à cause de cette grande différence d'intérêts qui doivent les diviser, est une preuve éclatante & de leur prudence & de l'amour l'on nomme Freres de la Rose-Croix. extrême qu'ils ont pour leur liberté.

du monde les plus jaloux de leur noblesse. Ils ont hérité ces sentimens de leurs ancêtres, qui faisoient une si grande distinction entres les personnes libres & les esclaves, les nobles & les roturiers, qu'ils punissoient de mort ceux qui se marioient avec d'autres personnes qu'avec leurs pareils. Scaliger dit que les Allemans sont glorieux & qu'ils regardent le monde de travers: mais depuis son tems, ils peuvent avoir changé. En Allemagne, ajoûte-il, il n'y a si perit prince qui ne pense être de meilleure maison que le Roi de France. Ils aiment extrêmement la chasse.

Les arts méchaniques ont eu en quelque façon leur berceau en Allemagne. Les Al-Iemans s'y appliquent beaucoup & y réuffissent. On ne peut pas nier qu'on ne leur soit redevable des plus belles inventions: l'imprimerie, la poudre à canon, les armes à feu, sont les faits de leur industrie, de même que l'art de blanchir le fer, & d'en faire des lames utiles à mille choses, ce qui est encore inconnu ailleurs.

Les belles lettres y sont autant cultivées qu'en aucun autre pays du monde. On trouve partout des universités, des académies célébres, & des collèges illustres, qui ne différent point, pour l'utilité, des académies. Il n'y a point d'état un peu confidérable, principalement parmi les Protestans, dont les princes n'ayent pris soin de fonder quelques-unes de ces écoles, pour l'instruction de la jeunesse. On peut facilement juger des progrès que les Allemans font dans les arts & les sciences par

plissent l'Europe. Dès le IX. siècle ils ont commencé à avoir des gens de lettres : ilsdonnent même dans des expériences de chimie, & on prétend que c'est parmi eux qu'on trouve de ces visionnaires entêtes de la Pierre Philosophale & de ceux que

La langue qu'on parle en Allemagne Les Allemans passent pour les peuples est un dialecte de la Teutone, qui a succédé à la Celtique, & qui a aussi donné l'origine à la Flamande, à l'Angloise, à la Danoise, à la Sucdoise & à la Norwegienne-On parle la langue Allemande dans presque tout ce qu'on appelle le corps Germanique. L'Esclavone, ou un dialecte de l'Esclavon, est en usage en Bohéme & dans les provinces voifines. Il y a ausli beaucoupd'Allemans qui parlent le Latin, sans s'embarasser de le parler avec beaucoupde pureté. La langue Françoise est en usage & familière dans la plûpart des cours d'Allemagne, furtout dans celle de Prusse; & il y a des imprimeries Françoises à Berlin. On préfére l'Italien dans quelques autres cours.

> L'Allemagne est divisée au sujet de la religion, entre les Catholiques & les Protestans. En attendant qu'on en parle plus amplement ailleurs, on se contentera de remarquer en général, que la Catholique, y est la dominante, à cause que c'est celle de l'empereur ; & que cette religion & la Protestante, y ont à peu près un égal nombre de partifans. La dernière comprend la Luthérienne ou la confession d'Augsbourg, & la Calviniste, ou la confession de Geneve, suivie dans certains états : mais les Luthériens y sont beaucoup plus nombreux que les Calvinistes. On voit aussi en Allemagne des Anabaptistes qui y sont tolérés, & des Juiss qui y ont des synagogues.

> On divife communement l'Allemagne prise en général, en haute ou méridionale & en balle ou septentrionale: Nous

la diviserons en deux grandes parties, dont l'une comprendra l'Allemagne Interieure ou le Corps de l'Empire, & l'autre l'Allemagne Extérieure, composée de la Bohéme & des provinces adjacentes, & de la Suisse.

I.

## L'ALLEMAGNE INTERIEURE OBLE CORPS GERMANIQUE.

L'empereur Maximilien partagea en 1500. l'empire d'Allemagne en six cercles, & en dix en 1512. Charles V. son successeur confirma en 1522, à la diéte de Nuremberg, cette derniere division dont l'usage s'est conservé jusqu'à aujourd'hui.

Le gouvernement de cet empire est Monarchique & Aristo - Democratique tout ensemble. Sa monarchie paroît en la personne de l'empereur, à cause de l'obligation où font tous les membres de l'empire de lui demander l'investiture de leurs états & de lui prêter serment de fidélité. Son Aristocratie se voit en ce que l'empereur ne peut rien résoudre sans le concours des suffrages des princes ; & sa Democratie est marquée par les villes impériales ou immédiates, qui ont leurs voix dans les diétes de l'empire. Ces assemblées ou dictes générales, en qui réside la souveraineté de l'empire, sont composées de trois corps ou colléges. 1°. Celui des électeurs. 2°. Celui des princes dans lequel entrent tous ceux qui possedent des terres ou souverainetés, tant Ecclésiastiques que Séculières, & qui est par conséquent trèsnombreux. 3° Celui des villes impériales & libres, qui n'a pas beaucoup d'autorité quoiqu'il foit affez confidérable. C'est dans ces assemblées que réside le droit de faire la paix ou la guerre, d'établir des impositions générales, & de regler toutes les affaires importantes de l'Empire. Cependant les délibérations de cette assemblée n'ont force de loi que quand l'Empereur y

a donné son consentement.

Les revenus de ce prince sont très peu de chose; & il ne possede pas un pouce de terre en qualité d'empereur. Il a quelques impositions qu'on met sur les Juiss, les droits de chancellerie & celui des investitures. Son revenu le plus confidérable est un subside annuel que les états de l'empire lui donnent, & qu'on appelle les mois Romains. Ce subside fut d'abord établi pour fournir aux frais du voyage que les empereurs faisoient à Rome, lorsqu'ils alloient s'y faire couronner par le pape. Il étoit sans doute considérable lorsqu'il fur établi: mais comme l'argent est devenu plus commun, il n'est presque rien aujoutd'hui. Cependant comme les repartitions des divers états de l'Allemagne sont faites surce pied-là, on le laisse subsister: mais au lieu d'un mois Romain par an, on en donne ordinairement cinq & davantage dans les besoins. Tout cela néantmoinsferoit peu de chose pour soûtenir la dignité impériale; & c'est pourquoi les Allemans ont intérêt de la conférer à un prince qui soit puissant de son chef.

Le roi des Romains est élû par les électeurs, de même que l'empereur. Il porte le titre d'Auguste, mais non pas celui de toûjours Auguste qui est réservé à l'empereur, dont il est vicaire général, & gouverne l'empire, lorsque ce dernier est ou malade ou absent. Il succéde à l'empire sans qu'il soit besoin de faire une nouvelle élection. Il a dans ses armes l'aigle impérial, mais à une tête seulement, au lieuque celui de l'empereur en a deux.

Tous les électeurs & les princes sont souverains dans leurs terres; ils jouissent de tous les droits de Régale; ils peuvent saire ou abolir des constitutions provinciales, imposer des taxes sur leurs sujets, battre monnoye, lever des troupes, faire des alliances avec les autres souverains de l'Allemagne & avec les étrangers, pourvû qu'elles ne tendent pas au préjudice de la

république. Ils ont droit de vie & de mort fans appel; ils peuvent faire grace aux criminels, & réhabiliter ceux qui ont été notés d'infamie. Ils jugent définitivement les causes de leurs sujets, à la réserve de certains cas auxquels on peut appeller de leurs jugemens. Il y a deux cours pour vuider ces sottes d'appels; la chambre impériale, qui avoir son siège à Spire, & qui après la ruine de cette ville en 1689, a été transsérée à Wetzlar, & le conseil auli-

que qui se tient à Vienne.

La chambre impériale de Wetzlar est composée aujourd'hui d'un chef Catholique, de deux présidens de la même religion, & de deux présidens Protestans, établis pat l'empereur ; & de 17. assesseurs ou conseillers, 9. Catholiques & 8. Protestans élûs par les cercles de l'empire. Le conseil aulique, qui dépend de l'empereur comme juge suprême de l'empire, sut établi en 1648. il est composé de deux présidens, de 17. conseillers dont 6. sont Protestans, & de quelques autres membres tous salaries par l'empereur à qui ils prêtent ferment. Le conseil aulique imperial de Rothweilen Souabe est un tribunal composé d'un président & 13. assesseurs; mais il n'étend la jurisdiction que sur certaines provinces;& on peut en appeller à la chambre impériale ou au confeil aulique. Outre les appellations, ces deux dernieres cours jugent encore les affaires entre la noblesse qu'on appelle immediate, & même entre les comtes, princes, prélats & électeurs. Il en faut pourtant excepter les causes de la derniere importance, où il s'agit de l'honneur ou des fiefs : car en ces cas les électeurs ne reconnoissent pour juges que le coltége des électeurs.

Il y a en Allemagne deux sortes de noblesse, l'une qu'on appelle immédiate, parce qu'elle ne dépend que de l'empire, & l'aurre médiate, parce qu'elle est soumise à quelque prince particulier. Cette derniere ne s'estime guéres moins que la premié-

re. La noblesse d'Allemagne est sans contredit la plus pure de l'Europe. Les Allemans en sont si jaloux, qu'ils aiment mieux épouser une demoiselle sans bien, qu'une riche bourgeoife. La générofité Allemande a fans doute beaucoup de part à cette conduite: mais on pourroit ajoûter que l'intérêt est venu au secours de la générofité. Il y a en Allemagne des chevaliers de l'ordre Teutonique, des chevaliers de Malte & un grand nombre de chapitres & d'abbayes d'hommes & de filles. où on ne peut entrer sans faire preuve de noblesse. On s'est donc accoûtumé à ne pas se mésallier, pour ne pas priver sa posterité d'un avantage qui est si considérable: la coûtume est devenue une loi qu'on ne peut violer aujourd'hui fans une espece d'infamie.

Les ecclésiastiques sont fort puissans dans l'empire d'Allemagne: outre les 3. archevêques électeurs & celui de Saltzbourg, on y voit un grand nombre d'évêques, d'abbés & d'abbesses qui possedent de grandes terres, & qui ont le titre & les avantages de princes de l'empire.

Autrefois l'empereur n'étoit pas électif; car Charlemagne & ses successeurs jusqu'à Louis III. ou IV. possederent l'empire par droit de succession: mais après Louis, les empereurs obtinrent leur dignité par élection; mais comme elle se faisoit par tous les ordres de l'empire, & qu'elle étoit toujours accompagnée de confusion, à cause du grand nombre d'états & de souverains qui y avoient part, on résolut qu'on en commettroit le pouvoir aux sept principaux, dont les charges donnoient plus de droit à cette élection. Quelques auteurs ont écrit que cela se fit du tems d'Othon III. & du pape Gregoire V. d'autres soutiennent que ce ne fut qu'après la mort de Fréderic II.& qu'enfuite cet ufage prévalut entiérement. Quoi qu'il en soit, l'empereut Charles IV. le confirma en 1356, par une ordonnance dite la Bulle d'Or : elle regle la forme de l'élection, le pouvoir & le nombre des électeurs, qualité qui est annexée à certains états : de forte que ceux qui les possedent sont électeurs de droit. Ils sont ou Ecclésiastiques ou Séculiers ; les Ecelésiastiques sont les archevêques de Mayence, de Treves & de Cologne. Les Séculiers sont, le Roi de Bobéme, le duc de Baviére, le duc de Saxe, le marquis de Brandebourg, aujourd'hui roi de Prusse, & le prince Palatin du Rhin; ce huitième élecctorat fut créé à la paix de Munster. Il y en a un neuvième qui est le Duc d'Hanovre, qui fut créé électeur en 1691. & admis seulement en 1708, dans le collège électoral. Les électeurs ont droit d'élection, de capitulation & de déposition de l'empereur : de sorte que s'il manque un électeur, on peut protester de l'élection qui s'est faite. Cela est quelquesois arrivé. Par la capitulation, dont l'usage est établi depuis l'an 1519. & qui contient divers articles, que chaque empereur promet d'observer à son élection, les électeurs s'attribuent de grands droits, comme de faire la paix ou la guerre, de faire battre monpublics & la fureté des états; & l'empereur élû, promet par serment d'accepter l'empire sous ces conditions, & de conserver la liberté & les priviléges de tous les corps qui le composent. Le droit de déposition donne aux électeurs le pouvoir de déposer l'empereur, lorsqu'il y a sujet de le faire, & l'on en a vû des exemples. En 1298. Adolphe de Nassau fut dépouillé de l'empire, parce qu'il s'étoit rendu insuportable. Vencessas fut aussi déposé en 1400. il croyoit perdues toutes les heures qu'il ne pouvoit employer à boire. On marchands.

L'archevêque de Mayence donne avis de la mort de l'empereur, & fait assembler exerce son vicariat dans toutes les proles électeurs. L'élection se fait ordinaire- vinces où le droit Saxon est observé; & le

ment à Francfort: mais ce n'est point par une necessité indispensable, & le lieu n'a pas toujours été fixé. Les empereurs se faisoient autrefois couronner à Aix-la-Chapelle: à présent on n'a plus égard au lieu. L'électeur de Mayence prend le ritre de Chancelier d'Allemagne, & il a pouvoir de se choisir un vicaire ou vice-chancelier; il est outre cela directeur des archives de l'empire. Celui de Treves se dit Chancelier des Gaules, & celui de Cologne, d Italie.

Le roi de Bohéme est grand échansons de l'empire, le duc de Bavière grand guidon ou grand Maitre, & il porte la pomme d'or; l'électeur de Saxe grand Ecuyer on grand maréchal & il porte l'épée; celui de Brandebourg grand Chambellan & il porte le sceptre ; le palatin est grand Trésorier, ou surintendant des finances de l'empire & l'électeur d'Hanovre est grand porte - enseigne. Les électeurs séculiers ont des vicaires héréditaires, pour exercer en leur absence les charges qui sont annexées à leurs électorats.

Les comtes d'Althan, sont vicaires du noye, &c. Ils considérent aussi les intérêts roi de Bohéme, grand échanson; les comtes de Waldbourg de l'électeur de Baviére grand maître; les comtes de Pappenheim de l'électeur de Saxe grand maréchal; les princes de Hobenzollern, de l'électeur de Brandebourg grand chambellan. & les comtes de Sintzendorf, de l'électeur Palatin grand trésorier. Les électeurs administrent la justice dans leurs états souverainement & fans appel: ils font majeurs à 18. ans & jouissent de plusieurs autres grands priviléges; leur pouvoir est à peu. près égal à celui de l'empereur.

Quand l'empire est vacant, ou bien disoit de lui & de son pere, qu'ilsauroient lorsque l'empereur est absent d'Allemagvendu l'empire s'ils eussent trouvé des ne, les électeurs de Saxe, & Palatin sont vicaires ou regens de l'empire; chacun dans un certain district. L'électeur de Saxe

Palatin dans celles où les anciennes loix des Francs sont établies, comme sur le Rhingen Souabe & dans la Franconie. Les électeurs de Bavière & Palatin ont disputé l'exercice du vicariat qui est dans leur maison depuis l'an 1648, qu'elle possede deux électorats; ils font convenus enfin depuis l'an 1724. de l'exercer conjointement : les états de l'empire s'étoient d'abord opposés à cet accord, & ils y ont enfin acquiescé. Le roi de Sardaigne prétend aussi, en qualité de duc de Savoye, d'être

vicaire de l'empire en Italie.

Tous ceux qui prétendent avoir voix & féance aux diétes ou aux aisemblées générales des états de l'empire d'Allemagne, doivent posséder ce qu'on appelle des biens immédiats, & jouir sur ces biens de la supériorité territoriale, qui est égale à la souveraineté : ils sont partagés en trois classes ou collèges ainsi qu'on la déja remarqué; sçavoir des électeurs, des princes & des villes Impériales. Chacun de ces trois collèges a un appartement particulier dans l'hôtel de ville de Ratisbone, ou la diéte est toujours assemblée, & où ceux qui la composent tiennent leurs députés, presque sans interruption depuis l'an 1661, il y a aussi une grande sale dans le même hôtel de ville, où les trois collèges s'assemblent en commun quand ils ont quelque chose à se communiquer. Lorsque l'empereur assiste en personne à la diéte, il est placé sur un trône élevé de 4. degrés. En son absence, il y a un commissaire principal qui occupe sa place.

L'électeur de Mayence ou son député, préside toujours au collège des électeurs ; sur quoi il faut remarquer que le roi de Bohéme n'a pas de voix dans ce collége, parce qu'il n'est regardé comme électeur, que lorsqu'il s'agit de l'élection d'un empereur ou d'un roi des Romains.

Les envoyés d'Autriche & de Saltzbourg président alternativement au collé-

ge des princes, composé d'ecclésiastiques, qui ont leur séance à droite, & de séculiers qui siègent à gauche. Les ecclésiastiques sont l'archevêque de Saltzbourg, le grand maître de l'ordre Teutonique, 21. évêques qui sont ceux de Bamberg, Wirtz. bourg, Wormes, Aichstet, Spire, Strasbourg, Constance, Augsbourg, Hildesheim, Paderborn, Freyfingen, Ratisbonne, Paffau, Trente, Brixen, Bale, Liege, Ofnabrug, Munster, Lubec & Coire. De ces 21. evêques, il y en a 19. de Catholiques; celui d'Osnabrug est alternativement Catholique & Protestant, & celui de Lubec Protestant. Ce dernier & celui d'Osnabrug, quand il est Protestant, siegent fur un banc particulier, posé de travers. Outre ces evêques il y en a plusieurs autres, qui se qualifient princes de l'empire, quoiqu'ils n'en foient plus membres, parce qu'ils l'ont été autrefois, tels que les archevêques de Bezançon & de Cambrai, les evêques de Mets, Toul, Verdun, &c.

Après les evêques il y a onze abbés, prévôts ou prélats princes de l'empire; sçavoir les abbés réguliers de Fulde & de Kempten de l'ordre de saint Benoît, l'abbé d'Elwang, abbaye fécularifée; les abbés réguliers de Maurbach & de Luder de l'ordre de S. Benoît; le grand prieur d'Allemagne de l'ordre de Malte; le prévôt régulier de Berchtolgaden de l'ordre des Chanoines Réguliers de S. Augustin, l'abbé ou le prévôt de l'abbaye fecularisée de Weissembourg; l'abbé de Prum de l'ordre de S. Benoît, dont le titre abbatial est uni à l'archevêché de Treves; & les abbés réguliers de Stablo, & de Cornvei de

l'ordre de S. Benoît.

Tous ces prélats donnent leur suffrage par tête ; ce qui fait avec les évêques 36. suffrages; & il y a de plus les deux bancs des prélats, abbés ou abbesses de Sonabe & du Rhin, qui ne donnent leur suffrage que par collège; ce qui fait en tout 38. suffrages pour les princes écclesiastiques. Le banc

ailleurs de ces abbés & de ces abbesses.

11. maisons qui donnent leur suffrage par Palatins du Rhin, 3º. les ducs de Saxe, Schlewick-Holstein, 11". les princes d'Anhalt. Après ces princes les comtes de l'em- enclaves d'autres cercles. pire partagés en 4. bancs ont 4. suffrages, 1º. de Wetteravie, où il y a 18. comtes, 2º de Sonabe, composé de 25. comtes, 3°. de Franconie, où on en compte 15.4°. de Westphalie, où il y en a'dix - sept. Nous donnerons ailleurs les noms de tous ces comtes.

Enfin le collège des villes impériales est partagé en deux bancs; scavoir du Rhin, où on n'en compte aujourd'hui que 14. d'un plus grand nombre qu'il y en avoit autrefois; & de Sonabe: il y en a 37. gouvernent en république & dont le nombre montoit anciennement jusqu'à 85. Le président de ce collège est toûjours membre de la ville où se tient la diette.

On a déja dit que l'empire d'Allemagne étoit divisé en 10. cercles. On les trouve en cet ordre; trois au nord en allant magne, au levant par celui de la Bassed'occident en orient; sçavoir de Westphalie, de Basse Saxe & de Haute Saxe; trois au midi par les cercles du Haut & du Bas an milieu, qui sont les cercles du Hant Rhin & par le Luxembourg; & au cou-

Tome II.

de Souabe est composé de 14. abbés & ce- au midi en suivant le cours du Danube; lui du Rhin de 8. & il y a 15. abbesses sçavoit de Souabe, de Baviére & d'Autridans les deux bancs, ce qui fait en tout che. Le 10. cercle étoit celui de Bourgog-37. abbés ou abbesses, princes de l'empi- ne, qui comprenoit la Franche-Comté & re, qui composent les deux bancs ou collé-les Pays-Bas; mais ce dernier cercle ne ges de prélats immédiats. Nous parlerons dépend plus depuis longtems du corps Germanique, dans lequel les empereurs Quant aux princes séculiers, il y a Maximilien I. & Charles V. l'avoient fait comprendre, pour le mettre sous la protête; sçavoir 1°. les archiducs d'Autriche, tection de l'empire d'Allemagne. Il est qui ont le premier rang & qui signent néantmoins censé membre de l'empire parmi les ecclésiastiques, 2°. les comtes suivant le traité de Westphalie de l'an 1648. quoiqu'il en soit indépendant, & 4°. les marquis de Brandebourg, 5°. les exempt de ses charges. Au reste les doducs de Brunswick-Lunebourg, 6°, les ducs maines des princes qui sont compris dans de Wirtemberg, 7°. les ducs de Meckel- ces cercles ne sont pas toûjours contigus; bourg, 8°. les Landgraves de Hesse, 9°. Et ils sont conpés quelquesois par d'autres les marquis de Bade, 10°. les ducs de domaines. Il faut observer encore, qu'il y a quelques cercles qui renferment des

Ces neuf cercles forment autant de un pour chaque banc : les 4. bancs sont grandes provinces, sur lesquelles se fait la répartition des taxes & des milices, que chacun doit fournir à proportion de son étendue & de ses forces; conformement à ce qui a été arrêté dans la diette générale de l'empire : ensuite chaque cercle fait dans ses assemblées la répartition particulière de ce qu'il doit fournir, sur les divers états qui le composent. Chaque cercle a fon colonel pour commander ses milices, & un ou deux directeurs qui veillent sur ses intérêts, & qui ont droit de convoquer dans ce dernier. Nous parlerons aussi ail- les états ou les assemblées de chaque cerleurs de toutes ces villes impériales qui se cle, pour délibérer sur les affaires qui le concernent.

### I.

### LE CERCLE DE WESTPHALIE.

Il est borné au nord par la mer d'Alle-Saxe, dont le Weser le sépare en partie; Rhin, du Bas Rhin & de Franconie, & 3. chant par les Pays-Bas : il s'étend depuis le 50. degré 15. m. jusques au 53. 40. m. de latitude; & il a environ 80. lieues communes de France d'étendue du midi au nord, & 55. dans sa plus grande largeur du levant au couchant; étant situé entre le 22. degré 30. m. & le 27. de longitude : mais sa figure est irréguliere ; étant DU CERCLE DE WESTPHALIE, coupé dans sa partie méridionale par l'électorar de Cologne, ou le cercle du Bas Rhin.

Ce pays fut anciennement habité entr'autres par les Cherusques, dont le nom est célébre dans l'histoire, par la défaite de Varus général Romain en combattant contre Arminius: il n'est connu sous le nom de Westphaise que depuis le IX. siécle; nom qui lui fut donné à cause de sa fituation au couchant de la Saxe. On n'appelloit d'abord Westphalie que ce qui est compris entre le Rhin & le Weser; & on donna ensuite ce nom par extension à quelques états limitropes qui composent le cercle. On appelle encore duché de Vestphalie, une portion du même cercle, qui appartient à l'électeur de Cologne, & dont nous parlerons dans la fuite.

Comme le pays est septentrional, l'air y est froid. Outre le Weser qui le borne au couchant, il est arrosé par le Rhin & la Meuse vers le couchant; dans son milieu par le Roër & la Lippe qui le parcourent du levant au couchant, & dans sa partie feptentrionale par l'Embs qui y prend fa fource & qui l'arrofe du midi au nord jufqu'à fon embouchure dans la mer d'Allemagne. En général il est assez fertile; mais la partie septentrionale, où il y a beaucoup demarais, est moins fertile en grains, qu'elle n'est abondante en pâturages : on y éleve quantité de grands chevaux, & on y nourrit beaucoup de pourceaux, dont les jambons sont fort estimés sous le nom de Jambons de Mayence; parce que c'est aux foires de Mayence qu'on les vendoit autrefois.

états ecclésiastiques & en états séculiers. Ses directeurs sont l'évêque de Munster; & les ducs de Juliers & de Cleves : ces deux derniers à l'alternative.

### I. ETATS ECCLESIASTIQUES.

Ils consistent en 4. évêchés & plusieurs abbayes, dont nous ferons quarticles.

### 5. 1. L'Eveché de Liége.

Cet évêché s'étend dans la partie la plus occidentale du cercle de Westphalie. Il est borné au nord par le Brabant Hollandois & par le duché de Gueldre; au levant par les duchés de Juliers & de Limbourg, dont il est separé par la Meuse, & ensuite par celui de Luxembourg, qui le borne aussi au midi avec la Champagne; & enfin au couchant par le comté de Namur & le Brabant Autrichien.

Ce pays comprend la plus grande partie du territoire des Eburons, qui furent entiérement exterminés par Jules Cesar. Les Tongriens, peuples Germains, ont aussi, selon Pline, habité le lieu où avoient été les Eburons. Ce nom de Tongriens subsista depuis durant plusieurs siécles : les évêques même s'appellerent évêques de Tongres jusqu'à l'an 1000, auquel ils prirent le titre d'évêques de Liege; ils portent celui de princes depuis plus de sept siècles.

L'évêque de Liége, qui est prince de l'empire, a sous son domaine un grand nombre de villes, châteaux, bourgs, villages, & terres. Sous ce domaine est le duché de Bouillon, le marquisat de Franchimont & les comtés de Loutz & de Herbain avec plusieurs baronies, & beaucoup de riches abbayes; & ce pays comprend dans toute son étendue 24. villes closes outre la moitié de Mastricht. L'air en est On partage le cercle de Westphalie en bon & temperé, & le terroir fertile en

grains, en fruits & en vins. Il s'y trouve encore des mines de fer, & quelquesunes de plomb, avec plusieurs carrieres, & des lieux souterrains d'où l'on tire de la terre noire pour brûler, en si grande quantité, que d'une lieue aux environs de Liege, la ville en étant fournie, on en transporte pour plus de deux cens mille écus, quoique cette matiere soit d'assez vil prix. On use aussi dans le pays de Liege de certaines mottes de terre, en forme de pierre qui se rompent facilement, pour brûler, & qui s'allument aussitôt qu'on les approche du seu. La Meuse le traverse dans sa partie meridionale du couchant au levant..

Liege, Leodium en Latin & Luyck en Allemand, capitale du pays, est située dans une vallée fort agréable vers le 50. degré 30. minut. de latitude. C'est aujourd'hui une grande & belle ville qui n'étoit encore qu'un village fur la Meufe-fur la fin du VII. siècle: elle s'aggrandit beaucoup & eut le titre de Cité au VIII. lorsque l'évêché du pays y eut été transferé. Elle devint imperiale; mais l'an 1684. l'électeur de Cologne, qui en étoit évêque, y fit marcher des troupes, la soûmit & y fit bâtir une citadelle, pour arrêter les brouilleries qui survenoient entre les évêques & le peuple. Son évêque est élû par le chapitre composé de 60. chanoines & 16. dignités, dont sarchidiacres, tous nobles ou docteurs. Outre ces 60. grands chanoines, le clergé de la cathédrale est composé de deux autres chapitres, de Notre-Dame & de S. Materne, qui ont chacun 30. chanoines. Cette église, dédiée fous le nom de la Ste. Vierge & de S. Lambert patron du pays, est assez grande, mais extrèmement massive : son trésor est fort riche. Le palais épiscopal, qui est très-considérable, est situé tout auprès. L'évêché de Liege fut d'abord établi dans la ville de Tongres, ancienne capitale du pays. Après

grains, en fruits & en vins. Il s'y trouve la ruine de cette ville par les Barbares il encore des mines de fer, & quelquesfut transferé à Mastricht au V. siècle, & en-

fin à Liege au VIII.

Outre la cathédrale, il y a à Liege sept églises collégiales qui ont chacune 30. chanoines & s. dignités; 32. paroisses & 46. maisons ou communautés religieuses. tant dans la ville que dans les fauxbourgs; sçavoir 22. d'hommes & 24. de filles, parmi lesquelles il y a s. abbayes d'hommes & 3. de filles: les abbayes d'hommes sont celles de S. Jacques & de S. Laurent de l'ordre de S. Benoît, de S. Gilles & du Val des Ecoliers de Chanoines Reguliers & de Beaurepart de l'ordre de Prémontré: les abbayes de la Paix de Bénédictines & de Vignenies de filles de l'ordre de Cîreaux sont hors de Liege. Cette derniere en est à demi lieue sur le chemin de Mastricht. Les Jésuites Walons y ont un beau collège & le seminaire. Les Jésuites Anglois y ont un autre collége avec un feminaire pour ceux de leur nation. La Chartreuse est hors la ville près de la nouvelle citadelle. La Meufe partage la ville en deux parries inégales qui sont jointes par un pont, qu'on appelle le Pont d'Arches. La partie qui est à la gauche de cette riviere, est beaucoup plus considérable & plus peuplée que l'autre, qu'on appelle Outre-Meuse: la cathédrale est dans la première. Outre la ville on compte 10. fauxbourgs à Liege, 154. rues arrofées par plusieurs ruisseaux ou fontaines, 16. portes, 17. ponts & plusieurs quais, dont il y en a deux très-beaux, plusieurs grandes places, un arfenal, &c. Le palais épiscopal qui étoit un très-bel édifice fut brûlé en 1734. On fabrique dans cette ville beaucoup d'armes à feu. Elle est fortifiée & très-peuplée. L'évêque a sa maison de plaisance à Serci sur la Meuse à deux lieues au dessus de Liege.

Quoique la ville de Liege soir soumise au domaine de son évêque, elle se gou-

Bij

verne néantmoins par ses propres magistrats, & jouit de grands priviléges; en sorte qu'on peut la regarder comme une espece de république. La magistrature municipale qui s'assemble à la maison-deville, rebâtie depuis l'an 1718, est composée de deux bourgmestres & de 20. conseillers, créés moitié par le prince & moitié par la ville; il y a de plus un grand Majeur & deux Majeurs subalternes. Les 32. corps de mêtiers ont aussi quelque

part au gouvernement.

Le diocése de Liege est beaucoup plus étendu que le domaine de l'évêque : il comprend le duché de Limbourg & une partie de ceux de Juliers, de Luxembourg & de Brabant. Il est partagé en sept archidiaconés & 20. doyennés ruraux; & on y compte 10. collégiales sans celles de la ville, 18. abbayes d'hommes; sçavoir fix de l'ordre de S. Benoît, autant de celui de S. Augustin, 4. de l'ordre de Cîteaux & deux de celui de Prémontré; 17. abbayes de filles, 6. de l'ordre de S. Benoît & 11. de celui de Cîteaux, deux chapitres de chanoinesses seculieres, &c. On y compte 1500, bourgs, villages ou paroiffes.

Le diocése de Liege étoit autresois beaucoup plus étendu : on en a distrait une grande partie pour l'attribuer à divers diocéses des Pays-Bas; entre autres à celui de Namur, qui est composé d'une partie des archidiaconés de Hasbaye, Condros & Hainaut.

L'état de Liege s'étend dans l'espace de plus de 40, lieues Françoises du midi au nord: mais il n'en a guéres plus de 12, dans sa plus grande largeur; & il est sort étroit en divers endroits. L'évêque a le principal domaine dans ce pays: mais il n'y peut rien imposer & regler sans le confentement des trois états: il est partagé en dix grands bailliages, dont les baillis sont nommés par le prince, qui ne les donne qu'à de bons gentilhommes. On y compte

52. principales baronies, dont plusieurs ont titre de comté. On partage l'évêché de Liege en six parties qui suivent.

ou Haspinga en Latin. Il a été du domaine des empereurs jusqu'en 1040, que l'empereur Henri III. en sit donation à Nitard évêque de Liege & à ses successeurs : il étoit anciennement d'une grande étendue & comprenoit une partie du Brabant & du comté de Namur. On le renferme aujourd'hui entre les rivieres de Demer au nord & de Meuse au midi. On y voit les villes suivantes, outre celle de Liege dont on vient de parler.

Tongres, ancienne capitale du pays: elle n'est plus aujourd'hui qu'une ville médiocre, ou plûtôt un gros bourg situé sur la riviere de Jers ou Jecker à 5. ou 6. lieues au nord-ouest de Liege: il y a une collégiale considerable sous le nom de la Vierge; Borchloen, petite ville capitale du comté de Looz ou Loss, qui s'étendoit au couchant du pays de Hasbaye: elle est située à 2. lieues au couchant de Tongres.

S. Tron & en Latin S. Trudo, petite ville située à deux lieues au couchant de Borchloen & à une lieue des frontieres du Brabant, sur la perite riviere de Graes s'nommée en Latin Cissindria. Elle doit son origine à une abbaye que le S. de ce nom fonda en 662, dans un lieu nommé anciennement Sarchinium dans, le pays de Halbaye, & qui a pris le nom de son fondateur. Elle est sous la regle de S. Benoît, & sur unie en 1603. à la congrégation de Burffeld. L'abbé regulier parrage le domaine de la ville avec l'évêque de Liege : l'abbaye d'Orienten de filles de l'ordre de Cîteaux, qui en étoit éloignée autrefois de deux lieues vers le nord-ouest, y a été transferée. Celle de Terbeck aussi de filles & de même ordre, en est à une lieue vers le nord-est; elle se nommoir anciennement Straten ou le Val S. Tron; celle des

Bénédictines de Milen soumise à l'abbé de S. Laurent de Liege n'est qu'à trois quarts de lieue au nord-ouest de S. Tron.

Warem ou Borckworm petite ville située à ; lieues au sud-est de S. Tron, a été autrefois le chef-lieu du comté de Hasbaye, & la résidence des comtes de ce nom, parce que la ville de Liege n'en dépendoit pas & faisoit un gouvernement separé. Les abbayes de Vaux Notre - Dame de filles de l'ordre de Cîteaux; de la Paix-Dieu, Pax Dei, de filles du même ordre à une demi lieue au nord d'Hui; & de Flone à une demi lieue au dessous d'Hui de chanoines reguliers de l'ordre de S. Augustin, sont situées dans la partie meridionale du pays de Hasbaye à la gauche de la Meuse.

Herstall ou Heristall sur la gauche de la Meuse à une demi lieue au dessous de Liege, est un ancien château avec un village voisin, qui a été autrefois un palais célebre de nos rois, & qui a donné le furnom à Pepin maire du palais d'Austrasie. Cette seigneurie, après avoir passé aux cadets des ducs de la Basse Lorraine, tomba dans la maison de Nassau-Orange, & le roi de Prusse héritier en partie de cette maison la vendit en 1740, aux évêques de Liege qui en sont propriétaires. La partie occidentale de la ville de Mastricht, dont on parlera ailleurs, est également située dans le pays de Hasbaye.

1. La Terre de Loen. Cette portion de l'évêché de Liege en contient la partie septentrionale au nord de la riviere de Demer, mais comme elle est pleine de forêts & de marais, elle est moins peuplée & moins cultivée. On la subdivise en trois parties qui sont le Comté de Lots ou Loots, la Campine, & le Comté de Horn.

Hasselt est la principale ville du comté de Lots : elle est située sur le Demer qui la coupe, & qui parcourt le pays du levant au couchant: la riche abbaye d'Her-

la gauche du Demer, en est à une lieue audessous vers le couchant. Bitsen est une petite ville située à 3. lieues au sud-est d'Hailelt à la gauche du Demer. A un quart de lieue au nord de cette ville est Munster-Billen, ancienne abbaye imperiale de Bénédictines, transformee aujourd'hui en chanoinesses seculieres qui tont preuve de noblette. A un autre quart de lieue vers le levant de Mattricht est la riche commanderie de Fieuxione de l'ordre Teutonique, nommée ausli Alten-Belfen. On voit ensuite à la gauche de la Meuse, en la remontant, dans le comté de Lots, Rechenz qui a titre de comté libre, à la maison d'Aspremont; Stockem petite ville, & Maseytk autre petite ville fortifice. L'abbaye reguliere de S. Joannenberg, ou Mons Sti. Johannis de l'ordre de Premontré est à un quart de lieue au nord-ouest de Maserk: dans l'interieur du pays sont les petites villes de Peer, qui a titre de comté avec un couvent de Trinitaires, Breg & Ha-

Le Campine est le titre d'un des 7. archidiacones de l'eglise de Liego, nommée en Latin Campinia, dont une partie a été attribuée aux nouveaux évêchés de Ruremonde, de Boisseduc & d'Anvers. Cequi est resté à l'évêché de Liege occupe la partie occidentale de cet évêché vers le nord, & est rempli de bois & de marais: il n'y a aucun lieu confidérable.

Le Comté de Horn comprend la partie de l'évêché de Liege, située vers le nordest, & à la gauche de la Meuse qui le borne au levant : il confine au nord au marais de Peel & à la Gueldre. Il est borné au couchant par la Mairie de Boisseduc. Il a environ 8. lieues communes de France d'étendue du midi au nord, & .. dans sa plus grande largeur du levant au couchant. Ce comté a donné son nom à une ancienne maison qui subsiste encore kenrode de filles, de l'ordre de Cîteaux, à dans les Pays-Bas. Il fut confisqué en 1 568.

en faveur des évêques de Liege, après que Philippe comte de Horn eut eu la tête tranchée. D'autres prétendent qu'il fut réuni alors au Brabant, dont il avoit fait partie anciennement. Il dépendoit autrefois du diocése de Liege. Il est compris aujourd'hui pour la plus grande partie dans celui de Ruremonde.

Le Château de Horn est à un quart de lieue à la gauche de la Meuse vis-à-vis de Ruremonde: il est joint à un petit bourg. Weert est la seule ville de ce comté : elle est située sur la petite riviere de Neer à 4. lieues au nord-ouest de Horn. Elle a un fort beau château, & est chef d'une seigneurie qui a été unie au comté de Horn. Les Chanoines Reguliers y ont un prieuré conventuel, & ils y enseignent les humanités. Il y a de plus un couvent de Recolets & deux monastères de filles. Nider-Woert & Wissem sont deux gros bourgs.

L'abbaye de Thoren ou Thorn à deux lieues au nord de Maseick, à la gauche de la Meuse, est dans l'étendue du comté de Horn, & elle dépend pour le spirituel du diocése de Liege. Elle sut fondée pour des Bénédictines à la fin du X. siécle. Elles se sont changées dans la suite en un chapitre de chanoinesses séculieres; & il n'y a plus que l'abbesse, qui est princesse de l'empire, qui fasse profession de la regle de S. Benoît. On n'y reçoit que des de- le. Elle est située à la droite de la Meuse, moiselles de la plus haute naissance : il y vers le 50. degré 30. m. de latitude, ena fix chanoines feculiers pour desservir tre des montagnes; dans un valon agréal'église. L'abbesse a droit de faire battre ble, à 6. à 7. lieues au dessus de Liege & monnoye & à jurisdiction sur plusieurs à autant au dessous de Namur. Les évêvillages.

tend à la droite de la Meuse & ensuite de de pierre : elle est petire, mais agréable. Il chant : il a le Limbourg au nord & le Lua donné son nom à ce marquisat, que l'é- Reguliers de l'ordre de S. Augustin, est lecteur de Cologne acheta en 1731. ce fituce hors la ville sur une colline, en un

n'est plus qu'un village avec un vieux château ; & le chet lieu du pays est le bourg de Verviers. La petite ville de Viset à la droite de la Meuse dépend aussi de ce marquifat, ainfi que Spa, village ou bourg fort célébre à cause de ses eaux thermales: il est situé à s. milles ou environ de Liege & à 3. de Limbourg. Ubermont ou Robermont est une abbaye de filles de l'ordre de Cîteaux, située dans le même marquisat à la droite de la Meuse, au levant & au voisinage de Liege.

4. Le Condros est un pays qui s'étend en long entre la Meuse & la riviere d'Ourt. La première le borne au couchant & au nord-est, & l'autre au levant. Il est situé entre le Luxembourg qu'il a au levant & le comté de Namur au couchant;& s'étend jusques vers les frontieres de la Champagne au midi: il a environ 20. lieues communes de France d'étendue du midi au nord & six à sept dans sa plus grande largeur du levant au couchant. Il tire son nom des anciens Condrusii, peuple Gaulois, mais Germain d'origine & dépendant des Treviriens. Il sert de titre à un des 7. atchidiaconés de l'église de Liege : il avoit autrefois une plus grande étendue; une partie ayant été unie au Luxembourg & au conté de Namur.

Hui, Hoium en Latin, en est la capitaques de Liege y ont un château qui domi-3. Le Marquisat de Franchimont : il s'é- ne sur la riviere, qu'on y passe sur un pont la riviere d'Ourt, qui la bornent au cou- y a la collégiale de S. Donarien, dont on attribue la fondation à Charlemagne, & xembourg au levant & au midi. La ville un collège de Jésuites. L'abbaye chet-d'orde Franchimont située au milieu du pays, dre des Croissers, qui sont des Chanoines : endroit nommé Clairlieu. On voit aussi Champagne, & a le Hainaut au couchant hors des murs de la ville l'abbaye de Noufdans un valon.

La feconde ville du pays de Condros est Dinant située aussi à la droite de la Meuse, qu'on y passe sur un pont, à 1. lieues au dessus & au midi de Namur. Elle est commandée par un château qui appartient à l'évêque de Liege : elle a appartenu pendant long-tems à la France, qui l'avoit fortifiée, à cause de sa situation avantageuse; mais les fortifications ont été démolies en 1703. la ville est étroite & longue & n'a qu'une principale rue: mais il y a deux fauxbourgs. La principale église est la collégiale de Notre-Dame. Les Jesuites y ont un collège; & on y voit plufieurs maisons religieuses; entr'autres l'abbaye de Leffle de l'ordre de Prémontré située dans les fauxbourgs. On trouve aux environs des carrieres de marbre & des mines de fer. Les autres lieux plus confidérables du pays de Condros sont Ciney petite ville à 4. lieues au nord-est de Dinant, où il y a une collégiale; Vaux-Benoît abbaye de filles de l'ordre de Cîteaux située à une lieue au dessus de Liege, au confluent de la riviere d'Ourt & de la Meuse; Val S. Lambert, abbaye de l'ordre de Cîteaux située à la droite de la Meuse entre Hui & Liege; Felipré & en Latin Felix Pratum, abbaye de filles de l'ordre de Cîteaux, à une lieue au levant de Charlemont & de la Meuse, &c.

5. Le pays d'entre Sambre & Meuse. Le nom de cette portion de l'évêché de Liege en marque la situation : elle dépend de l'archidiaconé des Ardennes pour le spirituel: une partie dont on parlera ailleurs, appartient aujourd'hui à la France. Ce pays est borné au nord par la Sambre qui le separe du comté de Namur : ce comté le borne aussi au levant avec la Meuse; il s'étend au midi vers les frontieres de la

dont il est separé par la Sambre. Il a en-Moustier de Chanoines Reguliers située viron dix à douze lieues communes de France d'étendue du midi au nord & 10. dans sa plus grande largeur du levant au couchant. Thuin nommée en Latin Tucidinium en cst la principale ville : elle cst siruée sur une hauteur à la droite de la Sambre, à dix lieues au dessus de Namur qu'elle a au nord-est; elle doit son origine aux abbés de Lobbes qui l'ont fondée. Cette abbaye, qui est de l'autre côté de la Sambre à une demi lieue de Thuin, est comprise dans les enclaves de l'évêché de Liege, quoiqu'elle dépende du diocése de Cambrai pour le spirituel : on en parlera ailleurs. Il y a une autre abbaye célébre située aux environs de Thuin : c'est celle d'Aulne, située sur la droite de la Sambre, à un mille au dessous de Thuin. Elle fut fondée au VII. siècle sous la regle de S. Benoît, & secularisée au X. enfin elle passa au XII. à l'ordre de Cîteaux. La maison & les cloîtres sont également magnifiques. Florennes est une petite ville avec titre de marquifat. Il y a une abbaye de Bénédictins. L'évêque de Liege confirme l'élection de l'abbé, après qu'elle a été faite par les moines. Fumey petite ville dans la forêt des Ardennes, appartient au domaine de l'électeur de Treves : il y a aux environs des carrières d'ardoife.

6. Le duché de Bouillon : ce duché, qui est de la jurisdiction spirituelle des évêques de Liege , est enclavé dans la partio méridionale du duché de Luxembourg, qui l'environne presque de toutes parts, excepté au midi qu'il confine avec la Champagne: il faisoit partie de l'ancien comté des Ardennes, lorsque le fameux Godefroi duc de la Basse Lorraine, qui l'avoir eu de sa mere Ide, le vendit à la fin du XI. siècle aux évêques de Liege, qui en ont joui jusques à la fin du XV. Ces prélats, qui se disent ducs de Bouillon, le don-

nerent alors en engagement aux feigneurs du XVI. fiécle, que par la paix qui y fut Cet état peut avoir fix à fept lieues communes de France d'érendue du midi au nord & deux du levant au couchant. La ville fituée fur le Semoy est petite: les dues de Bouillon y ont une cour fouveraine. il v a une parnifon Françoise dans le châreau fitué fur un rocher presque inaccessible.

### 5. 2. L'évéché de Munfter.

Il est borné au nord par la principauté d'Oostfrise & le comté d'Oldembourg; au levant par divers états du cercle de Westphalie qui le coupent dans fon milieu; au midi par la riviere de Lippe qui le traverfe du levant au couchant ; & au conchant par les états des Provinces-Unies. Il a environ 48. lieues Françoifes du midi su nord & 21. du levant au couchant dans fa plus grande largeur. La riviere d'Embs qui le traverse depuis sa source du midi au nord , le fertilise ; & c'est un état des plus confidérables de l'empire d'Allemagne, tant par fon étendue que par fa ferrilité en grains & en paturages, & par le nombre de fes habirans.

capitale du pays, est située dans une plaine sur la petite riviere d'Aa qui se jette bientôt après dans l'Embs, au 52. degré de latitude. Elle doit fon origine à Charlemagne, qui pour favorifer la conversion des peuples idolârres du pays à la religion Chrétienne, établit à la fin du VIII, fiécle dans ce lieu , nommé alors Mimingerede un évêché & au commencement du fuivant un Monastére d'où elle a pris fon nom. Cetto ville, qui est célébre tant par les troubles que les Anabaptiftes y exciterent au milieu

MUNSTER . & Monasterium en Latin .

de la maison de la Marck ; d'où enfin , conclue au milieu du suivant entre la Franaprès diverses révolutions, il a patfe vers ce & l'Allemagne, a été libre & imperiale. le milieu du dernier tiécle dans celle de la jusques en 1661, que les habitans s'étant Tour d'Auvergne, qui le poifede en fouve- éleves contre Christophe-Bernard de Gahraineré fous la protection de la France. len leur évêque, il l'affiegea, la foumit & l'unit à fon domaine. La riviere d'Aa la parrage en deux : elle est grande, belle & bien peuplée , & est à peu près ronde, Elle a 8, porces & 8, paroi les. Le chapitre de la cathédrale de S. Paul confiite en 40. chanoines qui font tous capitulaires, & fix dignités. Ils font obligés de faire preuve de 16. quarriers & d'avoir étudié un an & fix femaines dans l'université de Paris. Il va de plus à Munster deux églifes collégiales: scavoir S. Lambert, dont les chanoines font preuve de noblesse de 16, quarriers, & Saint Maurice qui a un prévôt pour première dignité. S. Gilles est une abbave de Bénédictins. On y compre 4. autres abbayes & plutieurs maifons religieuses : dans la partie de la ville qu'on appelle Au dela de l'eau est la célèbre abbaye de Notre-Dame de Bénédictines dont l'églife elt paroiffiale, & dont l'abbeffe jouit de grands droits tant dans la ville qu'au dehors. Il y a à Munster fix autres monaftères de filles : celui de Nifing est de filles de Jerufalem v ont des communautés religionfes. La ville de Muntter est aujourd'hui bien forrifiée & il y a une citadelle.

de plus d'un million de France. Son diocéle est rrès-étendu & comprend entr'autres la principauté d'Oostfrise, Il comdes Pays-Bas Protestans. On prétend que ce prélat peut lever dans son évêché jusqu'à 20000, hommes,

& bas : ces deux parties communiquent

par

par une langue de terre, qui en quelques ondroits n'a pas plus d'une lieue de large.

Le haut evêché de Munster, qui en occupe la partie méridionale, est partagé en 8.bailliages. Celui de Wolbeck qui contient la ville de Munster est le plus étendu & a 47. paroisses: il tire son nom d'un château. On y voit les deux petites villes de Beckem, où les religieuses Augustines ont deux couvens, & de Telget. Le bailliage de Horstmar a 31. paroisses: il tire son nom d'une ville médiocre; & il contient celle de Coesfeld, qui après Munster est la plus grande de l'évêché. Elle est siruée fur la riviere de Berckol & elle est bien fortifiée. Les évêques y résidoient avant qu'ils fussent maîtres de Munster: les Jésuites y ont un collège. Borchorst, Metelen, Nostein, Asbeck & Honholt ont des chapitres de Chanoinesses séculieres nobles. On compte quatre petites villes, un bourg & 24. paroisses dans le bailliage d'Ahaus qui prend son nom d'une petite ville située sur l'Aa, où les évêques de Munster ont un beau château. Il y a une célébre abbaye de chanoinesses séculieres nobles dans la petite ville de Wredem: les Protestans ont le libre exercice de leur religion à Werdt, petite ville que les évêques de Munster ont acquise des comtes de Waldeck, & qui est située dans le bailliage de Boéchold ou Bochold, lequel confine au midi avec le duché de Cleves. La ville de Boéchold, qui donne son nom à ce bailliage est petire, mais bien bâtie: elle est située sur la riviere d'Oldeyssel ou du vieux Issel qui se jette dans le grand Yssel: il y a deux maisons religieuses. Dalmen ancienne ville chef d'un autre bailliage, à 6. à 7. lieues de Munster, a une collégiale avec une Chartreuse aux environs, nommée Claustrun B. Maria. Werne petite ville sur la Lippe & sur les fronneres du comté de la Marck donne son nom à un autre bailliage qui contient 13. Tome II.

paroisses : on y voit le prieuré des nobles de Cappenberg, & le beau château de Nordkirken où résident les comtes de Plettenberg. Le 7e. bailliage du haut évêché de Munster est celui de Sassenberg situé sur les frontieres de l'évêché d'Osnabruck : le château épiscopal de Sassenberg lui donne son nom; on y voit Warenderf sur l'Ems à 4. lieues de Munster, jolie ville, où on fabrique de belles toiles; la riche & belle abbaye de Marienfeld de l'ordre de Cîteaux, située dans un pays agréable au confluent de la petite riviere de Lutter avec l'Ems, & la célébre abbaye de dames nobles de Freckenhorst sur l'Ems. Enfin le 8e. bailliage est celui de Stronberg qui prend son nom d'un château & s'étend le long de la Lippe. On y voit entr'autres le belle abbaye de Leisborn de Bénédictins.

1. Le bas Evêché de Munster, qui en contient la partie septentrionale, & qui s'étend jusqu'à la principauté d'Oost-Frise, est partagé en 9. bailliages, où il y a peu de choses remarquables. Un des principaux bailliages est celui de Meppen place forte située au confluent du Hase & de l'Ems: il y a un prieuré conventuel fondé par l'empereur Louis le Débonnaire & dépendant de l'abbaye de Corwey. Le 9e. de ces bailliages est celui de Borckelo dans le comté de Zutphen, sur lequel les évêques de Munster ont des prétentions: mais les Etats Généraux qui en sone les maîtres, l'ont donné en fief au comte de Limbourg-Styrum.

### 5. 3. L'Eveché d'Ofnabruck.

Cet évêché confine au nord, au couchant & en partie au midi avec celui de Munster: il a environ 16. lieues communes de France de long sur 12. de large. La principale richesse du pays consiste en pâturages; & il abonde en bêtail, surtout en cochons : la partie sep-

tentrionale est marécageuse.

La ville d'Osnabruck capitale doit son origine à Charlemagne qui y fonda un évêché l'an 780, après avoir vaincu Wittikind duc des Saxons; & c'est la premiere cathédrale qu'il fonda dans le pays. Cette ville est située sur la riviere de Hase au (2. degré 30. m. de latitude; elle est riche & grande, & défendue par le château de Peterbourg où l'évêque fait sa résidence depuis qu'il a réduit la ville sous son obéissance : cet évêché est possédé alternativement depuis la paix de Westphalie en 1648, par un Catholique & par un Protestant. Quand c'est le tour d'un évêque Catholique il est élu librement par le chapitre; & quand c'est le tour d'un Protestant, il doit être choisi dans la maison de Brunswick-Luneboug. L'évêque Protestant, quand c'est son tour, n'a que le gouvernement civil de l'évêché; l'eccléfiastique est dévolu alors à l'archevêque de Cologne métropolitain du pays, qui tient ordinairement à Ofnabruck un évêque suffragant.

Cette ville est plus longue que large & partagée en ancienne & nouvelle : les habitans sont partie Carholiques & partie Protestans. Les premiers y ont la cathédrale, une collégiale & 8. maisons religieuses; 3. d'hommes & 5. de filles. Les Protestans y ont deux belles églises avec

propres magistrats.

La cathédrale de S. Pierre est dans l'ancienne ville; elle est petite & d'une structure commune: son chapitre est composé de 25. chanoines, 6. dignités & 4. archidiacres. De ces 25. canonicats il y en a 4. remplis par des Protestans. Les Jéfuites jouissent du revenu de 4. prébendes; moyenant quoi ils sont obligés d'enrretenir le collége de la ville & de fournir un prédicateur à la cathédrale. Outre

cette église, on voit encore dans l'ancienne ville celle des Dominicains, & celle de Notre-Dame qui appartient aux Protestans. Dans la nouvelle ville est l'église collégiale & paroissiale de S. Jean, le collège des Jésuites dont l'église est fort belle, les couvens de S. François & de Ste. Claire, &c. Hors la ville sur une petite montagne est l'abbaye de Bénédictines de Ste. Gertrude, rebâtie à neuf depuis l'an 1636.

La ville d'Osnabruck est célébre par le traité qui y fut conclu en 1648, entre l'Empire, la Suéde & les princes Protestans d'Allemagne, en même tems qu'on. traitoit à Munster la paix entre la France

& l'Empire.

L'évêché d'Osnabruck est partagé en 7. bailliages, qui contiennent 58. paroisses; scavoir 32. de Catholiques, 20. de Protestantes, & 6. de mixtes. I noung en est la feule ville, après la capitale : les évêques y ont un château, où ils résidoient dans le tems que la ville d'Osnabruck prétendoit être libre : les Bénédictins y ont une belle abbaye. Tous les autres lieux ne sont que de simples bourgades. Margaren ou Hortus Stæ. Marie en Latin, & Ozeda sont 2. abbayes de Bénédictines.

### 5. 4. L'Evêché de Paderborn.

Il est situé dans la parrie orientale de un collége, & ils font gouvernés par leurs la Westphalie, & la riviere de Weser le separe au levant du cercle de la Basse Saxe. Il a au midi celui du Haut Rhin, au nord les comtés de Lippe & de Pyrmont; & divers états de la Westphalie au couchant. Hubner lui donne 20. lieues d'étendue en quarré: mais d'autres assurent qu'il n'a que 13. lieues du levant au couchant & 8. du midi au nord. Il est coupé en 2. parties, orientale & occidentale, par de hautes montagnes où il y a des mines de fer. L'occidentale consiste en debelles plaines arrofées par les rivieres de noré dans le pays avoit son temple & son rendent fort fertile: l'orientale n'est pas &cc. si unie; elle abonde néantmoins en bled & en pâturages : elle est arrosée par les rivieres de Dumel & de Néete qui se iettent dans le Weser.

PADERBORN capitale est située sur la Lippe vers le 51 degré 50. m. de latitude. Elle doit encore son origine à Charlemagne, qui y fit transférer en 794. l'évêché qu'il avoit établi à Burebourg. Elle tire son nom de la riviere de Padera qui prend fa fource dans une montagne voifine & se jette dans la Lippe. Elle est assez grande, bien bâtie & fortifiée : elle a été autrefois libre & imperiale; mais son évêque la soumit au XVI. siècle. La cathédrale de Notre-Dame a un chapitre composé de six dignités & 14. chanoines tous de 20. ans, & après avoir étudié pendant un certain tems dans quelque université de France ou d'Italie. Les Jésuites y ont un collège, & l'université, qui fut fondée en 1616. est entre leurs mains: les abbayes de Bénédictines de Ste Anne & de Mariemunster sont hors la ville, aux environs desquelles est la campagne où Arminius chef des Cherusques défit les légions de Varus général des Romains.

L'évêché de Paderborn contient 25. villes, 54. paroisses partagées en 20. bailliages, & 16. maisons religieuses. Les lieux les plus remarquables font Neuhaus, & en Latin NovaDomus, château assez fort, qu'on croit bâti sur les ruines de celui que Drusus sit construire, situé au confluent de la Lippe & de l'Alme, où les évêques font leur résidence : il y a une fontaine d'eaux thermales; Warbourg sur le Demel ville médiocre autrefois impériale; Stalberg ou en Latin Mons Martis petite ville

Lippe, d'Alme & d'Hestenbeck qui la idole. Abdinkow abbaye de Bénédictines.

### §. s. Abbayes Impériales du Cercle de Westphalie.

On en compte 4. d'hommes & 5. de filles: les 4. abbayes d'hommes sont.

1°. Inde ou S. Cornelis Munster enclavée dans le duché de Juliers : elle doit sa fondation à l'empereur Louis le Débonnaire qui la fit bâtir en 814. dans le diocése de Cologne, & dans une valée sur la riviere de Dente, à 6. milles ou deux lieues au sud-est de son palais d'Aix la-Chapelle, pour S. Benoît d'Aniane qui en fut le premier abbé. Elle est reguliére de l'ordre de S. Benoît.

2°. Corwei, ou en Latin Corbeia Nova: capitulaires, qui n'y font recus qu'à l'âge elle doit aussi sa fondation à ce même prince, qui y envoya en 822, une colonie de religieux de l'abbaye de Corbie en Picardie, sous la conduite de Saint Adalard. Le domaine de cette abbaye, dont l'abbé est regulier & de l'ordre de S. Benoît, s'étend le long du Weser, qui le fepare au levant du pays de Brunfwick; & l'évêché de Paderborn le borne au couchant. Il consiste principalement dans le bourg de Corwei, où est située l'abbaye à la droite du Weser, & dans la petite ville d'Hoexter, lituée aussi sur le Weser, sur lequel il y a un pont de pierre, à une lieue de Corwei. La ville d'Hoexter est sous la protection des ducs de Brunfwick-Lunebourg. Le conseil & la plûpart des habitans font Protestans: & ils y ont deux églises. L'abbaye de Corwei, qui jouit d'une jurisdiction spirituelle, & où on ne reçoit que des religieux d'une ancienne noblesse, comme dans les autres abbayes Impériales, a en autrefois une école céléqui appartient à l'abbé de Corwei, où on bre, qui a fourni de grands hommes; enprétend que le faux dieu Ermenseul ho- tr'autres S. Anschaire Apôtre de la Basse

# 151 M/s

Saxe & de tout le Nord : sa bibliotheque est sournie d'anciens manuscrits, & elle conserve entr'autres le seul qui soir resté de Tacite. Brenkhus & Gerden sont deux abbayes de Bénédictines situées aux environs de Corwei.

3°. Stavelo, Stabuletum ou Stabulacum en Latin. Elle est située dans la partie orientale du diocése de Liége & l'étendue du marquisat de Franchimont, sur les frontieres du diocése de Treves, où est située l'abbaye de Malmedi qui lui est unie. Ces deux abbayes, qui suivent la regle de S. Benoît, fondées au milieu du VII. siècle par S.Remacle, auparavant abbé de Solignac en Aquitaine, ensuite évêque régionaire,& enfin évêque de Ma-Rricht, n'ont depuis leur fondation qu'un même abbé, qui est prince de l'empire & a droit de battre monnoye. Elles ont été possedées en commende depuis l'an 1576. à cause des troubles de la religion, jusqu'en 1731, que Jean Ernest comte de Læwenstein évêque de Tournay, qui en étoit abbé commendataire, étant mort, les moines des deux abbayes ont élu un abbé régulier. Elles s'unirent à la congrégation de Bursfeld en 1654. Stavele est un bourg ou une petite ville fituée dans les Ardennes sur la riviere d'Ambleve, qui se jette dans l'Ourt. L'abbé en est prince & souverain & du territoire des environs : le clostre du monastère est vitré & l'église a 400, pieds de long fur 81. de large. Les habitans font un assez grand commerce de cuirs. Malmedi, nommée en Latin Malmundarium, est une assez jolie ville, dont l'abbé de Stavelo est aussi prince & souverain, située sur la même riviere d'Ambleve, à 2. lieues au levant de Stavelo, à l'extremité occidentale du diocése de Treves.

4. Werden: cette abbaye qui est aussi périale: elle est située sur une petite riviere sous la regle de S. Benoît, est située dans de même nom à 3. milles d'Allemagne le comté de la Marck au diocése de au levant du Rhin. L'abbesse en est dame

Cologne. L'abbé, qui est régulier, se qualisse abbé de Helmst at & de Werden: il est un des prélats immédiats du banc du Rhin. La plûpart des habitans de la ville sont Protestans. Elle est située sur le Roer qui se jette dans le Rhin au-dessous de Duysbourg à 4. lieues au levant de cette ville. S. Luidger sonda cette abbaye à la sin du VIII. siècle; & elle le reconnoit pour patron, après le Sauveur & la Vierge. L'abbé Lengler se trompe lorsqu'il dit, qu'elle est aujourd'hui sécularisée & qu'elle a été cédée à l'électeur de Brandebourg.

2. Les abbayes impériales de filles du cercle de Westphalie sont les suivantes.

1°. Burscheid & en Latin Portzetum, située aux environs d'Aix-la-Chapelle dans le duché de Limbourg, & dans le diocése de Liége, sur les frontieres de celui de Cologne. Elle sur sondée en 974. par Théophanie semme de l'empereur Othon II. pour des religieuses Bénédictines: elle passa en 1220. À des religieuses de l'ordre de Cîteaux qui la possedent depuis. Il y a en cet endroit des eaux thermales très-salutaires.

2°. Effen, en Latin Affendium, fituée dans le diocése de Cologne, auprès des murailles d'une ville à laquelle elle a donné l'origine, sur les frontieres des duchés de Berg & de Cleves, & du comté de las Marck, à 2. lieues au nord de l'abbaye de Werden. S. Ærfrid évêque d'Hildesheim la fonda au 1X. siécle pour des Bénédictines, qui se sont transformées depuis en chanoisses séculieres, & qui se qualifient comtesses. Aujourd'hui l'abbesse seule fait profession de la régle de saint Benoît: il y a une communauté de chanoines pour le service de l'église de l'abbaye. La ville d'Essen a été autrefois impériale : elle est située sur une petite riviere de même nom à 3. milles d'Allemagne

& du territoire des environs; elle est habitée par des Catholiques & des Proteftans, qui y ont liberté de conscience; l'abbaye est sous la protection du roi de Prusse comme comte de la Marck.

3º. Herforden ou Hervorden dans le comté de Ravensberg, qui appartient au roi de Prusse. Elle fut fondée vers la fin du VIII. siécle pour des Bénédictines, qui embrasserent la confession d'Augsbourg au XVI. & enfuite celle de Géneve ou la prétendue Réformée, & se changerent en chanoinesses séculieres : l'abbesse a rang & féance à la diète de l'empire entre les abbesses du banc du Rhin; le chapitre est composé de 15. dames nobles. On remarque que c'est la seule abbaye d'Allemagne de la confession de Géneve : mais il y en a beaucoup d'autres de celle d'Augsbourg. La ville d'Hervorden est située au confluent des petites rivieres d'Aa & de Wehre qui se jettent dans le Weser, & qui la coupent en 3. parties: elle est assez grande & assez bien bâtie. Elle a été autrefois impériale, & a prétendu être exempte de la jurisdiction de l'abbesse : l'abbaye est située dans le quartier qu'on appelle Frezheit qui fait presque la troisième partie de la ville.

4° Munster-Bilsen, abbaye de chanoinesses dans le diocése de Liége, dont on

a parlé ailleurs.

5°. Thoren autre abbaye de chanoineffes du même diocése dans le comté de Horn, dont on a aussi parlé.

### II. ÉTATS SÉCULIERS DU CERCLE

### DE WESTPHALIE.

Ces états consistent en 4. duchés, trois principautés, plusieurs comtés & quelques villes impériales; ce qui nous donnera la matière de 9. articles, dans lesquels nous suivrons l'ordre alphabétique;

érant très-difficile de s'assujettir au géographique.

### S. I. Duché de Berg.

Berg est un mot Allemand, qui signifie Montagne; ce qui fait que ce duché est nommé en Latin Ducatus Montensis; il s'étend à la droite du Rhin, qui le separe au couchant de l'électorat ou archevêché de Cologne: il est borné au nord par le duché de Cléves, & par une partie du comté de la Marck, qui le borne aussi au levant; & il a au midi la Wetteravie & l'électorat de Treves. Son étendue du midi au nord est d'environ 25. lieues communes de France & de 12. du levant au couchant. Après avoir été possedé par des seigneurs ou des comtes particuliers, il palla dans la maison des comtesde la Marck en faveur desquels l'empereur Wenceslas l'érigea en duché en 1389, il passa ensuite dans la maison de Cléves : d'où il est venu enfin à l'électeur Palatin, dont la maison le possede paisiblement depuis l'an 1666.

Le pays est plat & uni le long du Rhin, & assez fertile en bled, en vin & en fruits: mais la partie orientale, pleine de montagnes & de forêts, est sterile. Il n'en est pas moins peuplé, à cause que les habitans s'adonnent beaucoup aux manusactures & au commerce. Le pays est arrosé, outre le Rhin, par diverses rivieres qui se jettent dans ce sleuve, & dont les principales sont la Roer, qui arrose sa partie septentrionale; la Wipper & la Sieg. Les habitans sont partie Catholiques & partie Protestans. Le duché est partagé en 19.

bailliages.

Dusseldor en est la capitale; elle est située à la droite du Rhin à l'endroit où la riviere de Dussel, qui lui donne son nom, se jette dans ce sleuve, vers le 51. degré 15. m. de latitude. Elle est forte, désendue par un bon château & assez grande; mais il n'y a pas de fauxbourgs. Charles-Guillaume dernier électeur l'alarin y avoit fixé sa résidence, & s'étoit attaché à l'embellir & à l'aggrandir; le palais électoral y est très-beau & orné de tableaux de prix: la principale église est collégiale. Les Jesuites y ont un collège; la ville & le duché dépendent pour le spirituel du diocése de Cologne. Bensberg, château magnisique, est la maison de plaisance de l'électeur.

Les autres villes & lieux plus considerables du duché de Berg, sont Lennep ville confidérable & marchande, fituée dans une valée agréable, sur une riviere de son nom qui la partage en deux, entre Cologne & Dortmunde, à dix lieues de l'une & de l'autre : le magistrat est de la religion Protestante; Elbefeld riche & jolie ville sur la Wiper, qui la traverse : il y a deux eglises, une pour les Catholiques & l'autre pour les Protestans; Mulhein petite ville vis-à-vis de Cologne; Homberg, comté sur les frontieres du comté de la Marck; Stirum autre comté sur la Roër; Siégeberg riche abbaye reguliere de Bénédictins, avec une petite ville : elle est située sur une montagne au bas de laquelle coule la riviere de Siegen, qui lui donne son nom. Elle est à 3. lieues de Bonne qui est de l'autre côté du Rhin. Elle fut fondée au XI. siécle par Annon archevêque de Cologne; Heisterback abbaye de l'ordre de Cîteaux, fituée auprès de la rive droite du Rhin, vis-à-vis de Bonne:cette abbaye a embrassé la reforme d'Orval; Aldenberg, en Latin Vetus mons, autre abbaye de l'ordre de Cîteaux, où il y a une église magnifique; Gerreshein abbaye de dames nobles près de Dusseldorp; Wilica sur la riviere de Siegen, vis-à-vis de Bonne, autre abbaye, autrefois de Bénédictines & aujourd'hui de Chanoinesses Seculieres nobles; Megenda comte de Gueldres la fonda au X. siècle; il y a 12. chanoines pour desfervir l'église.

### S. 2. Duché de Cléves.

Ce duché s'étend à la droite & à la gauche du Rhin, qui le traverse du midi au nord : il est borné au nord par la Gueldre & le comté de Zutphen, ou les états des Provinces Unies, & par le Bas évêché de Munster, qui le borne aussi en partie au levant, avec quelques autres états du cercle de Westphalie; au midi par le comté de la Marck & le duché de Berg; & au couchant par le duché de Gueldre. Son étendue du midi au nord le long du Rhin, depuis Duisbourg jusques au fort de Skenk, est de 13. à 14 lieues communes de France, & un peu plus du levant au couchant. Il est arrosé vers le midi, dans sa partie orientale, par la Lippe qui le traverse, jusqu'à son embouchure dans le Rhin, & dans sa partie occidentale par le Niers qui coule du midiau nord & se jette dans la Meuse : le pays est un des plus beaux, des meilleurs,& des mieux peuplés de toute l'Allemagne. Il a appartenu à divers leigneurs particuliers : il fut enfin réuni sur la tête d'un seul, qui prit le titre de Comte de Cléves. Ce comté passa dans la maison des comtes de la Marck au XIV. siécle; & Adolphe IV. comte de la Marck fut créé duc de Cleves en 1417. par l'empereur Sigismond. Jean III. arriere petit-fils & successeur d'Adolphe IV. unit à son domaine les duchés de Juliers & de Berg, par son mariage avec Marie fille unique de Guillaume V. duc de Juliers & de Berg. Jean-Guillaume duc de Cleves, de Juliers & de Berg & comte de la Marck, descendant d'Adolphe IV. étant mort sans enfans en 1609, plusieurs princes prétendirent à fa succession : les principaux des prétendans furent l'électeur de Brandebourg, & le duc de Neubourg de la maison Palarine de Baviére, qui s'enparerent de rous ces domaines & qui tholique, célébre par la devotion à la convintent enfin en 1666. de se les parta- Vierge, avec une maison de Jesuites; Orger ; en sorte que les duchés de Juliers & soy sur le Rhin, &c. de Berg & la seigneurie de Ravenstein resterent à la maison de Neubourg, qui a tale du duché de Cleves : elle est située à hérité depuis du palatinat du Rhin; & le duché de Cleves, avec les comtés de la Marck & de Ravensberg à l'électeur de Brandebourg & à ses descendans. Ce partage de la succession de Cleves sut confirmé par l'empereur : après la paix de Nimegue de l'an 1678, les deux princes convintent par un accord, que les Catholiques & les Protestans auroient le libre exercice public de leur religion dans tous ces états. Le duché de Cleves dépend pour le spirituel du diocése de Cologne.

On a déja remarqué que le Rhin partageoit ce duché en deux parties; l'occidentale & l'orientale : elles sont à peu près

égales pour l'étendue.

1. Cleves ville capitale du pays, est dans l'occidentale. Elle est située à cinq quarts de lieue à la gauche du Rhin, avec lequel elle communique par un canal qui porte de grands bateaux, vers le 51. degré 40. m. de laritude : elle s'étend sur le penchant d'une colline fort agréable, d'où elle a tité son nom Latin Clivus. Les trois religions Catholique, Luthérienne & Reformée de Géneve, y ont des églises : il y a un vieux château fitué fur une montagne, où réside la regence du pays pour le roi de Prusse, maître du pays. Aux environs, il y a un bois où on a percé plutieurs routes qui aboutissent à divers villages voilins.

Les autres villes de la partie occidentale du duché de Cleves située à la gauche du Rhin sont Gennep petite ville chef d'un bailliage; Calcar, où il y a une manufacture de draps, avec un château qui sert de citadelle : elle est située sur la petite riviere de Men, elle est petite, mais assez agréable; Santen, où il y a une église ca-

2. Wesel est la capitale de la partie orienla droite du Rhin, à l'endroit où la Lippe se jette dans ce fleuve, vers le 51. degré 40. m. de latitude, à 10. à 12. lieues au dessous de Dusseldorp, & a été autrefois imperiale: elle est grande & assez belle; les François qui la prirent en 1672, en démolirent les fortifications. La religion prérendue reformée, ou Calviniste, y est la dominante; & les prétendus reformés de la confession de Géneve qui ont la regence de la ville y ont deux églises : il y en a une troisième pour les Catholiques, & une quatriéme pour ceux de la Confession d'Augsbourg. Les Juiss y ont une synagogue. Elle est détendue par une citadelle qu'on a fait bâtir à l'angle, où la riviere de Lippe se jette dans le Rhin. Au dessous & aux environs de Wesel, & à ce qu'il paroît dans une isle du Rhin, est la Chartreuse nommée Insula Regina cali.

Les autres villes plus considerables de cette partie sont Duisbourg, située à l'embouchure du Roer dans le Rhin, entre Duffeldorp, qu'elle a à trois quarts de lieue au midi, & de Wesel, qui est au nord. C'est une grande ville, qui a été long-tems libre & imperiale : elle est à peu près de la grandeur de Wesel; mais elle est sans fortifications: fon nom Latin est Dispargum, & non pas Tentoburgum, comme le dit Hubner. Les prétendus Reformés de la confession de Généve, qui y dominent, y ont une université ou académie établie en 1655. Emmerick, en Latin Embrica Clivorum, ville forte & marchande sur la droite du Rhin, à 8. lieues au nord-ouest de Wesel vers les frontieres du comté de Zurphen: les Catholiques & les Protestans y ont des églises & les Jesuites y ont un collège; Réef petite ville à la droite du

Rhin située entre Emmerick & Wesel; Moyland & Till, maisons de plaisance de l'électeur de Brandebourg; Elten & Bed-&cc.

#### 6. 1. Duché de Juliers.

Il est entierement situé en deça & à la gauche du Rhin : il est borné au nord par la Gueldre & le comté de Mœurs; au levant par l'électorat de Cologne; au midi par le pays d'Eyffel & au couchant partie par la Meuse & par le duché de Gueldre. Il dépend pour le spirituel du diocése de Cologne pour la plus grande partie; le reste dépend de celui de Liege. Il a environ 24. lieues communes de France d'étendue du midi au nord; & la moitié moins du levant au couchant.

Il fut possedé anciennement par des seigneurs qui prirent le titre de comtes & de marquis: l'empereur Charles IV. l'érigea en duché en leur faveur en 1356. & ec duché passa avec celui de Berg dans la maison de la Marck, par le mariage de Marie, qui en étoit héritière, avec Jean III. dit le Pacifique duc de Cleves : il est aujourd'hui possedé par l'électeur Palatin du Rhin, par les raisons qu'on a déja dites; & les trois religions Catholique, Luthérienne & prétendue Reformée y ont le libre exercice.

Juliers ville capitale de ce duché est située vers le ço. degré çç. m. de latitude, auprès de la riviere de Roer, à fix lieues au nord-ouest d'Aix-la-Chapelle & à 8. lieues au couchant de Cologne & du Rhin. Elle est fortifiée regulierement & défendue par une bonne citadelle. Son nom Latin est Juliacum & son nom Allemand Julich. Elle est ancienne & a dépendu du pays des Ripuaires : les Jesuites y ont une maison. Les autres principales villes du duché sont Duren, qui en est la meilleure, qui a été autrefois libre & imperiale, & ties; l'une est le pays ou duché de Saure-

où les Jesuites ont un collège : elle est située sur le Roer à 3. lieues au dessus de Juliers; Munster-Eiffel, où les Jesuites ont bur abbayes Catholiques de filles nobles aussi un collège. Cette petite ville, nommée en Latin Monasterium Eifflise, a pris son nom d'une abbaye de Bénédictins qu'il y avoit autrefois & qui fut fondée au IX. siècle; Gemunde petite ville située sur le Roer à six lieues au dessus de Duren; Erckelens, ancienne ville des Ubiens dont les François détruisirent les fortifications en 1674. Susteren petite ville avec une ancienne abbaye de Bénédictines, aujourd'hui de chanoinesses nobles & séculieres, &c.

> On voit de plus dans le duché de Juliers, les châteaux de Merode & de Metternick qui ont donné le nom à deux anciennes maisons; Kerpen, Lummersum & Wickard seigneuries qui relevent immédiatement de l'empire; Gladbac riche abbaye de Bénédictins, située auprès de la petite riviere de Miers, & fondée au X. siécle : elle est sur les frontieres de l'électorat de Cologne à environ s. lieues au couchant de Nuys; Dalen, abbaye de filles de l'ordre de Cireaux, nommée en Latin Vallis Cali; Steinfeld abbaye de l'ordre de Prémontré dans le pays d'Eiffel ou d'Eiffle ; Marienvalt ou Silva B. Maria, abbaye de l'ordre de Cîteaux; Marienholt, Fussenick & Hoven, abbayes de filles du même ordre, situées dans le même pays d'Eiffel, aux environs du lieu célébre de Tolbiac.

## 6. 4. Duché de Saureland on de Westphalie.

On nomme Duché de Westephalie proprement dite, une portion du cercle de ce nom, fituée dans sa partie orientale : cette partie étoit comprise dans les états de Wittikind le Grand duc de Saxe; & sa postérité en a joui pendant plusieurs siécles. Elle est composée de deux principales parland,

disposa en 1180, en faveur de l'électeur de Cologne, après avoir mis au bas de l'empire Henri surnommé le Lyon duc de Saxe & confisqué ses domaines, dont le Saureland faisoit partie. L'autre est le comté d'Arnsberg, que les archevêques de Cologne acquirent en 1368. du dernier comte de ce nom.

Ce duché qui est borné au nord par l'évêché de Munster, au levant par celui de Paderborn & le cescle du Haut Rhin; au midi par divers états, & au couchant par le comté de la Marck, a environ 20. lieues de long sur 15. à 16. de large; & quoique enclavé dans le cercle de Westphalie, il dépend du cercle électoral du Rhin, parce qu'il est du domaine de l'électeur de Cologne. Le pays est plein de montagnes & de bois & mediocrement fertile; aussi les peuples, & surrout les paysans, y vivent durement. La Roer qui y prend sa fource le parcourt d'abord du midi au nord & ensuite du levant au couchant. On y compte 16. petites villes ou bourgs, dont la principale est celle d'Arnsberg, nommée en Latin Arnoldi Mons, située sur la Roer, & capitale de l'ancien comté de son nom, qui occupe la partie occidentale du duché: elle est défendue par un château, où le gouverneur du pays pour l'électeur de Cologne fait sa résidence : elle n'est pas peuplée. Molhein sur la même riviere a une abbaye.

## S. J. Principaute de Ferden ou Verden.

Cette principauté, à laquelle on donne aussi le titre de duché, est fituée dans la partie la plus orientale du cercle de Westphalie, à la droite du Weser; & elle est entourée de tous côtés des états du cercle de la Basse Saxe, excepté au sudouest, où elle confine avec le comté d'Hoye qui est de celui de Westphalie. Elle com-Tome II.

land, dont l'empereur Frederic Barberousse prend le domaine temporel des évêques de Ferden, évêché fondé par Charlemagne à la fin du VIII. siècle. Les peuples de cet évêché ayant embrassé la Confession d'Augsbourg en 1568. l'évêché fut secularisé par la paix de Westphalie en 1648. & cedé à la Suéde, qui en a joui jusqu'en 1709. Charles XII. roi de Suede l'engagea cette année à l'électeur d'Hanovre, qui l'a enfin acquis entierement des Suédois dix ans après. Le pays est fertile & bien peuplé : la riviere d'Aller, qui se jette dans le Weser, le traverse du sud-est au nordouest. Hubner lui donne environ 40. lieues de circuit.

FERDEN, qui en est la capitale, est située fur l'Aller vers le 53. deg. de latitude à 18. lieues au nord-ouest d'Hanovre. Elle est assez grande & partagée en vieille & nouvelle; elle a été autrefois imperiale. Les Danois la prirent sur les Suédois & la cederent en 1712. 2u duc d'Hanovre. Rottenbourg, fur la riviere de Hamme est une petite ville avec un château dans lequel les évêques de Ferden faisoient leur rési-

### 5. 6. Principauté de Minden.

Elle doit aussi son origine à un évêché fondé par Charlemagne vers la fin du VIII. siécle, & également secularisé en 1648. par le traité de Westphalie, suivant lequel il fut cedé à l'électeur de Brandebourg pour le dédommager de la Pomeranie Suedoise; & cet électeur le possede encore. Le domaine de l'évêché, qui a 10. lieues du midi au nord, & autant du levant au couchant, est traversé dans sa partie orientale par le Weser, qui le coupe en deux parties, orientale & occidentale: mais la derniere est la plus érendue.

Minden, qui en est la capitale, est située à la gauche du Weser vers le 52. degré 20. m. de latitude, à 15. lieues d'Hanovre vers le couchant : elle est d'une mediocre. grandeur, forte, marchande & bien peuplée, avec un pont de pierre fort long sur le Weser, couvert par un fort. Les Catholiques, qui y ent conservé le libre exercice de leur religion, ainsi que dans le reste de la principauté, y possedent entr'autres la cathédrale dont le chapitre subsiste encore. Les canonicats sont partagés entre les Catholiques & les Protestans : il y en a 20. dont 11. avec la prévôté appartiennent aux Catholiques, & les 7. autres avec le doyené aux Protestans. Les Catholiques ont de plus deux collégiales dans la ville, dans l'une desquelles les chanoines font le service divin dans le chœur, & les Protestans dans la nef à des heures differentes. Il y 2 austi quelques maisons religiouses dans la ville & aux environs; ontr'autres l'abbaye de S. Michel en Liste ou de S. Simeon fituée hors la ville & qui est aux Bénédictins.

La principauté de Minden est partagée en 5. bailliages qui contiennent 160. villages. Le premier bailliage est celui de Peters-hagen, bourg fur le Weser, avec un château où les évêques faisoient autresois leur résidence. Wedekindstein a un château qui appartient au chapitre de Minden : les Catholiques y ont la chapelle de S. Marguerite, placée sur une montagne; & c'est un grand lieu de devotion & de pelèrinachanoinesses; Wittersbeim commanderie de Malte; Lubbeck petite ville à 5. lieues de Minden qui a un chapitre de 4. chanoines Luthériens.

#### §. 7. Principauté d'Oostfrise ou de Frise orientale.

Elle occupe la partie la plus septentrionale du cercle de Westphalie & est bornée

le bas évêché de Munster; & au couchant par la province de Groningue ou les Provinces Unies. Elle a environ 18. lieues communes de France d'étendue du midi au nord & 12. du levantau couchant. Ce. n'étoit d'abord qu'un comté connu sous le nom de comté d'Embden qui fut érigé. en 1454. & enfin en principauté de l'empire deux siécles après.

Ce pays a fait anciennement partie du royaume de Frise détruit par Charlemagne au commencement du IX. siècle. Il a été ensuite possedé par des seigneurs ou des princes dont la race ayant fini en 1744. l'électeur de Brandebourg roi de Prusse a recueilli leur succession en vertu. de pactes de famille; & il a uni la principauté d'Oostfrise à ses domaines.

La riviere d'Embs traverse cettre principauté dans sa partie occidentale du midi. au nord jusques à son embouchure dans. la mer d'Allemagne. Du reste le pays est marécageux; mais aflez tertile & fort abondant en bêrail; & comme il est fort bas, il est sujet aux inondations. La Confession d'Augsbourg est la religion dominante du pays, que les comtes d'Oostfrise embrasserent au XVI. siècle: mais la Catholique & la Reformée ou Calviniste y ont un libre exercice. Il y a plusieurs petites isles peuplées le long des côtes.

EMDEN, capitale du pays & d'an bailge; Quernheim & Severn, chapitres de liage particulier, est située à la gauche de l'embouchure de la riviere d'Embs, qui lui donne son nom, dans la mer d'Allemagne; vers le 53. degré 20. m. de latitude. Cette riviere y forme un très-bon port qui rend la ville fort commerçante; & le roi de Prusse, depuis qu'il est maître de l'Oostfrise, a eu attention d'y faire sleurir le commerce par une compagnie qu'il y 2 établie, & qui devient tous les jours plus florissante. La ville, qui est riche & puisau nord par la mer d'Allemagne; au levant fante, est défendue par deux forts. Les par le comté d'Oldenbourg; au midi par Etats Généraux avoient eu cette ville en

garnison depuis l'an 1603. à cause des bre augmente ou diminue suivant la didifferends qui s'étoient élevés entre le vision ou l'extinction des branches de maiprince, & les habitans jaloux de leurs pri- sons qui les possedent. Au reste parmi tous viléges. La ville est divisée en trois quar- les comtes ou princes seculiers qu'on aptiers, dont le troissème est composé de deux fauxbourgs; la plûpart de ses habitans sont Réformes ou Calvinistes: mais den & d'Oostfrise, avec les comtes de Nasil y a aussi beaucoup de Catholiques, de sau-Siégen & de Nassau-Dillembourg, qui Luthériens ou Protestans, de Mennonites ayent chacun un Mustrage aux diettes de & de Juifs. Ces derniers y ont le libre l'empire.

exercice de leur religion.

La principauté d'Oostfrise est partagée en 11. bailliages : ceux d'Aurith & de Norder-Amt sont des principaux. La ville d'Aurich située au centre du pays donne son nom au premier. Elle est mediocrement grande, environnée de forêts; elle a un beau château où les princes faifoient leur sejour; ils avoient deux ou trois maisons de plaisance aux environs. Norden capitale du bailliage de Norder-Amt a un port sur la côte septentrionale du pays, est assez grande & assez peuplée; mais elle n'a ni murailles ni portes & n'est pas pavée : il y avoit anciennement deux monastères, outre la paroisse de S. André, où étoit la sépulture des comtes d'Oostfri-Te. Les Protestans ou Luthériens y ont un collège; il y a beaucoup de Réformés ou Calvinistes & de Mennonites. Leer ou Lier, gros bourg, est le chef-lieu du bailliage de son nom situé sur les frontieres de l'évêché de Munster: il est plus riche & plus fertile que tous les autres ; les Réformés y ont un collège & il y a beaucoup de Mennonites, espece d'Anabaptiftes.

## 5. 8. Comtés du Cercle de Westphalie.

·Ces comtés forment par ceux qui les possedent un des quatre bancs des comtes de l'empire, sous le ritre de Comtes de Westphalie; & ils ont tous ensemble un suf-Trage. Hubner en compte 17. dans un en-

sequestre, & ils y avoient entretenu une droit & 17. dans un autre : mais leur nompelle Immediats du cercle de Westphalie, il n'y a que les princes de Ferden, de Min-

1. Baffenheim ou Puffenheim : le cheflieu est un châreau situé dans le bailliage de Coblentz & l'électorat de Treves. Les autres domaines qui en dépendent sont répandus dans l'électorat de Cologne, le

duché de Juliers, &c.

2. Bentheim, Cette ville ou bourg situé far le Wecht, à 72. lieues au nord-ouest de Munster, avec un beau château, donne son nom à une ancienne maison partagée aujourd'hui en trois branches. La premiére est celle des comtes de Tosklenbourg; comté situé entre Munster & Osnabrug, auguel on donne 10. lieues de long sur 4. de large. Ces comtes, qui sont de la religion Protestante, possedent ailleurs d'autres domaines, ainsi que les autres branches; & ils ont vendu en 1707. au roi de Prusse le château de Tetklenbourg. La seconde est celle de Bentheim qui professe la religion Catholique, ainsi que le comté de ce nom, situé entre les états des Provinces Unies qui le bornent au couchant, & l'évêché de Munster, qui le borne des 3. autres côtés. On donne 1 ce comté 16. lieues de long sur 5. de large. Enfin la troisième est celle de Steinfurt qui possede le comté de ce nom, situé le long de l'Aa: il a 8. de long fur 4. de large. Cette derniere branche suit la religion réformée ou Confession de Généve. La ville de Steinfurt sur le Wecht a une académie.

3. Bronchorft dans le comte de Zutphen, & Gronefeld dans le duché de Limbourg.

Dn

sont deux comtés du cercle de Westphalie qui appartiennent depuis l'an 1719, aux comtes de Limbourg Styrum, après l'extinction de la race de ceux qui les possedoient.

4. Diephold petite ville fur le lac de Dumer entre Breme & Ofnabruk : ce comté appartient depuis l'an 1585, à la maison d'Hanovre.

5. Hoye, comté situé des deux côtés du Wefer, entre Breme & Minden: il a douze lieues de long du midi au nord, & presque autant dans sa plus grande largeur: la race des comtes ayant manqué en 1582. les maisons de Brunswick & de Hesse en ont partagé les domaines. Hoye, ville mediocre sur le Weser, qui a donné son nom au comté, & qui a un bon château, appartient à la maison d'Hanovre : on compte 12. ou 13. autres villes ou bourgs dans ce comté.

6. Lingen comté enclavé dans l'évêché de Munster: il appartient aujourd'hui au roi de Prusse comme héritier en partie de la maison de Nassau-Orange. La ville de Lingen est forte & a un château avec un collège.

7. Limbourg-Styrum. Les domaines de ce comté s'étendent en divers pays. Limbourg, qui en est le chef-lieu, est situé sur la Lenne au centre du comté de la Marck; & Stirum est situé dans le duché de Berg sur le Roer. Borckele dans le comté de Zutphen

en dépend.

8. La Lippe: ce comté est situé, partie entre l'évêché de Minden qu'il a au nord, & celui de Paderborn; & partie au couchant de ce dernier évêché. La riviere de Lippe qui traverse cette derniere partie du levant au couchant lui donne son nom, & à la ville de Lippe ou Lippestadt qui en est la capitale & qui est située à sept à huit lieues au sud-est de Paderborn. Ce La plûpart de ses habitans sont Résormés comté, auquel on donne 10, lieues de long de la Confession de Généve : le pays est. fur 4. de large, est partagéaujourdui entre fertile & surtout abondant en pâturages.

4. branches de la même maison, qui postsedent ailleurs d'autres domaines. La principale de ces 4. branches, qu'on nomme de Lippe-Detmold, possede la moitié de la ville de Lippe. L'autre moitié appartient auroi de Prusse comme comte de la Marck. Cette ville est située sur la riviere qui lui donne son nom, dans un marais; ce qui en rend l'air mal sain : elle a été autresois libre & imperiale; elle est assez belle, réguliere dans ses bâtimens, & fortifiée. Detmold est une petite ville, sur la Wehre. qu'on prend pour le Tentoburgum des Anciens, avec un château fortifié, où les comtes de Lippe-Detmold font leur résidence. On compre encore 12. ou 15. villes, châteaux ou bourgs dans ce comté, dont les principaux lieux font Lemgon, ville situće sur la riviere de Bega, à 8. lieues au nord de Paderborn, où il y a une abbave de chanoinesses nobles. Blomberg, à six lieues au nord-est de la ville de Paderborn: les trois autres branches de la maison de la Lippe, sont celles de Lippe-Bisterfeld, Lippe - Buckenbourg, & Lippe-Alverdissen.

9. Manderscheid, comté enclavé dans le cercle électoral & le pais d'Eiffel, hors des limites du cercle de Weltphalie; mais ses comtes, partagés en plusieurs branches, ont séance parmi ceux du banc de ce

cercle.

10. La Marck : ce comté qui appartient au roi de Prusse, comme faisant partie de la succession de Cleves & Juliers. est très-considerable. Il a environ vingt lieues communes de France d'étendue du levant au couchant & 18. du midi au nord. La Lippe le separe au nord de l'évêché de Munster & de quelques autres états : il. a le duché de Westphalie proprement dite au levant & au midi, & le duché de Berg le borne au couchant avec celui de Cleves.

HAM sur la Lippe en est la capitale: elle est grande & riche & les Réformés de Généve y ont un collège. Au voisinage est le château de la Marck sur la Lippe, qui donne son nom au comté. Zeest est une autre ville très-confidérable; elle a été autrefois anséatique:elle est située à dix à douze lieues au sud-est de Munster : elle a beaucoup souffert de divers incendies & a 8. villages dans son territoire. Les habitans de celui de Salsdorf, qui prend son nom de ses salines, sont presque tous Catholiques. On y compte encore cinq à six villes & plusieurs châteaux; entr'autres ceux de Plettenberg, fur la Lenne, & de Reck. Le premier donne son nom à une famille comtale, & l'autre aux barons de Reck. Les trois religions ont des églises dans la ville de Luynen sur la Lippe.

11. La Marck, comté différent du précédent, situé dans le pays d'Eisfel.

12. Metternick, comté litué dans le duché de Juliers: il donne son nom à une maison divisée en 3. branches, qui possede des domaines en divers états de l'empire.

13. Moeurs, comté qui a appartenu à la succession de la maison de Nassau-Orange & dont a hérité le roi de Prusse, en faveur duquel l'empereur Joseph l'a érigé en principauté. Il est enclavé dans l'électorat de Cologne, & le Rhin le separe au levant du comté de la Marck. On lui donne 14. lieues de tour. Sa capitale, dont il tire son nom, est située à une lieue à la gauche du Rhin: elle est sorte & désendue par une bonne citadelle: elle a depuis peu rang de ville impériale au banc du Rhin. Creivelt est une petite ville fort commerçante où il y a beaucoup de Mennonites.

14. Mullendonck, comté situé entre l'électorat de Cologne & le duché de Juliers.

15. Nassau Siégen, Nassau-Dillenbourg & Nassau-Diets, sont 3. comtés situés dans la Vetteravie septentrionale qui dépend du

cercle de Westphalie. Ces trois comtés appartenoient à diverses branches de l'illustre maison de Nassau, dont celle de Nassau-Dietsa hérité; & dont les deux premières avoient droit de suffrage, avec rang & séance dans le collége des princes de l'empire. Ces trois comtés s'étendent dans la partie meridionale du cercle de Westphalie, & dans le comté de Nassau, traversé du levant au couchant par la riviere de Lhon qui se jette dans le Rhin au dessus de Coblentz. On donne au comté de Siégen environ 8. lieues de long fur 3. de large : il est le plus septentrional des trois, & dépend du diocése de Mayence pour le spirituel : il appartenoit à une branche de la maison de Nassau qui profeisoit la religion Catholique & qui a fini en 1743. Siegen, qui en est la capitale, a un bon château & un collège de Jesuites. Le pays des environs est riche en mines de fer; & il y a des verreries. Le comté de Dillenbourg a environ 8. lieues de long sur 6. de large, & est situé entre celui de Siégen qu'il a au nord & celui de Diets qu'il a au midi : il appartenoit à une branche de la maison de Nassau qui s'éteignit en 1711, qui professoit la religion Protestante, & dont celle de Nassau-Siégen avoit hérité. La branche de Nasfau - Dillenbourg avoit herité de son côté du comté d'Hadamar possedé par une autre branche de la maison de Nassau qui professoit la religion Catholique. Le comte de Nassau-Diets a hérité en 1743. de tous ces domaines, où on voit Dillenbourg fur la riviere de Dille qui lui donne son nom, avec un château fort. Herborn petite ville avec un château fur une montagne,. a un collège reformé de Protestans; & Hadamar, ville nouvellement bâtie sur la riviere d'Esse, a un bon château.

Le comté de Nassau-Diets, le plus meridional du cercle de Westphalie, est borné au midi par le comté de Catznelbogen.

qui est du cercle du Haut Rhin. Le comte de Nassau-Diets, qui le possede avec les autres domaines dont on a déja parlé, qui professe la religion Protestante, & qui réfide dans les Provinces Unies dont il est Stathouder, possede encore le comté de Bielstein situé aussi dans la Vetteravie septentrionale & le cercle de Westphalie, & plusieurs autres domaines dans diverses parties de l'Empire & des Pays Bas. Diets sur la Lohn, capitale du comté de ce nom, est située à s. lieues au levant de Coblentz; & il y a un double château. Aux environs est la maison de plaisance d'Oranienstein, où il y a un beau parc. Embs a des eaux thermales, qui appartiennent partie au prince de Nassau-Diets, & partie au landgrave de Darmstadt.

16. Neffelrod, château situé dans le tricts. comté de Berg, donne son nom à une maison comtale du cercle de Westphalie, qui est partagée en trois branches, & qui possede divers domaines dans l'empire

d'Allemagne.

17. Comtés d'Oldenbourg & de Delmenhorst. Ces deux comtés ont été possedés par un même comte jusqu'en 1667. Ils appartiennent aujourd'hui au roi de Dannemarck, qui descend de la maison d'Oldenbourg. Ils ont la mer d'Allemagne au nord; le Weser les separe au levant du duché de Breme & du cercle de la Basse Saxe : ils sont bornésau midi par l'évêché de Munster & au couchant par la principauté d'Oostfrise. Celui d'Oldenbourg, situé au nord-ouest de l'autre, a 1.5. lieues d'étendue, du midi au nord & 9. du levant au couchant : celui de Delmenhorst , qui est contigu, a 6. lieues de long sur 3. delarge. Le pays est fertile en grains & en pâturages; & on y éleve furtout les plus beaux & les meilleurs chevaux d'Allemagne.

Oldenbourg, ville capitale du comté de son nom, est située sur la riviere de

de : elle est d'une mediocre grandeur & n'a que 3. églises, dans l'une desquelles, qui est celle de S. Lambert, on voit les tombeaux des derniers comtes d'Oldenbourg : elle est forte & défendue par un château qui a été rebâti en 1737, ainsi que

le palais ducal.

Delmenhorst est située sur la riviere de Delmey, qui lui donne son nom : elle est défendue par une citadelle, qui est un beau château fortifié. Le pays de Jevern qui a 8. lieues de long sur 4. de large, & qui est situé le long de la mer d'Allemagne, entre Oldenbourg & l'Oostfrise, étoit une dépendance de ce dernier comté : il appartient aujourd'hui à la maison d'Anhalt-Zerbst, porte 60000, écus d'Allemagne de rente, & est partagé en trois dis-

18. Plettenberg, château fitué dans le comté de la Marck, donne son nom à une maison comtale du cercle de Westphalie, qui y possede divers domaines, & qui est parragée en deux branches. Elle possede aussi ailleurs d'autres domaines, entr'autres le château magnifique de Nordkirchen dans l'évêché de Munster.

19. Pyrment, comté fitué au nord de l'évêché de Paderborn, & au levant du comté de la Lippe, dans le voisinage du Wefer, appartient aujourd'hui aux comtes de Waldeck, & en partie à l'évêque de Paderborn: il'y a des caux thermales fort célébres aux environs du château de Pyrmont, qui en est le chef-lieu. Lugde petite

ville appartient à ce prélat.

20. Ravensberg, comté, situé entre l'évêché d'Ofnabrug qu'il a au nord-ouest, & celui de Paderbon, qui est au sud-est, est partagé en 4. bailliages, & appartient au roi de Prusse, comme faisant partie de la succession de Cléves & de Juliers. Les habitans, qui sont la plupart Protestans, commercent beaucoup en fil & en toiles. Hundt vers le 53. degré 15. m. de latitu- Le château de Revensberg, qui lui donne son nom est situé sur une haute montagne. Les principaux lieux de ce comté, qui a 15. à 16. lieues communes de France d'étendue du sud - ouest au nord-est mais moins de largeur, sont, Bilefeld, ville médiocre partagée en deux par le Lutter, avec une collégiale composée de 12. chanoines; 5. Catholiques & 7. Protestans. Les Franciscains y ont un couvent. Engern bourg, chef d'un bailliage de 4. paroisses, autrefois chef-lieu des domaines du fameux Wittikind duc de Saxe, qui y a son tombeau dans l'église de S. Denis. Schildescheabbaye de filles fondée au X. siécle ; aujourd'hui de chanoinesses nobles, dont 5. font Catholiques & 7. Protestantes.

21. Ravenstein, comté qui est situé dans le Brabant fur la Meuse: il appartient à l'électeur Palatin comme une dépendance de la succession de Cléves & de Juliers; il contient quatorze bourgs ou villages. La capitale de même nom est assez belle & munie d'un bon château; il y a un collège de Jésuites fondé depuis peu. Les Etats Généraux y entretiennent une garnison & y ont une église reformée.

22. Reckheim, comté situé entre Liege & Juliers: il appartient à la maison d'Aspremont.

23. Rietberg, comté situé le long de l'Embs au couchant de l'évêché de Paderborn: il a 6. lieues de long & 2. de large, & a pour chef-lieu un bourg & un château de même nom ; il appartient aujourd'hui à la maison de Caunits en Moravie.

24. Saymou Seyn, petite ville située sur une petite riviere de son nom, qui se jette à une demi lieue de-là dans le Rhin sur fa rive orientale, étoit le chef - lieu d'un comté possedé par des seigneurs particuliers jusqu'en 1636, que leur race ayant fini, leur domaine fut partagé entre plufieurs princes d'Allemagne. L'électeur de Treves possede aujourd'hui la ville de Sayn située à 1. lieues au nord de Coblentz.

25. Les comtes de Schéesherg, dont le principal domaine est Kerpen-Lumersumdans le Juliers.

26. Schauenbeurg, comté traversé pat le Weser au levant de la principauté de Minden, & partagé depuis l'an 1640. entre le landgrave de Hesse-Cassel qui y possede 3. bailliages & le comte de Lippe, qui n'en a qu'un. Le premier y possede la ville de Rinceln sur le Weser, où il y a une université Protestante sondée en 1621, &c. Vichsberg abbaye de chanoinesses Protes-

27. Spiegelberg, comté situé sur les frontieres des états de Brunswick & du cercle de la Basse Saxe : il a fix lieues de long fur 4. de large. On l'appelle aussi Coppenbrugge, d'un château & bourg de ce nom, auprès du Weser, qui en est le chef-lieu. Il appartient au prince de Nassau - Diets Stathouder des Provinces Unics.

28. Velen, comté fitué dans l'évêché de Munster, possedé par des comtes dont

la race s'est éteinte en 1733.

29. Wied, comté qui prend son nom d'une jolie ville située à 3. quarts de lieue de la rive orientale du Rhin, & à 5. quarts de lieue au nord-est d'Andernack, qui est de l'autre côté du steuve.

30. Les comtes de Virmont dans l'électorat de Cologne, possedent aujourd'huile comté de Bretzenheim dans le cercle de Westphalie.

## 5.9. Villes Impériales du cercle de Westphalie.

On en compte trois qui sont Cologne, Aix-la-Chapelle & Dortmund : nous parlerons ailleurs de la premiere.

AIX-LA-CHAPELLE, nommée Aquegrani en Latin, Aach en Allemand, & Acken en Flamand, tire une partie de son nom de ses eaux thermales : elle dépend pour le spirituel du diocése de Liége, à l'extrémité orientale duquel elle est située

au 50. degré 45. m. de latitude & au 29. 12. m. de longitude, fur les frontieres de celui de Cologne & à l'extrémité occidentale du duché de Juliers. On rapporte sa fondation à Serenus Granus, sous l'empire d'Adrien vers l'an 124. de J. C. Les Huns la brûlerent & la pillerent l'an 451, mais les maires du palais d'Austrasse, ancêtres de Charlemagne, la retablirent au VIII. siécle; & elle doit son principal lustre à Charlemagne, qui y fit construire une magnifique église & un superbe palais. Elle tient aujourd'hui le premier rang parmi les villes impériales & est sous la prorection des ducs de Juliers. Elle est parragée en vieille & en nouvelle; & elles sont toutes deux assez bien fortisiées : la premiere a trois quarts de lieue de circuit; & l'autre, construire au XII. siècle, a trois lieues de circonférence. Un incendie y consuma 5000. maisons, avec l'hôtel de ville & 20. églises en 1656. elle avoit souffert auparavant quelques autres révolutions: mais elle s'est parfaitement rétablie, & est fort fréquentée, à cause de ses bains & de ses eaux salutaires. La regence ou le magistrat est catholique, & on n'y permet l'exercice public que de la feule religion Catholique. L'églife collégiale de Notre-Dame en est la principale: elle fur fondée ou rétablie par Pepin d'Heristall bisayeul de Charlemagne, qui y mit une communauté d'ecclésiastiques pour la desservir. Charlemagne la fit rébátir auprès de son palais ; il n'épargna rien pour son embellissement & il y fut inhumé en 814: il y mit une communauté de clercs qui y vivoient en commun, sous un abbé on prévôt. Les Normans ayant détruit cette église au IX. siécle, l'empereur Othon III. & Notger evêque de Liége la firent rebâtir à la fin du X. & au lieu d'une communauté de Clercs Réguliers qui la desservoient auparavant, als y établirent un chapitre de 18. cha-

noines séculiers. Ce chapitre, dont l'empereur est chanoine, est composé aujourd'hui de 24. chanoines capitulaires & 8. domiciliaires : la structure de cette églife est très-belle. Le sacre des empereurs devroit s'y faire suivant la bulle d'or. Son trésor est très-riche; surtout en reliques : on y conserve entrautres l'épée & le baudrier de Charlemagne, qui servent au couronnement des empereurs. On voit à Aix-la-Chapelle un grand nombre d'autres églises & plusieurs communautés religieuses; entr'autres l'abbaye de Bénédictines de Ste Anne, & le collége des Jesuites. Cette ville est célébre par divers conciles, ou assemblées de la nation Françoise, qui y furent tenus sous la seconde race de nos rois, & par les traités de paix qui y ont été conclus en 1668. & 1748. Son territoire a 2. lieues d'étendue.

2. Dortmund, ville impériale, enclavée dans le comté de la Marck, est située sur la riviere d'Einserem & non pas sur l'Embs comme le dit Hubner, à 12. ou 14. lieues au sud-ouest de Munster. Elle est forte & assez considérable : la plûpart de ses habitans sont Protestans; & ils y ont un collége célébre.

#### IL.

#### CERCLE DE LA BASSE SAXE.

La Saxe, prise en général, comprenoit anciennement une grande partie de la Germanie septentrionale : elle doit son nom aux Saxons, peuples belliqueux, que les uns, qui les sont venir de la Scythie, croyent être une branche des anciens Gethes ou Gots, & que ses autres sont originaires de la Chersonese Cimbrique. Ces peuples s'étant établis dans le nord de la Germanie, s'étendirent entre la mer d'Allemagne & la Chersonese Cimbrique ou

le Jutland au nord; l'Oder au levant; fonda-dans leur pays plusieurs nouvell'Isfel ou le Rhin au couchant; & la riviere de Sala & la Franconie au midi : pays qui comprend aujourd'hui les deux cercles de la Flaute & de la Batte Saxe, & la plus grande partie de celui de Westphalie, eleur roi ou duc, duquel toutes les granoù on fuit le droit Saxon. Ptolomée, qui vivoir sous l'empire de Marc Aurele, est le plus ancien géographe qui faile mention de ces peuples.

Les Saxons étoient partagés en trois principales nations, subdivisées en plufigurs peuples, qui avoient chacun leurs princes, subordonnés à des chefs généraux qui prenoient tantoc le titre de Rois & tantor celui de Ducs, & dont l'histoire ancienne est très-incertaine : mais ils observoient tous les mêmes loix & les mêmes coûrumes. Ces peuples, fort jaloux de leur liberté, eurent plufieurs querelles avec les Francs leurs voifins, & fe rendirent celebres par leurs exploits militaires : une partie d'entr'eux passa au milieu du V. fiécle dans l'ifle de la Grande-Breragne, qu'ils foumirent à leur domination & où ils établirent divers royaumes. Ils fourinrent avec beaucoup de valeur la guerre contre les descendans de Clovis, ou nos rois de la premiere race, qui les rendirent neantmoins enfin leurs tributaires : ceux de la feconde race eurent auffi plufieurs occasions de les combattre; à cause de leurs entreprises. Charles Martel pin le Bruf fon fils, qui dir trois expéta le tribut auquel ils étoient obligés. Charbattre, & les subjugua enfin entierement aux pluseurs évéchés & abbayes, & qu'il maison de Lothaire de Querfurs comte de

les villes ou forrerelles. Les foins de Charlemagne eurent un heureux fuccès : la nation des Saxons embralla la religion Chréffenne; & Wittikind furnomme le Grand des maifons des deux cercles de Saxe fa font descendre, recut le bantème, Charlemagne lui donna le duché d'Angrie ou de Westphalie qui patla à la posterne de co prince & partagea la Saxe en deux principaux gouvernemens, qu'il fit administrer par des dues ou des comres, comme routes les autres provinces de l'empire François. Un de ces gouvernemens comprenoir la partie de la Saxe fituée aux environs du Weser vers son embouchure dans la mer d'Allemanne : & l'autre le refte de la Saxe aux environs de l'Elbe, en remontant vers la fource : & c'est ce qui fair la diffinction de la Haute & de la Baffe Saxe; en forre que la Baffe étoit celle qui s'étendoit vers le Weser ; & la Haure , située au fud-est de la Basse, vers l'Elbe.

Les gouverneurs de ces deux pays rendirent leurs gouvernemens héreditaires. & s'emparerent des droits régaliens . 2 l'exemple des autres ducs ou comtes Francois, après le milieu du IX, fiécle, dans le tents de la décadence de la race de Charlemagne. Ludolfe, qui se qualifia comte & puis duc de Saxe & de Thuringe & qui mourar en 864, fur le premier duc héleur fit la guerre pendant 20, ans ; & Pe- réditaire de la Basse Saxe, qu'il transmir à fa postérité . & entr'autres à Henri furditions contre eux en dix ans , auemen- nommé l'Oiseleur qui fut roi de Germanie & empereur en 919. Othon I. furlemagne ne discontinua pas de les com- nommé le Grand fils de Henri . Othon II. fils d'Othon I. Othon III. fils d'Othon l'an 804, après leur avoir fait la guerre II. & S. Henri , II. du nom , descendans pendant 11, ans. Ce prince durant le cours de Ludolfe, furent auffi empereurs & de ses expéditions contre eux , avoit câ- ducs de la Basse Saxe au X. & XI. siéché de les attirer au christianisme ; & ce cles. Rixe leur héritiere posta le duché de fut dans cette veile, qu'il établit parmi Saxe & le comté de Brunswick dans la

Tome II.

Supplenbourg son mari, qui fut élû empereur en 1125. Gertrude leur fille & héritiere épousa Henri le Superbe fils de Henri le Noir duc de Baviere & héritier de Wulphide duchesse de la Haute Saxe sés, & en états séculiers. sa mere: il réunit en sa personne, par son® mariage avec Gertrude les deux duchés I. ETATS ECCLESIASTIQUES de Saxe, il mourur en 1139, mais Henri surnommé le Lion son fils duc de toute la Saxe, fut proserit en 1180. par l'empereur Frederic I. qui donna le duché de DU CERCLE DE LA BASSE SAXE. Saxe à Bernard d'Ascanie; & qui vendit en 1181. le duché de Westphalie ou d'Angrie à l'archevêque de Cologne, pour 10000. marcs d'argent.

Le cercle de la Basse Saxe s'étend depuis le 51. degré 25. m. de latitude jusques au 54. 30. m. & depuis le 16. jufques au 11. 40. m. de longitude : il est borné au nord par le Jutland & la mer d'Allemagne; au levant par la Poméranie & par l'électorat de Brandebourg; au midi par le reste du cercle de la Haute Saxe; & au couchant parle Weser. Il est separé au sud-est de ce dernier cercle par une chaîne de montagnes couvertes de forêts qui faisoient partie de l'ancienne forêt Herciniene depuis le Weser presque jusqu'à la Saale, dans l'espace de 24. lieues du levant au couchant, & de 12. de large du midi au nord: ces montagnes sont remplies de villes & de châteaux.

L'étendue du cercle est d'environ 75. lieues communes de France du midi au nord, d'autant du levant au couchant dans sa plus grande largeur, & de 10. dans la moindre. L'air y est froid, mais fain : le pays est bien peuplé, bien cultivé, & fertile en grains, en pâturages & en fruits: mais il ne produit pas de vin.

Le Weser le separe au couchant du cercle de Westphalie, l'Elbe le traverse du fud-est au nord-ouest; & plusieurs autres moindres rivieres l'arrosent. Les directeurs du cercle sont l'électeur de Brande-

bourg comme étant à la place des archevêques de Magdebourg, & le duc de Brunswick-Lunebourg. Nous le diviserons en états ecclésiastiques on séculari-

#### OU SECULARISÉS,

Quoiqu'il n'y ait plus que l'évêché d'Hildesheim, d'état purement ecclésiastique dans ce cercle; nous ne laisserons pas de comprendre fous ce nom les archevêchés de Breme & de Magdebourg avec les évêchés de Lubeck, Halberstadt, Schwerin & Ratzebourg, qui l'ont été pendant plusieurs siécles, & qui après avoir embrassé la confession d'Augsbourg au XVI. ont été enfin la plûpart entierement fécularisés par la paix de Westphalie au milieu du dernier.

#### 5. 1. L'Evêché d'Hildesheim.

Cet évêché, le feul qui soit resté Catholique dans toute la Basse Saxe, sur d'abord fondé par Charlemagne à Eliz, bourg du voisinage & transféré en 814. à Hildesheim, par Louis le Débonnaire. Son domaine temporel est fitué dans la partie méridionale de la Basse Saxe, & est environné de toutes parts par les domaines de la maison de Brunswick. Hubner donne à cet évêché 20. lieues de long du levant au couchant & 16. du midi au nord: mais fuivant la carte d'Allemagne de Guillaume de l'Isse, il a un peu moins d'érendue. Il est parragé en 16. bailliages, qu'on divise en Grand & en Petit Evêché; en sorte qu'il y en a 4. dans le petit & 12. dans l'autre. Le pays est bien peuplé & fertile; & les habitans y vivent fort commodement: la religion dominan- école. La ville qui reconnoît l'évêque te est la catholique; mais il y a aussi un bon nombre de Protestans, qui y vivent sous la protection de la maison de Bruns-

wick-Lunebourg.

Outre les 16. bailliages du domaine de l'évêque, il y en a 4. autres qui ont été cedés à cette maison par le traité de Goslar en 1642, confirmé par la paix de Westphalie, & qui relevent de l'évêque: mais par cette paix, la même maison fut obligée de restituer aux Catholiques 9. monastères du pays, dont elle s'étoit emparée. L'évêché d'Hildesheim est ordinairement possédé par quelqu'un des électeurs' ecclésiastiques, comme il l'est aujourd'hui par celui de Cologne, qui y entretient un évêque suffragant pour avoir foin du diocése. Le chapitre de la cathédrale, qui appartient aux Catholiques, est composé de 36. chanoines capitulaires, de 5. domiciliares & de 6. dignités, qui jouisfent d'un revenu considérable.

HILDISHEIM capitale, est une ville forte, grande, bien peuplée & fort marchande : elle est située sur la riviere d'Innerste, vers le 52. degré 10. m. de latitude: le palais de l'évêque qui est dans la ville, est fort vieux. Les chanoines y ont une cour de justice : les Catholiques qui y ont confervé toutes les églifes qu'ils possédoient en 1614, outre la cathédrale, y ont 3. collégiales, & les abbayes de S. Michel& de S. Gotthard de Bénédictins fituées dans la ville ou dans les fauxbourgs. Les Jésuites y ont un collège, & on voit une Chartreuse auprès de la ville, qui est partagée en Vieille & en Nouvelle; chacune a son conseil particulier : les rues en sont tortueuses, & vont en montant ou en descendant; mais il y a de belles fontaines. Le magistrat est mi-parti entre les Catholiques & les Protestans de la confession d'Augsbourg, qui y sut établie en 1543. ces derniers y ont 6. églises & une

pour son seigneur & prince, lui fait serment de fidélité; mais à condition qu'il la maintiendra dans ses priviléges.

Les autres lieux les plus confidérables de cet évêché sont Perne, chef d'un bailliage, dont la plûpart des habitans sont Protestans. Peyne est une petite ville avec un château fitués dans un marais. Himmelsthar château de plaisance des évêques; Nurisbourg & Kalterborne abbayes de Bénédictins; Ringelheim, Haderstebe & Efcherde 3. abbayes de Bénédictines qui ont éré conservées en Saxe, dans les diocéses d'Hildesheim, de Magdebourg & d'Halberstadt. Celle de Landspring, qui est dans le diocése d'Hildesheim, est occupée aujourd'hui par des Bénédictins Anglois, qui y ont un abbé régulier : ils font preuve de noblesse; & l'abbaye est soumise immédiatement au pape sous la protection de l'électeur de Cologne : la ville est habitée par des Anglois Catholiques.

#### §. 1. L'Evêché de Lubeck ou d'Eutin.

LUBECK, est une ville impériale dont nous parlerons ailleurs, & qui'est située dans la Wagrie portion du Holftein. L'empercur Othon le Grand ayant conquis. sur les Slaves au dixième siècle la ville d'Aldenbourg ou Oldenbourg capitale de la Wagrie y établit un évêché; mais cette ville ayant été détruite. l'évêché fut transféré à Lubeck, ville qui n'en étoit pas éloignée, en 1163. & depuis ce tems-là les évêques de Lubeck ont tenu rang parmi les princes de l'Empire, & ont joui d'un domaine situé au nord de Lubeck dans la Wagrie. Comme le chef-lieu de ce domaine est la ville d'Eutin; on leur a donné indifféremment le titre d'évêques de Lubeck ou d'Eutin. L'evêque de Lubeck embrassa en 1535, la confesfion d'Augsbourg avec son chapitre & E ij

la plupart des habitans. Le chapitre élut périale , fituée fur le Wefer , où Charlédepuis pendant la vacance, un Protestant pour évêgue. On avoir réfolu de fécularifor entierement cet evêché & de l'ériger en principauté féculière, comme on fit de plutieurs autres à la paix de Westphalie; mais le chapitre de Lubeck, ayant promis en 1647, de prendre consecurivement six IX. sécle, cette métropole fut transférée évêques dans la maifon de Holftein Gottorp, on lui laissa l'administration de l'e- La ville de Hambourg ayant été retavêché; & il a élu depuis, ou fait une om- blie, les deux eglises demeurerent néantbre d'élection, à chaque vacance, dans moins unies; & les archevêques eurent certe maifon. Adolphe-Frederic de Holstein de la branche de Holstein-Gottorp. Schleswick né en 1710, fils de Christien-Auguste evêque de Lubeck , ayant été élu evêque de cette ville en 1717, a été déclaré héritier présomptif de la couronne de Suéde en 1749. & élû roi de Suéde en 1751. Son frere Frederic-Auguste fur élû fon coadjuteur en 1743.dans l'evêché de Lubeck qu'il possede aujourd'hui ; en forre que c'est une espece d'evêché soute fingulière, inconnue à toute l'antiqui- phalie au milieu du dernier fiécle. té. Cet evêque n'a aucune autorité daps la ville de Lubeck. Le chapitre de fa cathedrale qui réfide à Lubeck, est compofé de 40. chanoines & 6. dignités, qui sont sous de la confession d'Augsbourg, excepté 4. qui font Catholiques ; il est obligé de nommer un grand vicaire Catholique pour ceux de cette religion, qui ont l'exercice libre à Lubeck. Quant au clergé Luthérien, il exerce sa surisdiction par un confeil confiftorial. L'evêque fait sa résidence à Eutin petite ville de son domaine qui est peu étendu, & il y a un affez beau château. Cette ville qui est dans la Wagrie à 8. lieues au nord-est de Lubeck, avoit autrefois une collégiale de fupprimé : mais celui de la cathédrale de 20. chanoines.

6. 3. Archevêché, aujourd'hui Duché de Breme.

BREME oft une ville aujourd'hui im-

magne établit un évêché en 788, fous la métropole de Cologne. La ville de Hambourg, où l'empereur Louis le Débonnaire avoit fait ériger une métropole pour toutes les éclifes du Nord, avant été ruinée par les Normans vers le milieu du à Breme, qui devint par là archevêché. une cathédrale dans chacune. Les archevêques de Breme acquirent par là une grande confidération ; & comme ils jouirent d'un domaine très-érendu, ils eurent rang parmi les princes de l'Empire. Ils embrailerent le Luthéranisme en 1 (12. & cet archevêché étant tombé dans la maifon de Holftein, elle le céda à la Suéde. qui le fit supprimer & ériger en principauté féculiere ou en duché, fous la dépendance de l'Empire, par la paix de West-

Les rois de Suéde l'ont confervé jufqu'en 1712. Les Danois le leur enleverent alors, & le céderent 3, ans après à l'électeur d'Hanovre, auquel il a éré enricrement cédé par la paix du Nord de l'an 1720. & qui en jouit encore. Les deux cathédrales de Breme & de Hambourg furent aussi cédées à la Suéde par la paix de Westphalie; & elles reconnoisfent aujourd'hui l'électeur d'Hanovre pour leur fouverain : mais fans préjudice des droits & de la liberté de ces deux villes, qui sont impériales & qui se gouvernent en république. Le chapitre Luthérien de la cathédrale de S. Pierre de Breme a été Hambourg fublifte encore.

Le domaine temporel des anciens archevêques de Breme, ou le duché de ce nom, est situé entre l'Elbe qui le borne au nord & le Weser qu'il a au couchant: iless borné au nord par la mer d'Alle- & au nord ouest par les domaines de Sa- xe-Lawenbourg; au midi par le domaine de la ville de Breme, dont on parlera ail-leurs; & au couchant par ceux de la maisson de Brunswick. Il a environ 20. lieues communes de France d'étendue du midi au nord & autant du levant au couchant, suivant la carte de l'Allemagne de Guillaume de l'Isse. Hubner lui donne 40. lieues de long sur 30. de large: mais à son ordinaire il ne marque pas de quelle mesure sont ces lieues.

Le pays est très-bon, très-fertile & trèspeuplé, surtout vers les bords du Weser & de l'Elbe; & il est arrosé par plusieurs petites rivieres: mais une grande partie est dans un terrain bas & marécageux, & sujet à de grandes inondations: il est

partagé en 13. bailliages.

Bremer-Verde, ou Bremerfud dans celui de Bremerland, sur l'Oest, étoit autresois une ville sorte, & avoit un château ou forteresse où les archevêques de Breme faisoient leur résidence; ainsi c'étoit la capitale de leut domaine temporel: mais les sortifications en ont été détruites depuis l'an 1683. & c'est aujourd'hui une ville toute ouverte. Bosdhal dans ce bailliage est un village, où les chevaliers Teutoniques ont une maison, dans laquelle on tient les états du pays. Osserboltz, avoit autresois 2. monastères qui ont été sécularisés.

Wildshausen est une petite ville située à 6. ou 7. lieues d'Oldenbourg, chef d'un bailliage qui s'étend à la gauche du Weser: ses habitans sont partie Catholiques & partie Protestans.

Stada ou Staden ville située sur la riviere de Schwinge, qui se jette bientôt après dans l'Elbe à sa gauche, est capitale d'un autre bailliage, qui s'étend le long de l'Elbe & qui a 6. lieues de long sur une

de large : il est composé de 10. villages & abondant en fruits. Staden est à 14lieues au levant de Hambourg, & défendue par une bonne citadelle : les Protestans y ont un confistoire avec un surintendant général. Boxtehude est une autre petite ville de ce bailliage située à l'embouchure de l'Este dans l'Elbe: elle a été anseatique. Himmel, Pforten ou Porta Cali, & Herfeld étoient des monastères célebres qui ont été fécularisés. Nienwolde dans le bailliage de Wursten sur le Weser, qui contient 9. paroisses, est un monastère de nobles & le seul du pays qui n'air pas été fécularifé. Le bailliage ou pays de Hedele au sud sur l'Elbe contient 12. paroisses Protestantes gouvernées par 16. pasteurs.

#### §. 4. Archevêché aujourd'hui duché de Magdebourg.

Ce duché, qui comprend le domaine possedé autrefois par les archevêques de Magdebourg, est coupé dans son milieu. pat l'Elbe qui le parcourt du midi au nord-Il est borné au septentrion par le marquisat de Brandebourg, qui le borne aussi au levant, & dont il est separé en partie par l'Oder: l'électorat de Saxe acheve de le borner au levant. Il est borné au midi pas la principauté d'Anhalt & le cercle du Haut Rhin, & au couchant par la principauté d'Halberstadt & le duché de Brunfwick : sa figure est irréguliere. Sa plus grande étendue du midi au nord est d'environ 25. lienes communes de France & autant du levant au couchant. Nous ne comprenons pas dans cette étendue le cercle de Saal, dont nous parlerons plus bas, & qui est separé au nord du duché de Magdebourg proprement dir, par la principauté d'Anhalt qui est du cercle de la Haure Saxe.

L'empereur Othon L à qui la ville de

Magdebourg doit son principal lustre, & qui y fit bâtir une magnifique cathédrale, transfera dans cette ville en 967. l'évêché que Charlemagne avoit fondé à Angrie ou Engrie ancienne capitale de la Westphalie ou de la Saxe Westphalienne à la fin du VIII. siècle, & qui avoit été transferé dans la fuite à Vatersleve ou Wattersleben dans le pays de Lunebourg ou la Basse Saxe. Othon fit ériger cet évêché en métropole en 971. Les archevêques de Magdebourg se qualifierent depuis primats de Germanie & tinrent un rang distingué parmi les princes de l'empire : ils embrafserent la Confession d'Augsbourg vers le milieu du XVI. siècle ainsi que leur chapitre, qui élut depuis des princes Protesrans pour ses archevêques. Christian-Guillaume de Brandebourg possedoit cet archevêché en 1630, lorsque le chapitre Protestant voulant lui donner un coadjuteur, l'empereur Maximilien II. postula cette place pour l'archiduc Leopold Guillaume son fils, pour qui il obtint des bulles de Rome: mais le chapitre lui ayant préféré Auguste fils aîné de Jean-George élécteur de Saxe, l'empereur fit éprouver aux habitans de Magdebourg des marques bien fortes de son ressentiment.

En effet, le général Tilly ayant assiégé cette ville en 1631. la prit d'assaut après six semaines de siège, la mir au pillage & la ruina presque entierement : l'archevêque Christian - Guillaume de Brandebourg y fut fait prisonnier, & conduit à Neustadt en Autriche, où il abjura la religion Protestante, & mourut en 1665. Il fut ensuite reglé par la paix de Westphalie en 1648. 4°. que le prince Auguste de Saxe conserveroit l'administration de l'archevêché de Magdebourg jusqu'à sa mort, arrivée à Hall, où il avoit établi fa résidence, en 1666. suivant la Martiniere dans l'arricle Magdebourg, ou en 1680. dans l'article tie meridionale du duché, & est très-ferti-Hall. 29. Qu'ensuite cet archevêché seroit se. La ville de Magdebourg capitale du

secularisé & changé en duché, qui seroit donné à l'électeur de Brandebourg, pour le dédommager d'une partie de la Pomeranie qu'il avoit cedée à la Suéde. 3°. Que le chapitre Protestant subsisteroit; mais qu'il renonceroit pour toujours au droit d'élection & de postulation, & qu'on supprimeroit la quatriéme partie des prébendes, dont le revenu a été uni au domaine ducal ; 40. Que la principauté de Querfurt, consistant en 4. bailliages, qui dépendoit du domaine de l'archevêque de Magdebourg, & qui avoit été cedée en 1645. à l'électeur de Saxe par la paix de Prague, lui resteroit. Borg un des 4. bailliages de cette principauté fut réuni en 1680. au duché de Magdebourg : les trois autres sont possedés aujourd'ui par le prince de Saxe-Weissenfels. 5°. Qu'on donneroit à l'archevêque Christian Guillaume le bailliage de Lebourg & l'abbaye de Zima pour subfister pendant sa vie. 6°. Qu'on continueroit de suivre, la Confession d'Augsbourg dans le duché de Magdebourg. 7°. Enfin que la ville de ce nom seroit rétablie dans son ancienne liberté: mais elle est néantmoins toûjours demeurée soumise aux électeurs de Brandebourg, qui possedent le duché de Magdebourg depuis l'an 1680. Il y a longtems que 4. bailliages de ce duché ou plûtôt du domaine des archevêques en avoient été distraits pour être cedés à l'électeur de Saxe, qui les possede en qualité de Burggrave de Magdebourg.

Le duché de Magdebourg est un pays fertile, où on recueille furtout beaucoup . de bled. On manque de bois en quelques endroits; mais on y supplée par les tourbes : on y a découvert plusieurs fontaines salées. On le parrage en 4. cercles, subdivisés en bailliages.

1. Le Cercle de Holte comprend la par-

duché en est la principale : elle est située née de probation. La ville est défendue par fur l'Elbe, vers le 52, degré 18, m. de la- une citadelle située dans une isse au mititude. Son origine est peu connue, & elle lieu de l'Elbe; & elle est d'ailleurs trèsn'étoit pas considérable, lorsque l'em- bien fortifiée. pereur Othon I. qui avoit assigné cetre ville & ses environs pour le douaire de ron 49. lieues de circuit, & 7. de large. l'imperatrice Edithe son épouse, entreprit de l'aggrandir & de l'embellir vers l'an 960. Il y fonda d'abord un monastére de Bénédictins, qu'il transféra ensuire sur une montagne voifine; & fit construire à la place la magnifique cathédrale de faint Maurice, où il a son tombeau, & où on voit aussi celui de l'imperatrice Edithe sa femme : cette église ayant été détruite par le feu, l'archevêque Albert entreprit de la rebâtir sur ses fondemens, telle qu'elle est aujourd'hui. Othon accorda aussi divers priviléges à la ville, qui a été autrefois imperiale; elle s'est si bien retablie depuis l'an 1631, que c'est aujourd'hui une des plus grandes & des plus riches d'Allemagne. Elle est habitée par plusieurs Protestans du palatinat & refugiés François qui s'y font établis : le palais royal est dans la place où est la cathédrale, ainsi que l'arfenal & la maison de ville, où la régence & le confistoire, qui étoient auparavant à Hall, ont été transferés en 1714. Elle est furrout considérable, à cause du grand commerce que la riviere d'Elbe lui procure. La cathédrale de S. Maurice est un fort bel édifice; mais ses proportions sont peu regulieres : ses orgues sont très-belles. Les prébendes du chapitre qui y ont été confervées, sont possedées par les Luthériens de la Confession d'Augsbourg, qui est la religion dominante des habitans. Les Prémontrés avoient à Magdebourg la prévôté de Notre-Dame, monastère célébre, qui subsiste encore; mais qui est occupé par les Luthériens. Le prévôt y vit en communauté avec plusieurs affociés, qui font une espece de noviciat; & qui sont aggregés au monastère après leur an-

Le diocése de Magdebourg avoit envi-On y voyoit avant la prétendue reformarion, plusieurs collégiales & plusieurs abbayes ou monastères célébres; mais le Luthéranisme a aboli la plûpart de ces églises. dont les revenus, avec ceux des archevêques de Magdebourg, qui étoient trèsconsiderables, ont été unis au domaine ducal.

Les autres villes & lieux les plus temarquables du cercle de Holte, sont Saint Jean-Baptiste de Bergen, abbaye autrefois très-considerable de l'ordre de S. Benoît fondée par l'empereur Othon auprès de la ville de Magdebourg, & changée aujourd'hui en abbaye Protestante, où on entrerient quelques étudians en théologie sous l'autorité de l'abbé, qui avoit rang autrefois parmi les princes de l'empire; Stafford petite ville sur la riviere de Bode dont les confeillers sont tous gentilshommes; Mariensthal sur la même riviere, monastère Catholique de filles; Wolmerstadt à deux lieues de Magdebourg, petite ville avec un château, où les archevêques faisoient quelquesois leur résidence; Hadmersteben petite ville sur la Bode, où il y a un monastère Catholique de filles Bénédictines qui s'est conservé ; Marienborn, monastère de filles Protestantes; Ammensleben abbaye de Bénédictins qui s'est conservée; Meyendorf & Hallenlesben autres monastères de filles Catholiques, qui se sont conservés; Haldensleben, ville mediocre sur l'Ohr, où il y a une colonie de réfugiés François.

2. Le Cercle de Jerichau : il s'étend dans la partie orientale du duché à la droite de l'Elbe, & prend fon nom d'un bourg situé sur ce fleuve, où il y a eu anciennement une abbaye de l'ordre de Prémontré. Borg ou Bourg sur l'Ihle en est la principale ville: elle est bien bâtie. Ce cercle contient quelques autres villes, & en particulier les 4. bailliages du Burggraviat de Magdebourg qui appartiennent à la maison de Saxe.

3. Cercle de Luckewald, situé aussi dans la partie orientale du duché de Magdebourg: il n'est pas d'une grande étendue, tire son nom d'une petite ville & contient entr'autres l'abbaye de Zenna ou Zinna

aujourd'hui fecularifée.

4. Cercle de Saal, situé au nord de la Misnie & au midi de la principauté d'Anhalt dans la Haute Saxe : il s'étend des deux côtés de la riviere de Saala qui lui donne son nom, & qui se jette dans l'Elbe à la gauche de ce fleuve. La capitale est HALL ou Halle à dix lieues au nordouest de Leipsick, nommée en Latin Halla Magdeburgica. Elle est située sur la riviere de Saale dans une plaine agréable, & elle doit sa fondation aux archevêques de Magdebourg. L'empereur Othon II. la rendit libre : les archevêques de Magdebourg y avoient leur palais & y faisoient Jeur résidence. Elle embrassa le Luthéranisme en 1541. Il y a beaucoup de salines aux environs. La ville est assez belle & bien bâtie : on y parle l'Allemand le plus pur. Les églises y sont assez belles, & il y a une abbaye de filles nobles Calviniftes, où elles sont au nombre de 8. outre l'abbesse ou la superieure. Les résugiés François ont une eglife à Moritzbourg, ancien château situé aux environs, qui fut brûlé en 1640. l'électeur Frederic I. & ensuite roi de Prusse, fonda en 1694. à Hall une université, qui est une des plus célébres d'Allemagne. Il y a une bibliothéque considerable & quelquefois jusqu'à cinq à fix mille écoliers. Il y a une maison pour les Orphelins fondée dans le fauxbourg de Glanche par le docteur Francke, qui y jetta les fondemens de la fameuse secte des Pietistes, vrais Quietistes Protestans. La ville de Hall est grande & a plusieurs fauxbourgs: le château, qui est sur la riviere, a une eglise pour les Réformés ou Resugiés François qui y ont établi des manusactures de soye, & qui ont un collége dans la ville. Les Juiss y ont une synagogue.

On voit dans ce cercle Petersbourg ou Lauterberg ancienne & célébre abbaye, fecularifée depuis l'an 1540. située sur une montagne à 4. lieues au nord-est de Hall, où les marquis de Misnie avoient leur sepulture, & où on voit plusieurs de leurs tombeaux dans l'eglise, qui a été conservée; mais le monastère est détruit.

### 5. 5. Evêché ou Principanté d'Halberstadt.

Entre les évêchés que Charlemagne établit dans la Saxe à la fin du VIII. siècle, il en mit un en 780. à Selingstadium, ville nommée aujourd'hui Ofterwick située sur la riviere d'Ilse à 3. lieues d'Halberstadt, où il fut transferé en 819. Les évêques d'Halberstadt jouirent bientôt après d'un domaine considerable, & ils tintent enfin un rang distingué parmi les princes de l'empire. Ils commencerent à embrasser le Lutheranisme ou à le favoriser vers le milieu du XVI. siècle. En 1626, après la mort de Christian de Brunswick qui avoit fuccedé dans cet évêché à deux de ses treres & à son pere Henri Jules, l'empereur Ferdinand II. engagea le chapitre à élire l'archiduc Leopold son fils; & enfin cet évêché fut fecularisé & érigé en principauté en 1648, à la paix de Westphalie, pour être donné à l'électeur de Brandebourg, en dédommagement de la partie de la Pomeranie qu'il avoit cedée aux Suédois. Quant au chapitre de la carhedrale, composé de 30. chanoines & de 7. dignités, dont la plûpart avoient perseveré dans la religion

#### ECCLESIASTIQUE ET CIPILE.

des fut supprimé par le même traité de Westphalie, & leurs revenus furent unis à l'évêché ou à la principauté:les deux tiers de celles qu'on laissa subsister furent reservés aux Catholiques, & l'autre tiers aux Protestans. Enfin on conserva par le même traité plusieurs abbayes ou monastères de l'un & de l'autre sexe qui y subsistent encore & qui font profession de la religion Catholique. Les revenus des autres, qui turent supprimés, ont été unis au domaine du prince, ou appliqués à d'autres mlages.

L'évêché ou la principauté d'Halberstadt occupe la partie la plus meridionale du cercle de la Basse Saxe. Il est borné au couchant par le duché de Brunswick qui le borne aussi en partie au nord, avec le duché de Magdebourg, qu'il a au levant: la principauté d'Anhalt dans le cercle de la Haute Saxe le borne au midi. Il a environ 18. lieues communes de France d'étendue du levam au couchant & 7. à 8. du midi au nord : ce pays est fertile, peuple & arrosé par plusieurs petites rivieres.

HALBERSTADT, sa capitale, est située sur celle d'Holtheim, dans un terroir agréable, partie sur une hauteur où est la ville, & partie dans le bas, où il y a des fauxbourgs bien bâtis, à dix à douze lieues au fud-onest de Magdebourg. La cathédrale de S. Estienne, qui est un fort bel édifice, remarquable par ses orgues & par sa sonnetie, est au milieu de la ville; les maisons des chanoines sont autour. Outre cette église qui appartient aux Catholiques, il y avoit autrefois 4. collegiales. Les Catholiques qui y ont l'exercice public de leur religion, y possedent encore l'abbaye des Benedictins d'Ammesleben ou Hamers-Dominicains & des Recolets, deux mai-

Tome II.

religion Catholique; le quart des prében- sont établis dans cette ville, où il y atrois bonnes écoles, dont la principale est celle du chapitre, & la seconde celle du senat : les Juifs sont tolerés dans la ville, & ils y font un grand commerce.

> On compte 8. 2 10. petites villes o gros bourgs dans la principauté: les prin cipales sont Ascherleben, ou Ascanie su, l'Eyne chef-lieu d'un ancien comté, un au domaine des évêques depuis l'an 1329 Ce comté a donné l'origine à la maison d'Anhalt; Ofterwick dont on a déja parlé, &c. Reinstein château assez fort, est le cheflieu d'un comté, dont le domaine a été réuni à la principauté dont il étoit mouvant, par l'extinction de la race des comtes. Les autres lieux plus remarquables sont Huysbourg riche abbaye de Bénédictins; Adersteben abbaye de Bénédictines; Hedersleben autre abbaye de filles, & Bardesleben monastère de religieuses mendiantes, qui ont été conservés dans le pays. Walbeck est un village avec une abbaye Protestante, composée d'un abbé ou prélat & six chanoines.

#### S. G. Evêché aujourd'hui principauté de Ratzebourg

RATZEBOURG est une ville située à six à sept lieues au sud-est de Lubeck, sur un lac. où on établit un évêché en 1060, sous la métropole du Breme, par un démembrement de celui d'Oldembourg : ses évêques, qui se firent un domaine assez considerable, furent élevés à la dignité de princes de l'empire; mais ayant embrassé la Confession d'Augsbourg en 1566. l'évêché fut fécularisé & cedé au duc de Meckelbourg par la paix de Westphalie. La cathédrale, qui étoit desservie par des religieux de leben fituée aux environs ; les couvens des l'ordre de Prémontré, avoit été secularisée en 1515. l'évêque n'avoit d'autorisons religieuses de filles, &c. La regence té temporelle dans la ville que sur sa cathé-& le consistoire de toute la principauté drale & ses dépendances : elle appartenois

des comtes particuliers, dont la race ayant fini en 1689, les ducs de Lawembourg, dans les états desquels la ville est enclavée, s'en mirent en possession; & elle appartient aujourd'hui avec le duché de Lawembourg à l'électeur d'Hanovre.

Quant au domaine épiscopal ou à la principauté de Ratzebourg, dont les ducs de Meckelbourg sont en possession, il n'a que trois lieues de tour en quarré & contient 30. villages. Schænberg petite ville en est le ches-lieu: les évêques de Ratzebourg y avoient un château où ils saisoient leur résidence.

# 5. 7. Evêché aujourd'hui principauté de Schwerin.

Schwerin étoit aussi une ville épiscopale, enclavée dans le duché de Meckelbourg, où l'évêché qui avoit été établi en 1060. dans cette derniere ville fous la metropole de Breme, par un démembrement de celui d'Oldembourg, avoit été transferé à la fin du XII. siècle. Les évêques de Schwerin étant parvenus à la dignité de princes de l'empire, embrasserent le Luthéranisme en 1530. l'évêché sut supprimé & érigé en principauté seculiere, par la paix de Westphalie; & le domaine épiscopal donné aux ducs de Meckelbourg pour les dédommager de la ville de Wismar qu'ils avoient cedée aux Suédois. Les évêques étoient seigneurs en partie de la ville, & ils jouissoient d'un domaine qui avoit 10. lieues de long fur 3. de large. Schwerin, qui en étoit la capitale, est une jolie ville située sur un lac de son nom, avec un beau château où est la résidence du prince, & qui est assez fort. La cathédrale est fort belle. Les évêques résidoient à Buzow. Ruen sur la riviere de Warnau a une abbaye de chanoinesses Protestantes, dont l'abbesse est ordinairement une princesse de la maifon de Meckelbourg.

#### II. ÉTATS SECULIERS DU CERCLE

#### DE LA BASSE SAXE.

Nous ferons 3. articles de ces états, qui sont le Duché de Saxe Lawembourg, les états de la maison de Brunsweick, les duchés de Holstein & de Meckelbourg & les villes imperiales du cercle.

#### 5. 1. Duché de Saxe Lawembourg.

Ce duché est borné au couchant& au nord par le Holstein; au levant par le Meckelbourg & au midi par les états de la maifon de Brunfwick : il peut avoir 12. lieues communes de France d'étendue du midi au nord & autant du levant au couchant, fuivant la carte d'Allemagne de Guillaume de Lisse: mais Hubner lui donne 40. lieues de long fur 12. dans sa plus grande largeur & 4. ou 6. dans la moindre. C'étoit une portion du duché de la Basse Saxe érigé par Charlemagne ou ses successeurs, dont on a déja parlé, & qui fut enfin réuni avec celui de la Haute Saxe. Ce duché ayant passé de la maison de Baviere dans celle d'Ascanie ou d'Anhalt, Albert I. premier duc de Saxe de cette derniere maison, donna avant sa mort, arrivée en 1285. le duché de Saxe Lawembourg à Jean I. son fils puiné, dont la postérité l'a possedé jusqu'au duc Jules François qui mourut fans enfans mâles en 1689. Après la mort de ce prince, plusieurs prétendans fe disputerent sa succession: Géorge Guillaume duc de Zell de la maison de Brunswick, l'un d'entre eux, s'en mit en possession; & le sequestre lui en fut adjugé; mais le suffrage de ce duché à la diette de l'empire sut suspendu, & le sequestre a passé en 1705, à l'électeur d'Hanovre, heririer du duc de Zell, auquel l'électeur de Saxe a cedé ses droits sur le duché pour un million d'écus d'empire.

Le duché de Lawembourg est traversé du levant au couchant par l'Elbe qui le divise en deux parties fort inégales; cello qui est au nord étant beaucoup plus étendue: Lawembourg sa capitale est située fur la droite de l'Elbe vers le ; 3. deg. 3 5. m. de latitude. Elle doit sa fondation à Henri le Lion duc de Saxe, qui la fit bâtir en 1157. elle est petire, mais assez bien peuplée; elle est défendue par un château situé sur le sommet d'une montagne voisine, au bord de l'Elbe, vis-à-vis celui d'Estemberg, qui est de l'autre côté du fleuve. Il n'y a pas d'autre ville confiderable dans le duché que celles de Ratzebourg dont on a déja parlé, & de Malben sur la riviere de Steckenits.

## 6. 2. États de la maison de Brunswick.

Ces états faisoient partie du duché de la Basse Saxe, lorsque Henri I. qui en étoit duc & roi de Germanie, en fit le partage de Henri le Querelleur son fils puiné, en faveur duquel l'empereur Othon I. son frere, disposa de la Baviere en 948. Brunon I. fils de Henri le Querelleur succeda à son pere dans une portion de la Basse Saxe & mourut en 972, après avoir fondé la ville de Brunfwick qui a donné son nom à ces états. Sa postérité en jouit jusques vers la fin du XI. siècle qu'elle tomba en quenouille; & le comté de Brunswick passa par femmes dans la maison de Henri le Superbe duc de la Haute Saxe, mari de Gertrude comtesse de Brunswick, & heritier par sa mere Wlphide, du duché de la Basse Saxe, qui mourur en 1139. Henri le Superbe descendoir d'Azon d'Est, qui épousa l'heritière de Bavière vers le commencement du XI. siècle : il transmit ses domaines à Henri le Lion son fils, qui & qui fut proferit en 1180, par l'empereur besstadt ; au midi par divers domaines du

Frederic I. Il fut pere d'Othon IV. empereur & comte de Brunswick qui transmit ce comté à sa posterité, & elle le possede encore aujourd'hui. L'empereur Othon IV. mort en en 1218, eut un frere 1.0mmé Guillaume : ce dernier fur pere d'Orhon I. surnommé l'Enfant, qui fut créé premier duc de Brunswik & de Lunebourg, qui mourut en 1252, & duquel descendent tous les princes de la maison de Brunfwick qui vivent aujourd'hui. Ils se partagerent en 4. branches principales, qui ont subfisté pendant long-tems, & qui eurent chacune un suffrage dans le college des princes aux diertes de l'empire. Ces 4. branches furent celle de Wolfenbutel, qui subsiste encore & qui est l'aînée, & celles de Zell, de Calenberg & de Grubenhagen. Ces trois dernieres sont toutes aujourd'hui réunies dans la personne de l'électeur d'Hanovre qui a recueilli les domaines des deux autres. Quant à la branche de Wolfenbutel, qui possede la principauté ou le duché de ce nomzelle fut partagée en deux autres ; sçavoir celles de Wolfenbutel & de Bevern. La première a fini en 1735, par la mort du duc Louis Rodolfe, qui ne laissa que trois filles, dont l'aînée étoit l'imperatrice douairiere, Elizabeth - Christine, femme de l'empereur Charles VI. & la troisième Antoinette Amelie, qui épousa ferdinand Albert de Brunswick-Bevern, lequel a recueilli la succession de la branche de Wolfenbu el son aînée & l'a transmise à Charles son fils aîné. Ce dernier a un oncle & plusieurs freres, qui ont continué la branche de Brunfwick-Bevern.

Les états de la maison de Brunswick. pris en total, sont bornés au nord par l'Elbe qui les separe des duchés de Holstein & de Lawenbourg; au levant par la Haute marche de Brandebourg, le duché fut duc de toute la Saxe & de la Baviere, de Magdebourg & la principauté d'Hal-

cercle de la Haute Saxe & le Landgraviat de Hesse dans celui du Haut Rhin; & au couchant en partie par le Weser & divers états du cercle de Westphalie. Ils ont, suivant la carre de l'Allemagne de Guillaume de l'Isle, environ 55, lieues communes de France d'étendue du midi au nord & 30. dans leur plus grande largeur du levant au couchant; mais il y a quelques autres états qui y font enclavés, dont le plus étendu est l'évêché d'Hildesheim. Ils sont partagés, ainsi qu'on l'a deja remarqué, entre le duc de Wolfenbutel, & l'électeur d'Hanovre. On prétend que tous les états de Brunswick dans la Basse Saxe, pris ensemble, peuvent fournir 40000. hommes de troupes reglées en tems de guerre ; fans y comprendre les domaines tale du duché de ce nom , parce que c'est que cette maison possede dans les autres vercles.

## 1. États du Duc de Wolfenbutel.

Le duché de Brunswick-Wolfenbutel, qui compose ces états, s'étend du sudouest au nord-est dans la partie orientale des états de la maison de Brunswick, dans l'espace de 40. lieues communes de France: mais sa largeur est peu considérable à proportion; & elle est très-peu de chose entre l'évêché d'Hildesheim qui le borne au couchant, & la principauté d'Halbestadt qu'il a au levant. Le paysest beau, fertile & bien peuplé; il est arrosé par plusieurs rivieres, & on y trouve quelques mines : on le partage en partie septentrionale & meridionale, qui renferment, par rapport à la religion Lutheriene, qui est la dominante, quatre surintendances.

est la capitale & a donné son nom au pays. On a déja remarqué qu'elle doit fa fondation au comte Brunon I. au X. siècle te établie au commencement du dernier

l'Ocker vers le 52. degré 15. m. de latimde ; & c'est une des plus fortes & des plus confiderables de la Basse Saxe : elle est partagée en s. quartiers ou villes qui ont chacune leur place publique, leur maison de ville, leurs magistrats & leurs tribunaux particuliers. Elle étoit libre & imperiale depuis l'an 1314. lorsque le duc-Rodolphe-Auguste la soumit en 1671, & depuis cette année elle a dépendu des ducs de Wolfenburel qui y ont un palais. On y voit la riche abbaye de S. Blaife & le chapitre de Saint Cyriac dont un prince de la branche deBrunfwick-Bevern est prévôt. deux écoles, & un arcenal : elle est; forte & défendue par une bonne citadelle.

Wolfenbutel, aujourd'hui ville capila résidence du prince : elle est située aussi sur l'Ocker, à 2. lieues au-dessous & au midi de Brunswick, dans un pays environné de marais: elle fut fondée au XI, siècle par Ecbert I. comte de Brunswick; elle est d'une grandeur médiocre & parragée en 3. quartiers, dont l'un est la forteresse, l'une des meilleures d'Allemagne. Le palais du prince est fort orné; il est accompagné d'un arcenal, d'une nombreuse bibliotheque très-riche en manuscrits & en imprimés; & d'un cabinet de curiosités naturelles. Saltzdal & Saldern sont 2. maisons de plaisance du prince situées aux environs de Brunswick & de Wolfenbutel. La première a des jardins magnifiques: le duc Antoine Ulric y fonda en 1710. un monastère de princesses; c'est ainti que s'exprime Hubner, qui a voulu sans doute parler de chanoinesses, sans dire si elles sont Catholiques ou Protestantes. Helmstad ville médiocre, mais belle & assez bien 1. Partie Septentrionale: BRUNSWICK en fortifiée, fondée par Charlemagne en 782. & située à 10. lienes au nord-est de Brunswick, a une célébre université l'rotestan-& elle en a pris le nom. Elle est située sur siècle, sur les revenus des 3. monastères de Wenden, Hildenvertshausen & Mariengarten, dans la principauté de Calenberg,
qui furent supprimés: les deux cours de
Wolfenbuttel & d'Hanovre nomment les
prosesseur à l'alternative. Il y a 3. églises dans la ville, auprès de laquelle est
le monastère de Bénédictins de S. Ludger,
qui dépend de l'abbaye de Werden, &
est immédiate de l'Empire & est compoqui possede la ville de Helmstad en sies.

Il y a encore quelques autres villes dans la partie septentrionale du duché de Wolfenburel, dont les lieux les plus remarquables, sont Marienthal, ou Vallis Maria en Latin, monastère de l'ordre de Cîteaux fondé au XII. siécle dans une forêt, à une lieue de Helmstad, changé en monastère Protestant, où il y a un abbé, un prieur, un sousprieur, 3. conventuels & 12. pensionnaires; Konigsluter petite ville: elle prend son nom de la riviere de Lutter qui a sa source tout auprès : elle tire son origine d'une abbaye de Bénédictins fondée tout auprès au XII. siécle par l'empereur Lothaire qui y fur inhumé en 1137. & changée aujourd'hui en monastère Protestant; Riddagshausen autre monastère Protestant, habité par des étudians en théologie; Stederbourg auprès de Wolfenbutel, monastère pour des dames Protestantes; Assebourg château aujourd'hui ruiné; Supplinbourg près de Konigslutter, commanderie Protestante de l'ordre Teutonique, qui tire son origine du château de ce nom, que l'empereur Lothaire de Supplinbourg donna aux Templiers en 1130. Lucklum, autre commanderie de l'ordre Teutonique.

2. La partie méridionale a pour capitale Bhunckenhourg, petite ville ou bourg fur la Harze: elle avoit titre de comté & étoit l'appanage d'un des cadets du duc de Wolfenbutel, dont la branche a fini en la personne de l'imperatrice douairiere, lorsquelle sut érigée en 1708. en principauté de l'Empire. Il y a un beau cha-

autres villes & lieux les plus remarquables de cette partie sont Gandersheim, célébre abbaye de Bénédictines, fondée au IX. fiécle, & changée aujourd'hui en abbaye Protestante, sous la protection du duc de Brunswick-Wolfenbutel. L'abbaye est immédiate de l'Empire & est composée d'une abbesse, qui est ordinairement une princesse & qui se qualifie : par la grace de Dieu abbesse de l'abbaye impériale & séculiere de Gundersheim ; & de 4. chanoinesses nobles Luthériennes. Cette abbaye a donné l'origine à une petite ville. Le bailliage de Gandersheim, qui contient 20. villages & qui a deux milles de circuit, appartient au duc de Wolfenbutel : les abbayes de Clauss de l'ordre de S. Benoît aujourd'hui fécularisée, & de Brunshausen pour une abbesse & 4. dames Protestantes, sont dans ce bailliage: l'abbaye de Michelstein aujourd'hui sécularisée est dans le bailliage de Stiege. Ame-Innxborn abbaye de l'ordre de Cîteaux changée en abbaye Protestante; Bevern, petite ville avec un château, où le prince chef de la branche de Bevern fait sa résidence; Walckemiedt, riche abbaye de l'ordre de Cîteaux fituée dans la Thuringe, changée en école Protestante en 1546. & donnée par la paix de Westphalie aux ducs de Brunsvick-Lunebourg, qui l'ont échangée avec le duc de Wolfenbutel contre le comté de Danneberg ; le duc Wolfenbutel y a bâti un palais & en a fait une maison de chasse.

#### 2. États de l'Électeur d'Hanovre.

Ils consistent, comme on la déja dir, en trois des principautés de la maison de Brunswick, qui sont les suivantes.

en la personne de l'imperatrice douairiere, 1. La Principauté de Lunebourg on de lorsquelle sur érigée en 1708, en princi- Zell, la principale & la plus étendue pauté de l'Empire. Il y a un beau cha- des 4, qui composent les états de Bruns-

wick. Elle en occupe la partie seprentrionale, & elle a environ 30. lieues communes de France d'étendue du midi au nord & 15. du levant au couchant. Elle a été possedée par une branche de la maison de Brunswick, dont la cour étoit à Zell, qui a fini en 1705. & dont l'électeur d'Hanovre a hérité. On parrage cette principauté en 15. surintendances pour l'ecclésiastique & en 44. bailliages pour le civil : ses principales villes sont.

LuneBourg, qui lui a donné son nom, fituée sur la riviere d'Elmenow à trois ou quatre lieues de l'Elbe vers le (1. degre 30. m. de latitude : elle est grande & fortifiée; & elle étoit déja confidérable au milieu du XI, siècle : mais elle s'est beaucoup aggrandie au XII. des ruines de celle de Bardewick, que Henri le Lion comte de toure la Saxe détruisit en 1189. Elle est défendue par une citadelle située sur la montagne voisine de Kalchberg, qui fournit beaucoup de chaux. Il y a 5. églises principales, outre l'ancienne abbaye de S. Michel fondée au X. siècle pour des Bénédictins, par Herman Billunge duc de Saxe, avec un château au voilinage, qui ont donné l'origine à la ville. Cette abbaye, qui a été très-célébre, surtout pour son trésor, a été changée en 1655, en ce qu'on appelle en Allemagne une Ecole illustre où il y a plufieurs professeurs. Les ducs de Lunebourg ont un beau palais dans cette ville, qui a été antrefois imperiale, & il y a des fontaines d'eau salée. Lunebourg est chef d'un bailliage, où il y a beaucoup de campagnes desertes & où on ne trouve que des groseilliers. Luhne ou Luxe à un quart de lieue de Lunebourg, ou à une lieue suivant Hubner, est une communauté de chanoinesses Luthériennes, qui chantent tout l'office divin, & qui, habillées en seculieres, vivent dans la retraite sans Agnés, qui y est inhumée. faire des vœux.

Zell, seconde ville du duché de Lunebourg est située sur l'Aller, entre Hanovre qu'elle a au midi & Lunebourg qui est au nord. Elle est forte & bien peuplée, & détendue par un château ou les derniers ducs de Lunebourg, qu'on appeila pour cela ducs de Zell, ont fait leur résidence. La ville en elle-même est petite: mais les fauxbourgs sont fort étendus. Les habitans sont fort polis, & leurs maisons sont jolies : les états du pays s'y allemblent dans une maison qui leur est destinée; & il y a une cour de justice

supérieure avec la chancelerie.

Les autres lieux plus considerables du duché, outre plusieurs petites villes, sons Medingen chef de bailliage, où il y a une abbaye de dames fondée au XIII. siècles Ultzen, autre ville chef de bailliage sur l'Ilmenow, qui avoit auprès l'abbave d'Ordenstadt secularisée en 1531. Ramslo dans le bailliage de Wirsen étoit encore une ancienne abbaye tondée au IX. siècle; Ebfdorf chef de bailliage, à six lieues de Lunebourg, a une abbaye de filles Protestantes, fondée au IX. siècle, dont l'abbesse est noble; Schernberg, chef-lieu d'un autre bailliage avoit une autre abbaye sceularisce en 1531. Danneberg sur la riviere de Tecze, qui se jette dans l'Elbe, est une ville mediocre avec un château, chef d'un ancien comté qui contient trois bailliages, & d'un bailliage particulier où il y a beaucoup de paysans Vandales d'origine. Lochan petite ville sur la Jetze & capttale d'un autre bailliage, dont la plupart des habitans, Vandales d'origine, ont conservé le langage & la façon de s'habiller de ces peuples. Weyhausen maison royale dans le bailliage de son nom, avec un riche monastère de filles Protestantes, qui dans son origine a été une abbaye de filles fondée au XIII. siècle par la duchesse

### 2. La principauté de Calenberg.

Elle est située entre le duché de Lunebourg & l'évêché d'Hildesheim qui la bornent au levant; & la Westphalie qu'elle a au levant: elle a pris fon nom d'un château aujourd'hui ruiné, situé sur la Leyne à 4. lieues d'Hanovre, où les princes d'une branche de la maison de Brunswick faisoient leur résidence. Hubner lui donne environ 48. lieues de longueur du midi au nord & 6. à 10. de large du levant au couchant; mais il s'en faut bien qu'elle s'étende autant en longueur dans la carte d'Allemagne de Guillaume de l'Isse. Le premier la partage en trois quartiers, qui prennent leur nom des trois principales villes du pays.

1. HANOVRE OU Hanover est la capitale du premier quattier, & aujourd'hui de tous les états de l'électeur de ce nom; à cause qu'il y a établi sa résidence lorsqu'il est en Allemagne. Elle est située sur la Leyne, à 10. à 12. lieues au nord-ouest de Brunswick, dans une plaine sabloneuse, où on voit néantmoins de belles prairies & des aulnes, vers le ç2. degré 20. m. de latitude. La riviere la partage en vieille & en nouvelle : elle est grande, forte & bien bâtie; mais cependant moins grande qu'-Hildesheim. Les rues en sont plus larges & elle est beaucoup plus marchande; elle a été autrefois imperiale. Le château de l'électeur, qui a été autrefois un monastère, paroît peu de chose à l'exterieur, mais il est richement meublé. On voir dans la ville plusieurs belles églises : les Catholiques y en ont une bâtie à la moderne & desservie par les Jesuites; & les Reformés ou Calvinistes une autre : elle est célébre pour sa bonne biére. La regence de l'électorat y est établie, & la police y est administrée par divers colléges de magistrats.

On va d'Hanovre par une magnifique

· allée d'une lieue de longueur, à Herrenbausen, maison de plaisance de l'électeur, aussi remarquable par l'étendue des bâtimens que par la beauté des jardins.

On voit dans ce quartier, Linsbourg qui est une autre maison de plaisance de l'électeur; Mariensée, Marienwerder, Weningen, Barsinghausen & Wulfingshausen, où il y a des monastères pour des femmes ou filles Protestantes. Wunsterf petite ville à six lieues d'Hanovre, avoit une belle abbaye aujourd'hui secularisée. Leckum est une autre abbaye, où il y a aujourd'hui un abbé Luthérien, qui est forr riche, & qui y entretient un certain nombre de conventuels & d'étudians en Théologie de la religion Protestante. Marienrode étoit une abbaye de Bénédictins située au voisinage d'Hildesheim.

2. Hamelen, & en Latin Hamela, capitale du second quartier, est située à l'endroit où la riviere de son nom se jette dans le Weler & à la droite, & est fortifiée. Il y a quelques petites villes dans ce quar-

tier.

3. Gottingen capitale du troisième quartier située sur la Leyne vers sa source, à 20. lieues au midi d'Hanovre, entre la Basse Saxe, la Hesse & la Thuringe, est une ville assez considerable, & son territoire est fertile : il y avoit un collége célébre qui a été érigé en université en 1734. Les habitans s'entretiennent par leurs manufactures. Les lieux plus considerables de ce quartier sont Northeim sur la Leyne, chef-lieu d'un ancion comté, & Bursfeld, fur le Weser, ancienne abbaye de l'ordre de S. Benoît, fituée auprès de la petite ville de Munden, à l'extrémité de la principauré de Calenberg, & à 4. lieues au nordest de la ville de Cassel. Cette abbaye a donné l'origine & le nom à une congrégation célébre de l'ordre de S. Benoît établie en Allemagne après le concile de Constance. Cette congrégation, qui subsoutes les abbayes de l'ordre de S. Benoît struées dans la province ecclésiastique de Mayence, & beaucoup d'autres, au nombre de plus de cent, situées dans d'autres provinces qui s'y étoient aggregées. L'abbaye de Bursfeld, qui en étoit le chef, est aujourd'hui secularisée & l'électeur d'Hanovre en possede les biens.

#### 3. La Principauté de Grubenhagen.

Elle est moins étendue que les deux auarres : elle s'étend le long de la Leyne vers les frontieres de la Thuringe; & a pris son nom d'un château, ruiné depuis plus de deux siècles. Le pays est plein de montagnes & mal cultivé : on y trouve des mines de fer; & on assure qu'il y en a une d'argent fort riche à S. Andreasberg, ou à la montagne de S. André. Eimbeck à l'embouchure de l'Ilme à la gauche de la Leyne, à six lieues au nord de Gottingen, en est la capitale. Osterode est une assez grande ville avec deux fauxbourgs, située dans les montagnes ou la forêt de Hartze dont on a parlé ailleurs : la regence de la principauté y est établie. Il y a plusieurs autres petites villes dans les montagnes de la Hartze, & quelques-unes sont possedées en commun par le duc de Wolfenbutel & l'électeur d'Hanovre. Wiprechtshausen & Kaltenbourg sont deux abbayes de filles. La derniere est fort belle. Celle d'Ilfeld, située auprès de Northausen en Thuringe, a été changée en école illustre au XVI. siècle. Lutterberg a un titre de comté, éteint à la findu XIV. siècle. Le château de Pless fitué sur la Leync entre Northeim au nord & Gottingen au midi, a été chef-lieu d'un comté dont le titre s'est éteint en 1571, qui est enclavé dans la principauté de Grubenhagen, & qui appartient aujourd'hui aux landgraves de Hesse - Cassel : il dépend par-là du cercle du Haut Rhin.

#### 5. 3. Duché de Holstein.

Ce duché, nommé Holfatia en Latin a contient la partie la plus septentrionale de la Basse Saxe, & par consequent de l'Allemagne. Il est borné au nord par le duché de Schleswick, ou le Sud-Jutland, portion de la Chersonése Cimbrique, & par la mer Baltique : la même mer & l'évêché de Lubeck le bornent au levant. Il confine au midi avec le duché de Lawembourg & ensuite avec l'Elbe vers son embouchure dans la mer; & ce fleuve le separe du duché de Breme : il a enfin la mer d'Allemagne an couchant. Hubner qui peut être au fait comme étant du pays, lui donne 48. lieues d'étendue du levant au couchant & 32. du midi au nord : mais dans la carte de l'Allemagne de Guillaume de l'Isse il n'a que 33. lieues communes de France du levant au couchant. & 21. du midi au nord.

Ce pays fut gouverné par des comfes heréditaires, qui prirent d'abord le titre de Comtes de Schawnbourg en 1030. Ils se qualifierent comtes de Holstein dès le commencement du XII. siècle, & se partagerent en deux branches au milieu du XIII. la branche aînée finit sans postérité à la fin du XV. Cette derniere possedoit le comté de Schleswick ou le Sud-Jutland, qui fut érigé en duché en 1386. Christien I. d'Oldenbourg roi de Dannemarck herita du duché de Schleswick & du comté de Holstein par sa mere Hedwige, sœur d'Adolfe VIII. dernier duc de Schleswick & comte de Holstein, mort le 4. de Dés cembre de l'an 1459. L'empereur Frederic III. érigea en sa faveur en 1474. le comté de Holstein en duché. Christien I. roi de Dannemarck eut deux fils, Jean qui fur roi de Dannemarck, & Frederic I. qui fut duc de Holstein après la mort de son pere en 1481. & qui fut élu roi de Dannemarck

Dannemarck en 1523. Frederic I. laissa deux fils, dont l'aîné nommé Christien III. fur roi de Dannemarck, & duc de Holftein avec Adolphe son frere, qui partagea ce duché avec lui & qui a fait la branche de Holstein-Gottorp. Christien III. roi de Dannemarck, mort en 1559, fut chef de la branche Royale de Holstein, & Adolphe de la branche Ducale ou de Holstein-Gottorp: de la premiére est sortie celle de Holstein - Sunderbourg partagée aujourd'hui en s. autres, qui sont celles de Holstein-Augustbourg, Holstein-Beck Subdivisée en deux autres ; Holstein Wiesenbourg, Holftein - Glucksbourg, & Holftein-Ploen.

Quant à la branche ducale de Holstein-Gottorp, qui possede elle seule la moirié du duché de Holstein, elle est partagée en deux: l'aînée est celle de Holstein-Gottorp ou Schleswick, dont l'heritier est Charles-Pierre-Ulric, declaré en 1742. grand duc de Moscovie dont il a embrassé la religion, & successeur présomptif au trône de Russie. Il est sils unique de Charles Frederic duc de Holstein-Gottorp mort en 1739. & d'Anne Petrowna sille du Czar Pierre I. La seconde branche est celle de Holstein-Gottorp - Eutin, dont l'aîné est Adolphe-Frederic, auparavant évêque de Lubeck & aujourd'hui roi de Suéde.

Le duché de Holstein est un pays assez bas, rempli de marais & de forêts; mais arrosé par un grand nombre de rivieres, dont les principales sont l'Elbe, le Stoer, l'Eider, le Swerin & la Trave, ce qui fait que la terre y est fort grasse, & le pays trèsfertile en grains & en pâturages. On y nourrit sur tout des chevaux & des bœuss tous d'une grande taille; & il peur passer pour un des meilleurs pays de l'Allemagne: mais il n'y croît pas du vin. Il y a beaucoup de noblesse, à laquelle les paysans du pays sont soumis dans quelques cantons, comme des sers ou des esclaves.

qui possedent le domaine du pays, sçavoir la royale & la ducale ; & quoiqu'elles soient subdivisées en plusieurs autres qui possedent divers domaines dans le pays; il n'est néanmoins gouverné que par deux regences; la royale qui se tient à Gluckstad; & la ducale autrefois à Gottorp & aujourd'hui à Kiel. Les sujets des bailliages & des villages sont distingués entre eux; en forte que les uns dépendent du gouvernement & de la justice de Gluckstad & les autres de Gottorp. Il y a aussi des sujets qu'à ne sont pas divisés, & qui appartiennent en commun aux deux regences ; sçavoir les prélats, la noblesse & quelques villes privilégiées. Ces sujets non divisés ont une justice separée, qui se tient alternativement à Rendsbourg par le roi & à Kiel par le duc de Holstein-Gottorp. Les états du pays se tiennent alternativement sur les terres de l'une & de l'autre de ces deux branches: leurs officiers y président alternativement; & chacune d'elles peut imposer des droits sur ses paysans comme bon lui semble : ces impositions se font par charues, & il y a une caisse provinciale pour acquitter les frais communs. C'est dans l'assemblée de ces états que se font les ordonnances & les reglemens.

Cette noblesse dépend des deux principales branches de la maison de Holstein,

Le Holstein est partagé en 4. petites provinces; sçavoir le Holstein propre au nord, la Wagrie au levant, la Stormarie au midi & le Dithmarse au couchant.

1. Le Holstein propre est une province partagée en six bailliages, dont trois appartiennent à la branche toyale & les trois autres à la ducale. Les trois premiers sont situés vers le couchant & bornés par la mer d'Allemagne. Rendsbourg en est la principale ville : elle est à 5. lieues au midi de Schleswick & située dans un terrain marécageux, entre deux lacs sormés par la riviere d'Egder. Elle est sorte & désendue

Tome II.

par un bon château; le surintendant général Danois y sait sa résidence. On y voit Uzethoe petite ville sur le Stær, qui a une

abbaye de filles Protestantes.

Kiel est la capitale de la partie du Holftein propre qui appartient à la branche ducale: son nom Latin est Chilonium. C'est une belle ville située vers le 54. degré 25. m. de latitude fur la mer Baltique. Il s'y fair un commerce assez considerable; il s'y tient une foire célébre, & il y a beaucoup de maisons de nobletle, avec un château où les ducs de Hostein-Gottorp avoient transferé leur résidence en 1718. après que le roi de Dannemarck se fut emparé de la ville de Gottorp située dans le duché de Schleswick. Il y a une université fondée en 1665. & où on a appliqué les revenus de l'abbaye de Bordisholm, située dans le voisinage. Le gros bourg de Nien-Munster chef d'un bailliage avoit auffi autrefois un monastère nommé Faldera. Preats sur les frontieres de la Wagrie est une abbaye de filles sur la mer Baltique, qui a un prélat & une prieure.

2. La Wagrie s'étend vers la mer Baltique, qui la borne au nord & au levant. Elle est partagée également entre le roi de Dannemarck qui y possede deux bailliages, & la maison de Holstein-Gotrorp qui en a 4. dont deux sont qualifiés Cercles. Tout le pays est fertile en grain, & fort abondant en pâturages. Les principales villes qui appartiennent au roi de Dannemarck font Segeberg & Oldeslo, toutes deux perites; la derniere est sur la Trave: Rantzau est un châreau qui a donné le nom à une maison aujourd'hui éteinte, & qui appartient aux comtes de Reventlau. Les principales places de la portion de la Wagrie qui appartient au duc de Holstein - Gottorp, sont Oldenborg ville mediocre, & autrefois épiscopale : l'empereur Othon I. qui conquit le pays sur les

Slaves, successeurs des Vandales qui l'a-

voient possedé, y sonda l'évêché qui sur ensuite transseré à Lubeck. Cismar, sur la côte orientale de la mer Baltique, ches d'un bailliage, étoit anciennement un monastère: Neustadt est une perite ville.

La principauté de Holstein-Ploen est une portion de la Wagrie : elle est située entre Kiel & Lubeck; & on lui donne 12. lieues de long sur &. de large. Ploen, qui donne son nom à cette principauté, est une ville affez grande, tiruée à 5. lieues au midi de Kiel, sur un lac de son nom: le prince a un château où il fait sa résidence. Il a aussi deux châteaux ou palais à Arensbocke & Reinfelde, qui étoient anciennement des monastères. Traventhal fur la Trave, est chef d'un bailliage qui contient 16. villages & qui a été donné à la branche de Holtein-Ploen en dédommagement du comté d'Oldenbourg : on a joint à ce bailliage 7. terres considérables. L'évêché & la ville de Lubeck sont aussi compris dans la Wagrie.

3. La Stormarie occupe la partie méridionale du Holstein & s'étend le long & à la droite de l'Elbe. La partie occidentale de ce pays, qui comprend 2. bailliages, appartient au roi de Dannemarck. Gluckstadt ville située au confluent duRhyn & de l'Elbe en est la capitale : elle est assez belle, a un bon port avec un château, & est bien fortisiée. La regence de Dannemarck pour le Holstein y est établie : les Catholiques y ont une chapelle ou église

desservie par les Jésuites.

Le duc de Holstein Gottorp possede la partie orientale de la Stormarie qui conssiste en 3, bailliages. Il y en avoit un 4e. nommé de Steinberst, qui dépendoit autresois du duché de Lawenbourg, & qui y a été réuni en 1738. Il n'y a que des bourgs & des villages dans cette partie de la Stormarie. Le château de Rheinbeck étoir anciennement un monastère.

Le comté de Pinneberg fait aussi partie

Hambourg le long de l'Elbe. Il consiste n'ont rien de remarquable. en 3. bailliages & a été polledé par des comces particuliers jusqu'en 1640, que leur race s'étant éteinte, le roi de Dannamarck & le duc de Gottorp en partagerent le domaine. Le roi eut pour lui 2. bailliages & le duc le 3e, nommé de Barmestede, qui avoit été érigé en 1649. en comté immediat de l'Empire, en faveur du comte de Rantzau à qui le duc de Gottorp l'avoit vendu : il a été réuni aux 2. autres en 1721. & est possedé par le roi de Dannemarck. Les lieux les plus remarquables de ce comté sont Pinneberg, qui lui a donné le nom, bourg avec un château ruiné à 4. lieues de Hambourg. Altena bourg de 3000, maisons, sans murailles, situé à une portée de canon de Hambourg, dont il est comme le fauxbourg sur la rive septentrionale de l'Elbe. Les Suédois le brûlerent en 1713. mais il a été parfaitement rétabli; le roi de Dannemarck y entretient un président : Les Catholiques y ont une église, les Juiss une Synagoque; & les Prétendus-Reformés ou Calvinistes, qui n'ont pas l'exercice libre de leur religion à Hambourg, deux temples, un François & un Flamand. Utersen est un monastère de filles Protestantes, gouverné par une prieure qui a 9. villages fous sa dépendance. La ville de Hambourg, dont on parlera ailleurs, est comprise dans la Stormarie.

4. Le Diethmarfe, est un pays bas & marécageux qui s'étend dans la partie occidentale du Holstein, le long de la côte de la mer d'Allemagne. Il a eu des comtes particuliers qui réfidoient au château de Bockenbourg. Le roi de Dannemarck le foumit & le réunit au duché de Holstein en 1559. On y a défriché beaucoup de terres depuis l'an 1704. Le roi de Dannemarck possede la partie méridionale & le duc de Gottorp la septentrionale : il y a mais Albert I. l'un d'entr'eux, sut crée duc

de la Stormarie : il est situé au nord de quelques petites villes ou gros bourgs, qui

#### 5. 4. Le Duché de Meckelbourg.

Ce duché s'étend encore dans la partie septentrionale de la Basse Saxe : il est borne au nord par la mer Baltique; au levant par la Poméranie; au midi par l'électorat de Brandebourg & au couchant par les duchés de Holstein & de Lawembourg. Son étendue du sud-ouest au nord-est est d'environ 35. lieues communes de France & de 32. du levant au couchant suivant Guillaume de l'Isse: mais s'il en faut croire Hubner, il a 64. lieues du levant au couchant & 86.de large du midi au nord: mais cet auteur ne dit jamais sur quelle échelle on doit mesurer ses lieues.

Ce pays faisoit partie du royaume que les Herules, les Obadrites, les Wendes & les autres peuples Vandales, Barbares & Idolâtres, dont on rapporte bien des fables, établirent entre l'Elbe & l'Oder, & qui furent gouvernés par des rois, dont nous avons la suite depuis l'an 986, jusques vers le milieu du XII. siècle. Ces princes eurent plusieurs fois la guerre à soutenir contre les Chrétiens leurs voisins. Enfin Henri le Lion duc de Saxe ayant vaincu en 1166. Pribiflas II. leur roi, & ayant ruiné la ville capitale nommée Meskelbourg, située à 2. lieues de la mer Baltique, qui, à ce qu'on prétend avoit cinq lieues de circuit, lui enleva une partie de ses états, & l'obligea à renoncer au titre de roi, à se contenter de celui de prince, & à embrasser le Christianisme avec ses sujets.

On fait descendre de ce Pribislas prince des Wendes les ducs de Meckelbourg d'aujourd'hui. Il mourut en 1178, après avoir rebâti la ville de Meckelbourg. Ses successeurs ne prirent que le titre de princes :

en 1349. Les ducs de Meckelbourg ses descendans se conserverent dans la Catholicité jusqu'à Jean Albert I. qui regna depuis l'an 1557, jusqu'en 1576. & qui introduisit le Luthéranisme dans ses états, où il est encore la religon dominante. Le duc Adolphe Frederic, mort en 1658. & petit-fils de Jean Albert, eut entrautres deux fils, Christien-Louis & Adolphe-Frederic: le premier fut duc de Meckelbourg & prit le surnom de Schwerin pour se distinguer de son frere, qui a fair la branche de Meckelbourg Sterlits. Tous les domaines du duché sont partagés entre ces deux branches: mais ceux de la branche aînée ont été longtems dans l'agitation & dans le trouble, à cause des différends qui se sont élevés dans le pays, entre le duc & la noblesse; en sorte que le duc Charles Léopold avoit eté obligé de se retirer en 1735. à Wismar place Suédoise, où il est mort sans enfans mâles, & de laisser l'administration de ses états au prince Christien-Louis son frere, dont le fils aîné, nommé Frederic, a succédé depuis quelques années au duché de Meckelbourg-Schwerin.

Le pays est fertile, & abondant en grains & en pâturages, & il y a beaucoup de gibier, de volaille & de pourceaux: on y voit de grandes forêts de chênes & de hêtres; ce qui a donne occasion d'y établir plusieurs verreries. Il est arrosé par diverses petites rivieres; & on y trouve des lacs fort considérables. Les deux branches de Schwerin & de Sterlits qui le possedent tirent leur nom des villes où elles résident: les Suédois en possedent une partie; ce qui fera que nous

le diviserons en trois articles.

## 1. Duché de Meckelbourg-Schwerin.

Les états du duc de Meckelbourg-Schwerin consistent dans les 3. provinces suivantes.

1. Le Meckelbourg proprement dit : il s'&tend le long de la côte de la mer Baltique. Hubner lui donne 30. lieues de long sur 10. de large; mais il faut sans doute en rabattre à l'ordinaire. Les lieux les plus remarquables du pays sont Meckelbourg à 2. lieues de Vismar, qui a donné le nom au pays & qui n'est plus aujourd'hui qu'un village; Gadebesch ville médiocre avec un château, où le général Suédois Steinbock remporta en 1712, une victoire fignalée sur Frederic IV. roi de Dannemarck; Santon maison de chasse des princes; Rhen autrefois monastère de filles, &c. La ville de Vismar est située dans co district.

1. & 3. La principanté & le comté de Schwerin. On distingue ces deux états situés au midi du Meckelbourg propre. Le premier comprend les domaines possedés anciennement par les évêques de Schwerin, qui ont été cedés au duc de Meckelbourg par la paix de Westphalie.

Le comté de Schwerin s'étend entre l'Elbe & le lac de Schwerin : on lui donne 20. lieues de long & 8. de large. On a parlé ailleurs de la ville de Schwerin, qui en est la capitale & la résidence du prince : on compte 5. ou 6. petites villes

dans ce comté.

4. La principanté de Wenden ou de Vandalie ou de Gustrow. Elle occupe la partie méridionale du Meckelbourg propre & confine au midi avec l'électorat de Brandebourg. Hubner lui donne 36. lieues de 
long sur 11. de large; ce qui est encore 
sujet à caution. Elle tire son premier nom 
des Venedes ou Vandales qui l'ont habitée, 
& le second de sa capitale, où les ducs de 
Meckelbourg ont résidé jusqu'en 1695. 
Gustrow, qui est cette capitale, est située sur le Nebel à 6. à 7. lieues de Wismar, qu'elle a au couchant, & à 4. de 
Rostock qu'elle a au nord-est : la ville est

assez grande, & a un beau château où par un accord, qu'elle reconnoîtroit la les princes résidoient, & qui est fortissé; souveraineré des ducs de Meckelbourg; il y a un beau collège & un surintendant mais que les habitans, qui jouiroient de Luthérien. Parchin assez grande ville, située sur l'Elde dans un pays fertile, est la réfidence de la cour de justice du prince depuis l'an 1667. Grabow, petite ville sur l'Elde a un château, qui a été la résidence d'une branche de la maison de Meckelbourg : elle a beaucoup souftert d'un incendie en 1725. Domits, petite ville & forteresse importante, est située dans une iste à l'embouchure de l'Elde dans l'Elbe. Il y a quelques autres petites villes dans l'étendue de cetté principauté, entr'autres Sternberg & Melchin où les diettes du pays se tiennent alternativement depuis l'an 1724, la derniere est une forteresse. On voit encore Malchow petite ville avec un monastère pour des filles nobles; & il y en a un semblable à Dob bertin; Goldberg perite ville chef de bailliage sur un lac, a été la résidence des anciens ducs des Vandales. Neustadt autre petite ville, a une maison de prince fort spacieuse.

5. La Seigneurie de Rostock. Elle est séparée au levant du duché de Poméranie, par la petite riviere de Rechnits : elle s'étend dansla partie orientale du pays & est bornée au nord par la côte de la mer Baltique. On lui donne 12. lieues de long

fur autant de large.

Rostock sa capitale, est située sur un lac, à l'embouchure de la Warne qui s'y dégorge & qui porte de grands batteaux, à une lieue de la mer Baltique, au 14. degré 10. m. de latitude, avec un bon port. Après Wifmar, c'est la plus grande du pays: elle est fortifiée, pourvue d'un bon arcenal, & défendue par un château fort ou citadelle. Elle a été autrefois une des principales Anseatiques, & a prétendu être indépendante des ducs de Meckelbourg; mais on est convenu enfin en 1973.

leurs anciens droits & priviléges, se gouverneroient en république : ainsi les affaires politiques y sont administrées par un sénat, qui a jurisdiction haute, moyenne & basse; & ses habitans sont exempts de toutes gabelles, & jouissent des droits & franchises de Lubeck. Il y a une université célébre fondée en 1450. par l'empereur Sigismond, suivant les uns, & selon Hubner en 1419, par les ducs de Meckelbourg, qui y entretiennent la moitié des professeurs : l'autre moitié est aux frais du magistrat. La ville est parragée en 3. quartiers, qui sont la vieille ville, la nouvelle & la moyenne; il y a 3. grandes places, 4. paroisses & plusieurs autres égliles fort belles : on a changé en hôpitaux ou en écoles, les maisons religieuses qui étoient dans cette ville du tems de la Catholicité; le monastère de filles de Sainte Croix, qui sont sans doute Luthériennes, y subliste encore. Warnemunde, fort situé à une lieue de Rostock à l'embouchure de la Warne dans la mer Baltique, gênoit beaucoup le commerce de cette ville, à cause que les Suédois, qui y ont été longtems les maîtres, y avoient établi un péage: mais les ducs de Meckelbourg l'ont repris en 1710. & y ont établi une garnison. Il y a quelques petites villes dans la feigneurie de Rostock; & un monastère pour des filles nobles dans celle de Ribnitz situéee à c. lieues de Rostock sur les frontieres de la Poméranie. On y voit encore Doberen, ou Dobereim autrefois abbaye célébre de l'ordre de Cîteaux, fondée en 1171. par Pribissas II. dernier roi des Herules ou des Vandales & située sur le chemin de Rostock à Wismar. Elle étoit fort riche & jouissoit de grands priviléges : les ducs, aprés avoir embrassé la confession d'Augsbourg, ont élevé une maison de chasse sur les ruines du monastère : l'église, qui est grande & belle, subsiste encore en entier; & les ducs de Meckelbourg y ont leur fepulture ordinaire.

#### 1. Duché de Meckelbourg-Sterlits.

Les domaines des ducs de Meckelbourg Sterlits consistent dans la principauté de Ratzebourg enclavée dans le duché de Lawenbourg, dont on a déja parlé, dans la seigneurie de Stargard & le peage de Boitzenbeurg. Adolphe-Frederic III. duc de Meckelbourg-Sterlits qui possedoit ces domaines, étant mort sans posterité le 11. Décembre de l'an 1752. le duc de Meckelbourg-Mirow en a hérité.

La feigneurie de Stargard est située dans la partie orientale du Meckelbourg : elle §. 5. Villes imperiales du Cersle de la Basse a la feigneurie de Rostock au nord, l'électorat de Brandebourg au midi & la Pomerante au levant: on lui donne 18. lieues de long sur 6. de large. Sterlits petite ville, où est la résidence du prince, en est la principale. Le château où il habite & toute la ville furent réduits en cendres en 1712. Il y a plusieurs autres petites villes, entr'autres New-Bienderbourg confumée également par un incendie en 1737. Stargard qui a un vieux château: Nemorow commanderie de Malte, sécularisée depuis la paix de Westphalie; & Mirow château ducal, résidence de la branche de son nom.

## 3. Le Meckelbourg Suédois.

Une partie du Meckelbourg fut cedée à la Suéde en 1648, par la paix de Westphalie; sçavoir la ville de Wismar, la presqu'isse de Pæhl, & les bailliages de Niencloster & de Bælde, dépendans de Wismar.

Wisman, ville située dans le Meckelbourg proprement dit, au 54. degré de latitude, au fonds d'un petit golfe de la mer

Baltique, qui y forme le meilleur port de toute l'Allemagne, est la plus belle & la plus grande du pays. Elle étoit forte : les Suédois en avoient augmenté les fortifications depuis qu'ils la possedoient, & y avoient construit une citadelle qui couvroit le port; ils y avoient établi enfin en 1653. une cour souveraine ou parlement pour tous les domaines qu'ils possedent en Allemagne : mais après avoir été bombardée en 1711, par le roi de Dannemarck, les alliés du Nord l'affiegerent & la prirent en 1715. & en démolirent les fortifications. Elle a été rendue à la Suéde en 1721. par la paix du Nord; mais toute ouverte & à condition qu'on n'en releveroit pas les fortifications.

Il n'y en a plus aujourd'hui que quatre qui sont les suivantes.

1. Lubeck, ville de la Wagrie portion du Holstein, située à deux lieues de la mer Baltique, vers le 53. degré 55. m. de latitude. Cette ville, une des plus commerçantes d'Allemagne, fut d'abord fondée en un endroit qu'on appelle le Vieux Lubeck fur le Swartan:mais ayant été ruinée par les Vandales en 1138. Adolphe II. comte de Holstein la retablit en 1140, dans le lieu où elle est aujourd'hui, à une lieue du vieux Lubeck. Après avoir essuyé diverles revolutions & appartenu à divers princes; elle fut enfin déclarée libre & imperiale en 1181 & 1227. Elle a conservé depuis ce privilége; & elle fut enfuite la capitale des villes qu'on nomma Anseatiques & qui s'associerent en Allemagne & dans le Nord pour le commerce. On en compre jusqu'à 8 s. qui entrerent dans cette célébre association, & elles furent partagées en 4. classes ou quartiers. Mais après avoir commencé en 1241, par la lique des villes de Lubeck & de Ham- de charité. La religion Protestante est la bourg, & avoir été florissante pendant dominante dans la ville : les Catholiques 3. siècles, il y a environ 200. ans qu'elle est entiérement tombée en décadence; & La ville est gouvernée par un sénat comil n'en reste plus qu'une ombre : en effet il n'y a plus que les trois villes imperiales de la Basse Saxe, qui sont Lubeck, Hambourg & Breme, liées pour le commerce.

Lubeck est une ville de figure ovale, située sur un terroir élevé, entre la riviere de Trave, sur laquelle elle a trois ponts, & celle de Wackenits. On lui donne 2500. pas de long sur 1300. de large, & on y compte plus de 80 rues qui sont la plupart belles, larges, propres & garnies d'allées de tilleuls. Les maisons sont de pierre, la plûpart à porte cochere avec de beaux jardins sur le derriere : les principaux édifices sont la maison-de-ville où s'assemble le senat, & où est la bourse des marchands, & l'arcenal. La cathédrale de S. Jean & de S. Nicolas, qu'on appelle aujourd'hui de Notre-Dame est un vaisseau extrêmement long, bâti en 1170, par Henri le Lyon duc de Saxe. On y voit les tombeaux de plusieurs évêques de Lubeck & ducs de Holstein. On a parlé ailleurs du chapitre qui y a été conservé, & qui a ses cours de justice tout auprès, pour les villages de son domaine titués auprès de Lubeck. Cette église est paroissiale; il y en a 4. autres principales à Lubeck, & quelques moindres : elles sont desservies par 20. ministres, dont le chef a le titre de surintendant. Entre les monastères qui étoient à Lubeck dans le tems de la Catholicité, celui de S. Jean est occupé par 22. filles Protestantes sous une abbesse; celui de Ste. Anne a été changé en une maison de correction, & on a fait en 1531, un beau collège ou école illustre de celui de Sainte Cathérine: on compte 7. classes dans ce collége. Outre le grand hôpital du S. Efprit, il y en a 14. autres, sans en compter

y ont une égliffe desservie par les Jesuites. posé de 4. bourgmestres & 16. senateurs, dont les uns sont nobles ou patriciens; & & les autres gens de lettres ou gradués & negociants: la bourgeoisie est composée de 12. corps ou confrairies, dont le principal ne renterme que des nobles ou des patriciens.

La ville de Lubeck a un territoire assez étendu, sur lequel elle domine : il est composé de quelques petites villes & de 103. villages. Le port de Travemunde sur la mer Baltique, à l'embouchure de la Tra-

ve, en dépend.

2. Hambourg: c'est une ville des plus grandes, des plus belles, des plus commerçantes, des plus riches & des plus florissantes d'Allemagne. Elle est située dans la Stormarie portion du Holstein, sur la droite de l'Elbe, à environ vingt lieues communes de France de son embouchure dans la mer d'Allemagne, vers le 53. degré 40. m. de latitude & le 27. degré 30. m. de longitude. Ce sleuve, qui est large & profond, y forme un port très-fréquenté, où les vaisseaux de haut-bord peuvent aborder. L'Alster, riviere qui vient du Holstein, après avoir formé un grand bassin, traverse la ville par des écluses, &c. se jette ensuite dans l'Elbe.

L'empereur Charlemagne a donné l'origine à la ville de Hambourg, par un château qu'il fit construire en 808. dans ce poste important, pour tenir en bride les peuples du voifinage qu'il avoit foumis & qu'il vouloit attirer au Christianisme. On bâtit ensuite une ville auprès de ce château, & Louis le Debonnaire y fit établir en 834. un archevêché, qui avoit sous sa jurisdiction toutes les églises du Nord, & qui fut rempli par S. Anschaire apôtre 4. pour les malades & plusieurs maisons du pays. Les Normans ayant détruit la

ville de Hambourg en 840. l'archevêché fut transferé à Breme; où il a subsisté depuis: mais comme la ville de Hambourg fut rétablie quelques années après, les archevêques se dirent depuis Archevêques de Breme & de Hambourg, & ils eurent une cathodrale avec un chapitre dans chacune de ces deux villes. Ces prélats furent d'abord seigneurs de la ville de Hambourg. Waldemar II. roi de Dannemarck en fit fur eux la conquête par le droit de la guerre au commencement du XIII. siècle; & bientôt après il ceda ses droits sur cette ville à Adolphe III. comte de Holstein, qui se voyant engagé dans une longue guerre, vendit aux Hambourgeois en 1226. pour 500. marcs d'argent les droits qu'il avoit sur la ville. Elle s'érigea dèslors en république & devint extrêmement florissante, après qu'elle se sur associée en 1241. pour le commerce avec celle de Lubeck ; ce qui a donné l'origine à la Hanse Teutonique. La liberté fut néantmoins contestée dans la suite à Hambourg; mais enfin la chambre imperiale de Spire l'a reconnue & déclarée en 1618, pour ville libre & imperiale.

Elle est divisée en ancienne & en nouvelle; & ces deux parties sont à peu près d'une égale grandeur : elle est fortifiée & entourée de 23. bastions : elle est défendue par le fort de l'Eroile, qui lui sert de citadelle, & au-delà duquel il y a deux fauxbourgs, l'un au levant qu'on a fortifié en 1659. l'autre au couchant, qui touche à la ville Danoise d'Altena. La ville est gardée par les bourgeois, qui sont partagés en diverses compagnies : ils font la pa-

la marée remplit deux fois par jour; ce qui sert beaucoup pour le transport des marchandises. On compte environ deux cens mille habitans à Hambourg: il y a surrout beaucoup d'étrangers qui vont s'y établir, tant à cause de leur commerce, que par les commodités & les agrémens de la vie qu'on y trouve abondamment. La religion Protestante ou confession d'Augsbourg est la seule dont l'exercice public y foit permis; mais les Anglicans ont la liberte de s'assembler dans une maison particuliere. On y compte environ 3000. Catholiques, qui ont leur exercice public à Altena, ville Danoise située tout auprès, ou dans les chapelles des résidens des princes Catholiques. On y tolere les Reformés ou Calvinistes, les Mennonites & les Juifs : ces derniers n'y ont pas de synagogue; mais les Réformés ont deux temples à Altena, ainfi qu'on l'a déja remarqué.

La cathédrale de notre-Dame est un fort bel édifice : elle fut desservie par des Bénédictins jusques au XI. siècle. Elle a conservé un chapitre composé d'un prévôt, d'un doyen & de 12. chanoines tous Protestans, qui ont leurs cours de justice aux environs, avec une bibliothéque publique : l'autorité temporelle sur cette église, qui a toûjours appartenu aux archevêques de Breme, passa en 1648. aux rois de Suéde, dans le tems de la fécularisation de cet archevêché; & elle appartient aujourd'hui aux électeurs d'Hanovre : leur jurisdiction a été reglée par des conventions faites avec les Hambourgeois en 1661. & 1692. Après cette église il y a trouille; & les rues sont éclairées par des 5. principales paroitses, à quelqu'une deslanternes: elles en ont besoin, car elles quelles les bourgeois doivent être attachés. sont fort sales. La plûpart des maisons, Les trois principales sont S. Pierre dont le fur tout dans la nouvelle ville, font toutes clocher aune très-belle fonnerie, S. Nicolas, neuves, bâties à la Hollandoise & riche- dont le sommet du clocher est percé à jour ment meublées. Les rues de l'ancienne & soutenu de 8 globes dorés avec une ville font la plûpart bordées de canaux que belle fonnerie, & Ste. Cathérine, qui a des

orgues d'une grandeur extraordinaire. On y compte onze moindres églises & elles sont desservies ensemble par 30. pasteurs ou ministres. Parmi les couvents que la Catholicité avoit autrefois à Hambourg, on a appliqué les revenus de celui de S. Jean, avec une partie de son emplacement, à l'établissement d'un collège ou école illustre, composée de 7. classes pour les humanités, & d'un auditoire, où enseignent six professeurs en philosophie, avec une bibliothèque publique; le reste du bâtiment est occupé par une communauté de filles Protestantes sous l'autorité d'une superieure. Parmi les autres édifices publics sont la bourse où s'assemblent les marchands, qui ont un commerce fort étendu; 3. arcenaux pour la marine, l'hôtel de l'amirauté, l'hôtel de la monnove, la maison des Orphelins, où on en entretient 1300, avec l'hôpital des enfans trouvés situé dans le voisinage, la maison de la discipline, celle des fileuses, &c.

Le senat de Hambourg est composé de 36. personnes ; sçavoir 4. bourgmestres dont il n'y a qu'un de negociant, 4. syndics, 24. senateurs, dont 11. sont gens de lettres & 13. negocians, & 4. secretaires: il y a de plus 4. à 5. colléges composés des principaux bourgeois des cinq principales paroisses. La république de cette ville possede plusieurs domaines, soit en particulier, soit en commun avec la ville de Lubeck; comme la petite ville de Bergerdors située sur la Bille, avec un château, à 4. lieues de Hambourg. Les environs de cette derniere ville sont remplis de jardins & de maisons de campagne sort

agréables.

3. BREME, ville împeriale dont on a déja parlé à l'occasion de son archevêché, est située sur le Weser à 12. lieues de son embouchure dans la mer d'Allemagne, & à 22. au sud-ouest de Hambourg. Elle a conservé sa liberté malgré les révolutions

Tome II.

arrivées dans le domaine de ses archevêques. C'est une ville de commerce, grande, riche & bien fortifiée avec une bonne garnison. Le Weser qui la traverse, la partage en vieille & en nouvelle. Elle est divisée en 4. quartiers; & chaque quarrier est gouverné par un Bourgmestre & six conseillers. Les reformés y ont un collége fondé en 1579. On voit par-là qu'elle cst gouvernée par 4. bourgmestres & 24. senateurs, qui sont tous de la religion reformee ou Calviniste; mais il y a beaucoup de Protestans ou Luthériens parmi les bourgeois, qui assistent au service dans la cathédrale de S. Pierre. L'hôtel-de-ville & l'arcenal meritent d'être vus. Le territoire de la république s'étend à deux lieues aux environs de la ville; & les Bremois possedent ailleurs d'autres domaines.

4. Goslar est une grande ville enclavée dans le duché de Brunswick, dans l'étendue du diocése d'Hildesheim. Elle est située auprès de la riviere de Goze qui lui donne son nom, à 9. lieues au sud-est d'Hildesheim, sur une montagne éloignée de celles de la Hartze. L'empereur Henri I. surnommé l'Oiseleur la fonda en 923. Il y a dans son territoire de riches mines de ser & de plomb. Cette ville a beaucoup sousser d'un incendie en 1728.

#### III.

#### CERCLE DE LA HAUTE SAXE.

Il s'étend entre le 50. degré 10. m. & le 54. 40. m. de latitude; & le 27. 40. m. & le 35. de longitude. Ses bornes sont au nord la mer Baltique; au levant la Prusse & la Pologne; au midi la Lusace, la Bohéme & la Franconie; & au couchant les cercles du Haut Rhin & de la Basse. Sa plus grande étendue du sud-ouest au nord-est est de 140. lieues communes de France, & sa plus grande

largeur du levant au couchant, le long des côtes de la mer Baltique, de 75. La moindre, dans son milieu, entre la Lusace & le duché de Magdebourg, n'en a pas plus de 20. & dans sa partie meridionale 65. En général l'air y est froid; mais le terrain y est assez fertile, excepté quelques cantons de l'électorat de Brandebourg, où on trouve des landes stériles, dont on a défriché la plûpart depuis peu : il produit beaucoup de bled, dont on fait d'excellente bière, & du vin affez mauvais en quelques endroits : on y trouve des mines d'érain & de plomb. Ses principales rivieres la Sala & la Mulde. Ses habitans sont braves, guerriers & francs: ils passent, furtout les Saxons, pour les plus grands buyeurs de toute l'Allemagne.

Avant le changement de religion & l'établissement de la confession d'Augsbourg dans la plus grande partie de la Basse Allemagne, il y avoit plufieurs évêchés dans le cercle de la Haure Saxe, & 4. abbayes, deux d'hommes & deux de filles, dont les évêques, les abbés & les abbesses, tenoient rang parmi les princes de l'empire à cause de leurs domaines: mais pendant cette révolution & à son occasion, les électeurs de Saxe se sont emparés des domaines des évêchés de Meissen, de Mersbourg & de Naumbourg, situés dans l'étendue de leurs états; & ceux de Brandebourg des évêchés de Brandebourg & de Camin : ce dernier leur a été donné par la paix de Westphalie qui l'a secularisé.

Quant aux quatre abbayes, celles d'hommes de Salfeld & de Walkenriedt ont été supprimées, ainsi que celle de filles de Gerenrode; & leurs domaines ont été unis à ceux de divers princes. Il ne reste plus que celle de Quedelimbourg, qui a une abbesse princesse de l'empire & des chanoinesses ou dames Protestantes : ainsi 'il ne reste plus dans le cercle de la Haute Citerieure en deça de l'Oder & de l'Utte.

Saxe, dont l'électeur de Saxe est le seul dis recteur, que des princes séculiers. Pour en parler avec plus d'ordre & moins de confusion, nous parragerons ce cercle en six principales parties, qui sont, en commençant par le nord, la Poméranie, le marquifat ou électorat de Brandebourg, le duché électoral de Saxe, le marquisat de Misnie, le Landgraviat de Thuringe & la principauté d'Anhalt.

#### I, LA POMÉRANIE.

Cette province, la plus feptentrionale sont l'Elbe, l'Oder, la Sprée, le Havel, du cercle de la Haute Saxe, est bornée au nord par la mer Baltique; au levant par la Prusse; au midi par l'électorat de Brandebourg; & au couchant par le duché de-Meckelbourg. Son étendue du levant au couchant, le long des côtes de la mer Baltique, est de 75. lieues communes de France; sa plus grande largeur du midi au nord n'est que de 30. Elle fut d'abord habitée par les Veñedes & les Sueves ; & elle fit ensuite partie du royaume que diverses nations Slaves ou Vandales établirent le long des côtes de la mer Baltique, depuis l'embouchure de la Vistule au levant, jusques au Sud-Jutland & à la Cherfonese Cimbrique. On appella aussi ces peuples Poméraniens, mot dérivé de leur langago, qui veut dire habitans auprès de la mer, & qui n'est connu que depuis le XI. siécle. Ils furent d'abord gouvernés par des rois & ensuite partagés vers l'an 1025. en deux grandes principautés, dont l'une fut celle de Meckelbourg, dont on a déja parlé, & l'autre celle de Poméranie proprement dite. Suantibor, qui hérita de cette derniere principauté de son pere Bogislas, mourut en 1107. il partagea sesétats à ses fils, qui se firent Chrériens, & qui formerent deux principales branches de princes de Poméranie; sçavoir de la rieure au-delà de ce fleuve: l'empereur évêchés d'Halberstadt, de Minden, & de Ca-Frederic I. éleva à la dignité ducale & min qu'on fécularifa en fa faveur. La Suéde princes de l'empire, en 1181, les deux freres Calimir I. & Bogislas I. Bogislas X. surnommé le Grand, commença à regner en 1474. mourut en 1523. & réunit toute la Poméranie sous sa domination. Le duc George son fils qui lui succéda, fit en 1529. un pacte héréditaire avec Sigismond électeur de Brandebourg, pour se succeder eux & leurs descendans dans leurs domaines, si leur postérité masculine venoit à manquer : il mourut en 1531. laissant son fils Philippe sous la tutelle de Barnim son frere, qui en 1534, abolit la religion Catholique dans ses états & y introduisit le Lutheranisme.

Le cas de la succession éventuelle entre les maisons de Brandebourg & de Poméranie arriva en 1637, par la mort sans enfans de Bogislas XIV. duc de Poméranie. Ce prince s'étoit mis sous la protection de Gustave-Adolphe roi de Suéde, contre l'armée imperiale, qui avoit défolé ses états en 1627. il y avoit reçu une armée Suédoise qui en avoit chassé les Imperiaux en 1630, ce qui l'engagea à disposer de la Poméranie en faveur du roi de Suéde par son restament, du consentement des états du pays, à l'exclusion de l'électeur de Brandebourg. Les Suédois, maîtres de la Poméranie, se maintinrent dans la possession de ce duché après la mort de Bogillas, jusques en 1648, qu'il fut reglé par l'article 10. du traité d'Ofnabruck, que la Poméranie seroit partagée entre le roi de Suéde & l'électeur de Brandebourg; que la Citerieure seroit adjugée au premier,& l'Ulterieure à l'autre ; à condition néantmoins que cette derniere partie appartiendroit à la Suéde, si la race masculine des électeurs de Brandebourg venoit à s'éteindre 3 & pour dédommager l'électeur, de la Poméranie Citerieure, on lui ceda l'archevêché de Magdebourg avec les

de a joui depuis de toute la PoméranieCiterieure jusqu'en 1713. que les Russiens & les Saxons alliés contre cette couronne. prirent la ville de Stetin avec sa principauté, qui en faisoient partie. Le roi de Prusse électeur de Brandebourg s'en mit en possession l'année suivante; & cette principauté lui resta en 1721, par la paix du Nord ou de Nystadt : en sorte que la Suéde ne possede plus aujourd'hui que la partie occidentale de la Poméranie Citerieure.

L'air de la Poméranie est fort froid; le pays est néantmoins plus fertile que le marquisat de Brandebourg, & il fournit beaucoup de grains, de bêtail, de peaux, de cuirs, de laines, de bois, &c. La plûpart des habitans ne se nourrissent presque que de viandes fumées : ils sont forte & robustes & passent pour grossiers. La confession d'Augsbourg ou le Luthéranisme est la religion dominante de la Poméranie, qui est arrosée par plusieurs rivieres; entre lesquelles il n'y a que l'Oder de considérable. Ce fleuve, qui y coule du midi au nord, jusqu'à son embouchure dans la mer Baltique, dans l'espace de plus de 20. lieues, la separe en Poméranie Citerieure ou Occidentale, & en Pomeranie Ulterieure ou Orientale. Il y avoit beaucoup de landes & de terres incultes dans cette province : mais on en a défriché une grande partie, qui est aujourd'hui cultivée & peuplée.

#### 5. 1. La Poméranie Citérieure.

On a déja remarqué que cette partie, qui est un peu moins étendue que l'autre, étoit partagée aujourd'hui entre la Suéde & le Brandebourg. La riviere de Péene, qui coule parallelement à l'Oder, à la gauche de ce fleuve, fait la separa-Hij

rion des domaines de ces deux puissances; en sorte que la Suéde possede la partie la plus occidentale de la Poméranie Citérieure, entre l'Oder & le duché de Meckelbourg à la gauche de la Péene; & que le Brandebourg possede la partie la plus orientale, entre la Péene & l'Oder.

1. La partie Suédoise de la Poméranie Citérieure est partagée en 1. cercles ou districts, de Barth & de Gutzkow, & comprend l'isle de Rugen. STRALSUND en est la capitale: on la dit bâtie en 1230. Elle est située vers le 54. degré 25. m. de latitude, fur la côte de la mer Baltique, entre cette côte, où elle est presque isolée, & le lac Francken, sur un petit détroit qui la separe de l'isse de Rugen, & près de l'isse de Strat d'où elle a pris son nom de Stralfund. Elle a un bon port, est grande, riche, marchande, forte par sa fituation & regardée comme la plus considérable de la Poméranie. Elle a été autrefois Impériale & Anséatique : ses habitans jouissent de grands priviléges, & il y a un bon collège. Les Suédois, après s'en être saisis la fortifierent & la défendirent en 1629, contre l'armée Impériale commandée par le général Walstein, qui fut obligé d'en lever le siège. L'électeur de Brandehourg la prit en 1678. après l'avoir bombardée & y avoir brulé 1800. maisons, & la rendit à la Suéde l'année suivante. Charles XII. la défendit en \$714. contre les puissances liguées contre lui, qui la prirent enfin le 22, de Décembre de l'an 1715, elle fut rendue à la Suéde en 1720, par la paix du Nord: elle étoit alors en mauvais état.

Gryphswalde, est une ville située à 7. à 3. lieues au sud-est de Stralsund, vis-àvis de l'isse de Rugen, à un demi mille d'un perit golfe, où il y a un port & où la la riviere de Rick' a son embouchure. lieues de l'embouchure de ce sleuve dans C'est une place forte; mais qui a ésé fort la mer Baltique, au 53. degré 30. m. do

maltraitée dans les dernieres guerres : if y a une université fondée en 1456. Elle est assez grande; & il y a 3. paroisses : elledépendoir autrefois de l'abbaye d'Eldenam, que Bogislas XIV. dernier duc de Poméranie donna en 1533, avec tous ses domaines à l'université de cette ville, dont l'évêque de Camin étoit chancelier. Des deux monassères qu'il y avoit autrefois à Gryphswalde, l'un sert aujourd'hui à l'université & l'autre au collège de la

Les autres villes les plus considérables, sont Barth, qui a donné son nom à un cercle : elle est située fur un golfe & défendue par un château; Gutzkow qui donne son nom à un autre cercle & qui a titre de comté; Wolgast ville forte & bien bâtie, avec un bon port situé près de l'embouchure de la Péene dans la mer Baltique & un château fort.

L'isle de Rugen dans la mer Baltique, entre le 54. & le 55. degrés de latitude, n'est separée du continent, que par un détroit d'une demi lieue de large : elle a environ 10. lieues de long sur autant de large. Elle est très fertile & produit beaucoup de bled & de fruits; & elle fournit aussi un grand nombre de chevaux, de bœufs, de brebis & de grosses ; on n'y voit ni loups ni rats. Les habitans de l'isle étoient fort attachés à l'idolatrie lorsqu'ils embrasserent le Christianisme au XII. siécle. Bergen petite ville en est le chef-lieu: on y compte deux autres villes ou bourgs & beaucoup de villages; & on y voit le château de Puthus, qui a donné le nom à une ancienne maifon.

2. Sterin est la capitale de la Poméranie Citérieure Pruffienne, & d'un duché ou d'une principauté de son nom Elle est située sur la gauche de l'Oder, à 12.

ciens ducs de Poméranie y faisoient leur résidence, & y bâtirent en 1575, un palais à l'Italienne, où ils affemblerent une belle bibliothèque. Il y a un collège célébre; & le roi de Prusse, à qui elle appartient aujourd'hui, y a établi la regence de la partie de la Poméranie qui lui est soumise, avec une chambre de guerre & de domaine. Elle est dans une situation très-agréable & partagée en vieille & nouvelle: il y a plusieurs belles églises; la principale est sous le nom de saint Otton. On compte 7. 1 8. petites villes dans le duché de Stetin : celles de Dam & de Golnow qui en dépendent, sont situées à la droite de l'Oder : il y avoit autrefois une abbaye à Jasenits & une commanderie de Malte à Wildenbruck.

Les isles d'Usedom & de Wollin situées à l'embouchure de l'Oder dépendent de ce duché. La première, qui a 6. lieues de long, a pour chef-lieu une petite ville de même nom, défendue par un château avec un bon port : elle avoit autretois pour capitale, Vineta, ville conudérable, qui a été submergée & dont on ne connoît plus les traces. Cette isle est remplie de fangliers, de certs, de chevreuils & de lievres. L'isle de Wolin située au levant de celle d'Usedom & sormée par les rivieres de Swine & de Duvenau à leur embouchure, a pour capitale une petite ville de même nom, fondée sur les ruines de Julin, ville autrefois fort marchande qui fut détruite en 1170. & où S. Otton évêque de Bamberg avoit fondé au commencement du XII. siécle un évêché, qui fut transféré à Camin en 1185.

#### S. La Poméranie Ultérieure.

Cette partie de la Poméranie, située à

la droite de l'Oder, s'étend jusqu'aux fronelle est belle, forte, marchande & défendue par une bonne citadelle. Les anciens ducs de Poméranie y faisoient leur résidence, & y bâtirent en 1575, un paparties qui sont.

1. La Pomeranie proprement dite: elle a pour capitale la ville de Stargart, située sur la riviere d'Ihna: on y a établi de bonnes manufactures de draps, avec la cour souveraine de justice & le consistoire: on voir dans cette partie plusieurs petites villes ou bourgs, entr'autres Banen commanderie de Malte, de la maîtrise de Brandebourg,

dont on parlera ailleurs.

z La principauté de Camin. La ville de ce nom est située à la droite de l'Oder, vers fon embouchure dans la mer Baltique, fur un lac qui communique avec cette mer. Etant devenue épiscopale en 1185. ses évêques, qui n'étoient pas néantmoins seigneurs de la ville, & qui avoient jurisdiction sur toute la Poméranie, jouirent d'un domaine temporel assez considérable. pour les faire mettre au rang de princes de l'Empire. Ils embrasserent le Luthéranisme en 1534. suivant Hubner, ou seulement en 1556. selon l'abbé de Commanville : enfin l'évêché fut entierement supprimé & fécularifé en 1 648. à la paix de Westphalie; & son domaine sut donné à l'électeur de Brandebourg pour le tenir en fief de l'Empire. Il y a quelques perites villes, bourgs ou châteaux qui dépendent de ce domaine. La cathédrale de S. Jean-Baptiste de Camin avoit un chapitre dont les canonicats ont été supprimés, à mefure que les chanoines sont morts, & leur revenu a été donné à l'électeur : il y en avoit 15. avec 3. dignités & 5. archidiaconés. On supprima aussi & on sécularisa en faveur du même électeur les abbayes de Stolpe & de Grobe de l'ordre de S. Benoît situées dans le diocése de Camin, où l'ordre de Prémontré avoit celle de Gramozowe.

3. Le duché de Cassubie, dont on ne marque pas l'étendue précise. Il tire son nom des Cassubit ses anciens peuples, Esclavons d'origine : il s'étend le long de la côte de la mer Baltique, au levant de la Poméranie proprement dite, & au couchant de la Vandalie. Colbeng sa capitale, située auprès de la côte avec un bon port, à l'embouchure du Persantz dans la mer Baltique, est une ville considérable, forte & marchande : la principale églife est trèsbelle. La ville a été du domaine de l'évêque de Camin : les environs en sont agréables & on y trouve de bonnes salines. La cour souveraine de justice se tient à Coessin fur le Nesselbach. Neu-Stetin, ville bârie sur le modele de Stetin sur l'Oder, a un collège.

4. Le duché de Wenden ou la Vandalie, ainsi nommée des Vandales qui l'habitent, est situé le long de la côte au levant de la Cassubie: il a pour capitale Rugenwalde sur la côte avec un bon port & un château: l'abbaye de Buchon étoit située aux environs. La ville de Stolpe dont on a déja parlé, à cause de l'abbaye de ce nom qui y étoit autresois, est assez grande & bien bâtie: elle est située sur une riviere de même nom, & a de bonnes manusactures: on compte 3. ou 4. autres petites villes dans ce duché.

5. Les seigneuries de Laienbourg & de Butow, situées au levant du duché de Vandalie, & au couchant du palatinat de Poméranie en Prusse, saisoient autresois partie de ce palatinat : les rois de Pologne les donnerent en sief en 1526. aux ducs de Poméranie; & si on en croit l'abbé Lenglet, l'électeur de Brandebourg successeur des ducs de Pomeranie, en fait encore actuellement hommage au roi de Pologne : mais il est certain que la Pologne a renoncé à cet hommage par le traité de Bydgost en 1657. Laienbourg est une assez joie ville située sur une petite riviere, à 5. à 6. Jieues de la côte de la mer Baltique; &

Butow, qui en est éloignée de 10. lieues vers le sud-ouest, est assez considérable : elles sont capitales de leur district : Hubner donne 16. lieues de long sur 12. de large à celui de la première ; & 12. lieues en quarré au district de la seconde. C'est mal à propos que Guillaume de l'Isle dans sa carte de la Pologne de l'an 1703. comprend ces deux districts dans la Cassubie.

# II. MARQUISAT OU ÉLECTORAT

#### DE BRANDEBOURG.

La Marche ou le Marquisat de Brandebourg est borné au nord par le duché de Meckelbourg & la Poméranie; au levant par la Pologne; au midi par la Silesse, la Lusace, le duché électoral de Saxe, & le duché de Magdebourg; & au couchant par le duché de Lunebourg & la Basse-Saxe. Son étendue du levant au couchant est d'environ 75, lieues communes de France, & de 45, du midi au nord.

Ce pays fut d'abord habité par divers peuples Germains, & en dernier lieu par les Saxons que Charlemagne soumit à sa domination. Ce prince & les empereurs les successeurs y établirent des gouverneurs qui prirent le titre de Marchgraves on de Marquis, parce qu'ils commanderent sur la frontiere de l'Empire, & qui se rendirent héréditaires depuis l'an 927, que Benard I. fils de Dietric en fut établi Marckgrave. Ce margraviat fut possedé depuis successivement & héréditairement par plusieurs maisons, jusqu'en 1373. que Charles IV. de Luxembourg empereur & roi de Bohéme, l'acheta d'Othon de Baviere: il le donna en 1378. à Sigismond son fils. Ce dernier, qui fut élu empereur en 1410, après l'avoir donné en engagement à deux de ses oncles, le vendit en 1417. Frederic burgrave de Nuremberg. descendu d'une branche cadette de la maison de Zollern, qui l'a transmis à sa postéthé, jusques à Frederic-Guillaume V. roi entierement fituée à la gauche de l'Elbede Prusse, qui le possede aujourd'hui, avec plusieurs autres grands domaines en Allemagne, outre le royaume de Prusse; en sorre, qu'après l'Impératrice reine, c'est le plus grand terrein des princes d'Allemagne. La maison de ce prince est aujourd'hui partagée en fix branches; scavoir l'électorale, qui a produit celles de Brandebourg-Schwedt, & de Brandebourg-Sonnenbourg; celle de Bareuth ou Bareith qui a produit celle de Kutza: & celle d'Anspach. Les deux branches de Bareuth & d'Anspack, dont les états font dans la Francenie, ont chacune un suffrage dans le col-

lége des princes de l'Empire.

Le marquisat de Brandebourg est arrosé par plusieurs rivieres, dont les principales son l'Elbe, l'Oder, la Sprée, le Havel & la Warte, qui apportent beaucoup de commodités au pays. Il consiste en plaines: il est tout uni; & il est rare d'y trouver des montagnes. L'air y est plus froid, & le rerrain, qui est fabloneux & rempli de forêts en plusieurs endroits, moins fertile que dans la Saxe : on y trouve néantmoins de bons pâturages; & on y recueille de rrès-bon seigle. Les électeurs n'ont rien négligé pour le mettre en valeur : ils y ont établi des manufactures; & les habitans font industrieux & œconomes. La religion Reformée ou confession de Généve est la religion dominante du pays depuis plus d'un fiécle; ce qui y a attiré un grand nombre de refugiés François. Il y a néantmoins beaucoup de Protestans ou Luthériens: toutes les autres religions y sont tolérées, & on y permet l'exercice public aux Carholiques. On divile ce pays en 5. parties ou Marches, dans l'ordre fuivant du couchant au levant.

# 5. 1. L'Altmarck ou Vieille Marche.

Cest la plus occidentale des cinq; elle est

qui la borne au levant, & la separe de la marche de Priegnits & du duché de Magdebourg, qui la borne aussi au midi : elle a le duché de Lunebourg au couchant & le comté de Danneberg au nord. Elle a 20. lieues de long du midi au nord fur 18. de

large du levant au couchant.

STENDAL, ville grande & bien bâtie fur la riviere d'Ucht, en est la capitale : la chambre de justice du pays y est établie. Les autres villes & lieux plus confidérables sont Saltzwedel, ville partagée en vieille & nouvelle, sur la riviere de Jeize, où les margraves ont autrefois fait leur résidence. Tangermunde, ville fituée au confluent du Tanger, qui lui donne son nom, & de l'Elbe: elle est bien peuplée quoiqu'elle ne soit pas grande; il y avoit un vieux château, où les électeurs de Brandebourg ont tenu quelquefois leur cour : ce château a été changé en un palais royal. Ofterbourg ville médiocre fur la Biese, avec un ancien ture de comté. Werben, sur l'Elbe au confluent du Havel, commanderie de l'ordre de S. Jean de Jerusalem ; Arendsée, sur un lac qui a 2. lieues d'étendue, abbaye fondée en 1194. par l'électeur Otton I. Nevenderf & Dierderf monastères de filles nobles Protestantes; Dambke sur la Jetze & Crevesc monastères secularisés.

# 5. 2. La Marche de Priegnits.

Elle est située à la droite de l'Elbe qui la borne au sud-est; & elle a le duché de Meckelbourg an nord : elle est remplie de forêts, & partagée en 7. cercles qui ont chacun une ville pour capitale. Perleberg, capitale d'un de ces cercles, est fituée au confluent de la rivière de Perle avec celle de Stepenitz : elle est bien batie & fort peuplée. HAVELBERG, capitale de la province & d'un cercle particulier, est simée à la droire de la riviere de Ha-

vel, qui lui donne fon nom, qui l'environne & qui la rend fort marchande. L'empereur Othon I. y fonda un évêché en 946. sous la métropole de Magdebourg : mais les électeurs qui se sont emparés de son domaine, l'ont fait seculariser en 1628. Le chapitre de la cathédrale de la Vierge située sur une montagne de l'autre côté de la riviere, a été confervé. Il a été régulier de l'ordre de Prémontré jusqu'à la réformation : il consiste aujourd'hui en un doyen & 3. autres dignités, 4. chanoines & 8. prébendés. Le roi de Prusse confére ces bénéfices à des ministres ou professeurs Luthériens. Cette cathédrale est la plus belle église du Brandebourg. Les évêques résidoient au château de Witstock sur la Dosse, où il y a une perite ville chef-lieu d'un cercle de son nom. Putlitz est chef de baronie. Stepenitz sur la riviere de son nom a un chapitre Luthérien de 6. dames nobles: il y en a un autre de 27. dames nobles sous une abbesse à Heiligen. Grabe étoit une ancienne abbaye située sur les frontières de la moyenne Marche.

# S. 3. La Moyenne Marche ou Mittel-Marck.

C'est la plus étendue & la plus méridionale des cinq provinces qui composent le Marquisat ou la Marche de Brandebourg. Elle s'étend entre l'Oder qui la borne au levant, & l'Elbe qu'elle a au couchant, dans l'espace d'environ 35, lieues communes de France. La riviere de Havel la traverse du levant au couchant : elle est partagée en 8, cercles, qui suivent.

1. Le Havelland, situé au couchant vers les frontières du duché de Magdebourg, prend son nom de la rivière de Havel qui l'arrose. La ville de BRANDEBOURG, autresoisépiscopale, qui a donné son nom au pays, en est la capitale. Elle est située sur le Havel, vers le 52. degré 25. m. de

latitude & partagée en trois; qui sont le Bourg, la Vieille & la Nouvelle ville. La cathédrale est dans le bourg : l'empereur Othony fit ériger fous la métropole de Magdebourg en 947. un évêché qu'il deta richement, & qui fut supprimé par la paix de Westphalie en 1648, ses domaines ont été cedés à l'électeur. Cette eglise fut desfervie par des religieux Prémontrés jusqu'en 1563. qu'elle embrassa la confesfion d'Augsbourg. Quoique l'évêché soit supprimé, le chapitre, composé de chanoines Protestans, subsiste néantmoins dans un état florissant; & l'électeur de Brandebourg a à sa cour un ministre Luthérien, auquel il donne le nom d'Evêque de Brandebourg, & qui fait la cérémonie de son couronnement. La vieille ville de Brandebourg est grande & bien peuplée; la nouvelle située vis-à-vis, de l'autre côté de la riviere, vers le levant, est aussi grande & bien bâtie : les François refugiés y ont établi une colonie, qu'ils font fleurir par des manufactures. Ces deux villes sont gouvernées par le même sénat. Au voifinage de Brandebourg on voit fur une montagne la belle eglise de Sainte Marie, autrefois l'une des plus riches abbayes d'Allemagne de l'ordre de Saint Benoît.

Petzdam est aujourd'hui une ville sort célébre par le magnifique château que l'é-lecteur Fréderic-Guillaume y a fait bâtir en 1688. & où les électeurs sont depuis, souvent leur résidence; ce qui a donné occasion de bâtirfaux environs plusieurs belles maisons de campagne. Ce palais & la ville sont situés à 4. milles d'Allemagne, ou 8. lieues communes de France au couchant de Berlin, dans une isse qui est sormée par les rivieres de Havel & de Sprée, qui a environ 4. lieues de tour, & où il y a 7. villages. La ville, qui s'aggrandit tous les jours, à cause de son commerce & de ses manusactures, est partagée en

trois

trois quartiers, qui sont la Vieille, la Nouvelle, & la ville de Roden. On y compte 5. églises, & de plus une église Catholique desservie par les Dominicains, à qui il est permis de paroître en habit religieux, ainsi qu'à Spandau, ville très-forte lituée dans le voisinage, au confluent des rivieres de Havel & de Sprée; où il y a une colonie de refugiés François. La ville deSpandau est environnée d'eau & de marais, & défendue par une citadelle où on met les prisonniers d'état. Plaiien sur le Havel est une petite ville, où il y a une

manufacture de porcelaine.

2. Rupin est un cercle bien peuplé & bien cultivé, situé vers le nord & les frontiéres du Meckelbourg. C'est un ancien comté, qui a 12. lieues de long sur 6. de large, & qui a été uni au domaine électoral par l'extinction de la race des comtes en 1524. La ville de Rupin, qui lui donne son nom, est située sur la riviere de Rhyn & partagée en vicille & nouvelle, qui sont separées par un grand étang : il y a un château électoral au vieux Rupin. Lindau a un couvent de filles Protestantes. Reinsberg & Wilteberg ont des colonies de Refugiés François.

3. Zauch, cercle qui confine avec le duché de Magdebourg & le duché électoral de Saxe: Briezen jolie ville située à 8. lieues de Wittenberg en est la capitale. Ziegeser château où les évêques de Brandebourg résidoient, & Lehnin autresois monastère, en sont les endroits les plus re-

marquables.

4. Teltow. Ce cercle, qui confine avec la Baile Luface, prend fon nom d'une petite ville : il contient entr'autres les châteaux de Coln ou de Cologne & de Charlottenbourg. Le premier qui fait aujourd'hui partie de Berlin, & où cft le palais des électeurs, est situé sur la rive meridionale de la Sprée de l'autre côté de Berlin, qui est Tome II.

de cette riviere. L'autre est à deux lieues de Berlin, dont il est separé par un grand parc. C'est un château royal fort & magnifique, avec de très-beaux édifices, que le roi Fréderic I. a fait construire : on a commencé de bâtir une ville aux environs. Mitten-Walde est une petite ville avec un prieuré Protestant. Wusterhausen est une maison royale.

5. Bas Barnim: ce cercle est considérable, parce qu'il renferme la capitale de l'électorat; car du reste, il y a beaucoup

de campagnes fabloneuses.

BERLIN, qui est cette capitale, est située fur la Sprée au 52. degré 33. m. de latitude. C'est une des plus grandes & des plus belles villes d'Allemagne, qui s'aggrandit & s'embellit tous les jours. On rapporte sa fondation à Albert l'Ours comte d'Ascanie & marquis de Brandebourg, qui la fit commencer après l'an 1160. Elle a reçu depuis divers aggrandissemens, & on la divise en sept parties, qui ont chacune leur nom & qui sont gouvernées depuis 1709, par un même senat mi-parti, de Réformés ou Calvinistes & des Protestans ou Luthériens. De ces sept parties, six sont situées à la droite de la riviere : la septième, qui est celle de Coln ou de Cologne dont on a déja parlé, & où est le palais du roi, est à la gauche; elles sont jointes par un pont de pierre. C'est ainsi qu'-Hubner divise la ville de Berlin. D'autres la partagent en vieille & en nouvelle: ils subdivisent la première, située à la droite de la Sprée, en trois quartiers, & l'autre, qui est à la gauche de cette riviere. & qu'on appelle Coln, en deux : elles font accompagnées l'une & l'autre de fauxbourgs. Les François refugiés, que l'électeur Fréderic Guillaume attira en 1685. à Berlin après la révocation de l'édit de Nantes, y occupent un quartier separé des autres : ils y vivent suivant leurs prosur la rive septentrionale ou à la droite pres loix, sous l'autorité de leurs magis-

trats, & ils ont enrichi cette ville par leurs tance l'un de l'autre. Dans ces pavillons manufactures. Les rues de Berlin sont grandes, belles & bien pavées & plantées la plûpart d'allées d'arbres : les differens quartiers sont separés par de beaux canaux, sur lesquels il y a des ponts-levis à la Hollandoise. Il y a de très-belles maisons dispersées dans tous les quartiers; ornées en dehors & bien meublées en dedans.

On compte 20. églises Protestantes à Berlin: six appartiennent aux Réformés; mais ils sont moins nombreux que ceux de la confession d'Augsbourg qui possedent les autres églises. Elles sont desservies en total par 46. ministres. La principale est celle de la Trinité qui est aux Réformés depuis l'an 1615. & qui est située, ainsi que celle de S. Pierre, dans la nouvelle ville. Les électeurs & rois de Prusse ont Lurs tombeaux dans la première, où se fait leur couronnement. Le roi regnant a permis aux Catholiques, qui font à Berlin au nombre de huit à neuf mille, d'y bâtir une église qui sera très-belle, & aux le palais de la reine douairiere, &c. Dominicains de la desservir, & de paroître en public en habit religieux. Quant aux colléges, on en compteç, à Berlin, dont l'un appartient aux Réformés Allemans. un autre aux Refugiés François, deux aux Protestans ou Luthériens & le cinquiéme pour les deux religions en commun.

Le palais du roi de Prusse est situé comme on l'a déja dir dans la nouvelle ville, qu'on appelle Coln, à cause que c'est une Colonie des habitans de l'ancienne : ce palais, qui est magnifique, a été bâti par Frédéric premier roi de Prusse sur les sondemens de l'ancien. Dans ce nouveau palais est la bibliothéque royale, avec un beau cabinet de medailles & de curiofités naturelles. Auprès sont les nouvelles écuries royales, qui sont également magnifiques: elles sont divisées en deux cours & en neuf pavillons situés à une égale dis-

& fur les écuries est l'academie des sciences & des belles lettres, que l'électeur Frédéric érigea le 10. Juillet de l'an 1700. par des lettres patentes, qui n'eurent leur exécution qu'en 1710. & les années suivantes. Le roi de Prusse regnant a donné une nouvelle forme à cette académie; & & les académiciens sont partagés en 4. classes : elle devient célébre de plus en plus par le merite des académiciens. Il y a aufsi une academie de peinture, sculpture & archirecture érigée en 1691, par l'électeur Frédéric: on y a élevé un observatoire & on y a construit un théâtre d'anatomie.

Les autres bâtimens considérables de Berlin sont l'arcenal situé dans le quartier qu'on appelle le Werder; auprès est un grand bassin, qui communique avec la riviere & qui est toujours rempli de batteaux; l'amphithéâtre destiné pour le combat des bêtes, situé dans le quartier nommé proprement Berlin; la cour de chasse, la monnoye, la fonderie, le laboratoire,

Berlin n'est pas une ville de défense : ses environs sont sabloneux; mais ils produisent de bons fruits. La plus belle promenade est la belle allée de tilleuls, qui est entre Coln & Berlin. Il y a aux environs plusieurs maisons royales, dont les principales font Charlottenbourg dont on a deja parle, Montbijon, Schenhausen à deux lieues de Berlin & Orangebourg, où on établit en 1695. une colonie de Vaudois chassés des valées de Piémont.

6. Haut Barnim. Ce cercle s'étend à la ganche de l'Oder au levant de Berlin. Ses principales villes sont Oderberg, sur l'Oder, défendue par un château situé au milieu de l'eau; Strausberg sur un lac qui lui donne son nom ; Neuftadt-Eberswalde sur le Fuhne, où une colonie de Suisses s'est établie; Fregenwalde jolie ville fur l'Oder; Cherin où il y a eu autrefois un monastére, &cc.

67

7. Beskau: ce cercle s'étend dans la partie de la basse Lusace qui appartient au roi de Prusse: on en parlera ailleurs.

8. Lebus: ce cercle qui a fait autrefois partie de la Pologne & de la Silesie, occupe la partie la plus orientale de la marche mitoyenne du Brandebourg ; & s'étend à la gauche de l'Oder : il tire son nom d'une ville autrefois épiscopale, qui n'est plus aujourd'hui qu'un bourg situé entre deux petites montagnes à la gauche de l'Oder, à deux lieues au nord de Francfort. Mieciflas duc de Pologne fonda un évêché à Lebus sous la metropole de Gnesne en 965. Les diverses revolutions qui arriverent dans cette ville obligerent les évêques à transferer leur siège à Furfremvalde, petite ville fituée sur la Sprée à 8. lieues de Lebus & à 6. de Francfort. Ils embrasserent la confession d'Augsbourg en 1555. & l'évêché ayant été lecularisé, on en a enfin uni les domaines à l'électorat de Brandebourg en 1680. La cathédrale subsiste néantmoins à Furstenwalde; mais on ne dit pas si le chapitre Luthérien a été confervé.

Francfort sur la gauche de l'Oder, est la principale ville de ce cercle : elle est grande, forte, bien bârie & a été autrefois imperiale. Elle est située à environ 20, lieues au sud-est de Berlin : elle est fort fréquentée tant par son université que par ses soires : & sa fituation la rend très-commercante, furtout depuis que l'électeur Frédéric Guillaume y fit creuser un canal, qui joint l'Oder avec la Sprée; ce qui fait que les villes de Hambourg & de Bretlau peuvent communiquer par eau. Ce canal, qui fut fini en 1679, après 8, ans de travail, a six lieues de long : en le creusant on trouva une grande quantité d'urnes sepulchrales remplies de cendres; reftes des tombeaux des anciens Vandales, qui brûloient les corps morts comme les Romains. L'électeur Joachim I. fonda en 1506. l'université de Francsort & accorda à cette occasion divers priviléges à la ville, qui embrassa le Lutheranisme 32. ans après. L'université, qui est une des plus célèbres d'Allemagne, a un grand nombre d'étudians: la faculté de théologie n'a que des professeurs Résormés; excepté deux extraordinaires, qui sont de la confession d'Augsbourg: les professeurs des autres facultés sont indisseremment des deux religions. Une colonie de resugiés François s'est établie à Muncherberg dans ce cercle, & y a établi des manusactures.

# 5. 4. L'Ucker-Marche.

Cette partie du marquifat de Brandebourg; située entre la Poméranie & le Meckelbourg, tire fon nom d'un lac nommé Ucker. Elle occupe la partie septentrionale de l'électorat, & on y trouve plusieurs autres lacs. Prentzion sur le lac Ucker en est la capitale : elle est partagée en vieille & en nouvelle; & les François refugiés y ont établi une nombreuse colonie. Les maisons en sont bien bâties, les rues larges, & on y compte six églises: la regence superieure du pays y est établie. Il y a aussi beacoup de François refugiés à Strafbourg petite ville située sur les frontières de la Poméranie, & à Gramzon autre petite ville, où ils ont planté du tabac. Smet petite ville fur l'Oder, a donné son nom à une branche de la maison de Brandebourg qui y a un fort beau château. Il y a un pont sur ce sleuve. Templic ville sur le lac de Dolgen tire son nom des Templiers qui l'ont bâtie; Zedenick ville bien bâtie, a une abbaye Protestante de six filles nobles sous une abbesse; & une belle fonderie de fer. On voit encore plusieurs autres petites villes dans cette partie de l'électorat de Brandebourg.

# S. S. La Nouvelle Marche.

C'est la partie la plus orientale de l'électorat de Brandebourg : elle est située à la droite de l'Oder, qui la borne au couchant : elle a la Pomeranie Ulterieure au nord; la Pologne au levant & la Silesie au midi. Son étendue du midi au nord est d'environ 45. lieues communes de France, & sa plus grande largeur du levant au couchant de 20. La Warte qui se jette dans l'Oder, l'arrose dans sa partie meridionale. Les marquis de Moravie, de qui le pays dépendoit anciennement, l'engagerent aux chevaliers Teutoniques pour cent mille florins. L'électeur Frédéric II. la racheta en 1455. & elle a été unie depuis au domaine de l'électorat : elle est partagée en 10. cercles, qui suivent.

1. Soldin ville située sur un lac de même nom, est la capitale de la nouvelle Marche & du cercle de son nom. Elle avoit autresois une collégiale de 12. chanoines: elle a soussert diverses révolutions, s'est rétablie, & est assez bien bâtie.

2. Kanigsberg, ville grande & bien bâtie, a dans son district Nevendam, jolie vil-

le, qui a de bonnes manufactures.

3. Landsberg sur la Warte est une ville, belle, bien bâtie, & commerçante en draps & en laines: Zantoch avoit autresois une abbaye qui ne subsiste plus.

4. Friedberg: ce cercle, outre la ville de ce nom, en renferme deux autres & la forteresse de Drano, qui est environnée de marais sur les frontieres de Pologne.

5. Le cercle d'Arenswalde prend son nom d'une grande ville qui a soussert divers incendies: Raets sur l'Ihne avoit autresois un couvent.

6. Dranbourg prend son nom d'une ville située sur la Drage & partagée en vieille & nouvelle. Drahaim, ville & château situés entre deux lacs sur la frontière de la Pologne, étoit autresois une Starostie que

le roi Jean Casimir hypotéqua à l'électeur de Brandebourg en 1657.

7. Schiefelbein, ville & château sur la riviere de Raga, chef-lieu d'un cercle, a une commanderie de l'ordre de S. Jean de Jerusalem dépendante du bailliage de Sonnebourg.

8. Sternberg, ville située sur une montagne, sur les frontières de la Silesse, à 6. lieues de Francsort sur l'Oder, est capitale d'un cercle qui a titre de duché: le pays quoique montagneux est riche, par les terres labourables & les pâturages qu'il contient, & par son commerce avec la Pologne. Cette capitale est grande & toute nouvelle. Drossen est une ville considérable & bien bâtie, où il y a de bonnes

manufactures de drap.

9. Custrin, ville située au confluent de la Warte & de l'Oder, entre deux branches de ce dernier sleuve, qui en sont une isse, est une des plus sortes de l'Europe, tant par l'art, que par sa situation, dans des marais qui l'environnent: aussi est-elle bâtie sur pilotis. Elle est désendue d'ailleurs par une citadelle. La regence de la nouvelle Marche y est établie, & l'électeur y a un beau palais, avec un arcenal bien sourni. On y voit de belles maisons, une place publique & 1. églises: elle est à six lieues au nord de Francsort.

fon nom d'une ville située dans le duché de Sternberg. Ce bailliage après avoir appartenu aux Templiers avoir passé à l'ordre de S. Jean de Jerusalem, & composoit un bailliage ou grand prieuré, qui sous le nom de Vandalie comprenoit 12. ou 13. commanderies situées dans la Marche de Brandebourg, la Saxe, la Poméranie & le Meckelbourg. Dans le tems de la réformation de Luther, les électeurs de Brandebourg s'approprierent le droit de nommer le bailli & les commandeurs; & le roi de Prusse nomme aussi & reçoit les

chevaliers de ce bailliage, qu'on appelle Maîtrise Seigneuriale: il jouit encore de ce droit, nonobstant la réclamation du grand-maître de l'ordre de Malte; & permet aux chevaliers, qui sont tous Protestans & obligés de le reconnoître pour souverain, de se marier. Il reçut entre autres en 1718. à Sonnebourg 51. chevaliers tout à la sois. Ce bailliage vaut 6000. écus de revenu: il est aujourd'hui entre les mains du Marggrave Charles-Albert qui a fait la branche de Brandebourg-Sonnebourg: la ville de Sonnebourg, résidence du maître seigneurial, qui y a un fort beau palais, est aujourd'hui belle & grande.

#### III. DUCHÉ ELECTORAL DE SAXE.

Ce duché est borné au nord par l'électorat de Brandebourg; au levant par la Lusace, au midi par la Misnie, & au couchant par la principauté d'Anhalt & divers autres domaines du cercle de la Haute Saxe. Son étendue du midi au nord est d'environ 20. lieues communes de France, & de 15. du levant au couchant: d'autres lui donnent 15. lieues d'Allemagne de

long fur 13. de large.

C'est une portion de l'ancien duché de la Haute Saxe, ou de la Saxe sur l'Elbe, dont on a parlé, & possedé en 960. par Herman Billung. Ce prince le transmit à ses descendans qui en jouirent jusques au commencement du XII. siècle, qu'il passa par femmes à Henri le Noir duc de Baviére. Henri le Superbe fils de Henri le Noir, réunit les deux duchés de Saxe avec celui de Baviére, & les transmit à Henri le Lyon son fils, qui fut proscrit & dépouillé de ses domaines en 1180. L'empereur Frédéric I. donna cette même année le duché de la Haute Saxe à Bernard d'Ascanie second fils d'Albert l'Ours marquis de Brandebourg, dont les descendans le possedetent avec le titre d'électorat, jusqu'en

1422. qu'il fut donné à Frédéric le Belliqueux, landgrave de Thuringe & marggrave de Misnie, qui en fut investi le 6. de Juin de l'an 1423. & dont la postérité le possede encore aujourd'hui. Frédéric I. furnommé le Belliqueux fut pere de Frédéric II. dit le Pacifique : ce dernier eur 2. fils; Ernest & Albert, qui ont fait les deux principales branches de la maison de Saxe qui subsistent de nos jours ; l'Ernestine & l'Albertine. La premiere posseda le duché électoral de Saxe jusques en 1547, qu'elle en fut dépouillée par l'empereur Charles V. & ce duché fut donné en 1548. à Maurice, chef de l'Albertine, petit-fils d'Albert frere d'Ernest; & cette branche le possede eucore aujourd'hui.

La branche Ernestine se partagea en six branches; sçavoir de Weimar, d'Eisenach, Gotha, Meinungen, Hildburgausen, & Salfeld. La seconde est aujourd'hui éteinte ; mais les 5. autres subsistent encore. De celle de Weimar est issue celle de Saxe Gotha, qui a produit les autres. La branche Albertine se partagea de son côté en 4. autres; sçavoir l'électorale, & celles de Weisenfels, de Mersbourg aujourd'huiéteinte, & de Zeits prête à s'éteindre, ne restant plus de cette derniere branche que le duc Maurice-Adolphe évêque de Leutmarits en Bohéme. Les branches issues. de l'Ernestine ont cinq suffrages aux diettes parmi les princes de l'empire. Celles de la branche Albertine ou électorale posfedent leurs domaines en apanage, & font serment à l'électeur leur chef. Elles professent le Luthéranisme ou la confession d'Augsbourg, excepté la branche électorale, & celle de Zeitz qui sont Ca-

L'Elbe traverse ce duché du sud-est au nord-ouest, & il est arrosé par l'Elster & quelques autres rivieres : il consiste en debelles campagnes, qui ne passent pas pour fertiles.

tholiques.

WITTENBERG en est la ville capitale : elle oft située à la droite de l'Elbe, au 51. degré ( c. m. de latitude : elle n'est pas fort grande; mais elle est bien fortifiée, & elle oft accompagnée d'un vieux château où les ducs de Saxe de la maison d'Ascanie faisoient leur résidence. L'électeur Frédéric le Sage de celle de Misnie, y fonda en 1502, une université, qui est une des plus célébres entre les universités Protestantes d'Allemagne, & qui fait gloire d'avoir eu le fameux Martin Luther & Melanchton entre ses premiers professeurs. Il y a un confiftoire avec une cour de justice civile & criminelle; & on y tient les états du duché de Saxe. On voir plusieurs autres villes dans ce duché qui n'ont rien de remarquable. Lichtenhourg fur l'Elbe est un château royal ou électoral : Bretsch, petite ville à 4. lieues de Wittemberg, a un semblable château.

#### IV. MARQUISAT DE MISNIE.

Ce marquifat est borné au nord par le duché de Saxe & la principauté d'Anhalt; au levant par la Luface; au midi par la Bohéme & la Franconie & au couchant par la Thuringe: fon étendue du midi au nord est d'environ 40. lieues communes de France & autant du levant au cou-

Ce pays fut possedé d'abord par des Marggraves ou Marquis héréditaires depuis le milieu du X. siècle : leur postérité masculine ayant fini au XII. le marquisat de Misnie entra par semmes en 1127. dans sen, en Latin Misna, autresois épiscopale, la maison des comtes de Wettin, dont le premier fut Théodoric ou Dietric mort en 982. Ce comte fut bisayeul de Thimon pere de Conrad marggrave de Milnie en 1127. du chef de Mathile son ayeule : Conrad fut bisayeul de Henri l'Illustre, qui joignit en 1248, le landgraviat de Thuringe avec le comté palatinat de Saxe,

au marquisat de Misnie, comme fils de Juthe héritière de ce landgraviat ; & de lui descendoir par mâles Frédéric le Belliqueux, landgrave de Thuringe & marquis ou marggrave de Misnie, qui fur investi en 1423, du duché électoral de Saxe, & qui l'a transmis à sa postérité, avec tous les autres domaines qu'elle possede aujourd'hui : ainsi c'est de Théodoric ou Dietric comte de Wettin, que descend l'illustre maison de Saxe, qui regne aujourd'hui.

La Misnie est arrosée par plusieurs rivieres qui la traversent du midi au nord: les deux principales sont l'Elbe qui parcourt sa partie orientale, & la Sale qui coule dans l'orientale. C'est un des meilleurs & des plus fertiles pays de l'Allemagne : on y recueille du bled en abondance & du vin le long de l'Elbe; & il est riche en mines. Les habitans sont polis & propres aux arrs & aux sciences qui fleurissent dans le pays; & ils parlent l'Allemand le plus pur. Nous la diviserons en s. parties qui sont la Misnie proprement dite, les évêchés de Mersbourg & de Naumbourg, la principauté d'Altenbourg & le duché de Weisenfels.

# 6. 1. La Misnie proprement dite.

Elle occupe les parties septentrionale, orientale & meridionale du marquisat de Misnie, & se parrage en 5. cercles qui font les fuivans.

1. Cercle de Meissen. La ville de Meisa donné son nom à ce cercle qui est arrofé par l'Elbe, & à tout le pays. Elle est situće à la gauche de ce fleuve, à 5. ou six lieues au dessous & au nord-ouest de Drefde, dans un pays agréable rempli de vignobles, partie dans une valée & partie fur une colline. Elle est une des plus anciennes de la Mifnie dont elle a été la capitale:

elle prend son nom du ruisseau de Meissen qui s'y jette dans l'Elbe : elle est grande, bien bâtie, forte & ornée autrefois de trois châteaux situés sur la colline; l'un du prince, le second de l'évêque & le troisième du burggrave : les deux derniers ne sublistent plus ; les domaines de l'évêché & du burggraviat ayant été unis à l'électorat de Saxe. La cathédrale de S. Jean l'Evangeliste & de S. Donat martyr, est située aush sur la colline; & on y voir les tombeaux de divers princes & grands feigneurs. L'évêché y fut fondé en 968. sous la metropole de Magdebourg; l'évêque ayant embrassé la confession d'Augsbourg en 1581. les domaines de l'évêché furent unis à celui de l'électeur de Saxe. Le chapitre Luthérien y a été néantmoins conservé: il est composé d'un grand prévôt, d'un grand doyen & de 4. chanoines nobles; & de plus de deux chanoines professeurs en théologie dans l'université de Leipsick : il postule à chaque vacance l'électeur de Saxe pour son évêque, & il a fous fa dépendance la collégiale Luthérienne de Wurtzen, ville où les évêques célébre, par la manufacture de cette belle porcelaine de Saxe, qui y a été établie.

Dresde, aujourd'hui ville capitale de la Misnie & de tous les domaines que l'électorat de Saxe possede en Allemagne, est située sur l'Elbe dans un terrain bas, d'où l'on a néantmoins une fort belle vûe, au 51. degré 10. m. de latitude. Ce fleuve la partage en vieille & en nouvelle qui se communiquent par un pont de pierre de 19. arches; les deux villes sont fortifiées, furtout la nouvelle. Elles sont fort belles l'une & l'autre : les maisons sont bâties de pierre & presque uniformes; & il y a de très-beaux palais; ce qui rend Dresde une des principales villes de l'empire : elle est

d'ailleurs fort peuplée. Le château de l'électeur, qui est dans le nouveau Dresde, est un très-beau bâtiment; mais il n'est pas affez valte pour une cour austi nombreuse. Le trésor des choses rares & curieuses que les électeurs y ont rassemblé, est d'un prix inestimable. Un incendie l'endommagea beaucoup en 1701, mais le dommage a été reparé depuis. Le roi de Prusse s'en saisst ainsi que de la ville le 18. de Décembre de l'an 1749, mais il n'y cansa aucun dommage; & il les évacua en conséquence du traité qu'il conclut le 25. du même mois. La cour de Dresde saifant aujourd'hui profession de la religion Catholique, la chapelle du château & d'autres églises de la ville appartiennent aux Catholiques. La principale, que l'électeur a fair construire depuis quelques années, est magnifique. Les Jésuites confesfeurs de la cour ont un établissement dans cette ville. Les principales églises des Protestans sont Ste. Croix, à laquelle la surintendance des églises Protestantes du pays est attachée, & l'église de Notre-Dame ou l'église neuve, située devant le pafaisoient leur résidence. Il y a un pont de lais éle Aoral. Les autres plus beaux édisbois sur l'Elbe à Meissen avec un collège ces de Dresde sont l'arcenal, la monnoye, électoral; & cette ville est aujourd'hui fort la bibliothéque de l'électeur, l'hôtel du gouverneur, les casérnes pour loger les soldats, &c. La ménagerie de l'électeur est dans un fauxbourg près de la nouvelle ville, où on a bâti en 1730, une nouvelle église Catholique.

> On voit plusieurs petites villes dans le cercle de Meissen : les endroits le plus remarquables sont Moritzbourg château à 3. lieues de Dresde, où est la venerie de l'électeur; Pilnits sur l'Elbe autre maison de campagne électorale; Kanigstein à six lieues de Dresde, sur l'Elbe, qui passe pour une forteresse imprenable : elle est taillée dans le roc, & on n'y peut aborder que par un seul endroit. Au bas de la forteresse,où on tient les prisonniers d'état, est une

petite ville de même nom. Stolpen petite ville du côté de la Lusace a autil un château bien fortifié. Torgan sur l'Elbe a un château électoral nommé Hartenfels: Domnitsch sur l'Elbe a une commanderie de l'ordre de S. Jean de Jerusalem; Altencelle ancienne abbaye, où étoit le fépulture des anciens marggraves de Misnie : c'est aujourd'hai un domaine de l'électeur.

2. Le cercle de Leipzsick prend son nom de cette ville, située à 16. lieues au nordouest de Dresde, sur la riviere de Pleiss, au confluent de trois petites rivieres qui s'y jettent. Ce n'étoit qu'un bourg, que les marquis de Misnie firent aggrandir au commencement du XI. siècle : ils accorderent divers priviléges à ceux qui s'y viendroient établir ; en sorte que c'est aujourd'hui une des plus belles & des plus regulieres d'Allemagne : elle est riche, commerçante, bien peuplée, forte & défeudue par un château ou citadelle nommée Pleissenbourg, où les Catholiques ont l'exercice libre de leur religion. Cette ville, qui est éclairée la nuit par des lanternes, est célébre par les foires & par son université que l'électeur Frédéric le Belliqueux fonda en 1409. Cette université embrassa le Luthéranisme avec la ville en 1549, elle est composée de 4. nations, de Saxe, de Misvie, de Franconie & de Silesie, & de six colléges qui entretiennent un grand nombre de boursiers: elle a une eglise académique avec une belle bibliothéque, où on compte 8000 manuscrits. Le senat a une autre bibliothéque publique; ce qui faitque Leipzick est une ville où il y a beaucoup de gens de lettres. C'est une société d'entr'eux qui a entrepris depuis longtems le journal intitulé: Acta eruditorum: aussi y a-t'il beaucoup d'imprimeurs & de libraires; & le commerce de la librairie y est considérable. On y voit un arcenal, & une bourse pour les marchands, qui est un

une église. Le roi de Prusse prit & ranconna cette ville au mois de Décembre de l'an 1745. Delitzch, ville assez grande, & Zoerbig ont des châteaux électoraux ou maisons de plaisance, qui ont appartenu à la branche de Saxe-Mersbourg. Grimme, ville médiocre à 6. lieues de Leipzick sur la Mulde, a un collège de prince; & Wurtzen une collégiale Luthérienne. Schneberg, perite ville avec une maison de plaisance électorale; Pegan sur l'Elster à 4. lieues de Leipzick, autre maison de plaisance qui appartient à la branche de Saxe-Zeits; Nimetsch autrefois monastère de filles, où étoit religieuse la femme de Luther.

3. Le cercle d'Ertzeburg: il confine avec la Bohême, qu'il a au midi; & il est rempli de montagnes, d'où il tire son nom: les femmes y fabriquent beaucoup de dentelles. On y voit les plus célébres mines de Saxe, d'où l'on tire de l'argent, de l'étain & du plomb. Freyberg, ville située fur la Mulde à 6. à 7. lieues au sud-ouest de Dresde, en est la principale; & elle est riche par ses mines d'argent. La principale église est celle de la Vierge, autretois fort célébre par les fréquens pélerinages qu'on y faisoit, où les électeurs ont leur sépulture: il y a plusieurs petites villes & & châteaux dans ce cercle; mais elles n'appartiennent pas toutes à l'électeur de Saxe; & la maison de Schoenbourg, partagée en 8. branches, y possede entr'autres de grands domaines. Zwicken für la Mulde est une fort jolie ville, qui confine avec le Voigtland; Chemnits sur la riviere de fon nom avoit autrefois une abhaye dans fon voisinage; Augustebourg für la riviere de Tschopa est un château magnifique que l'électeur Auguste a fait bâtir au XVI. siecle. Grunbayn, Rema & Ebersdorf étoient aurrefois des monastères ou abbayes: la derniere, fituée aux environs de Chemnits, étoit aux Bénédictins. Stolberg a de bel édifice : les François refugiés y ont belles manufactures de draps : Lichtenstein petite

petite ville avec un château à une lieue & demie de Zwickau, est un fief de Bohême, & une résidence de comtes.

4. Cercle de Voigtland. Ce cercle qui forme un pays particulier, occupe la partie la plus méridionale de la Misnie propre : il est borné au nord par l'Osterland ; & au levant, au midi & au couchant par la Bohême & la Franconie : il a eu autrefois des feigneurs particuliers qui porvoient le titre de Vopts, c'est-à-dire, d'Avocats. Le domaine en est parragé aujourd'hui entre l'électeur de Saxe, & les comres de Reuffen qui font divifes en v. branches, & qui font immédiats de l'Empire. Le château de Voigstberg, qui a donné le nom au pays, & la ville de Reichenbach , qui est bien peuplée, appartiennent à l'électeur. La ville de Gera fur l'Elfter , où il y a un beau collége, & qui est bien bâtie, est le chef-lieu des domaines des comres de Reuffen.

5. Le Criste de Ninghai: il compendo quant une partie du payse de Voighand, edont il occupe la partie (spenerionale, & dont il acté deràché pour être donné la branche apasagée de Saxe-Zeirs. Il tire for la riviere d'Orla, où il y a un château on maifino de pince. Peida peire ville fur une riviere de même nom a un autre chieteau, où le derine du de Saxe-Zeits tenoir la cour, après qu'il eut embraffe la religion Catholiga.

#### 5. 2. L'Eveché de Mersbourg.

Cet évêché eft futé dans la partie occidentale de la Mifnie & est traversé du midi au nord par la riviere de Sala. Hubner lui donne 10. à 12. lieues de long & auant de large : mais i l'n à que sept lieues communes de France de long sur 150, de large: le pays est bien peuplé, sèun cultivé, & abondant en bled, en

Tome II.

bêtail, en bois, en gibier, &c. Tous les habitans font de la religion Protes-

Mershourg, qui en est la capitale, est firnée à la gauche de la riviere de Sala, vers le 51. degré 3. m. de latitude : elle est affez bien bâtie quoique dans le goût ancien. On v établit un évêché en 940. fous la metropole de Magdebourg : fes évêques, qui possedoient un domaine confidérable, eurent rang parmi les princes de l'Empire; & foumirent la ville à leur autorité remporelle, après qu'elle eut été longtems impériale. Elle a été célébre par fes foires qui furent transférées à Leipzick lorsqu'elle eut été réduire en cendres en 1381, par un incendie. Cos prélats se firent Protestans en 1567. Les électeurs de Saxe ont trouvé moyen depuis de fe faire postuler pour évêques ou adminiftrateurs de l'évêché, à chaque vacance, par le chapitre Protestant qui y subsiste encore. Ces princes ont uni le domaine de cet évêche au leur, & l'électeur Jean George I, le donna en apanage par fon testament, au prince Christien fon troisième fils qui a fait la branche de Saxe-Mersbourg : cette branche avant fini en 1738. le domaine de l'évêché a été reuni à celui de l'électeur. La cathédrale de S. fes 4, tours pyramidales : on y voit le tombeau de Rodolphe de Souabe élu empereur & mort en 1080. Cette églife a été longtems desservie par les Bénédictins : fon chapitre est composé de 20. chanoines nobles ou docteurs parmi lesquels il y a 6. dignités, & deux chanoines qui font professeurs dans la faculté de droit de l'université de Leipzick : le collége est auprès de la cathédrale. L'ancienne abbave de S. Pierre de l'ordre de S. Benoît , fituée dans le fauxbourg d'Altenbourg, a été convertie en un palais, où les princes de la branche de Saxe-Mersbourg faisoient leur demeure.

Les principaux lieux de l'évêché sont Lutzen perite ville à la droite de la Sala à 4. lieues au midi de Mersbourg, célébre par la bataille que les Suédois y gagnerent sur les Impériaux en 1632. & dans laquelle le roi Gustave Adolphe & le général Pappenheim surent tués. A huit lieues de cette ville est l'abbaye d'Eydergrop, autresois de Bernardines & aujourd'hui de chanoinesses Luthériennes. Alt-Ranstadt est un village où le traité de paix de l'an 1707, sur concluentre Charles XII. roi de Suéde & le roi Auguste.

# 9. 3. Evêché de Naumbourg.

Cet évêché est situé à la droite de la Sala au midi de celui de Mersbourg: Hubner lui donne 12. lieues de long sur 6. de large. Il contient les 2. villes de Zeits & de Naumbourg. L'empereur Othon le Grand établit en 968. sous la métropole de Magdebourg, dans la premiére, un évêché qui fut transféré en 1028. d'autres disent en 1130. dans celle de Naumbourg. Les évêques qui avoient rang parmi les princes de l'Empire embrasserent le Luthérauisme en 1569. & le chapitre Luthérien, qui y subsiste encore, a élu depuis les électeurs de Saxe pour adminiftrateurs de l'évêché. L'électeur Jean-George I. mort en 1656, le donna en apanage à Maurice son quatriéme fils avec plu-seurs autres domaines, réunis aujourd'hui à celui de la branche électorale. Les descendans de Maurice, qui a fait la branche de Saxe-Zeits, l'ont possedé jusqu'en 1717. que Maurice-Guillaume prince de Saxe-Zeits ayant embrasse la Catholicité, remit l'évêché entre les mains de l'électeur. Le chapitre de son côté déclara Le siège vacant, & voulut prendre l'admi-

velle postulation: l'électeur s'y opposa & prit cette administration par Interim. Il s'accorda ensin en 1726, avec le chapitre, qui lui a abandonné le temporel de l'évêché; à condition qu'il ne changeroit rien à l'établissement de la religion Protestante dans le pays. Quant à la branche de Saxe-Zeits, elle est sur le point de sinir; l'évêque de Leitmarits en Bohême en étant le dernier.

NAUMBOURG, capitale de cetévêché, est fituée à la droite de la Sala, au consluent de la riviere d'Unstrut, à 12. lieues au sud-ouest de Leipzick. Elle a beaucoup sousser en 1714. & 1716. de 2 incendies & il y eut 600. maisons de brûlées dans le premier. La cathédrale de S. Pierre & de S. Paul est un bel édifice; elle est desservie par une portion des chanoines Luthériens du chapitre: l'autre réside à Zeits; les chanoines ont établi un collége auprès de cette église: on tient dans cette ville une soire célébre à la sète de ces saints Apôtres.

Zeits, en Latin Citisum, est une assez jolie ville située sur l'Esser, à 8. lieues au sud-est de Naumbourg. Les princes de la branche de Saxe-Zeits y sirent seur résidence dans un château nommé Moritz-bourg. Les anciennes abbayes de Bosaw & de Goseck, de l'ordre de S. Benost, étoient situées, la premiere auprès de Zeits, & la seconde auprès de Naumbourg. Droissig est un château d'où dépendent 26. villages, & qui appartient à la maison des

comtes de Hoym.

# §. 5. L'Osterland-ou la Principanté d'Altenbourg.

Saxe-Zeits ayant embrassé la Catholicité, remit l'évêché entre les mains de l'électeur. Le chapitre de son côté déclara de ces deux noms; & le second est pris le siège vacant, & voulut prendre l'administration de l'évêché jusques à une nouvêché de Naumbourg & au midi par le fur 8. de large : & il est arrosé par la Sala ou Sale & la Pleisse. Ses habitans sont habillés d'une façon finguliere, & à peu près comme les anciens Vandales. Il a fait le parrage d'une branche de la maifon de Saxe, qu'on nommoit d'Altenbourg, qui s'est éteinte en 1672. & dont les domaines ont été parragés entre celle de Saxe-Gotha, qui a hérité des trois quatts, & celle de Saxe-Weimar , qui en al'autre quart.

1. Les lieux les plus considérables qui appartiennent à la branche de Saxe-Coths, font ALTENBOURG, ville capitale du pays fituée fur la Pleisse. Elle est assez belle, & a été autrefois libre & impériale. Le châreau du prince, qui est fort beau, est situé sur un rocher élevé. Le duc de Saxe-Gotha y a établi la regence du pays, une chancelerie & un confiltoire; il y a un bon collège, avec une abbaye de filles nobles Protestantes, fondée en 1705, Orlamunde, avec titre d'un ancien comté, est une ville située au confluent de l'Orle, qui lui donne fon nom, avec la Sale : Elfenberg autre petite ville, qui, avec titre de comté,a appartenu à une branche de Saxe-Gotha éteinte en 1707.

2. Dornbourg eft la capitale de la partie de la principauté d'Altenbourg qui appartient à la branche de Saxe-Weimar, &c qui confifte en 4 bailliages fitues aux environs de la Sale. C'est une petite ville avec un château fitué fur une montagne. Burgel étoit autrefois un monaftère.

#### 6. 5. Duché de Weistenfels.

Weiffenfels est une ville fituée fur la Sale à 8. lieues de Leipzick vers le couchants elle fut donnée en apanage, avec plufieurs autres domaines confidérables des envizons ou dans d'autres provinces, à la plus ancienne des branches de la maifon eleczorale de Saxe, ou de la branche Alber-

Voistland, On lui donne 12, lieues de long tine, qui s'est éteinte en 1746, par la mort fans posterité du duc Jean Adolphe; & par fa mort tous fes domaines, dont on fair monter le revenu à quatre cens mille écus d'Allemagne de rente, ont été réunis à la branche électorale, Weiffenfels qui étoir depuis l'an 1680. la résidence du duc, où il avoit un beau châreau fitué fur un rocher, est une jolie ville : il va un collège gélébre.

#### V. LE LANDGRAVIAT DE THURINGE.

Il oft borne an nord par la principausé d'Anhalt s au levant par le marquifat de Misnie; au midi par la Franconie, & au couchant par le landgraviat de Heffe & le duché de Brunfwick, Suivant la carte de l'Allemagne de Guillaume de l'Isle, il a 31. lieues communes de France du midi au nord & 2 s. du levant au couchant :

Flubner lui donne 40. lieues en quarré. Ce pays étoit anciennement beaucous plus étendu, & comprenoir, entr'autres, le landgraviat de Helfe. Il fut habité au IV. fiécle par les Thuringiens qui lui donnerent leur nom, qui furent chaffes par les Saxons, des environs de Breme ou ils habiroient auparavant, & qui furent gouvernes par des rois, jufqu'a l'an 524, que les Francs & les Saxons, avant vaincu & tué Hermanfride dernier roi de Thuringe, ils fe parragerent le pays. Les premiers occuperent la partie méridionale, & les autres la septentrionale, vers le duché de Brunfwick & au nord des montagnes de la Harrze. Charlemagne avant conquis toute la Saxe, ce prince & ses successeurs firent gouverner la Thuringe méridionale par des comtes, qui se rendirent héréditaires, dont le plus ancien que nous connoissions, est Louis le Barbu comte de Thuringe & de Hesse en 1039, mort en 1 255. Louis III. fon petit-fils fut créé en 1130. landgrave du pays par l'empereux Lothaire II. Sa posterité masculine sinit par Henri surnommé Raspon élu empereur en 1246, & mort en 1248. Sa succession sur disputée entre Henri l'Illustre marquis de Misnie; comme sils de Juthe sœur de Henri Raspon, & Sophie niece de ce dernier prince, & semme de Henri V. duc de Brabant. Ensin par un traité conclu en 1264. la Thuringe demeura à Henri l'Illustre & la Hesse sur donnée à Henri surnommé l'Ensant sils de Henri V. duc de Brabant; & c'est de ce dernier que descend la maison de Hesse.

Le landgraviat de Thuringe étant entré en 1423, avec le marquisat de Misnie dans la maison de Saxe, cette maison se partagea en deux branches en 1464, ainsi qu'on l'a déja remarqué; l'Ernestine & l'Albertine. La première eut presque tout son partage dans la Thuringe; où elle a formé plusieurs branches, dont il y en a trois qui subsistent & qui y possedent divers domaines; sans compter la branche électorale ou Albertine qui y en possede aussi d'assez considérables.

La Thuringe est un des meilleurs pays de l'Allemagne; & elle est extrêmement fertile en grains & en fruits; elle est riche en pâturages & en laine, & elle est arro-sée par plusieurs rivieres; ce qui fait que le poisson y est commun: elle abonde surtout en forêts du côté de la Franconie: austi le pays est-il bien peuplé & fort cultivé & on y compte 140 villes & 150. châteaux. Outre les domaines que la maison de Saxe y possede, une partie de cette province appartient à d'autres princes; ce qui nous donnera occasion de la diviser en deux principales parties.

# I. ÉTATS DE LA THURINGE

qui appartiennent à la maison de Saxe.

On a déja remarqué qu'une partie de

la Thuringe étoit aujourd'hui du domaine des électeurs de Saxe, & de 3. branches de la branche Ernestine; ce qui nous donnera quatre articles.

#### §. 1. États de la Thuringe qui appartiennent à la maison électorale de Saxe.

11s consistent 1°, en ce qu'on appelle le Cercle de Thuringe, 2°, dans les domaines de la branche de Saxe-Weissenfels.

1. Le Cercle de Thuringe s'étend entre la ville de Weissenfels au levant, & celle de Trefurcau couchant, le long de la riviere d'Untrut, qui arrose la Thuringe du couchant au levant. Ces deux villes sont éloignées de 36. lieues l'une de l'autre. On appelle ce pays l'Unstrut, à cause de la riviere qui l'arrose. L'électeur de Saxe y possede comme électeur le bailliage de Tennstedt, une partie de la ville de Trefure, la jurisdiction territoriale sur 70. fiefs ou biens nobles qui font d'un grand revenu, le bailliage de Taufenbourg qui a appartenu à la branche de Saxe-Zeits, & la mouvance sur plusieurs comrés dont nous parlerons ailleurs. La ville de Trefurt, située sur les frontières du landgraviat de Hesse, appartient partie à l'électeur de Saxe, partie à celui de Mayence, & partie au landgrave de Hesse; & chacun de ces trois princes y a un bailli : les religions permifes dans l'empire y ont l'exercice libre.

2. Les terres qui appartenoient à la branche de Saxe-Weissenfels dans la Thuringe, possedées aujourd'hui par l'électeur, comprennent 5. bailliages & la principauté de Quersurt.

Langensaltza grande ville, chef d'un des cinq bailliages sur la riviere de Saltza qui lui donne son nom, a un château ducal. Weissensée, chef d'un autre bailliage, est une ville située à 5. lieues d'Ersurt, au centre de la Thuringe. Il y a plusieurs pe-

tites villes dans ces cinq bailliages; Memfeben étoit autrefois une abbaye fort célébre.

La principauté de Querfurt a voix & séance à la diette de l'empire : elle fut érigée en principauté en 1635, & donnée par la paix de Westphalie en 1648. à la maifon électorale de Saxe, pour la dédommager de l'archevêché de Magdebourg ; & elle fut le partage de la branche de Saxe-Weissenfels. Elle comprend aujourd'hui 7. bailliages. Querfurt, sa capitale, est une ville mediocre avec un vieux château, située sur les frontieres du comté de Mansfeld. Cette ville a eu des comtes particuliers, dont la race s'éteignit en 1496. & leur domaine fut uni à l'archevêché de Magdebourg comme un fief qui en dépendoit. Juterbock à 8. lieues de Wittenberg est une belle ville. Il y a plusieurs petites villes dans l'étendue de cette principauté.

#### 5. 2. Duché de Saxe-Weimar.

La branche de Saxe-Weimar est la plus ancienne de toutes celles qui existent aujourd'hui de la ligne Ernestine, qui est l'aînée. Elle a commencé par Jean-Guillaume second fils de Jean-Frédéric le Magnanime, dépossedé de l'électorat de Saxe par l'empereur Charles V. en 1547. & mort en 1554. Jean - Guillaume eur pour son partage divers domaines situés en Thuringe en deça & au-delà de l'Ilm, entre Erfurt & Jene, qui composent le duché de Saxe-Weimar, auquel Hubner donne 16. lieues de long & 8. de large; mais d'autres ne lui donnent que 7. à 8. lieues de long sur 4. de large : il eut aussi 4. bailliages dans le duché d'Altenbourg, & la ville d'Ilmen dans la Franconie. WEIMAR ville capitale du duché de ce nom est située à 7. lieues au levant d'Erfurt sur la riviere d'Ilm qui la traverle. Le duc y a un magnifique pa-

lais, avec une riche bibliothèque & un cabinet de medailles & de curiosités. La ville est grande & bien bâtie; le duc y a établi en 1618. une académie pour la perfection de la langue Allemande: sa maison de plaifance est Belveder, à une lieue de Weimar, avec de beaux jardins & une menagerie. Il y a plusieurs petites villes dans ce duché. Bercha étoit anciennement une abbaye. Ernest-Auguste duc de Saxe-Weimar institua en 1732. l'ordre de chevalerie de la Vigilance.

Outre ces domaines, ce prince possede encore aujourd'hui le duché de Saxe-Eisenach & les autres biens qui appartenoient à la branche de ce nom, éteinte en 1741. & dont il a hérité. Le duché d'Eisenach, situé dans la partie méridionale & occidentale de la Thuringe sur les frontieres de la Franconie au midi & de la Hesse au couchant, a, à ce qu'on prétend, 12. lieues de long fur 10. de large. Eisenach sa capitale est située sur la Nesse; il y a un beau palais ducal avec un collège ou école illustre fondéc en 1707. & bâtic sur les ruines du couvent des Dominicains. La ville est petite. mais jolie; & elle fait un grand commerce de fil. Il y a encore quelques petites villes. dans ce duché, dont les lieux les plus remarquables sont le château de Warthourg ou de Wartemberg, situé sur une haute montagne près de d'Eisenack, où Ste. Elisabeth fille d'André roi de Hongrie fut élevée dès l'âge de 4. ans; Marck-Subla & Withfemsthal, maisons de plaisance desducs, &c.

La branche de Saxe-Eisenach possedoit encore divers domaines sur la Sale, qui ont passé au duc de Saxe-Weimar; entre autres la ville de Jene ou Jena sur cette riviere, à dix lieues au levant d'Ersurt. Elle est située dans un valée entourée de côteaux chargés de vignobles, dont le vin est peu estimé: elle est perite, mais bien bâtie & célébre par son université sondée:

en 1555, par l'électour Jean-Frédéric. Il y a aussi dans cette ville un sur-intendant. Lutherien & une cour de justice souveraine. Ensin la maison de Saxe-Eisenach possedoit la petite ville d'Assassi située sur les frontieres du cointé de Mansseld, qui avec les environs porte le titre de Palatinat de Saxe ou de Saxe Palatine; reste des domaines qui composoient anciennement le comté palatinat de Saxe, uni à l'électorat de ce nom, depuis la fin du XIII. siècle ; & d'où dérive vraisemblablement le droit de vicariat de l'empire attaché à la maison de Saxe.

# 6. 3. Duché de Saxe-Gotha.

La maison de Saxe-Gotha est une branche de celle de Weimar : elle a commencé à Ernest le Vieux quatrième fils de Jean duc de Weimar, qui eur pour partage le duché de Gotha fitué entre la ville d'Erfurt au levant & celle d'Eisenach au couchant: Hubner lui donne 14. lieues en quarré, mais on le croit moins étendu. Gotha capitale du duché, située sur la riviere de Leine, dans un pays agréable, est forte & assez grande. Le palais, où le duc fait sa résidence, est fortissé de 6. bastions, & orné d'une belle bibliothèque & de deux cabinets de curiosités. Il y a un beau collège dans la ville. Frederichs-Thal & Augustenbourg, aux environs de cette ville, sont des maisons de plaisance du duc. Il y a plusieurs petites villes dans ce duché. Reinhartsbrouc étoit un monaftère fondé au commencement du XII. siécle, où les landgraves de Thuringe avoient leur sépulture. Georgen - Thal , Ichtershausen sur la Gera à 3. lieues d'Erfurt, Volckenrode & Oldesleben étoient aush d'anciennes abbayes, dont les domaines ont été unis à celui des ducs. La première &

Burg-Tonna est une commanderie de l'ordre Teutonique. Le duc de Saxe-Gotha possede encore la principauté d'Altenbourg dans la Misnie, dont on a déja parlé.

# 3. 4. Duché de Saxe-Salfeld.

Salfeld étoit une ancienne & riche abbaye de l'ordre de S. Benoît au diocése de Mayence, dont l'abbé avoit rang parmi les princes de l'empire. Elle étoit située sur la Sala, à l'endroir où cette riviere fort de la Franconie pour entrer dans la Thuringe, Les électeurs de Saxe en ayant uni les revenus à leur domaine dans le tems de la réformation, elle tomba en partage à la branche de Saxe-Gotha; elle échut enfuite. avec divers autres domaines des environs. à Ernest septième fils d'Ernest le pieux duc de Saxe-Gotha, & elle a passé à ses descendans. Le duché ou la principauté de Saxe-Salfeld, à laquelle on donne 12. lieues de long sur 4. de large, est située sur les frontieres de la Franconie, qu'elle a au midi. C'est un pays de montagnes, où on trouve quelques mines d'argent, de cuivre, de plomb & de vitriol. La ville de Salfeld agin château bâti en 1678. où les princes font leur résidence. On compte 3. autres petites villes dans ce duché ; le duc de Saxe-Selfed possede de plus une partie de la principauté de Cobourg dans la Franconie.

# II. ETATS DE LA THURINGE

# Qui appartiennent à d'autres Princes qu'à ceux de la maison de Saxe.

fen sur la Gera à 3. lieues d'Ersurt, Volckenrode & Oldesleben étoient aussi d'anciennes abbayes, dont les domaines ont été unis à celui des ducs. La première & selui des ducs. La première & selui des ducs. La première & états écclésiastiques. 3 plusieurs principaont & la troisième de celui de Cîteanx, pautés & comtés particuliers qui y sont

compris. 4°. Enfin les villes impériales. pas peuplée à proportion de sa grandeur.

# 5. 1. Domaines que l'Eletteur de Majence possede dans la Thuringe.

Ces domaines confistent principalement dans le territoire de la ville d'ERFORT ou Erfurt capitale de la Thuringe. Elle est siruée au milieu de cette province sur la Géra, à l'extrémité orientale du diocése de Mayence, vers le 51. degré 4. m. de latirude: elle a dans ses unvirons 26. villes, où on peut aller & d'où on peut revenir le même jour. Elle a appartenu anciennement aux archevêques de Mayence, qui y avoient une autorité spirituelle & temporelle; la plus grande partie de la Thuringe étant de leur diocése. Elle se mit ensuite dans une espece de liberté, sous la protection de l'électeur de Saxe; mais fans préjudice de la jurisdiction de l'électeur de Mayence, surtout lorsque les habitans eurent embrasse la confession d'Augsbourg. S'y étant élevé une division entre le magistrat & la bourgeoisse, ce prélat tacha d'y rétablir son ancienne autorité: Gustave-Adolphe roi de Suéde l'ayant prise dans le dernier siècle, les Suédois consentirent par le traité de Westphalie, qu'elle fût remise sous l'obéissance de l'électeur de Mayence. Les habitans ayant fait difficulté de se soumettre, l'empereur la mit au ban de l'empire en 1663. & l'archevêque Jean-Philippe de Schonborn l'ayant asségée, la prit l'année fuivante, avec le secours des François; ses successeurs Font gardée depuis. L'archevêque de Mayence y envoye un gouverneur, qui prend le titre de Vicedom, auquel les magistrats de serment de conserver les droits de ce pré-

La ville d'Erfurt est fort grande & trèsconsidérable par la beauté de ses édifices; & on y compte 300. rues: mais elle n'est ville d'Erfurt a soussert deux grands in-

Elle est fortifiée & entourée de remparts & de bons fosses, & défendue par les deux fortereffes de Petersberg, qui est dans l'enceinte de la ville, & de Cyriacsbourg située au dehors. L'électeur de Mayence tient une garnison de 500, hommes dans la prémière, & il y a dans l'autre (00 imperiaux, qui ont la garde des portes avec les troupes de Mayence- Les habitans font partie Catholiques & partie Protestans; & le magistrat est mi-parti entre les deux religions: mais on assure qu'il y a beaucoup plus de Protestans que de Catholiques. Ces derniers y possedent plusieurs églises & plusieurs maisons religieuses; entr'autres les deux collégiales de Notre-Damé & de S. Severe. La première est remarquable par sa structure & par sa grosse cloche fondue en 1479. Elle pefe, à ce qu'on prétend, 175. quintaux, & a 15. aunes de circonference sur 5. de hauteur. Parmi les maisons religieuses, sont les deux abbayes de Bénédictins, de S. Pierre fondée au VIII. siècle, qui est fort célébre, située dans la forteresse de Petersberg; & celle de S. Jacques habitée par des Bénédictins Ecosois dépendans de celle de S. Jacques de Ratifbonne; la chartreuse du Mont S. Sauvent située auprès de la ville & fondée en 1372. le couvent des Augustins, où on montre une cellule occupée autrefois par Luther; le collège des Jésuites, &c. L'archevêque de Mayence tient ordinairement à Erfurt un évêque suffragant, qui gouverne cette ville pour le spirituel & étend sa jurisdiction dans les pays voisins de Thuringe, Hesse, Eichfeld & Saxe. Il y a une université assez célébre, fondée en 1391. & la ville, qui sont élus tous les ans, font elle a une belle bibliothèque : tous les professeurs sont aujourd'hui Catholiques. Il y a encore dans cette ville deux autres bibliothéques, dont l'une appartient aux Catholiques & l'autre aux Protestans. La cendies, l'un en 1417. & l'autre en 1736.

Il y avoit 90. villages qui composoient le territoire d'Ersurt lorsque l'archevêque de Mayence soumit cette ville en 1664. il en ceda 17. par le traité de Leipzick en 1665. à l'électeur de Saxe, pour les prétentions que ce prince avoit sur la ville. Les 73. autres, qui ont resté à l'archevêque, sont partagés en 9. bailliages situés aux environs de la riviere d'Unstrut.

L'électeur de Mayence possede aussi au couchant de la Thuringe & du territoire d'Ersurt le pays d'Eichsseld, que ses prédécesseurs ont acquis depuis la fin du XV. siècle, & auquel on donne 12 lieues de long sur 8. de large. Ce pays, qui dépend du cercle électoral, est borné au couchant par ceux de Brunswick & de Hesse. Ses principales villes sont Duderstadt sur le Raim, & Heiligenstadt sur la Leine où les Jésuites ont un collège. La plûpart des habitans du pays sont Catholiques.

# S. 2. États Ecclésiastiques de la Thuringe.

Il y avoit autrefois plusieurs abbayes cclébres en Thuringe, qui y possedoient des domaines considérables: mais les princes seculiers ont envahi les biens de la plûpart & les ont fait féculariser. Il y reste encore ro. le bailliage de Thuringe de l'ordre Teutonique, dont le chef-lieu est à Zwezen aux environs de Jéne. Ce bailliage, qui étoit Protestant, & qui vaut 15000. livres de rente, a été possedé par Christien-Auguste Cardinal de Saxe-Zeits, qui embrassa la religion Catholique en 1695, jusqu'à sa mort arrivée en 1715. après laquelle il a été joint aux terres électorales du cercle de Saxe. 2°. La commanderie de Grifstadt située près de la riviere d'Unstrut, & dépendante du bailliage de Marpurg en Hesse. 3°. L'abbaye de Schul-Porte, on Porta-Cali en Lasin, de l'ordre de Cîteaux, située près de Naumbourg, dont l'abbé avoit séance dans les états du pays. Maurice électeur de Saxe la convertit en 1543, en un collége où on entretient 150, écoliers. Elle est environnée de montagnes & de forêts: l'église y subsiste en entier.

# 6. 3. Principautés & Comtés de Thuringe.

Nous suivrons l'ordre alphabetique dans leur dénombrement.

- 1. Baich-lingen, comté fitué sur la riviere d'Unstrut, avec une petite ville de même nom, située sur une montagne. La race des comtes a fini en 1560, ce comté appartient aujourd'hui à la maison de Wertheim.
- 2. Gleichen, vieux château à deux lieues d'Erfurt, a donné son nom à une race de comtes qui a fini en 1631. Ils possedoient plusieurs domaines dans la Thuringe, dont les comtes de Hatzseld en Hesse ont hérité de la meilleure partie.
- 3. Hobestein, comté séparé de celui de Stolberg par la ville de Northausen. On lui donne 10. lieues de long sur 8. de large. Il sur incorporé à la principauté d'Halberstadt par la paix de Westphalie, & le roi de Prusse en possede aujourd'hui la meilleure partie. La petite ville de Clettenberg étoit la résidence des comtes. La regence du pays étoit établie dans celle d'Eltrich, où elle a residé jusqu'en 1714. qu'elle a été transsérée à Halberstadt.
- 4. Kirchberg, burgraviat qui a pris son nom d'un vieux château situé à une lieue de Jene, dont le duc de Weimar est aujour-d'hui le maître. Les burgraves résident au château de Farnede en Thuringe & possedent d'autres domaines dans le Haut Rhin.
- 5. Mansseld, comté situé au midi de la principauté d'Anhalt dans la partie septentrionale de la Thuringe; il a 15. lieues communes de France d'étendue du levant au couchant & 10. du midi au nordiil est en sequestre

sequestre à cause des dettes du comte, deteur de Saxe & de celui de Brandebourg comme duc de Magdebourg. Le premier y possede entr'autres la ville d'Eisleben lieu de la naissance de Luther, Winderstædt, Roda & Winmelbourg, monastères avant la réformation. L'autre est maître de la ville de MANSFELD, capitale du pays, située sur la Wipper, à une lieue de laquelle est Closter-Mansfeld, ancien monastère. On voit encore dans cette partie, Gerbstadt petite ville, où il y avoit autrefois une abbaye de l'ordre de S. Benoît, dont le prince retire les revenus; Holtz-Zelle, Hedersleben, & Helfte, abbayes de religieuses, dont ce prince s'est aussi approprié les revenus; Schrapelan, perite ville & château qui étoit une des résidences des comtes, &c. Il ne reste plus de la maison des anciens comtes de Mansfeld, que le prince Henri-François qui a embrasse la religion Catholique & qui a un fils: il jouit du revenu de 8. à 9. bailliages du comté, qui ont été reservés pour la sublistance, & qui n'ont pas été soumis au sequestre.

6. Stolberg, comté qui n'a pas beaucoup d'étendue, & qui est situé vers les frontières de la principauté d'Anhalt, entre ceux de Mansfeld & d'Hohenstein : on y trouve une mine d'argent & plusieurs de fer. C'est un fief de l'électorat de Mayence, dont l'électeur de Saxe prétend avoir la souveraineté, & qui est possedé par un Teigneur qui se qualifie Prince, & qui réfide dans la ville de Stolberg, fituée dans un valon, où il a un beau château. Les comtes ou princes de Stolberg, partagés en · plufieurs branches, possedent plusieurs autres domaines, entrautres le comté de Wernigerode situé dans la Basse-Saxe, sous la mouvance de l'électeur de Brandebourg. La capitale de ce dernier comté, où le prince a un beau palais avec de beaux laquelle c'est la plus grande de la Thurine Tome II.

jardins, est à 4. lieues d'Halberstadt. Ilpuis l'an 1570, entre les mains de l'élec- senbourg dans ce dernier comté étoit autrefois un monastère : les comtes en ont fondé un nouveau à Trubeck, pour une abbesse & s. filles nobles Protestantes.

7. Schwartsbourg, comté érigé en principauté depuis l'an 1697. & situé aux environs de la ville d'Erfurt : ses domaines, qui ne sont pas contigus, sont situés partie au nord & partie au midi de cette ville. Le comté est possedé par une maison partagée en deux branches. L'aînée est celle de Sondershaufen, qui prend son nom d'une ville située sur la Wipper, où le prince regnant fait sa résidence, dans un beaus château accompagné de jardins magnifiques : cette ville est un fief de l'électorar de Mayence. La même branche possedo encore au nord d'Erfurt, Ebeleben bourg où il y a un collège; Arnstadt sur la Gére, fief de l'électeur de Saxe ; Augustenbourg maison de plaisance bâtie en 1700. &c.

La seconde branche est celle de Rudelstadt, qui prend son nom d'un château de ce nom, fief du royaume de Bohéme. situé sur la Sale, où le prince faisoit sa rédence, & qui a été entiérement brûlé en 1735. Cette branche possede celui de Schwarstbourg, qui a donné son nom à la maison, & qui est situé sur un rocher dans la forêt de Thuringe. C'est un fief relevant de l'empire, d'où dépendent 50. villages. Paulin-Celle, autrefois abbaye de l'ordre de S. Benoît dans le diocese de Mayence, d'où dépendent 9. villages, est du domaine de cette branche, qui en possede plusieurs autres considérables.

# 4. 4. Villes Imperiales de la Thuringe.

Il n'y en a que deux qui sont. 3. Mulhausen, située sur la riviered'Unc trut vers les frontieres du pays d'Eichfeld à 12. lieues au couchant d'Erfurt, après

Digitized by Google

ge : elle est bien peuplée & renferme de belles églises. Son senat est composé de 48. personnes, & son territoire, qui a deux lieues de long & autant de large, contient 18. villages : elle est du diocese

de Mayence.

2. Northausen est aussi du même diocése. Elle est ancienne & située à 15, lieues au nord d'Ersurt. Elle a beaucoup souffert d'un incendie en 1612. Un baillis imperial y exerce la haute justice; & le senat n'a que l'inferieure. Elle est située dans les montagnes de la Hartze & la partie septentrionale de la Thuringe : ses habitans sont de la confession d'Augsbourg. L'air y est fort bon.

# VI. LA PRINCIPAUTÉ D'ANHALT.

Cette principauté est l'ancien patrimoine de la maison d'Ascanie, une des plus anciennes & des plus célébres d'Allemagne, nommée en Allemand Ascherleben, & en Latin Ascania, d'un château situé aujourd'hui dans la principauté d'Halberstadt. Elle est bornée au nord par les principautés d'Halberstadt & de Magdebourg; au levant par le duché électoral de Saxe; au midi par la Thuringe, & au couchant par le duché de Brunswick : elle s'étend en longueur du levant au couchant dans l'espace d'environ 24. lieues communes de France : sa largeur est fort inégale; elle est de dix à douze lieues dans fa partie orientale; mais dans l'occidentale, 2 peine est-elle de deux ou trois lieues en certains endroits.

La maison d'Anhalt ou d'Ascanie descend d'Albert surnommé l'Ours, marquis de Brandebourg & comte d'Ascanie, dont le second fils nommé Bernard, sur investi en 1180. du duché de Saxe: Bernard mourut en 1212. & laissa ses domaines à Albert I. son fils qui sut pere d'Albert II, duc de Saxe, & de Henri

le Gres qui eut le comté d'Ascanie pour fon partage, & qui mourut en 1252. Henri le Gros comte d'Ascanie fut pere de Sifroi mort en 1299, qui laissa deux fils; Othon qui fut comte d'Ascanie & Aibert le Vieux, qui cut Anhalt & ses dépendandances pour son partage; c'est-à-dire tous les domaines qui composent aujourd'hui la principauté d'Anhalt. Othon mourut sans enfans en 1355. Elisabeth de Misnie sa venve vendit 5. ans après le comté d'Ascanie aux évêques d'Halberstadt, auxquels les électeurs de Brandebourg ont succedé. Albert, frere puiné d'Othon, comte d'Anhalt, a continué la posterité de la maison d'Ascanie, qui se partagea en 4. branches vers la fin du XVI. siècle ; quatre fils de Joachim - Ernest prince d'Anhalt mort en 1586, ayant partagé sa succession. Jean-George, l'aîné des 4. freres, a fait la branche d'Anhalt-Dessau; Christien le second celle d'Anhalt-Bernbourg; Auguste le troisième celle d'Anhalt-Coethen; & Rodolphe celle d'Anhalt Zerbst. Ces 4. branches principales de la maison d'Anhalt en ont formé quelques autres-De ces 4. branches la première & la troisième professent la religion Reformée ou Calviniste, & les deux aures la Protestante ou Luthérienne.

La principauté d'Anhalt est arrosée par diverses rivieres, dont les principales sont l'Elbe, qui la parcourt dans sa partie orientale du sud-est au nord-ouest, la Saale ou Sale, la Wiper & la Mulde. Elles fertilisent le pays, qui est abondant en bled & en fruits: on y trouve des mines d'argent, de fer & de charbon de pierre, & le bois y est commun.

Outre la principauté d'Anhair proprement dite, cette portion du cercle de la Haute Saxe renferme l'abbaye de Quedelinbourg & le comté de Barbi; ce qui fera que nous la partagerons en trois articles.

#### S. 1. La principanté d'Anhalt proprement dite.

Elle appartient aux 4: branches dont on a déja parlé, & qui toutes 4 enfemble ne forment qu'un feui fuffiage dans le collége des princes de l'empire.

1. Dessau est la capitale des états du prince d'Anhalt - Dellau , qui s'étendent dans la partie orientale. Cette ville, qui est la principale du pays, est firuée au confluent de l'Elbe & de la Mulde. Le plus grand nombre de ses habitans sont Juifs:les autres sont Protestans ou Reformés. Le châreau du prince, qui a établi une académis dans cette ville, en est à une petite diftance. Il est accompagné d'un beau parc; le prince a une maison de plaisance à Oranien-Baum, petite ville à 4. lieues de Deffau. On compre 4, ou cinq autres petites villes dans cette parrie , dont Worlits , à fix lieues de Delfau est une des principales : de prince pollede d'autres domaines en

2. Bernbourg , belle ville avec un château fitué fur une éminence, où le prince zéfide ordinairement, est la capitale des domaines de la branche d'Anhalt - Bernbourg qui en a formé quelques autres, Ces domaines occupent la partie occidentale de la principauté & contiennent entre autres l'ancien château d'Anhalt, qui a donné son nom au pays, & qui est aujourd'hui ruiné. Il étoit titué fur un rocher efcarpé sur les bords de la Selcke ; Genrade ou Gerede autrefois célébre abbaye de filles , aujourd'hui supprimée , fondée au X. Sécle par Geron Marggrave de Luface: l'abbesse éroit princesse de l'empire ; Ballenfsadt ville capitale d'un ancien comté, avec un beau château tout auprès; Willemshof, maison de plaisance : Horm petite ville avec un château où réfide une branche d'Anhalt-Bernbourg-

3. Costhen est une jolie ville où réside, le chef de la branche de ce nom, dont le s domaines occupent le milieu de la princi? pauré d'Anhalt: ce prince a un autre chà teau à Warmstorf sur la Wiper.

a. Zenfi johe ville, finure dans la partie faptemitionale de la principante d'abahalt, donne fon mom à la quartieme branche, qui réfide dans un beux châceau de cette ville. Ses labiants four parité Catholiques & partie Protefians ou Reformés; on y fait d'excllente biere. Frédire: Bergue et une belle maifon de plaifance bâtie en 1704. Dernésmy & Mailgin font d'autres châceaux où des princes apanagés de la même branche ont rabile leur téfidence.

#### 5. 2. L'Abbaye de Quedelimbourg.

Elle est située au nord de la principauté d'Anhalt, fur les frontieres de celle d'Halberstadt, dans le diocése de cette ville. L'empereur Henri l'Oiseleur la fonda au X. fiecle pour des Bénédictines : il y nomma pour première abbesse Mathilde sa fille ; & il v est inhumé avec la reine Mathilde son épouse. L'abbesse, qui a le premier rang parmi les prélats du banc de Westphalie, est princesse de l'empire & envove fes députes aux diettes ; & fon contingent est un cavalier avec dix fantassins. Anne de Stolberg qui en étoit abbesse en 1539, v fit recevoir la confession d'Augsbourg & changea l'abbaye en un chapitre de chanoinesses Protestantes. L'abbesse, qui est roujours une princesse des premiéres maifons Protestantes de l'empire, y recoit autant de chanoinesses qu'elle veut; & elles sont obligées de faire preuve de 8. quartiers de noblesse. Après elle sont la prieure, la dovenne , & l'ancienne des chanoinesses, qui ont toutes de belles maisons avec de bons revenus. Les bâtimens de l'abbaye font fitués fur un rocher auprès de la ville de Quedelimbourg, qui

Lü

est grande, & qui a un collége ou école illustre:elle est située au centre de son terzitoire, qui s'étend à deux lieues à la ronde, sur la petite riviere de Bode. Cette abbaye a reconnu d'abord l'électeur de Saxe pour son protecteur; & ce prince a vendu Brandebourg.

# ' S. 3. Le Comté de Barbi.

Ce comté, situé entre la principauté d'Anhalt qu'il a au midi & le duché de Magdebourg qu'il a au nord, prend son nom de sa capitale située à la gauche de l'Elbe : il confiste en 4. bailliages. Il tomba dans la branche de Saxe-Weissenfels, après que la race des comtes particuliers qui le possedoient fut éteinte en 1657. Cette même branche de Saxe ayant fini en 746. l'électeur de Saxe lui a succédé; mais des 4. bailliages qui composoient le comté, il n'a conservé que celui de Barbi, Jolie ville avec un château où étoit la résidence du prince au confluent de la Sale & de l'Elbe. Des trois autres bailliages, le roi de Prusse a fair l'acquisition de celui de Rosembourg; & ceux de Muligen & de Walther-Nienbourg ont été acquis par les princes d'Anhalt-Zerbst.

#### IV.

# CERCLE ELECTORAL

#### OU DU BAS RHIN.

On donne à ce cercle le nom d'Eledosoral, parce qu'il renferme les trois élecvorats écclésiastiques de Tréves, Cologne & Mayence, avec celui du Palatinat du Rhin: on l'appelle aussi le Cercle du Bas Rhin,parceque ce fleuve, qui le traverse dans sa partie méridionale, le parcourt jusques vers les frontières des Pays-Bas, depuis le 49.

degré 15. m. jusques au 51. 30. m. de latitude. Ils'étend en effet le long du Rhin l'espace de 60. lieues communes de France; mais la largeur est fort inégale : elle s'étend entre les 24. & vingt-sept degrès de longitude. Dans sa partie méridionale son droit de protection à l'électeur de la plus grande peut être de 50. lieues : mais dans la septentrionale à peine est-elle de 4. à 5. lieues en certains endroits. Il est borné au nord par le duché de Cléves & le cercle de Westphalie : ce dernier cercle le borne au levant, où il est borné aussi par ceux du Haut Rhin & de Franconie: il a le cercle de Souabe au midi avec l'Alface & la Lorraine; & au couchant le Luxembourg & les duchés de Juliers & de-Gueldre. Le Rhin, qui le traverse, coupe sapartie méridionale en deux au levant & au couchant; mais vers le nord, il ne s'étend qu'à la gauche de ce fleuve; en forte qu'il faifoit anciennement presqu'entiérement partie des Gaules. On y voit d'ailleurs beaucoup d'enclaves qui appartiennent à d'autres cercles. C'est l'électeur de Mayence qui en est le seul directeur, fuivant Hubner: d'autres y joignent l'électeur Palatin.

> Les 4. électorats qui le composent font sa division: nous commencerons par les Ecclésiastiques & par le nord.

# 1. ELECTORAT DE COLOGNE.

C'est le plus septentrional des quatre : ilest borné au nord par le duché de Cléves; au levant par le Rhin qui le separe de divers états du cercle de Westphalie, excepté dans la partie méridionale, où il s'étend à la droite de ce seuve; au midi par l'électorat de Tréves & au couchant par les duchés de Juliers & de Cléves. Il a environ 30. lieues communes de France d'étendue le long du Rhin du midi au nord. Sa largeur n'est que de 4. à 5. lieues vers le nord : mais elle est de 10. à 12. vers

le midi des deux côtés de ce fleuve. Le neté sur la ville, où il a un palais qui est pays est fort bon, fort sertile en bled & en vin, & bien peuplé. La religion Cathopermettent pas qu'il y demeure plus de lâque est la religion dominante du pays.

3. jours de suille, où il a un palais qui est peu considérable: mais les habitans ne permettent pas qu'il y demeure plus de 3. jours de suite, & qu'il y aille accompa-

COLOGNE, qui en est la capitale, n'appartient pas à l'électeur; mais c'est une ville impériale qui dépend du cercle de Westphalie. Elle est située sur la gauche du Rhin au 50. degré 55. m. de latitude, & au 14. 45. m. de longitude. Elle s'étend en forme de croissant le long du Rhin, dans un pays plat qui panche vers ce fleuve, & est une des plus grandes & des plus considérables d'Allemagne. Elle doit son origine aux Ubiens, peuples Germains, établis dans ce pays pour le défendre contre les Sueves & autres peuples qui le vexoient. Agrippine, femme de l'emperent Claude & mere de Néron, qui y avoit pris naiffance, la fit aggrandir & y envoya une colonie Romaine l'an 48. de J. C. ce qui fit qu'on lui donna le nom de Colonia Agrippina, ou Colonia Ubiorum: les Allemans l'appellent Coln. On ne l'appelloit plus que Colonia, lorsqu'elle tomba sous la domination des François, sous Childeric pere de Mérouée, qui s'en saisit. La foi Chrétienne y fut prêchée & établie du moins dès le commencement dn IV. fiécle. Cette ville devint métropolitaine de la seconde des Germaniques, lorsque les Romains partagerent cette province en deux. Du pouvoir des empereurs François elle tomba fous celui des empereurs Saxons ou Allemans; & l'empereur Othon I. en donna le domaine à l'archevêque vers l'an 950, mais elle s'est mise enfin en liberté & est gouvernée par un sénat, qui n'a néantmoins aucune jurisdiction hors de l'enceinte des murailles : la jurisdiction criminelle, lorsqu'il s'agit de peines capitales, appartient à l'électeur, qui fait juger les criminels par ses officiers, & leur fait grace s'il le juge à propos. Il exerce encore par-là sa souverai-

neté sur la ville, où il a un palais qui est peu considérable: mais les habitans ne permettent pas qu'il y demeure plus de 3. jours de suite, & qu'il y aille accompagné d'une trop grande suite. Il reçoit leur ferment de sidelité; & il s'engage reciproquement par serment de conserver leurs priviléges.

La ville de Cologne est environnée de bonnes murailles à l'antique, flanquées de 88. tours : les bourgeois en compofent la garnison ordinaire; & ils prennent des troupes étrangeres pour la garder dans les cas extraordinaires. Elle est fort bien bâtie : ses maisons sont propres, élevées & couvertes d'ardoise. On ne souffre dans la ville l'exercice d'aucune autre religion. que de la Catholique; & les Protestans qui y habitent ont leur temple à Mulheim dans le duché de Berg, au de-là & à la droite du Rhin, à une demi lieue audesfous. On y compte jusqu'à 160. égliles ou chapelles; ce qui joint au grand nombre de reliques qu'on y conserve, a tait donner à la ville le titre de Rome d'Allemagne. Parmi les églifes sont la Cathédrale, 10. collégiales, 19. paroisses, 55. maisons religieuses des deux sexes, plusieurs hôpitaux, &c. La cathédrale de S. Pierre est aussi sous l'invocation des trois Mages, dont on croit y conserver les reliques : elle n'est pas finie, & il n'y a que le chœur, qui est fort bien décoré. Son chapitre est composé de 7. dignités & de 60. chanoines, dont il y en a 24. de capitulaires, qui font seuls l'élection de l'archevêque, & 36. de domiciliés, qui montent par antiquité au grade de capitulaires: ils sont tous princes ou comtes, & sont obligés de faire preuve d'une ancienne noblesse; excepté 8. canonicats reservés pour des gradués : parmi les dignités il y a 5. archidiacres; le diocése étant partagé en autant d'archidiaconés. Les 2. principales collégiales de Cologne, font celles. fule. La première a été autrefois une abbaye de Bénédictines; & elle a été changée en un chapitre de chanqueilles nobles. L'une & l'autre de ces deux collégiales ont des chanoines & des chanoineiles, & elles ont deux nefs : les chanoines font l'office dans l'une & les chanoinesses dans l'aurre.

Entre les maisons religienses de la ville, on y compte 6. abbayes de l'ordre de S. Benoît, 2, d'hommes & 4, de filles : les 20 premières sont S. Pantaleon. & S. Mar tin le Grand. Les 4. autres sont les Machabees, Ste. Cocile, Ste Agathe & S. Maurice: il y a 4, autres abbayes de filles; scavoir les Blunches Dames de chanoineiles de l'ordre de S. Augustin, 2, de l'ordre de Cîteaux & une de celui de S. Claire. Les Bénédictins & les Prémontrés ont aussi des feminaires à. Cologne pour les études des jeunes religieux des monaftères des environs. Les Chartreux fondés par S. Bruno, natif de Cologne, ont leur monastère nommé Ste. Barbe à l'extrémité de la ville. On voit aux Dominicains le tombeau d'Albert le Grand, & aux Cordeliers celui de Scot: l'église du collège des Jésuites est la plus belle de la ville.

L'hôtel de ville de Cologne est affez beau: c'est là où s'assemble le sénat ou conseil qui gouverne la ville, composé de 49. sénateurs, tirés des 22. corps de métier : il y a de plus 6. bourgmestres, dont 2. sont regens, & plusicurs autres moindres magistrats. L'université qui y fut établie par le sénat en 1 388. est fort frequentée, & jouit des mêmes priviléges que celle de Paris : les Jéfuites y ont la principale autorité : le pape tient ordinairement un internonce à Cologne. Le diocése de cette ville est fort étendu des deux côtés du Rhin; & on y compte une quarantaine d'abbayes des deux sexes. De l'autre côté, ou à la droite du Rhin, vis-à-vis de cette ville, oft Duite, en Latin Tuitium, qui oft com-

de Ste. Marie du Capitole, & de Ste. Ur- me le fanxbourg de Cologne; & on y voir beaucoup de Juifs, qui n'ont pas permission de coucher à Cologne. Les Bénédictins ont à Duits l'abbaye de Notre-Dame : ile ont aufli celle de Beauviller, située à une lieue au couchant de Cologne fur les frontieres du duché de Juliers, fondée en 1014. par Ezzon comte palatin.

Colognesfait la separation des deux parties de l'electorat, divisé en Haut & Bas: le premier s'étend au midi & l'autre au

nord de cette ville.

1. Le Haut électorat de Cologne est pastagé en 8. bailliages : il a pour principale ville, Bonn, fituée à la gauche du Rhin à 4. lieues au detfus de Cologne, dans un pays plat, mais environné en partie de vignobles, qu'on ne voit plus ensuite en descendant le Rhin. Cette ville, nommée anciennement Ara Ubiorum, fur batie à ce qu'on prétend, par Drusus sous l'empire d'Auguste, pour arrêter les courses des Germains. Elle est petite, mais forre & défendue par un château, où est le beau palais, que l'électeur, qui y fait sa résidence ordinaire, a fait rebâtit depuis quelques années, & qui est accompagné de jardins magnifiques. L'église des SS. Cassien & Florent, la principale de la ville, est collégiale: mais la plus belle est celle des Cordeliers. Celle des Observantins sert de chapelle au palais de l'électeur. L'église des Servires, située sur une éminence, à demi lieue de la ville, est un célébre pélerinage. Les Jésuites ont un collége à Bonn, & on voir aux environs de cette ville 3. maisons de chanoinesses; 2. au -delà ou à la droite du Rhin, & une en decà auprès de la ville. L'une de ces maisons située au-delà du Rhin, est l'abbaye de Wilica autrefois de Bénédictines & aujourd'hui de 12. chanoinesses séculieres sous une abbesse: les autres lieux plus considérables de cette partie de l'électorat de Cologne sont Andernach, wille

affez grande & autrefois impériale, défendessous de Coblentz; Broel ou Bruyl petire ville & maison de plaisance de l'électeur; Nevenar ancien comté, réuni aujourd'hui au domaine de l'électeur, &c.

2. Le Bas électorat de Cologne a pour principale ville Nuys, en Latin Novesium, à la gauche du Rhin, à 7. à 8. lieues audessous de Cologne, au confinent de la riviere d'Erpe avec ce fleuve : elle est d'une grandeur médiocre & fortifiée. La principale églife est collégiale; & il y a un collège de Jésuites. Keiserwert étoit autrefois une place forte & célébre, à la droite du Rhin à 4. lieues au-deflous de Nuys: mais domaines très-confidérables: mais comme les fortifications en sont rasées. C'étoit au- ils ne sont pas contigus, quoiqu'ils ne trefois une ille; ce qui lui a fait donner foient pas fort écartés les uns des autres, son nom Latin de Casaris insula, d'où le on n'en scauroit marquer ni la situation ni nastère, changé aujourd'hui en collégiale. magne, il a le droit de nommer un vice-Rhinberg à la gauche du Rhin, à 6 lieues chancelier, qui réside à la cour Impériale. tions font détruites : l'électeur de Cologne du cercle électoral & des dientes de l'Empiy a droit de péage sur ce fleuve. Campen & re ; & il a droit de présider à l'élection de en Latin Vetus Campus, belle & riche ab- l'empereur, de le couronner, & de veri--baye de l'ordre de Cîteaux, qui a donné fier les titres de veux qui se présentent l'origine à une centaine d'autres, & que pour assister aux dietres de l'Empire. Il jouit Frédéric archevêque de Cologne fonda de plusieurs autres prérogatives, qui renen 1122 est située sur une très-belle mon- dent sa dignité extrêmement importante : tagne vers les frontieres du duché de Guel- on ne lui donne que deux cens mille lidre, sur un canal qu'on avoit creusé pour vres de revenu. sjoindre le Rhin à la Meuse depuis Rhin- MAYENCE, capitale de ses domaines, berg jusqu'à Venlo, dans l'espace de 14. nommée en Latin Moguntia & Maints par lieues; mais qui n'a pas téuffi. Neobourg les Allemans, est située dans les limites de du Bas electorat, &cc.

rehevêque de Cologne possede encore en l'empereur Auguste, pou de tems avant la

a parle ailleurs & le comte de Recklingshau" due par un château & située à 3. lieues au sen, qu'on appelle le Domaine separé. Tous ces domaines enfemble portent près de 2. millions de rente à re prélat. Le comté de Recklingshaufen est fitué à la gauche de la riviere de la Lippe, qui le borne au nord, & qui le separe de l'évêché de Munster : sa capitale de même nom a un chapitre de chanomesses séculières. Ce comté contient encore la petite ville de Dorften, place forte fituée sur la gauche de la Lippe.

#### II. ELECTORAT DE MAYENCE.

L'archevêque de Mayence possede des nom Allemand a été formé; mais le Rhin l'étendue précises. Ce prélat a le premier a pris un autre cours. S. Suidbert y tonda chang dans le collège électoral; & en quaau commencement du VIII. fiécle un mo- plité d'archichancelier de l'Empire en Alleau-dessous de Keiserwert, étoit aussi au- Il est aussi garde des sceaux, des archives tresois une place forte, dont les fortifica- & de la matricule de l'Empire, directeur

maison de campagne de l'électeur à une l'ancienne Gaule à la gauche du Rhin, vislieue & demie de Dusseldorp. Alphen pe- avis l'endroit où le Mein se joint avec ce tite ville située à l'extremité septentrionale : fleuve, au 50. degré de latitude & au 16. de longitude. On attribue sa fondation à Outre l'électorat proprement dit, l'ar- Claude Drussis Germanicus, beau-fils de Weltphalie le duché de ce nom dont on naissance de J. C. Les Romains en avoient

fait la métropole de la premiére Germani- les habitans avoient affaifiné Arnold de que, lorfqu'elle fut prife, faccagée & dé- Selehofen leur archevêque : elle fut rebazruire par les Vandales & autres Barbares au commencement du V. siécle. A peine étoit-elle rétablie, qu'Atrila roi des Huns la ruina de nouveau au milieu du même fiécle : elle étou alors tituée à 200, pas du Rhin. Nos rois la rébâtirent à l'endroit où elle est aujourd'hui; & on trouve encore aux environs plutieurs reites d'antiquité. Elle reçut les lumieres de la foi, & eut dès le milieu du IV. siécle des évêques. qui furent métropolitains de la premiere Germanique: cette dignité s'éclipfa après qu'elle eut été ruinée par les Hunsen 454. mais le pape Zacharie la rétablit au milieu pas de large, & fur lequel il y a un pont du VIII. fiécle en faveur de S. Boniface de batteaux. Le palais de l'électeur est Aporre de la Frife, & lui accorda la pri- l'édifice le plus remarquable : l'architectumatie sur tout ce pays avec plusieurs autres re en est régulière. Outre ce palais, qu'on priviléges. On prétend que l'archevêque appelle S. Marithbourg, les évêques en ont Willegife qui mournt en rott, en fut le un d'été, qu'on nomme le Favorite & qui premier archevêque dedeur : mais on ne est situé hors la ville près de la Chartreuse il connoît des électeurs dans l'Empire que y a quelques autres beaux palais à Mayendepuis la bulle d'or au milieu du XIV. né- ce ; & les maifons en général y font spacle. Il est vrai que Willegise étant parvenu cieuses, mais bâties à l'antique : il y a un a l'archeveché de Mayence en 97 c, fut fait fort bel arcenal. La cathédrale, autrefois archichapelain ou archichancelier de l'empi- de S. Erienne & aujourd'hui de S. Marxe & jouir de plusieurs autres prérogatives tin, a deux chœurs comme la plûpart des qui ont passe à ses successeurs : ainsi il peut autres cathédrales d'Allemagne. Son chaêtre regardé comme le premier auteur de pitre est composé de 42. chanoines, par-Jeur dignité temporelle. On ajoute qu'é- mi lesquels Il y en a 25. de capitulaires, tant fils d'un charon du village de Sche- en y comprenant 5. dignités électives. mingen, il prit une roue pour ses armes, Ces 15. ont seuls le droit d'élire l'archequi font celles des électeurs de Mayence : vêque ; les autres font domicilaires. Ils ils peuvent les avoir prifes en effet en fa font preuve de 16. quattiers d'ancienne nomémoire ou à la fin du XI. siècle, ou au blesse: mais on n'y reçoit que difficilement commencement du fuivant que les ar- des comtes ; & les princes en font exclus. moiries commencerent à être en usage.

gement en 1163, en punition de ce que à cause que cette fausse divinité y étoit ho-

tie & jouit du privilége de ville imperiale, jufqu'en 1462, que l'archevêque la foumit à fon autorité , fuivant Hubner, Malgré roures ces caraftrophes & quelques autres que certe ville a effuyées au dernier fiécle, c'est aujourd'hui une grande ville, riche, marchande & fort peuplée: mais fes rues font la plupart étroites & irrégulieres; elle est affez bien fortifiée, & défendue par une bonne citadelle : elle a plus d'étendue en longueur qu'en largeur; étant resserrée entre des montagnes & le Rhin, qui devant la ville a environ 500.

Il y a plufieurs autres belles églifes Outre les révolutions dont on vient de à Mayence, tant au dedans qu'au dehors. parler, la ville de Mayence fut renversée On y compte entr'autres 19. collégiales en 872. par un tremblement de terre ; & 7. paroilles. Une des principales colléelle souffrir en 1080, un grand incendie giales est celle de S. Alban, située au midi qui en consuma une grande partie; & l'em- & auprès de la ville, sur une montagne pereur Frédéric Barberouffe la rasa entie- nommée anciennement le Mont de Mass,

norée; & comme plusieurs Chrétiens y souffrirent le Martyre, entr'autres S. Alban, on l'appella ensuite le Mont des Martyrs, ainsi que le lieu de Mont-Martre auprès de Paris. Charlemagne fonda en 805. fur cette montagne, sous l'invocation de S. Alban, une abbaye de Bénédictins qui a été fécularifée & changée en collégiale en 1419. plusieurs archevêques de Mayence & grands seigneurs sont inhumés dans l'église de cette abbaye. On compte 10. maisons religieuses d'hommes & 8. de filles à Mayence: les principales sont S. Jacques le Majeur abbaye de Bénédictins située sur une élevation hors de la ville; la Chartreuse de S. Michel située aussi hors de la ville & fondée vers l'an 1320. & le collége des Jéluites qui est magnifique & qui est orné d'une belle bibliothéque; les Jésuites y ont aussi une maison de noviciat : les Blanches-Dames est une abbaye de filles de l'ordre de Cîteaux. Il y a 5. hôpitaux dans Mayence, avec une université fondée en 1477. par l'archevêque Diéteric d'Isenbourg : les Jésuites en ont la principale direction. Cette ville se glorisse d'avoir donné l'origine à l'imprimerie au milieu du XV. siècle, par le ministère de Jean Fust qui en étoit bourgeois.

Le diocése de Mayence s'étend des deux côtés du Rhin & est fort vaste: mais la parrie qui est à la droite de ce seuve est beaucoup plus grande que l'autre, & comprend une grande partie de la Hesse & de la Thuringe. On y comptoir autrefois plus de 60. abbayes: mais à peine en reste-t-il aujourd'hui 8. à 10. la plûpart ayant été secularifées ou envahies par les princes Protef-

Le domaine des archevêques de Mayence est partagé en total en 26. bailliages : on peut le diviser en deux parties, dont l'une comprend ce qui est aux environs de Mayence des deux côtés du Rhin, & l'autre les domaines separés situés en Wettera-

Tome II.

tans.

vie, en Hesse & en Thuringe.

# 5. 1. Electorat de Mayence proprement dit.

Cette partie des domaines de l'électeur de Mayence qui est contigue, mais qui est d'une figure irréguliere, est bornée en partie au midi par le Mein, & peut avoir 25. à 30. lieues communes de France d'étendue du levant au couchant, & 20. à 25. dans sa plus grande largeur du midi au nord : le pays est bon, fort peuplé & trèsfertile, furtout en vin; & on y trouve des mines de fer. On le subdivise en deux parties, l'occidentale & l'orientale.

1. La parrie occidentale, qu'on appelle le Rhingen à cause de sa situation des deux côtés du Rhin, & à laquelle on donne 12. lieues d'étendue, contient 2. bailliages, dont la ville de Binge ou Bingen est le cheflieu: elle est située à la gauche du Rhin, à l'endroit où la riviere de Nahe se jette dans ce fleuve : elle est fort ancienne & assez jolie. La Chartreuse de Rubers - Brecht est située dans son voisinage de l'autre côté & à la gauche de la Nahe. On voit dans cette partie l'abbaye d'Erbach, en Latin Apribacum, de l'ordre de Cîteaux, à 1. lieues

au-dessous de Mayence.

2. La partie orientale comprend 18. bailliages: ses lieux les plus remarquables sont Aschassembourg, & en Latin Schasnaburgum, ville située à l'embouchure de la riviere d'Aschaf, qui lui donne son nom, dans le Mein, & chef d'un bailliage : les électeurs de Mayence y ont un magnifique palais qui fut achevé de bâtir en 1611. & où ils passent ordinairement les 6. mois de l'été: il y a un collège de Jésuites. Selingestade fur la gauche du Mein, est une autre ville chef de bailliage, qui a été autrefois impériale : il y a une belle abbaye de Bénédictins fondée vers l'an 830, par Einhard, chambellan ou chancelier de l'empereur Louis le Debonnaire; Dettingen village fitué entre Aschassembourg & Selingestadt célébre par la bataille qui s'y donna le 27. Juin 1743. Amorbach autre abbaye de Bénédictins, située sur les frontieres de la Franconie, ches-lieu d'un autre bailliage: elle est belle & riche & dépend pour le spirituel du diocése de Wirtzbourg.

# S. 2. Les Domaines separés.

Ils comprenent 10. 2. bailliages du Berg-Straff, qui veut dire en Allemand Chemin de montagnes; pays situé le long de la rive orientale du Rhin, entre ce fleuve & une chaîne de montagnes. Il s'étend depuis Heidelberg au midi jufqu'à Darmstadt au nord. Il est très-agréable & a 12. lieues communes de France de long : mais il est beaucoup moins large. Il est partagé aujourd'hui entre l'électeur de Mayence, le ·landgrave de Hesse-Darmstadt & le com · te d'Erpach : la partie septentrionale ap-Partient aux électeurs de Mayence, qui l'avoient engagée en 1462, au Palatin, & qui après l'avoir dégagée en 1652, s'en font remis en possession. On y voit quelques petites villes, entr'autres celle de Lorsch, en Latin Laurissa ou Laurishanum, située sur la petite riviere de Weschnits, qui se jette dans la rive orientale du Rhin à z. lieues de là; & à z. lieues au nordest de Wormes, dans l'étendue du diocéfe de cette ville. On y fonda en 763, une abbaye qui devint très-considérable & qui passa vers le milieu du XIII. siècle de l'ordre de S. Benoît, à celui de Cîteaux & enfuite à celui de Prémontré, qui l'a confervée jusqu'en 1555, que l'électeur Palarin l'envahit; l'armée Espagnole brûla en 16 11. les bâtimens qui subsistoient encore.

2. Deux bailliages dans la Basse-Hesse, il n'y a presque que des bois. L'archedont l'un est celui de Fritzlar ville assez vêque de Treves a le second rang & le secons duffrage dans le collège électoral; située sur la riviere d'Eder. S. Bonisace & il se qualifie archichancelier de l'Emerchevêque de Mayence y sonda en 772.

un monastère qui fut brûlé avec la ville en 1075. & qui n'a pas été rétabli. Ambenebourg ou Amelbourg petite ville où il y a une collégiale & un châreau situé sur une montagne, est le chef-lieu de l'autrebailliage.

3. Les domaines de Thuringe qui consistent dans la seigneurie d'Ersurt, le pays d'Eischfeld, & une portion de la ville de Tresurt, dont on a parlé ailleurs.

4. Le comté de Cronenbourg dans la Wetteravie, réuni depuis l'an 1704, au domaine de l'archevêché de Mayence.

5. Une portion du bailliage de Creutzenach, que l'archevêque de Mayence a reçû en 1715. de l'électeur Palatin enéchange du bailliage de Boeckelheim.

### III. L'ÉLECTORAT DE TREVES.

Il est borné au nord par le duché de Juliers & l'électorat de Cologne; au levant par le Rhin, qui le separe dans sa partie septentrionale du cercle du Haut-Rhin, & enfuite par le Palatinat; au midi par la Lorraine & au couchant par 'le Luxembourg; en forte que la plus grande partie de cet électorat s'étend en deça du Rhin, & qu'il a peu de domaines audelà ou à la droite de ce fleuve. Son étendue du midi au nord est d'environ 30. lieues communes de France & de 25. dans fa plus grande largeur du levant au couchant. Outre le Rhin, qui l'arrose dans sa partie orientale; il est traversé par la Moselle du sud-ouest au nord-est, dans l'espace de plus de 25. lieues. Le pays est extrêmement fertile sur tout en vin, mais la partie septentrionale est plus agréable & mieux peuplée que la méridionale, où il n'y a presque que des bois. L'archevêque de Treves a le second rang & le second suffrage dans le collège électoral; & il se qualifie archichancelier de l'Em-

vain titre. Il hérite de tous ses vassaux lorsqu'ils meurent sans héritiers, ce qui a beaucoup affoibli la noblesse immediate du pays; & jouit de plusieurs autres prérogatives : sa résidence ordinaire est à Coblentz, ou à Hermenstein de l'autre côté du

TRÉVES, capitale de l'électorat, est une des plus anciennes villes des Gaules; elle à pris son nom des Treviri ou Treviriens, peuples de la Belgique qui habitoient le pays, & qui faisoient partie de cette 4e. partie des Gaules. Elle est située à 20. lieues du bord occidental du Rhin, au 49. degré 25. m. de latitude, & au 24. 10. m. de longitude entre deux montagnes, le long de la Moselle, dans un pays agréable & fertile, surtout en vin. Les Romains, après l'avoir soumise, en firent la métropole de la Belgique : plusieurs empereurs y firent leur résidence; & elle fut la capitale de l'exarchat & le siége du préfet des Gaules, lorsqu'on eut divisé l'Empire en 4. présectures : elle sur une des premiéres des Gaules qui reçut les lumieres de la foi. Les empereurs de la maison de Saxe soumirent cette ville aux archevêgues : ceux de la maison de Franconie l'affranchirent de cette domination; ce qui a excité pendant plusieurs siècles de grandes contestations entre ces prélats & les habitans; jusqu'à ce qu'enfin l'empereur Rodolphe II. décida en 1580. en faveur des archevêques, qui depuis en ont été les maîtres.

La ville est grande & entourée de murailles fort hautes: parmi le grand nombre d'églises qu'on y voit, on dans les fauxbourgs, la cathédrale de S. Pierre bâtie fur la feule colline qui est dans la ville, forme un bâtiment fort valte. Son chapitre est composé de 16. chanoines capitulaires, qui ont seuls le droit d'élire l'archevêque, & de 24. domiciliés: ils font tous preuve de noblesse de 16. quartiers, & ne recoivent parmi eux aucun prince & tarement des comtes. Le chapitre a de plus 10. dignités; scavoir le grand prévôr, le doyen & trois autres dont les dignités sont électives; le grand atchidiacre & 4. autres archidiactes, qui sont à la nomination de l'archevêque & ne sont

pas du chapitre.

Il y a un grand nombre d'autres églis ses dans Trèves ou dans ses fauxbourgs, & on y compte 1 5. paroilles. Les principales églifes de la ville font deux collégiales, l'abbaye de S. Martin de Bénédicrins, & celle d'Obren de Bénédictines; les Jésuites y ont un collège avec une maison de noviciat : on y voit aussi des maisons des ordres de Malte & Teutonique & plufieurs autres communautés religieuses. Hors de la ville & dans les fauxbourgs est la belle collégiale de S. Paulin; les deux abbayes de S. Mathias & de Ste. Marie aux Martyrs, possedées par les Bénédicrins; la Charrreuse de S. Alban & 2. couvens de religieuses.

La célébre abbaye de S. Maximin étoit autrefois lituée aussi dans les fauxbourgs de Tréves: mais les François, maîtres de cette ville, la raferent en 1673, pour les fortifications; & on regrette beaucoup la perte de plutieurs anciens monumens qu'elle contenoit : elle fut transférée à une demi lieue au levant de cette ville, où elle est aujourd'hui. Cette abbaye, dont on fait remonter l'origine au tems de l'empereur Constantin, est une des plus anciennes des Gaules & de l'Empire; & il est certain qu'il y avoit des moines dès le V. siècle. L'église fur d'abord dediée sous le nom de S. Jean-Baptiste, & elle prit ensuite S. Maximin son premier abbé, qu'on fait disciple de S. Maur, pour son patron. La regularité y fut rétablie au VII. siècle avec la régle de S. Benoîr qui y est encore observée. Elle fut brûlée par les Normans en \$34. & rétablie en 934. Ses abbés, que

éroient princes de l'Empire jouissoient de vêché : un peu au dessus est Nider-Prum ; plutieurs autres prérogatives & étoient aumonters de l'impérattice : mais depuis l'an

1 (70. les archevêques de Treves ont uni à leur domaine la manse abbatiale, dont ils fe font fait adjuger l'administration perpétuelle ; & ces prélats , comme abbés de S. Maximin, payent leur contingent des de nobleffe, comme membres d'abbaves impériales.

Il y a une université à Tréves fondée en 1473. le diocése de cette ville, partagé en 4. archidiaconés, comprend la plus grande partie du Luxembourg & s'étend jusques

fur les frontieres de la France.

La Martiniere partage l'électorat de Tréves en 25, bailliages, fur lesquels l'archevêque a l'autorité spirituelle & temporelle : l'lubner y en compte 37. Nous le partagerons en 3. parties ; à la gauche de la Mofelle , à la droite de cette riviere , & au-delà du Rhin.

qui-est à la gauche de la Moselle est la ses & de ses édifices : la collégiale de S. fois impériale, avec un château : elle aprigine à la maison de ce nom ; & l'abbaye impériale de Prum, fituée dans la forêt d'Ardenne, entre le duché de Luxembourg & le pays d'Eyffel : elle doit sa fondation au roi Pepin le Bref, & c'est une des plus régulieres de l'ordre de S. Benoît en Allemagne. Une petite riviere qui y passe lui donne fon nom : les abbés de ce monastère, qui est immédiat de l'Empire, avoient rang aux dierres parmi les princes; mais les archevêques de Tréves ont fait unir depuis l'an 1576. l'administrarion perpetuelle de la manfe abbatiale, qui vaut 36000, écus de rente, à leur arche-

où il y a une abbaye de Bénédictines. 2. Coblentz ett la principale ville de la

partie de l'électorar de Tréves qui s'étend à la droite de la Mofelle. Elle est tituée dans un angle formé par cette riviere avant fa jonction avec le Rhin : & elle tiro fon nom Latin Confluentia de fa fituation. Elle charges de l'Empire : les religieux de cette est belle, bien bâtie, assez peuplée & dans abbaye & de celle de Prum font preuve une fituation charmanre, dans un terroir fertile environné de collines chargées de vignobles , à 25. lieues au nord-est de Tréves. L'empereur Henri VII. donna en 1 1 1 1 aux électeurs de Tréves cerre ville . qui auparavant étoit libre & impériale. L'électeur Baudouin de Luxembourg fit bâtir le château en 1350, & l'électeur Gaspard de Legen fit fortifier la ville. Outre ce château, les électeurs qui font leur résidence à Coblentz, ont fait construire un palais moderne, qui est très-beau, de l'autre côté du Rhin , & au bas de la forteresse d'Idermenstein. La ville de Coblentz, où il y a un pont fur la Mofelle, 1. La partie de l'électorat de Tréves est considérable par la beauté de ses égliplus étendue : on y voit entr'autres Co- Béat a un chapite de 12. chanoines ; il y chein sur cette riviere, petite ville, autre- a une Chartreuse & un collège de Tésuites. Aux environs de cette ville est Carpartient aux électeurs de Tréves depuis lich, maifon de plaifance de l'électeur. partie sont Boppart sur la gauche du Rhin, petite ville autrefois impériale & fort commercante : on y construit beaucoup de batteaux & on y leve un péage. Elle appartient aux électeurs de Tréves depuis l'an 1494. Sarbourg fur la Sare à 4. lieues de Tréves; Confarbruck, pont défendu par 1. tours, au confluent de la Sare & de la Mofelle,

> 3. Hermenstein , ou Ehrenbreitstein , eft le lieu le plus remarquable du domaine que les électeurs de Tréves possedent audelà & à la droite du Rhin : c'est une des principales forterelles d'Allemagne, fituée à l'opposite de Coblentz.

#### IV. LE PALATINAT DU RHIN.

Le comté Palatinat du Rhin s'étend des deux côtés de ce fleuve. En y comprenant le duché de Deux-Ponts & la principauté de Birckenfeld, qui en faisoient autrefois partie, il est borné au nord par le landgraviat de Darmstadt & les électorats de Mayence & de Tréves; au levant par le comté d'Etpach & l'électorat de Mayence; au midi par le duché de Wirtenberg, le marquisat de Bade, l'Alsace & la Lorraine; & au couchant par l'électorat de Tréves. Pris dans sa totalité, il a environ 15. lieues communes de France d'étendue du levant au couchant & 25. du midi au nord : mais tout ce pays n'est pas entierement soumis à l'électeur Palatin : il renferme plusieurs enclaves; entr'autres les évêchés de Wormes & de Spire; & la partie occidentale en a été détachée en faveur de la branche de Birckenfeld ou de Deux-Ponts.

On doit rapporter l'origine de cet état aux comtes du palais que les empereurs envoyoient autrefois dans les provinces, pour y rendre la justice & corriger les abus. C'est ainsi que les empereurs de la race de Charlemagne en envoyerent en Saxe, en Thuringe, sur le Rhin & en Baviére; & que les comtes de Toulouse & de Champagne en France tirent leur origine des comtes du palais envoyés par ces princes, dans les provinces de ce nom, pour y remplir de semblables fonctions; fonctions que tous ces comtes rendirent héréditaires dans leurs familles, avec les domaines qui y étoient attachés, au commencement du X. siècle. C'est de ces dignités de comte Palatin que les maisons de Saxe & de Baviére tirent lenr vicariat de l'Empire; le premier dans la Basse & l'autre dans la Haute Allemagne. Everard fils de Conrad duc de Franconie & frere de Conrad roi

de Germanie fut établi comte Palatin du Rhin vers l'an 925. Herman I. son successeur en 939, transmit cette dignité à sa postérité; & après avoir passé dans plusieurs maisons différentes, elle sut enfin possedée en 1215, par Louis premier duc & comre Palatin de Bavière, qui fut tué en 1231. Louis I. transmit le duché de Bavière, avec les comtés Palatinats du Rhin & de Baviére, à Othon II. dit l'II-Instre son fils, & d Louis II. surnommé le Brave son petit-fils. Ce dernier, qui mourut en 1290, eut deux fils, Rodolfe & Louis : le premier, qui étoit l'aîné, eut pour son partage le Palatinat du Rhin & celui de Baviére; dignités distinctes & dont les domaines sont entierement separés. Louis, le puiné, eut le duché de Baviére, fut fait empereur en 1314. & mourut en 1347. C'est de lui que descendent les ducs de Baviére d'aujourdhui. Rodolfe mourut en 1319, transmit les deux Palatinats du Rhin & de Bavière successivement à 3. de ses fils, dont le dernier, nommé Rupert, succéda à Rodolfe II. son frere en 1353. & mourut en 1390. ainsi ce fut le premier qui jouit de la dignité électorale. Rupert ou Robert II. son neveu lui succéda & fur pere de Robert III. qui fut élû empereur en 1400. & mourut en 1410. Etienne fils puiné de ce dernier, fit la branche de Simmeren qui se partagea en deux autres, dont l'une a succedé à l'électorat en 1559, en la personne de Frédéric III. dit le Pieux, après la mort d'Othon - Henri furnommé le Magnanime. Louis de Bavière dit le Noir fils puiné d'Etienne fit la seconde branche de Simmeren, qui subsiste encore. 1º. dans celle de Neubourg qui a fait celle de Sultzbach; 2°. dans celles de Deux-Ponts & de Bitckenfeld, dont les domaines occupent la partie occidentale du Palatinat & sont compris dans le cercle du Haut Rhin.

pere électeur Palatin qui mourut en 1583. après avoir embrailé la Confession d'Augsbourg. Il embrassa lui-même la religion Calviniste, mourur en 1610. & fur pere de Frédéric V. qui lui fuccéda dans fes dignités, & de Louis-Philippe, qui fit une nouvelle branche de Simmeren, laquelle s'étant éteinte en 1673. l'électeur Palatin hérita du duché de Simmeren, & d'une grande partie de ses autres domaines. Frédéric V. électeur Palatin, fut élû en 1619. roi de Bohême par les rebelles de ce royaume; & ayant été mis au ban de l'Empire, il fur dépouillé en 1623, de ses états & de l'électorat, & obligé de s'enfuir en Hollande. L'empereur Ferdinand II. disposa alors de la dignité électorale & du Haur Palatinat, ou du palatinat de Bavière, en faveur de Maximilien duc de Bavière, de la branche cadette. Charles-Louis fils de Frédéric V. qui mourut en 1631, fut retabli en 1648, par la paix de Westphalie, dans le Palatinat du Rhin & dans la dignité électorale, & on érigea en sa faveur un 8e. électorat : mais le duc de Bavière a conservé le Haur Palatinat ou le palatinat de Bavière. Charles-Louis étant mott en 1680. Charles II. son fils lui succeda & mourut fans entans en 1685. Philippe-Guillaume duc de Neubourg, qui avoit embrassé la religion Catholique, lui succéda; & après sa mort arrivée en 1690. il transmit successivement ses états à Jean-Guillaume son fils aine, mort sans enfans en 1716. & ensuite à Charles-Philippe le puiné, mort aussi sans enfans en 1741. Après la mort de ce dernier, le Palatinat est entré dans la branche de Sultzbach, qui le possede aujourd'hui, qui descend d'Auguste 3e. fils de Philippe-Louis duc de Neubourg, & qui fait profession de la religion Catholique: mais la plus grande partie de ses sujets sont Protestans.

Outre le palatinat électoral du Rhin ou

le Bas palatinat, l'électeur palatin jouit de plusieurs autres domaines, qui consistent principalement dans le duché de Neubourg; dans ceux de Juliers & de Berg, & la seigneurie de Ravenstein dans le cercle de Westphalie; le marquisat de Bergop-Zom dans les Pays-Bas Protestans, &c. Il tient ordinairement aujourd'hui sa cour à Manheim, & jouir de divers privilèges : il 2 entr'autres le droit de propriété, qu'on appelle Wildfung, für les batards, les étrangers & les gens sans aveu qui s'établissent dans les états voisins, & sur les terres de la noblette immédiate. L'électeur palatin renouvella en 1709. l'ordre de chevalerie de S. Hubert, institué par les ducs de Juliers & de Cléves, qui étoit tombé en décadence.

L'air du Palatinat est un peu froid, mais fort sain : le terroir est un des plus fertiles d'Allemagne, en bled, en pâturages & en vin, qui passe pour le meilleur des environs du Rhin. Outre ce fleuve, qui traverse le pays du midi au nord, il est arrosé par la Nahe, le Neckre & plusieurs autres rivieres fort poissonneuses; & il y a plusieurs étangs également poissonneux. On y voit de très-belles forêts; & il abonde en toutes les choses nécessaires à la viezmais on n'y trouve ni mines ni salines, & il se ressent encore un peu des ravages qu'il essuya de la part des François durant les guerres du Palatinat en 1688. & 1689. Les trois religions autorifées dans l'empire, sçavoir la Catholique, la Protestante & la Reformée ou Calviniste y sont établies & y ont l'exercice libre.

Le Rhin sépare le Palatinat en deux parties; l'orientale & l'occidentale. La première faisoit anciennement partie de la Germanie, & l'autre étoit comprise dans, les Gaules: elles dépendent l'une & l'autre pour le spirituel, pour la plus grande partie, des diocéses de Wormes & de Spire.

### 5. 1. Partie Orientale du Palatinat.

Cette partie dépend du diocése de Wormes pour le spirituel & renserme 5. bailliages. Le Neckre qui la parcourt du levant au couchant jusques à son embouchure dans le Rhin, la divise en partie septentrionale & en partie méridionale. La première appartient à la Franconie & l'autre à la Souabe.

1. On appelle cette partie méridionale, le Creichgaw, à cause qu'elle est arrosée par la riviere de Creich qui se jette dans le Rhin à 4. lieues au dessus de Manheim.

On y voit Heidelberg, ville capitale du Palatinat, chef-lieu d'un de ces cinq bailliages : elle est située sur la rive gauche ou méridionale du Neckre, dans un fonds entre des montagnes, & dans un pays trèsfertile & agréable, au 49. degré 25. m. de latitude, & au 16. 10. m. de longitude. On ignore fon origine & elle n'est pas connue avant le XII. siècle. Elle appartenoit aux évêques de Wormes qui l'inféoderent en 1225, au duc de Baviére. Elle devint considérable par la résidence des électeurs qui y avoient un très-beau châreau & qui y fonderent vers le milieu du XIV. siècle une université, qui a été fort célébre par le mérite de ses professeurs. Heidelberg étoit une ville florissante lorsque le général Tilli la prit & la ruina en 1622. Il en enleva cette fameuse bibliothéque, qui faisoir un de ses principaux ornemens, & qui fut transférée au Vatican. Elle s'étoit relevée des dommages qu'elle avoit soufferts, quand elle fur prise & reprise durant les guerres du Palatinat en 1688. & 1693. par les François, qui la raserent entiérement & acheverent de ruiner entiérement le château. Elle a été rebâtie sur ses ruines & fortifiée depuis l'an 1700. & le château des électeurs a été rebâti sur une élevation qui domine

la ville: en forte que c'est aujourd'hui une ville médiocrement grande, bien peuplée & marchande. On y voit, entr'autres, dans le château de l'électeur cette fameuse tonne, que les François avoient vuidée & détruite ou ruinée en 1693. Elle 2 été rétablie en 1729, elle contient environ 350. muids ordinaires de Paris, & on y monto par un escalier en rond de 50. marches. Les principales églises d'Heidelberg sont celles de S. Pierre & du S. Esprit. Cette derniere appartient aux Catholiques; & plusieurs électeurs y ont leur sépulture dans le chœur : les Jésuites y ont un collége. L'hôtel-de-ville, quelques palais & le pont sur le Neckre, sont au nombre des principaux édifices de cette ville. De l'autre côté du Neckre, auprès d'Heidelberg, étoit l'abbaye de Neubourg, donnée aux Bénédictines en 1195, qui a eu quelques comtesses Palatines pour abbesses : celle de Lobenfeldt, aussi de Bénédictines fondécen 1135. étoit située dans le Creichgan à deux lieues d'Heidelberg.

Les autres villes de cette partie du Palatinat sont Manheim, ville située dans un angle formé par le confluent du Neckre & du Rhin, à 4. lieues au dessus & au couchant d'Heidelberg. Cette ville, qui étoit autresois assez belle & très-sorte, sut entiérement ruinée par les François qui la prirent en 1689 son l'a rebâtie depuis; & les deux derniers électeurs Palatins, qui en ont relevé les sortifications, y ont transféré leur résidence & leur cour, qui étoient auparavant à Heidelberg ou à Dusseldorp. Ils y ont un sort beau château, nouvellement bâti. Les Resormés ou Calvinistes ont à Manheim l'église de l'Unité.

Les électeurs ont des châteaux ou des maisons de chasse à Schwatzingen & Neckeraw. Mosbach sur le Neckre est une petite ville chef de bailliage, ainsi que Brettenpatrie du fameux Melanchton: ce dernier: bailliage s'étend vers les frontieres du dumaison Palatine. Simmeren, sa capitale, est ne le comprenons pas dans son étendue située sur une petite riviere de son nom, à 3. lieues de Baccarach & de la rive occidentale du Rhin, à 5. lieues de la rive orientale de la Moselle, & à 8. lieues au midi de Coblentz: elle est fortifiée & a un dont le Rhin fait la séparation. château.

Il y a trois principautés on comtés qui dépendent du cercle électoral, ou du bas Rhin, & qui sont situés dans le pays d'Eiffel au midi du duché de Juliers ; sçavoir la principauté ou le duché d'Aremberg & les comtés de Reifferscheid & de Wirnebourg. Les deux comtés de Manderscheid & de Sleyda sont enclavés dans le cercle électoral & dans l'électorat de Treves : mais ils dépendent de celui de Westphalie. Le premier a donné son nom à une maison partagée en plusieurs branches : l'autre appartient aux comtes de la Marck.

V.

### CERCLE DU HAUT RHIN.

Ce cercle étoit autrefois beaucoup plus étendu qu'il ne l'est aujourd'hui, puisqu'on y comprenoit la Lorraine, l'Alface, la Savoye, &c. qui ne dépendent plus aujourd'hui de l'empire. Il s'étend des deux côtés du Rhin dans l'ancienne Gaule & l'ancienne Germanie, depuis le 49. degré 10. m. jusqu'au 51. 40. m. de latitude & depuis le 14. 30. m. de longitude jusqu'au 30. Mais il n'est pas contigu & il est d'une figure fort irrégulière, étant coupé dans Ion milieu du midi au nord par le cercle électoral. Il est borné au nord par ceux de Westphalie & de Basse-Saxe; au levant par ceux de la Haute - Saxe & de Franconie; au midi par le duché de Wirtemberg, d'Alface & la Lorraine; & au couchant par l'électorat de Treves & le cercle de Westphalie. L'évêché de Basse dont nous parlerons ailleurs en fait partie; mais nous Tome II.

L'évêque de Wormes, & l'électeur l'alatin comme duc de Simmeren, sont les directeurs de ce cercle, que nous diviserons en partie occidentale & en partie orientale,

### I. PARTIE OCCIDENTALE

### DU CERCLE DU HAUT RHIN.

Cette partie située à la gauche du Rhin, dans l'ancienne Gaule, contient les deux évêchés de Wormes & de Spire enclavés dans le Palarinar du Rhin, & plusieurs principautés féculieres.

### 5. 1. Evéchés de Wormes & de Spire.

1. L'évêshé de Wormes. Les peuples Germains, nommés Vangiones, ayant passé le Rhin, occuperent anciennement la partie du diocése de Wormes sunée en deça & à la gauche du Rhin. WORMES, qui en est la capitale, est située du même côté de ce fleuve, ou fur le bord occidental du Rhin, au 49. degré 34. m. de latitude. C'est une des plus anciennes villes des Gaules, connue sous le nom de Bormatomagus, d'où s'est formé celui de Wormes; ou de Vangionum civitas. Elle fut détruite par les Vandales & ensuite par Attila roi des Huns. Le roi Clovis la rétablit, & elle fut célébre sous nos rois de la seconde race qui y rinrent fréquemment les diettes ou états généraux de la monarchie Françoife. Elle devint ensuite libre & impériale, & elle l'est encore aujourd'hui : les habitans prêtent néantmoins serment de fidélité à l'évêque, quoique ce prélat n'ait, aucune jurisdiction sur eux. Cette ville est encore célébre par la dietre que l'empercur Charles V. y tint en 1521. & à laquelle Luther comparut avec un fauf-conduit de ce prince. Les François la ruinetent presque entiérement en 1689, mais

avoir protesté contre les édits précédens touchant la religion, prirent depuis le nom de Protestaus qui leur est resté. Le même prince y etablit l'année fuivante la chambre impériale, qui fut transférée en 1693. à Ratisbonne & ensuite à Wetzlar.

La ville de Spire reçut les lumieres de la foi & eut des évêques dès le milieu du IV. siècle. L'empereur Conrad II. sit commencer de bâtir sa magnifique cathédrase à la fin du X. siécle ; & l'empereur Henri II. son fils la fit continuer & achever au commencement du onziéme. Plusieurs empereurs ont eu depuis leur sépulture dans cette église : elle sut entiérement ruince avec la ville, qui étoit fort belle, en 1689, par les François, qui y mirent le teu; ensorte que le palais épiscopal, les maisons des chanoines, trois collégiales, l'église des Jésuires, & tous les autres édifices furent confumés par le feu : on a tâché de les rebâtir depuis le commencement de ce siècle: mais il s'en faut beaucoup que Spire ait été rétablie dans son ancienne splendeur. La plûpart de ses habitans suivent la religion Protestante: les Catholiques y ont la Cathédrale, dont le chapitre consiste en 9. (d'autres disent 15) chanoines capitulaires, dont 5. ont des dignités & 12. domiciliaires : les Jésuites y ont un collége.

Le diocése de Spire s'étend des deux côtés du Rhin & comprend une grande partie du duché de Wirtemberg. On y voioir autrefois plusieurs belles abbayes de l'un & de l'autre sexe; mais elles ont été ruinces ou env hies par les Protestans. On donne 20. lieues d'étendue du levant au couchant au domaine temporel de l'évêque des deux côtés du Rhin; mais sa plus grande largeur du midi au nord n'en a pas plus de 12. & est fort inégale. Ce domaine consiste en des plaines fertiles.

Bruschat, petite ville située sur la petire riviere de Saltza au-delà du Rhin, à 3.

lieues du bord oriental de ce fleuve, & à autant au sud-ouest de Philipsbourg, en est le chef-lieu. L'évêque y a un château, où il fait sa résidence ordinaire. On transféra à Bruschal en 1525. la prévôté d'Ottenheim, située sur le bord oriental du Rhin, ancien monastère de Bénédictins, qui avoit été fondé en 1123. & changé en collégiale en 1495. Le lieu où elle étoit établie avoit été détruit durant la guerre des Paysans. Cette prévôté, qui fait partie du cercle du Haut Rhin, est sous la pro-

tection de l'évêque de Spire.

La ville de Philipsbourg est aussi du domaine de l'évêque de Spire, qu'on partage en 8. bailliages. Philipsbourg est située dans un marais du Rhin, à l'endroit où la riviere de Saltza se jette dans ce sleuve, à 3. lieues au midi & au dessus de Manheim. Ce n'étoit qu'un village nommé Udenheim, où les évêques de Spire avoient un château, où ils faisoient leur résidence ordinaire, lorsque Philippe-Christophle de Sotteren évêque de Spire & ensuite archevêque de Tréves, le fit fortifier, en fit une place forte & reguliere, & lui donna le nom de Philipsbourg, au commencement du dernier siècle. Cette place importante a appartenu à la France à diverses reprises; & le roi Louis XIV. en a fait augmenter les fortifications. Elle fut rendue à l'empire par la paix de Riswick en 1697. Les François la reprirent en 1734. & la rendirent par la paix de Vienne. La ville appartient à l'évêque; mais toutes les fortifications sont à l'empire qui y entretient une garnison : il y a un pont de batteaux fur le Rhin.

L'évêque de Spire possede entr'autres en de-çà & à la gauche du Rhin, le château de Rhin-Zabern dans le baillinge de Germersheim, nommé en Latin Taberna-Rhenana; Lauterbourg chef d'un bailliage, & la prévôté de Weissembourg dans la Balle Alface, dont on parlera ailleurs.

Nij

#### 6. 2. Principantés féculières de la partie Occidentale du cercle du Haut Rhin.

Pour éviter la confusion, nous suivrons i's le alphabétique dans l'énumeration

1. Birck wold , petite ville avec titre de duché, ficuée i une demi lique à la gauche de la riviere le Nuhe vers la fource, donne fon nom à une branche cadette de la mation Palitine de D-ux-Ponts, qui portoit el e - même le nom de Birckenfeld ayant l'un 1724, qu'elle hérita du duché de Deux-Ponts. Il y a un château où le prince qui fuit la religion Protestante, fait la relidence : ce prince possede plusieurs domaines dans le comté de Spanheim,

dont Birckenfeld a fait autrefois partie. 2. Batche petite ville avec ritre de comte, fituée entre la Sare & l'Alface, mouvante du duché de Lorraine. Le duc de Lorraine, qui l'avoir reunie à fon domaine l'a cedée à la France par le traité de l'an

2. Créange, ou Crichingen en Allemand , comté fur la Sare, près des frontieres du pays Maffin. La race des comtes ayant fini en 1697, ce comté fut donné en fief aux

comres de Solm-Braunfels. 4. Deux Ponts, duché fitué dans les monrapnes de Voere, entre le Palatinat du fair autrefois partie; la Lorraine, la province de la Sare, & l'électorar de Treves le prince de Birckenfeld fon oncle: oni le borne au couchant. Il a environ 20. lieues da midi au nord: fa largeur moyen- c. bailliages qui contiennent plufieurs ne est de sont à huir lieues. Ce duché, qui petites villes & châteaux. DENX-PONTS , est un ancien fief de l'église de Mers, a ap- qui en est la capitale, est située sur une parrenn long tems à une branche de la perite riviere que les uns nomment Ermaifor Palatine qui en prenoit le titre , & bach , & les aurres Schwolbes , entre Spire qui parvint à la couronne de Suéde en au levant & Thionville au couchant , à 16 c4. en la personne de Charles Gustave peu près à 15. à 16. lieues de chacune de comte Palarin de Deux-Ponts. Charles XI. ces deux villes. Elle n'est pas grande : mais roi de Suede, fils de Charles-Gustave, elle est affez jolie & bien batie; & il yaun

fuccéda au duché de Deux-Ponts en 1667. par l'extinction de la branche aînée de la maifon de Deux-Ponts, qui le possedoit : mais avant refufé à la France de lui rendre hommage de ce duché, qu'elle lui demanda après la paix de Nimegue en 1678. le roi Louis XIV. le fassit téodalement, le réunit au domaine de la Couronne, &c en disposa en faveur de Christien II, prince Palatin de Birckenfeld, qui lui en rendit foi & hommage. Le roi rendit le duché de Deux-Ponts, par la paix de Rifwick en 1697, à Charles XII, roi de Suéde, qui en a joui jusqu'à sa mort arrivée en 1718. Après sa mort, Gustave - Samuel, cousin germain de Charles XH. qui avoit embraffe la religion Catholique, prit poffeffion du duche de Deux - Ponts & le gardajusqu'à sa mort arrivée en 1730. Comme il mourus fans postérité . Christien III. prince de Birckenfeld fon plus proche héritier & l'électeur Palarin disputerent sa fuccession; & s'accorderent enfin en 1744. Il fut stipulé par le traité, que Christien auroit le duché de Deux - Ponts : & comme ce prince professoit la religion Proteftante, il fur convenu, que la religion Catholique seroit maintenue dans le duché, fans rien changer dans tous les établiffemens qu'elle y avoit : Christien III. étant mort en 1735. Christien IV, fon fils ainé lui a fuccédé & a embrassé la religion Ca-Rhin, qui le borne au levant & dont il a tholique; mais la plupart de fes fujets fuivant la religion Protestante, ainsi que

On parrage le duché de Deux Pontsen

thâteau, qui est assez fort & où le duc fait sa rélidence. Les autres lieux les plus confidérables du duché font Hombourg petite ville avec un château situé sur une montagne environnée de marais; Hornbach autre petite ville; Landsperg petite ville chef de bailliage; Kleberg petite ville où les comtes Palatins faisoient autrefois leur residence : elle est chef du bailliage de Neucastel, situé vers les frontieres de la Baile Alface, où sont les petites villes de Berg-Zabern, de Bischweiler & de Guttenberg. Lichtenberg, château, chef d'un quatrième bailliage, où est la ville de Ruschal; & Meissenheim, petite ville sur le Lauter, chef d'un cinquième bailliage, où il y a deux autres petites villes.

5. Falckenstein, comté situé dans le Bas Palatinat, relevant du duché de Lorraine, auquel il a été réuni en 1667. L'empereur François-Estienne, en cedant la Lorraine en 1735. à la France, s'est reservé ce comté.

6. Linange, comté situé sur le Rhin, & au milieu du Bas Palatinat. Il appartient à une maison partagée en deux principales branches, qui se sont subdivisées en plusieurs autres, qui professent la plûpart la religion Protestante, & qui possedent divers domaines & plusieurs petites villes & châteaux, tant dans le comté de Linange, que dans plusieurs autres pays de l'Empire ou de l'Alface. Les principaux lieux sont le Vieux & le Nouveau Linange, qui sont deux châteaux peu éloignés l'un de l'autre; Turcheim, Dachsbourg & Oberbron en Alface; Westerbourg en Wetteravie, Grunstadt dans le comté de Linange, &c.

7. Phaltzbourg, principauté firuée entre le duché de Deux-Ponts & la Lorraine. Le duc de Lorraine le céda en 1661, à la France, qui le possede, & qui a fortissé la petite ville du même nom, qui en est le

chef-lieu.

8. Domaines des Rhingraves & des Vildgraves, fitués le long du Rhin, ou dans les

montagnes de Vôge, d'où il ont pris leur nom. Ces domaines, qui s'étendent en deça & au de-là de la Sare, font possedés par une maison fort ancienne, parragée en 3. principales branches. Les principaux de ces domaines sont le comté de Rhingrafenstein, qui prend son nom d'un château situé sur la Nahe, aux environs de Creutzenach; la principauté de Salm érigée en 1622. & située près des montagnes de Vôge, qu'on appelle le Haut-Salm, pour la distinguer du comté du Bas-Salm dans les Ardennes au duché de Luxembourg. Le château de Haut-Salm est à 10. lieues au couchant de Strafbourg; le comté de Hochftratem étigé en duché en 1738. & la seigneurie d'Anholt dans le comté de Zutphen érigée la même année en principauté de

9. Sarbruck, comté qui prend son nomde la riviere de Sare, sur laquelle la ville de ce nom, qui a été autrefois impériale, est située à 4. lieues au dessus de Sar-Louis. Ce comté appartient aujourd'hui au comte de Nassau-Usingen. Vis-à-vis de Sarbruck, de l'autre côté de la Sare, est la ville de S. Jean, où les habitans de Sarbruck se sont retirés, après que cette ville eut été ruince dans les dernieres guerres d'Alle-

10. Sarwerden, autre comté, qui prend fon nom de la Sare, fur laquelle la ville de ce nom est située, à 3. lieues au dessous de Fenestrange, & à 15. lieues au dessus de Sar - Louis : il appartient aussi au comte de Nassau-Usingen.

11. Simmeren, duché qui appartient aujourd'hui à l'électeur Palatin, & dont on

a déja parlé-

11. Spanheim ou Sponheim, comté situé dans le Nahegow qui s'étend le long de la riviere de Nahe, dans le dioccfe de Mayence. On prétend que les duchés de Deux-Ponts, Simmeren & Weldents en ontanciennement fait partie. Il a été possedé par des comtes particuliers, jusqu'en 1737, que leur race s'est éteinte : il étoit divisé en haut & bas comté. Après la mort de Jean dernier comte de Spanheim, l'électeur Palatin & le marquis de Bade ont partagé le haut comté; & le prince de Birckenfeld & le marquis de Bade ont partagé le bas comté.

Spanheim, petite ville qui a donné le nom au comté, & qui est la principale du bas, appartient aujourd'hui au prince de Birckenfeld; elle est située à trois quarts de lieue à la gauche de la riviere de Nahe, & 17. lieues au fud-ouest de Mayence. Il y a un château, où étoit la résidence des comtes; & tout auprès une abbaye de Bénédictins, qui fut tondée au commencement du XII. siècle, & dont le célébre Jean Tritheme, qui a écrit la chronique de ce monastère, fur abbé depuis l'an 1483. jusqu'en 1509, qu'il se démit de l'abbaye. Traerbac surla Moselle dépend du bas comté de Spanheim. Creutsenach, qui appartient aujourd'hui à l'électeur de Mayence, par échange avec l'électeur Palatin, & dont on a parlé ailleurs, est le chef-lieu du haut comté.

13. Wartemberg, château situé aux environs de Kaisers-Loutre dans le bas Palatinat, sut érigé en 1707, en comté immediat de l'empire, en faveur de Cassmir Kolbe comte de Wartenstein en Weteravie, premier ministre du roi de Prusse. Il y a 12. seigneuries considérables qui dépendent du comté de Wartemberg.

14. Weldents, petite ville avec titre de comté, & ensuite de duché, située à un quart de lieue à la droite de la Moselle, avec un château fortissé, a donné son nom à une branche de la maison Palatine, qui s'est éteinte en 1694. & qui possedoit aussi la ville de Lautereck sur le Lauter, & le comté de Latzelstein ou de la Petite Pierre, situé entre l'Alsace & la Lorraine: mais après la mort de Leopold-Louis der-

nier comte de Weldents, les autres branches de la maison Palatine ont disputé la succession; en sorte que par un traité conclu en 1733. Weldents & Lautereck appartiennent à l'electeur Palatin, & Lutzelstein au prince de Birckenfeld, qui a l'alternative, pour le suffrage que le comte de Weldents avoit aux diettes de l'empire & aux états du cercle.

### II. PARTIE ORIENTALE

DU CERCLE DU HAUT-RHIN.

Nous partagerons cette partie en 4. articles, qui sont les États de l'Abbaye de Fulde, le Landgraviat de Hesse, la Weteravie & les Villes Impériales.

# 5. 1. États de l'Abbaye de Fulde:

Ces états sont bornés au nord & au couchant par la Hesse; au levant & au midi par la Franconie: ils ont 15. lieues communes de France d'étendue du midi au nord & à peu près autant, dans leur plus grande largeur, du levant au couchant.

Ils doivent leur origine à la célébre ab baye de Fulde, fondée en 744. par S. Boniface apôtre du pays de Frise, qui parvint l'année suivante à l'archeveché de Mayence, & qui la dota par les liberalités du roi Pepin. Il la fonda fous la regle de S. Benoît, fur la petite riviere de Fulde qui lui a donné son nom, dans le pays de Buchow, ainsi nommé en Allemand, de la grande quantité de hêtres dont il est rempli,& qui anciennement ne formoient qu'une seule forêt. Le premier patron de cette abbaye est le Sauveur du Monde; & ila pris ensuite pour ses autres patrons Saint Pierre & S. Boniface son fondateur : le pape Zacharie l'exempta dès sa fondation de la jurisdiction épiscopale & la soumit immédiatement à l'église Romaine, a laquelle chaque abbé, après son élection, paye 400. florins de redevance. Les papes & les empereurs se sont empresses à l'envi, de combler cette abbaye d'honneurs & de bienfaits depuis sa fondation. Le pape Honoré II. accorda à ses abbés au XII. siècle de se servir d'ornemens pontificaux; & les empereurs les éleverent à la dignité de princes de l'empire : aussi jouissent - ils d'une pleine autorité spirituelle & remporelle dans tous leurs domaines. L'empereur Charles IV. leur accorda au milieu du XIV. siècle le droit de sièger à ses pieds aux diertes de l'empire; avec le titre & les fonctions d'Archichanceliers de l'Impératrice : prérogative dont l'abbé de Fulde, qui se dit Primat des abbés d'Allemagne, jouit encore; & en cette qualité, lorsque dans les cérémonies l'impératrice quitte sa couronne, l'abbé de Fulde la lui ôre, la tient dans ses mains, & la lui remet sur la tête, quand il le faut. L'abbé de Fulde a obtenu encore le privilege du pape en 1726, de nommer un de ses religieux, pour son vicaire-général, & de le faire ordonner évêque, pour remplir les fonctions épiscopales dans son exemption. Armand de Buseck religieux de Fulde fut nommé à cette dignité & facré évêque de Temiscire in partibus le 26. de Janvier de l'an 1727, il a été élû abbé de Fulde en 1737. & confirmé par le pape le 27. Janvier de l'an 1738. Enfin le pape Benoît XIV. a érigé à la fin de l'an 1752. l'abbave de Fulde en évêché, & a accordé le Pallium à l'évêque & abbé, qui sera continué d'être élà par les moines capitulaires; le chapitre demeurant toujours régulier : cependant, fuivant les dernieres nouvelles publiques, cette érection n'est pas encore entierement terminée.

Le domaine de l'abbé de Fulde est partagé en 13. bailliages pour le civil; & quant au spirituel, il contient 60. paroisses & 94. églises succursales, partagées en 3. doyenés, sur lesquelles l'abbé a jurisdic-

tion spirituelle & souveraine. Toutes ces églises sont Catholiques, excepté 10. paroisses & environ 14. succursales, qui suivent la confession d'Augsbourg. Ces paroisses font environ 40000, communians Catholiques, outre les Protestans des 10. paroiffes & des succursales. L'abbé a de plus l'une & l'autre jurisdiction sur l'abbave de S. Jean de Rhingen & la prévôté réguliere de S. Sixte d'Holtzkirchem, qui sont du diocése de Fulde, quoiqu'elles en soient éloignées. La première est sur le Rhin près de Winckel & ne subsiste plus depuis l'an 1563. L'autre est en Franconie entre le Mein & le Tauber. Elle fut fondée en 766. il y a eu jusqu'à 60. religieux;& au XIV. siècle il falloit faire preuve de noblesse pour y être reçu. Ce monastère fut détruit en 1525, durant la guerre des Paysans. La prévôté est possedée par un religieux capitulaire de Fulde.

Fulde, ville capitale du domaine des abbés, doit son origine à l'abbaye : elle est située au milieu du pays, vers le 50. degré 30. m. de latitude. Les abbés la firent ceindre de murailles & l'érigerent en ville vers le milieu du XII. siècle; & elle a été autrefois libre & impériale. Son principal ornement est la célébre abbaye de S. Sauveur dont on vient de parler : l'église, le monastère, la bibliothéque, où il y a beaucoup de manuscrits, & se palais du prince répondent à fa dignité. La communauté est composée de religieux nobles & non nobles. Les premiers, qui sont ordinairement au nombre de 30. font preuve de noblesse de 16. quartiers, comme dans les chapitres d'Allemagne. Les 12. plus anciens font capitulaires & les 8. suivans domiciliés. Les capitulaires ont feuls le droit d'élire l'abbé parmi eux. Les huit premiers possedent chacun en titre une prévôté régulière, du nombre des huit qui sont aux environs de Fulde : ils ont droit d'habiter dans ces prévôtés, qui sont d'un revenu inégal, dont quelques-unes sont conventuelles, & dont la plus forte vaut quatre mille écus de rente & la moindre deux mille. Les religieux de Fulde qui ne sont pas obligés de faire preuve de nobletle, font le plus grand nombre de la communauré: ils possedent les charges claustrales comme celles de prieur, fous prieur, cellerier, &c. plusieurs desservent des paroifses dans le diocése.

L'église de S. Boniface de Fulde est collégiale; & il y a deux paroisses dans la ville, l'une dans l'église du monastère & l'autre dans celle de S. Blaise. Il y a une abbaye de religieuses Bénédictines nommée Ste. Marie & soumise à la jurisdiction de l'abbé. Les abbés de Fulde ont fondé à Fulde un collège de Jésuites avec une maison de pensionat, pour y élever gratis 30. jeunes nobles & 60. pauvres écoliers. Les Jésuires ont aussi le seminaire du diocéle. Enfin il y a à Fulde un couvent de Recolets & 4. hôpitaux; cette ville a donné la naissance au P. Kirker Jésuite mort à Rome en 1680.

Outre la ville de Fulde, on compte dans cette exemption, qui compose le nouveau diocéfe, six gros bourgs, dont les principaux sont Hamelbourg & Pruckenan où il y a des couvents de Recolets. Tous les autres lieux ne sont que des villages. Le bourg de Humfeld a une collégiale : il y en a une autre à Rasdorf & un quatrieme couvent de Recolets à Salmunster.

L'évêque abbé de Fulde vit véritablement en prince, & il a des officiers & une cour conformément à sa dignité : il a un beau château à Newenhof où il réside sou-

vent.

# 5. 2. La Heffe.

Nous comprenons sous ce nom, nonseulement la Hesse proprement dite; mais encore le comté de Catzellenebogen, qui fait anjourd'hui partie des états de la maison de Hesse.

La Hesse proprement dite est bornee au nord par l'évêché de Paderborn & le duché de Brunfwick; au levant par le pays d'Eichfeld, la Thuringe & les états de Fulde; au midi par la Weteravie, qui la borne ausli au couchant, avec le Saureland ou le duché de Westphalie & l'évêché de Paderborn. Son étendue du midi au nord est d'environ 30. lieues communes de France, & elle en a autant du levant au cou-

chant dans sa plus grande largeur.

On a remarqué ailleurs qu'elle a fait anciennement partie du Landgraviat de Thuringe, dont elle comprenoit la partie occidentale; & que par un partage qui fut fait en 1264, cette partie occidentale échut, sous le titre de Landgraviat de Hesse, à Henri de Brahant surnommé l'Enfant, mort en 1308. Henri transmit ce landgraviat à ses descendans, jusqu'a Philippe surnommé le Magnanime, qui mourut en 1 567. & qui partagea ses états entre Guillaume III. surnommé le Sage son fils aîné, qui a fait la branche de Hesse - Cassel ; & George, qui fit celle de Hesse - Darmstadt. Guillaume III, dit le Sage landgrave de Helfe-Cassel mort en 1592, transmit ses états à Maurice son fils, qui sur pere de Guillaume IV. & d'Ernest chef de la branche de Hesse-Rhinsels d'où est sortie celle de Hesse-Wanfried. Guillaume V. landgrave de Hesse-Cassel fut pere de Guillaume VI. qui eut deux fils; Charles & Philippe, & le dernier a fait la branche de Hesse-Philips-Thall: enfin la branche de Hesse-Hombourg est sortie de celle de Hesse-Darmstadt ; en sorte qu'il y a aujourd'hui six branches de la maison de Hesse, qui possedent le domaine du Landgraviat de ce nom; sçavoir, celle de Hesse-Cassel, l'aînée, qui professe la religion Reformée ou Calviniste, dont étoit Frédéric roi de Suéde mort sans enfans en 1751. de laquelle font forties celle de Hesse - Philips - Thal

subdivisée

subdivisée en deux branches, qui profestent la religion Calviniste & qui ne sont qu'apanagées; & celles de Rhinfels & de Wanfried qui sont Catholiques & qui ne sont qu'apanagées. De la branche de Hesse-Darmstadt, qui est de la religion Protestante, est sortie celle de Hesse-Hombourg qui professe la religion Calviniste, & qui n'est qu'apanagée. De toutes ces branches il n'y a que celles de Cassel & de Darmstadt, qui ayent droit de suffrage au collège des princes de l'empire.

La Hesse est arrosée par plusieurs rivieres, dont la principale est le Weser; elle est remplie de forêts & de montagnes : mais on y trouve des plaines très-fertiles, & des prairies abondantes; & on y recueille beaucoup de fruits & de miel. L'air y est fort fain : on y trouve des mines de fer & de cuivre; & en général ce pays est bien cultivé & fort peuplé. On divise la Hesse en Haute & Basse, nous y ajoûterons en troisième division le cointé de Catzenellebogen.

# 1. La Basse Hesse.

Elle occupe la partie septentrionale du pays & est arrosée par le Weser, la Werre, la Fulde, l'Eder, &c. Elle est partagée en 43. bailliages, en y comprenant les domaines que les landgraves de Hesse-Callel possedent dans les provinces voisines: de ces 43. bailliages, il y en a deux dont on a déja parlé qui appartiennent à l'électeur de Mayence.

CASSEL en est la capitale & de toute la Heise, & la résidence des landgraves de ce nom, qui y ont un fort beau château, fortifié & magnifique, accompagné de beaux jardins, d'un arcenal, d'une bibliothèque, & d'un cabinet de curiofités. La ville est située sur la riviere de Fulde

Tome II.

& haute ville: la feconde est la mieux bâtie, & où il y a de plus beaux palais. Les refugiés François y ont une églile : à une lieue de la ville est Weissenstein mai-

son de plaisance du prince. Les autres principales villes de la Basse Heile sont Geismar, où il y a des eaux minerales; Allendorf fur le Lomb: Spangenberg, qui a un château bâti sur un roc; Eschwegue sur la Verre, qui après Cassel est la principale ville du pays, les rues en font belles & larges & il y a un beau chàteau; Hirschfeld sur la Fulde située dans une belle plaine, à 7. 2 8. lieues au-defsous de l'abbaye de Fulde, avec titre de principauté : c'étoit une abbaye impériale de l'ordre de S. Benoît fondée vers le milieu du VIII. siècle, dont les landgraves de Hesse commencerent à envahit les domaines au commencement du dernier, & qui fut secularisée en leur faveur en 1648, par la paix de Westphalie : l'église de S. Wigbert, qui étoit ceile de l'abbaye, y fubliste encore; la ville est petite & ne vaut pas mieux qu'un bourg. Rotenbourg fur la Fulde, chef d'un bailliage qui appartient à la branche de Hesse-Rhinfels: il y a le plus beau château du pays, après celui de Cassel. Ziegenhayn ville située dans une isle formée par la riviere de Schwalm : elle est forte & défendue par un château qui a un arcenal bien fourni; Treysa petite ville chef de bailliage, à une lieue de Ziegenhayn, où la noblesse immédiate des environs tient ses assemblées: il y avoit anciennement une abbaye de l'ordre de Prémontré; Melsungen ville médiocre chef d'un bail-

liage. Les autres lieux plus remarquables de la Basse Heise sont Louistein maison de plaisance du prince; Berlips près de la Verre, comté; Bodenhausen baronie; Wanvers le 51. degré 20. m. de latitude. Elle fried château chef de bailliage qui apparest forte & partagée en vieille, neuve tient à une branche de celle de Rhinfels; Homberg ville & château qui appartient à la même branche de Rhinfels; Boinebourg château qui a titre de comté; Creutzberg chef d'un bailliage, où est Philipstal, château qui a donné son nom à une branche de la maison de Hesse.

## 2. La Haute Heffe.

Elle est située au midi de la Basse : on la partage en 24. bailliages, dont la plus grande partie appartient au landgrave de Hesse - Darmstadt. Marpurg en est la capitale : elle appartient au landgrave de Hesse-Cassel & est située sur le Lohn, à environ 20. lieues au sud-ouest de Cassel, au pied d'une montagne, au haut de laquelle il y a un château très-fort; le prince a un beau palais dans l'enceinte du châreau, dont la veue s'étend sur de grandes plaines, sur des vallées entrecoupées de ruisseaux, & sur des collines chargées de vignobles & de toute sorte d'arbres. La ville, qui est assez grande & bien bâtie, est d'ailleurs très-forte par sa situation & par l'art : elle a été autresois libre & impériale. Le landgrave Philippe le Magnanime y fonda une université en 1326. On voit dans l'églife de Ste. Elisabeth le rombeau de cette fainte, fille d'André II. roi de Hongrie & éponse de Louis VI. dit le Saint, landgrave de Thuringe & de Hesse, morte en 1231. mais ses reliques en ont été enlevées. Les bailliages de Biendekapp, Heina, Franckenberg & Stadt-Wetter appartiennent aussi au landgrave de Hesse-Casfel. Le second prend son nom d'une ancienne abbaye de l'ordre de Cîteaux, où les comtes de Ziegenhayn & ensuite les Landgraves ont eu leur sepulture: on l'a changée en un hôpital, où on entretient 400. pauvres; Franckenberg est une petite ville fur l'Eder avec un vieux château: & il y a aux environs des mines d'argent & de cuivre. Il y a un chapitre de demoi-

selles nobles à Stadt-Wetter.

Giessen est la seconde ville de la Haute-Hesse. Elle appartient au landgrave de Darmstadt, & est située sur le Lonh, à 4. lieues au-dessous & au midi de Marpurg. Elle est fortifiée & médiocrement grande; les fossés ont une lieue d'une heure, de circuit. Il y a un château où réside le commandant & où il y a un arcenal. Le landgrave Louis V. y fonda une université en 1605. & l'empereur confirma cette fondation en 1607: il y a une manufacture de draps. Les autres principales villes de la Haute-Hesse qui appartiennent au landgrave de Darmstadt sont Rauschemberg, Kirchain, Dernback, ancien comté sur les frontieres de la Franconie, Guemunde, Battenberg, Hatzfeld qui a titre de comté, Grunberg, Nidda ancien comté, qui a de bonnes salines, Alsfeld, & Hombourg ville médiocre, fituée fur le penchant d'une colline, où réside le landgrave de Hesse-Hombourg: les François refugiés y ont une église, & ils ont établi une colonie à Fredericsdorf, qui en est à une demi lieue.

# 3. Comté de Catzenellebogen.

Ce comté, dont on fait dériver le nom des anciens Cattes, peuples Germains qui l'habitoient, n'est pas contigu; & il est coupé dans son milieu par l'électorat de Mayence, qui le divise en partie méridionale, ou Haut comté, & en partie septentrionale ou Bas comté: il s'étend à la droite du Rhin, & est borné au nord par la Wetteravie qui le separe de la Hesse proprement dite. Il a eu des comtes particuliers jusqu'en 1472, que leur race s'étant éteinte, il sut dévolu aux landgraves de Hesse, qui dans la suite en sirent le partage des deux branches de Darmstadt & de Rhinsels, de leur maison.

z. Le Haut Comté a 10. lieues de long

du levant au couchant sur 6. de large du midi au nord. Le Mein, qui le borne au nord le separe de l'électorat de Mayence: le même électorat & le comté d'Erpach le bornent au levant, il a le Berg-Strassau midi: le Rhin le separe au couchant de l'électorat Palatin & de celui de Mayence. Il contient le pays particulier de Gerran, qui prend son nom d'une petite ville & s'étend entre le Rhin & la rive méridionale du Mein, vers leur consluent: il appartient au landgrave de Hesse-Darmstadt.

DARMSTADT on est la ville capitale, ce qui fait qu'on appelle ce pays : le Landgraviat de Darmstadt. Cette ville est le séjour ordinaire du landgrave, qui y a un magnifique palais accompagné de beaux jardins. La ville est dans une situation riante & agréable, dans un terroir des plus fertiles, sur une petite riviere de son nom, 14. lieues au midi de Francfort & à 3. de la rive orientale du Rhin. Il y a un collège & de belles maisons dans la ville qui est accompagnée de 2. fauxbourgs. A une demi lieue est Sensfeld maison de plaifance du prince, qui en a aussi plufieurs autres, ou des maisons de chasse, dans le pays, dont les lieux les plus remarquables font Tribur, ville autrefois tort considérable, qui n'est plus aujourd'hui qu'un bourg, fitué à une lieue à la droite du Rhin & à 2. lieues au fud-est de Mayence. Ce lieu est célébre par le concile qui y fut tenu en 1079. Russelheim & Franckenstein baronies, &c.

2. Le Bas Comté est proprement l'ancien comté de Catzenellebogen : il est situé le long du Rhin au nord de l'électorat de Mayence, & a environ 7. à 8. lieues d'étendue du levant au couchant & 4. du midi au nord. Il appartient entierement au landgrave de Hesse-Rhinsels; excepté la ville de Brenbach située à la droite du Rhin à 2. lieues au-dessus de Coblentz,

qui appartient au landgrave de Hesse-Darmstadt. Ce Bas Comté s'étend à la gauche & à la droite du Rhin. Rhinsels, qui a donné son nom à la branche de la maison de Hesse qui le possede, est une place sorte & importante, située sur un rocher escarpé à la gauche du Rhin, à 2. lieues au-dessous de Baccarach: elle commande toute la largeur de ce sleuve

S. Goar petite ville également fortifiée, est située à moins d'une demi lieue au-dessus & du même côté du Rhin. De l'autre côté de ce fleuve & à sa droite sont la forteresse de Gewershausen, & le Catz ou Neu-Catzenellebogen autre place fortifiée. Alt-Catzenellebogen, autre petite ville avec un château fort, qui a donné le nom au pays, est située sur les frontieres du comté de Nassau à s. lieues au levant de la rive orientale du Rhin. Il y a des bains renommés & des eaux minerales à Langen-Schwalbach, village situé dans la partie la plus orientale du pays. On donne à la partie du bas comté de Catzenellebogen située à la droite du Rhin le nom de pays de Herrich.

# §. 3. La Wetteravie.

La Wetteravie proprement dite prendson nom de la riviere de Wetter, qui la traverse, qui a sa source environ à une lieue au fud-est de Giessen dans le pays de Hesse, & qui, après un cours de 10. lieues du nord-est au sud-ouest, se jette dans le Mein à 5. quarts de lieue au dessous de Francfort: mais on donne par extension. le nom de Wetteravie, à une grande portion de la partie orientale du cercle du Haut Rhin, située entre la Hesse au nord, la Franconie au levant, le Mein & l'électorat de Mayence au midi & le cerole de Westphalie au couchant. On donne en total à ce pays 24. lieues d'étendue en quarré; & comme il contient plusieurs com-Oij

tés immédiats de l'empire, dont nous parlerons bientôt; on en a composé un des 4. bans de comtes, qui forment chacun un suffrage aux diettes de l'Empire : on parlerons dans l'atticle suivant. compte 11.comtés dans ce banc, en y comprenant plusieurs comtes situés en Westphalie ou ailleurs, qui y font compris. Le pays en général est bon & fertile & arrosé par plusieurs rivieres, dont la principale est le Lohn qui le parcourt du levant au couchant jusqu'à son embouchure dans le Rhin, à une lieue au dessus de Coblentz.

On divise la Wetteravie prise en général en septentrionale & en méridionale : on appelle la première, située à la droite du Lohn, le Westerwald: les princes qui y ont des domaines sont censés faire partie du cercle de Westphalie; & on a parlé ailleurs de ces domaines.

Ceux qui sont situés dans la Wetteravie méridionale, appartiennent aussi à divers princes. 1°. L'électeur de Mayence y possede la ville de Hoechst située sur le Mein un peu au-dessous de Francsort; celle de Koenigstein à 4. lieues de Francfort, chef d'un comté dont il est en possession depuis l'an 1581, par l'extinction de la race des comtes; la moitié de la ville d'Epstein, chef-lieu d'un ancien comzé, dont le dernier comte mourut en 1497. l'autre moitié appartient au landgrave de Darmstadt; & enfin Cronberg ville & chateau avec titre de comté à 4. lieues de cien titre de comté, Robenhausem petite Francfort, qui a eu des comtes particuliers jusqu'en 1704.

2°. L'électeur de Tréves y possede la ville de Limbourg à la droite du Lohn, avec le landgrave de Darmstadt, & plusieurs autres domaines.

3°. Le landgrave de Hesse-Darmstadt y possede de plus la petite ville de Butzbach située entre Franctort & Giessen, où il y a un château; le château de Philippeck qui est dans le voisinage, &c.

4°. Le landgrave de Hesse-Hombourg y a le bourg & le château de Bingenheim.

5°. Il y a des villes imperiales dont nous

6°. Enfin on y voit les comtes iui-

1. Hanau, comté, avec une capitale de même nom, située sur la rive droite ou septentrionale du Mein, à 3. lieues au-desius de Francfort, à l'embouchure dans le Mein de la petite riviere de Keints qui la separe en vieille & en nouvelle. Elle est belle & bien fortifiée: la nouvelle est plus grande que la vieille & doit son aggrandissement aux Réformés Wallons qui s'y retirerent sous le regne de Philippe II. roi d'Espagne. La plûpart des habitans sont Réformés ou Calvinistes: mais la principale églife est à ceux de la confession d'Augsbourg : on y souffre les Juiss. Le château comtal, qui est dans la vieille, est an-

Le comté de Hanau, qui est un des plus riches de l'Empire, s'étend en longueur & a peu de largeur : il est situé le long du Mein, & est partagé en 17. bailliages. La race masculine de ses comtes s'étant éteinte en 1736. les landgraves de Hesse-Cassel leur ont succedé; & ils possedent aujourd'hui le comté de Hanau, où on voit le beau château ou maison de plaifance de Philipfroule auprès de Hanau; Muntzenberg chef de baillinge avec un anville, &c.

2. Isenbourg, comté situé au nord de celui de Hanau : on lui donne 12. lieues de long fur 4. de large, & on le partage en Haut & Bas. Ce dernier, qui appartient au. jourd'hui pour la plus grande partie à l'électeur de Tréves, est situé dans le Westerwald ou Basse Wetteravie, & appartient par conséquent au cercle de Westphalie: le château & le bourg d'Isenhourg sont situés dans cette partie & ne sont pas éloiproprement le comté de Budingen. Elle est stein consiste dans une grande vallée, la religion Réformée ou Calviniste: l'aînée a été élevée en 1744, à la dignité de prince de l'Empire, & elle réside au château de Biernstein. Marienborn étoit autrefois un monastère; Herrnhag est un village bâti en 1738. & peuplé de freres Moraves.

3. Nassauest une petite ville avec titre de comté, qui a donné son nom & l'origine à une des plus anciennes maisons de l'empire d'Allemagne. Elle est située à la droite de la riviere de Lohn, qu'on y passe sur un pont de pierre de 10. arches & à 3. lieues de son embouchure dans le Rhin, fur le haut d'une colline à 4. lieues au sudest de Coblentz & à 7. au nord-ouest de Mayence. Elle a un ancien château qui est situé sur une élevation de l'autre côté de la riviere, & qui a donné son nom à la ville & au comté. Elle est la capitale du comté de Nassau, qui s'étend dans la Wetterie septentrionale ou Westerwald & dans la méridionale : il peut avoir 18. lieues communes de France d'étendue du midi au nord & 15. à 16. du levant au couchant. Il est arrosé par différentes rivieres, montagneux en quelques endroits, & couvert de forêts & de vignes : on y trouve des mines de plomb & de cuivre, de bons pâturages & beaucoup de terres fertiles.

Ce comté a été partagé entre diverses branches de la maison de Nassau: les principales étoient celles de Siégen, de Dillenbourg, d'Hadamar & de Diets, dont les domaines s'étendoient dans le Westerwald & le cercle de Westphalie. On a parléailleurs de ces 4. branches, dont il ne reste plus que celle de Diets, qui a hérité des 3. autres & qui possede aujourd'hui la ville de Nassau. Il reste encore dans la Wetteravie méridionale les comtés d'Id-

gnés de Coblentz. La maison des comtes stein & de Weilbourg, possedés par 2. brand'Isenbourg possede le Haut comtéqui est ches de la maison de Nassau. Celui d'Idpartagée en 4. branches, qui professent qui a, dit-on, 8 lieues de long sur 4. de large: il a pour capitale une petite ville de même nom, où il y a un château. Elle appartenoit à une branche Protestante de la maison de Nassau qui en prenoit le nom & qui a finien 1721. Celle de Nassau-Sarbruck qui lui avoit succedé, ayant fini en 1728. celle de Nassau - Usingen a hérité du comté d'Idstein & de la petite ville de Veisbad, située aux environs de Mayence, qui en dépendoir, & où il y a des eaux minerales. Le château d'Usingen, qui donne son nom à la branche qui possede le comté d'Idstein, est situé à 4. lieues au nord de Francfort.

Celui de Weilbourg, qui donne son nom à une autre branche de la maison de Nassau, est situé sur la rive septentrionale du Lhon, à 4. lieues au couchant & audessous de la ville de Wetzlar: on donne 4. lieues en quarré au comté de Weilbourg. Le château de ce nom, situé sur une élévation, est joint à une petite ville.

Il y avoit encore une branche de la maison de Nassau, cadette de celle de Dillenbourg, qui possedoit le comté de Nassau-Schaumbourg érigé en comté libre de l'Empire au dernier siècle, en faveur du général Holtzapfel; & situé entre Nasfau & Diets, le long de la rivere de Lohn, avec 4. lieues d'étendue. Cette branche de Nassau-Schaumbourg ayant fini en 1652. le comté de Nassau-Schaumbourg nommé aussi d'Holtzapsel, dont le cheflieu est un château situé sur une haute montagne; passa dans la maison d'Anhalt-Bernbourg qui le possede aujourd'hui.

4. Runekel, comté qui prend son nom. d'une petite ville située sur la rive méridionale du Lohn, entre Diets & Weilbourg: il appartient au comte de Wied.

s. Solms, comté qui prend son nom

d'un ancien château, aujourd'hui ruiné, & d'une riviere qui le traverse, est situé au nord de la ville de Wetzlar: on lui donne 12. lieues de long sur 4. de large & il est partagé entre 10. branches de la maisson de Solms, qui y possedent divers châteaux, où elles sont leur résidence, & quelques perites villes. L'aînée de ces branches, qui réside à Braunsels à 2. lieues de Wetzlar, sur élévée en 1742. par l'empereur Charles VII. à la dignité de prince de l'Empire. Ces branches possedent d'autres domaines dans quelques autres provinces de l'Empire.

6. Waldeck, comté borné au levant & au midi par le Bas landgraviat de Hesse, & au nord & au couchant par la Westphalie, a 16. lieues de long & autant de large, & est partagé en 9. bailliages : le pays est montagneux & néantmoins fertile; & on y trouve des mines de fer, de cuivre & de plomb. Il contient 3. ou 4. petites villes, est partagé entre plusieurs branches, dont le chef de l'aînée, qui professe la religion Protestante, prend le titre de prince & possede le comté de Pirmont en Westphalie. Il réside au château d'Arolfen, & a une maison de plaisance à Louisen-That. Waldeck, qui a donné son nom au comté, est une petite ville; celle de Corbach sur l'Ister à 3. lieues au couchant de Waldeck, a une école illustre &

7. Westerbourg comté situé dans le Westerwald : il appartient au comte de Li-

a été autrefois imperiale.

nange.

8. Wistgenstein comté situé vers la source de la riviere de Lohn, à 7. lieues ou environ au nord-ouest de Marpurg : le pays est rempli de bois. La maison des comtes, qui ont des prétentions sur le comté de Sayn, est partagée en 3. branches. Ce comté, qui prend son nom d'un bourg situé sur le Lohn, a environ 9. lieues de long sur 4. de large; on y compte 5.

à 6. petites villes & quelques châteaux.

5. 4. Villes imperiales de la partie Orientale du cercle du Haut Rhin.

On en compte 4. & elles sont toutes situées en Wetteravie.

1. FRANCFORT est la principale: elle est située dans une belle & riche plaine, sur le Mein qui la traverse, à 6. lieues de son embouchure dans le Rhin, qu'elle a à son couchant, au 49. degré 55. m. de latitude & au 26. 15. m. de longitude. Elle est une des plus grandes, des plus belles & des plus commerçances d'Allemagne; & elle est recommandable par la richesse & le nombre de ses habitans, par ses fortifications, étant entourée de 10. bastions, & par les deux foires qu'on y tient tous les ans. Ce n'étoit qu'une simple maison royale sous le regne de Charlemagne; mais elle s'est accrue depuis, au point où on la voit aujourd'hui. Le Mein la divise en deux parties inégales, dont la septentrio. nale, qui est la plus grande, retient le nom de Franctort : on appelle la méridionale Saxenhausen, c'est-à-dire, Maison des Saxons. Elles font jointes par un pont. Les habitans de Francfort embrasserent la plûpart en 1530. la confession d'Augsbourg; & c'est la religion dominante de la ville, suivie par les magistrats qui en ont le gouvernement : il y a aussi beaucoup de Catholiques, qui dépendent du diocése de Mayence & qui y possedent 14. églises; mais il ne leur est pas permis de faire des processions & d'administrer publiquement les facremens aux malades. La principale églife Catholique est la collégiale de saint Barthélemi, où se fait l'élection & le couronnement des empereurs : on fait la première dans une petite chapelle longue & étroire, qu'on appelle le Conclave; & le couronnement se fait dans une autre chapelle, attachée par une clôture aux balustres du chœur, qui a à peu près la forme d'une grande loge à perroquet : il y a dans cette chapelle un autel, qui a pour tout ornement un crucifix d'airain. Parmi les autres églises Catholiques une des plus considérables est celle des Dominicains. Il y a aussi à Francfort plusieurs Réformés ou Calvinistes, Allemans ou François, qui étoient obligés d'aller à Bockenheim dans le comté de Hanau, à une demi lieue de la ville, pour l'exercice de leur religion: mais le magistrat leur a accordé enfin une église dans la ville, après beaucoup de difficultés, à la follicitation de l'empereur & du roi de Prusse. Enfin on y compte 2 (000. Juifs, qui y occupent un quartier Separé.

On voit à Francfort plusieurs places publiques: la principale est celle où l'empereur, après son couronnement, paroît à la tête des électeurs & fait ses largesses au peuple. Les principaux édifices de la ville après l'église de S. Barthélemi, sont le Braunsfels ou le palais impérial & l'hôtel-de-ville, qu'on appelle le Roémer. Cet hôtel est un bâtiment fort vaste & fort beau, quoique construit dans le goût antique: on y conferve la fameuse bulle d'or, que l'empereur Charles IV. donna en 1356. & qui contient les lois fondamentales de l'empire, surtout celles qui concernent l'élection de l'empereur & du roi des Romains. Le gouvernement de la ville de Francfort est aristo - démocratique; c'est-à-dire que les magistrats sont choisis parmi les familles nobles; mais nommés par les corps de mêtiers. Le territoire de la ville est assez'étendu : il est bon & fertile, & furtout rempli de jardinages.

2. Wetzlar, ville située sur la rive méridionale du Lohn, à 8. lieues au nord de Francsort: elle est environnée de murailles slanquées de rours, & de sossés : ses fauxbourgs ont été ruinés par les guerres. Les habitans sont Protestans, & le con-

feil est composé de 24. membres : on y a transséré depuis l'an 1663. la chambre impériale qui étoit auparavant à Spire : il y a un bailliage impérial, dont le Landgrave de Hesse-Darmstadt est administrateur.

3. Frideberg autre ville impériale, située dans les montagnes de la Wetteravie, à peu de distance de la droite du Wetter, à peu près à une égale distance de Francfort & de Wetzlar. Il y a un château impérial, où réside le burgrave de la noblesse immediate du pays: divers incendies qu'elle a soussers l'ont fort endommagée.

4. Gelnhausen, sur la riviere de Kints, à six lieues au nord d'Aschassembourg, &c à six de Hanau: elle a un château qui est séparé de la ville & qui appartient à la noblesse immédiate de l'empire, avec de belles églises & des monastères: il y a des vignobles & des jardinages aux environs.

#### VI.

### CERCLE DE FRANCONIE.

Ce cercle, qui occupe le centre de l'Allemagne, est borné au nord par la Thuringe; au levant par la Misnie, la Bohéme & le haut palatinat de Baviére; au midi par le duché de Neuboug & la Souabe; & au couchant par l'électorat de Mayence & les domaines de l'abbaye de Fulde. Sa sigure est presque ronde; & il a environ 50. lieues communes de France du midi au nord & 45. du Jevant au couchant. Sa situation est entre le 48. degré 50. minutes & le 50. 50. m. de latitude, & entre le 27. & le 30. de longitudes

On ne doit pas chercher ailleurs l'étymologie du nom de ce pays, que de ce qu'il a été la principale demeure des Frants avant leur établissement dans les Gaules; & ils en conserverent le domaine après cet établissement: Sigismer fils de Clovis y regna en esfet. Nos rois de la première & de la seconde race firent gouverner dans la suite la Franconie, qui faisoit partie de la France Orientale, située à la droite du Rhin, par des ducs ou des comtes, comme le reste de la Monarchie Françoise. Charlemagne projetta en 793. de faire creuser un canal depuis la riviere d'Altmul, qui se jette dans le Danube, jusqu'à celle de Rednits, qui se joint au Mein; ce qui auroit établi une communication entre l'Ocean & la Mer Noire: mais divers accidens em-

pêcherent l'exécution de ce projet.

Les ducs ou comtes de Franconie se rendirent héréditaires, comme tous les autres de l'empire François, sur le déclin de la seconde race de nos rois; & Conrad, duc ou comte héréditaire de Franconie, élû roi de Germanie ou empereur en 912, après l'extinction de la branche impériale de la maison de Charlemagne, elt reconnu pour le fondateur de l'empire d'Allemagne proprement dit, & tel qu'il est établi aujourd'hui; empire différent de l'empire Romain, & de celui de Charlemagne. Les empereurs Conrad II. Henri III. Henri IV. & Henri V. furent pris ausli dans la maison de Franconie, dont la race s'éteignit vers la fin du XII. siècle; le duché de Franconie fut alors reuni à l'empire. Les évêques de Wirtzbourg se disent néantmoins ducs de Franconie, tant à cause des grands domaines que le roi Pepin le Bref donna dans le pays à leur église, que par une donation de l'empereur Frédéric I. mais ce titre leur est disputé.

La Franconie est traversée du levant au couchant par le Mein, qui y prend sa source & qui la divise en partie septentrionale & méridionale: elle est arrosée par plusieurs autres rivieres, entr'autres par le Rednits, l'Altmul, le Tauber, la Sala & la Werra qui y prennent aussi leur source. On voit de grandes sorêts dans ses extrémités: mais le milieu est fertile en bled & en pâturages; on recueille du vin dans sa partie

méridionale, où il y a de beaux vignobles. Le pays est fort peuplé; & l'air y est assez temperé. Il y a deux tribunaux de justice, dont l'un a pour ches l'évêque de Wirtzbourg & l'autre le burgrave de Nuremberg. En tems de guerre ce cercle sournit dix à douze mille hommes commandés par un ches élû dans l'assemblée du cercle, qui a pour directeurs l'évêque de Bamberg, & alternativement les marquis de Bareith & d'Anspach, burgraves de Nuremberg. Il est partagé entre des princes ecclésiastiques, des princes séculiers & des villes Impériales.

## I. PRINCES ECCLÉSIASTIQUES

DU CERCLE DE FRANCONIE.

Ces princes sont les évêques de Witzbourg, d'Aichstet & de Bamberg, & le grand-Maître de l'ordre Teutonique.

## 9. 1. Evêché de Wirtzbourg.

Cet évêché forme l'état le plus considérable de la Franconie, & s'étend dans sa partie occidentale: il a le comté d'Henneberg au nord; celui de Cobourg au levant avec l'évêché de Bamberg; le marquisat d'Anspach, le comté de Holac & le Wirtemberg au midi; & l'électorat de Mayence avec les états de Fulde au couchant. Son étendue du midiau nord est de 30. lieues communes de France, & de 20. du levant au couchant: le terroir en est fertile & produit beaucoup de bled & de vin.

Wirtzbourg ou Wartsbourg, sa capitale, est située sur la rive droite du Mein, qui traverse l'évêché du levant au couchant, vers le 49. degré 40. m. de latitude. Elle tire son nom Allemand, qui en Latin veut dire Herbipolis, & en François Ville-aux-Herbes, du grand nombre de jardina-

ges qui l'environnent. S. Kilien Ecossois lieu des autres chanoines rangés en haye, de nation y prêcha l'évangile à la fin du VII. siècle ou au commencement du suivanti& S. Boniface archevêque de Mayence y établit vers l'an 741. un évêché, que le roi Pepin enrichit par ses libéralités. Son diocéle, qui étoit d'une très-vaste étendue, fut diminué en 1006, par l'érection de celui de Bamberg : l'empereur Henri II. fondateur de ce dernier évêché recompensa les évêques de Wirtzbourg de cette distraction de leur diocése, par la donation de divers domaines; & ces prélats accrurent beaucoup leur autorité temporelle par la donation qu'on prétend que l'empereur Frédéric I. leur fit vers l'an 1168. du duché de Franconie : ils font porter l'épée nue devant eux dans les grandes cérémonies; & quand ils officient leur maréchal fient l'épée nue devant eux.

La ville de Wirtzbourg passe pour la capitale de la Franconie : elle est grande, bien bâtie, bien fortifiée & bien peuplée. Elle a été libre & impériale pendant quelque tems: mais il y a plus de trois siècles que les évêques en sont les maîtres. Ces prélats résident dans le château de Fravenberg ou Marienbourg, situé à la gauche du Mein, sur une élevation qui commande la ville, à laquelle ce château est joint par un pont de pierre, où on a placé 12. belles statues de Saints. Ce château, ou palais épiscopal, qui est très-beau, est remarquable par son arcenal, par ses caves, & par la chapelle que les évêques y ont fait construire & où ils ont leur sépulture.

La cathédrale de S. Sauvent est située dans la ville: son chapitre est composé de 24. chanoines capitulaires, parmi lesquels il y a 5. dignités; & de 29. domiciliaires. Ils font preuve de noblesse comme dans les autres chapitres d'Allemagne; mais pour être reçus, ils sont assujettis à une cérémonie singuliere & humiliante : c'est de passer nuds jusqu'à la ceinture au mi-

Tome II.

qui les frappent légèrement sur les épaules avec une baguette; ce qui fait, que les princes, qui ne veulent pas se soumettre à une pareille cérémonie, dont on dit l'usage très-ancien, ne demandent pas d'être reçus, & que les canonicats demeurent entre les mains de la simple noblesse. Outre la cathédrale, il y a 3. collégiales à Wirtzbourg; les abbayes de S. Estienne & de S. Jacques, dont la premiére appartient aux Bénédictins Allemands & l'autre aux Bénédictins Ecossois; celle des Bénédictines de Ste. Afre, la Chartreuse, située auprès de la ville, &c. Il y a aussi une université peu célébre, fondée en 1403. & rétablie à la fin du XVI. siècle, dont la principale direction est entre les mains des Jésuites qui y ont un beau collège. L'hôpital passe pour un des plus beaux d'Allemagne : on y entretient ordinairement 400. pauvres tant hommes que femmes.

Le domaine temporel des évêques de Wirtzbourg, dont on fait monter le revenu à plus de cent mille écus, est partagé en 52. bailliages, fans compter 18. autres bailliages moins considérables, qui dépendent des chapitres inférieurs.

Les principales villes de ce domaine sont les suivantes; Oschenfurt sur le Mein, où il y a un pont sur cette riviere à 6. lieues au dessus de Wirtzbourg : c'est une ville médiocre qui appartient au chapitre; Kitzingen affez belle ville fur le Mein, avec un pont de pierre:le marggrave d'Anspach a des prétentions sur une partie de cette ville; Schwartzach, sur la gauche du Mein au dessus & au levant de Wirtzbourg, petite ville avec une abbaye de Bénédictins; Gémund petite ville située sur la droite du Mein à 4 à 5. lieues au dessous de Wirtzbourg; Carlstadt petite ville siruée sur le Mein; Neustadt, petite ville avec une abbaye de Bénédictins : elle est sur la Sale, petite riviere qui se jette dans le Mein, &

qui ett différents d'une riviere de ce nom & qui l'ayant défichés, fonda un monafqui coule dans la Thuringe & la Mifnie: tére de Bénédichins, dans une valétagréac'ell la tiviere de Saule en Françonie qui bile entre des collines férniles, dont il fuela a donné fon nom, à ce qu'on prétend, aux premier abbé. S. Willibaud dédia l'églife Loix Saliques.

Les autres abbayes du diocéfe font Ebrach de l'ordre de Cîreaux, firuée vers les frontieres de l'évêché de Bamberg : on y inhume les cœurs des évêques de Wirtzbourg; Amorbach de Bénédictins, fituée dans le domaine de l'électeur de Mayence & dont on a parlé ailleurs ; Brunbach &c Bildbanfen , d'hommes , & Himmels porten des filles de l'ordre de Cîreaux ; Haut Gothzel & Bas Gothzel , d'hommes , & Gerlasheim de filles de l'ordre de Prémontré. Outre la Chartreuse de Wirtzbourg on en compte 4 autres dans le diocése; feavoir Altheim fur le Mein . Grunam près de Wertheim, Illimbach, à c. lieues de Wirtzbourg, & Tucckelbaufen à 1. lieues de cerre ville.

#### 6. 1. Eveché & Aichftet.

On donne 14, milles d'Allemagne de long & 5, de largel act évéché , finut dans la partie la plus méridionale de la Franconie fur les frontieres du duché de Neabourg, qu'il a au midi, & du haut Palatinat qu'il a au levant. Il est arrofé par la riviere d'Altmul, qui le traversé du couchant au levant, & est affez fertile, quoique couvert de bois.

La ville d'Accustre, fa capitale, effimée fur la rivice d'Altmal, vers le 48. degré co, m. de latinude, 3 6. à 1. lieuse an nord du Dambie dans le Merégan, portion de l'ancienne Baviére. Odilon duc de Bavière a yant donné lo retrain où elle de fincie, & qui n'étoi qu'une forter, à S. Boniface archevèque de Mayence, S. prélat, e novya vers lan 7 48. S. Villibaud moine Anglois fon diétiple, qu'il tablit évèque du pays fonts fanteropole;

tére de Bénédictins, dans une valée agréable entre des collines fertiles, dont il fut le premier abbé. S. Willibaud dédia l'églife du monastère, qui est la cathédrale, sous l'invocation de la Vierge, & elle l'a pris ensuite pour patron. Ses reliques y sont confervées & on v voir fon tombeau derriere le chœur : la ville a été depuis aggrandie & renouvellée par les fuccesseurs de S. Willibaud. Le chapitre, qui a été fécularifé, confifte aujourd'hui en 6. dignités, 16. chanoines capitulaires & 11. domiciliaires. La ville est d'une grandeur médiocre & a plufieurs autres églifes:les principales font la collégiale & paroiffiale de Notre - Dame ; l'abbave des Bénédictines de Ste. Walburge fœur de S. Willibaud. où on conserve les reliques de cette sainte ; le collége des Jéfuites; les couvens des Dominicains, des Capucins, &c.

L'évêque d'Aichstet a quarante mille écus de rente, avec ses grands officiers héréditaires; & plusieurs princes & comtes sont ses seudataires. Il fait sa résidence ordinaire au château de Walpersbourg , nommé austi Willibaldsbourg, figué fur une montagne à une demi lieue de la ville. Son domaine temporel est parragé en 41. bailliages qui contiennent quelques perites villes. Quant au spirituel, son diocéfe comprend une parrie de la Souabe : il est chancelier né de l'université d'Ingolftadt & de l'églife de Mayence : on voit entr'autres dans ce diocése l'abbaye de Bénédictins de Blanchstadt située au nord d'Aichfter vers les frontieres du haut Palatinat.

#### 5. 3. Evêché de Bamberg.

Le domaine de cer évêché est situé au milieu de la Franconie : il est borné au nord par la Misnie, au levant par le marquisat de Cullembach; au midi par celui d'Anspach qui le borne aussi au couchant, avec l'évêché de Wirtzbourg: il a trente lieues communes de France d'étendue du midi au nord, & 15. à 16. dans sa plus grande largeur du levant au couchant : il est arrosé par le Mein, le Rednits & plusieurs autres rivieres; & quoique rempli de forêts & de montagnes en bien des endroits, il est néantmoins fertile en bled, en vin, en fruits, en saffran & en réglisse.

BAMBERG sa capitale, est située au centre de l'Allemagne, dans un pays fort agréable, vers le confluent du Rednits & du Mein, vers le 50. degré de latitude & le 28. 30. m. de longitude. Elle avoit titre de comté, qui fut confisqué sur Albert son dernier possesseur & reuni à l'empire au commencement du X. siècle. L'empereur S. Henri, qui se plaisoir beaucoup dans cette ville, y fonda avec l'impératrice Cunegonde son épouse, en 1006. un évêché, que le pape érigea, à condition que les évêques lui feroient une redevance annuelle de cent marcs d'argent, & d'un cheval blanc enharnaché: mais le pape Leon IX. déchargea l'église de Bamberg de cette redevance en 1033. & l'empereur Henri III. pour en dédommager l'église Romaine, lui fit donation de la ville de Benevent en Italie. Henri II. & Cunegonde doterent richement le nouvel évêché de Bamberg, dont Everard chancelier de ce prince fut premier évêque ; & outre les domaines que les évêques possedent dans la Franconie, ils lui donnerent entr'autres plusieurs biens dans la Carinthie, qui consistent en 15. à 16. bailliages, dont les évêques de Bamberg jouisfent encore : ils firent bâtir la magnifique cathédrale de Bamberg, où ils sont inhumés l'un & l'autre. Enfin l'empereur Henri II. pour décorer davantage cette nouvelle église, dont la plus grande partie du diocése sur distraire de celui de Wirtzbourg, ordonna par un privilège singulier, que bailliages, non compris les 18. qu'ils pos-

les quatre grands officiers de l'empire, qui font le roi de Bohême, comme grand échanson; l'électeur de Bavière, comme grandmaître; l'électeur de Saxe en qualité de grand maréchal; & celui de Brandebourg chambellan, feroient les mêmes fonctions auprès des évêques de Bamberg, & qu'ils leur feroient hommage pour ces charges. de quelques portions de leurs domaines : mais ces 4. électeurs font faire ces fonctions auprès de ces prélats par des vicaires héréditaires, qui font l'hommage & remplissent leur service, à l'entrée & au facre de chaque nouvel évêque. L'évêché de Bamberg fut d'abord soumis à la métropole de Mayence, comme étant fitué dans l'étendue de cette province ecclésiastique: mais le pape Clement II. qui avoit été évêque de Bamberg, le foumit en 1047. immédiatement à l'église Romaine, & donna aux évêques le premier rang parmi ceux d'Allemagne, avec l'usage du Pal-

La ville de Bamberg est grande, mais toute ouverre & fans murailles, depuis que le concile de Bâle obligea en 1435. les habitans, qui s'étoient soulevés contre leur évêque, à les démolir : ainsi elle passe pour le plus grand village d'Allemagne; on prétend qu'elle a été autrefois libre & impériale. L'évêque, à qui on donne plus de soixante mille écus de revenu, y a un très-beau palais, qu'on nomme Gererswarth. Le chapitre de la cathédrale de S. Pierre & de S. George, est composé de s. dignités, de 20. chanoines capitulaires & de 18. domiciliaires : leurs prébendes sont fort bonnes. On y voit de plus 3. collégiales & l'abbaye de Bénédictins du Mont S. Michel, située auprès de la ville. Il y aune université, ou plûtôt un collége académique de Jésuites fondé en 1685.

On partage le domaine temporel des évêques de Bamberg en Franconie en 55.

fedent dans la Carinthie. On y voit plu- bourg. Les chevaliers Teuroniques contifigure petites villes dont la principale est Forchem , en Latin Vorchemium , fituée for la droite de la riviere de Rednits, à fix lieues au delfus de Bamberg. Il v a Marrin, un bel arcenal & un châreau : c'est la place la plus forre de la Franconie. Pommarfelden à 8, lieues de Bamberg, est la maifon de plaifance des évêques. On voit dans le diocéfe les abbayes de Bants & de Theris de Bénédictins . & celle de Langtein de l'ordre de Citeaux.

#### Teutonique.

L'ordre des chevaliers Teutoniques fut fondé dans la Terre-Sainte en 1190. durant le siège d'Acre, entrepris sur les infidéles, par plusieurs genrilshommes Allemans, à l'instar de ceux de S. Jean de Jerufalem & du Temple ; ce qui fit qu'on lui donna le nom de Teutonique. Cet ordre militaire fit bientôt après de grands progrès & devint fort nombreux : mais les ries fituées dans ces provinces , donnerent Chrétiens ayant perdu quelques années l'origine au duché héréditaire, aujouraprès la plupart de leurs conquêtes dans la Terre-Sainte, les chevaliers Teuroni- Courlande ; ainfi que nous l'avons expliques furent obligés de retourner dans leur parrie. Conrad duc de Mafovie avant alors la guerre à foutenir contre les peu- tion d'Albert de Brandebourg leur grandples idolarres de la Pruffe, ses voisins, de maître, qui embruffa le Luchéranisme en manda du fecours au pape, qui lui en- 1525, s'affemblerent à Mergentheim en voya en 1230, une armée de trente mille Franconie, chef-lieu de leur ordre en Alchevaliers Teutoniques, qui éroient arri- lemagne, & y élurent pour grand-maître ves depuis peu de la Paleftine , & qui n'a- en 1526. Walther de Cronberg , qui a eu voient pas de demeure fixe. Avec leur fe- des successeurs jusqu'à aujourd'hui, & aucours Conrad dompta une partie des Pruf- quel tous les commandeurs & chevaliers fiens : & par reconnoissance, il disposa d'un Carholiques qui ont drois de l'élise , sont domaine confidérable de la Pruffe en fa- foumis. Leur habit est un manteau blanc veur de ces chevaliers, qui établirent leur avec une croix noire : ils font obligés de principale demeure dans le pays, où ils vivre dans le célibar & de faire preuve de fonderent plusieurs villes ; & leur grand- noblesse de 16. quarriers tant du côté pamaître fit son sejout dans celle de Marien- ternel que du maternel.

nucrent la guerre contre les Pruffiens : qu'ils foumirent enfin entierement. & qu'ils engagerent à embrasser le Christianifine : ils étendirent leurs conquêtes dans une église collégiale sous le nom de Saint la Livonie, où ils furent appellés par les chevaliers Porteglaives, qui s'incorporerent dans leur ordre vers l'an 1240. & partagerent le domaine de cette province avec l'archevêque de Rina & les autres évêques établis dans le pays : enforte qu'on institua un maître particulier de l'ordre Teutonique en Livonie, fous l'autorité du grand-Maitre qui réfidoir en Prusse, & S. 4. Domaines du Grand-Maitre de l'ordre qui établit aufli fous fon autorité un maitre particulier pour l'Allemagne & l'I-& beaucoup de commanderies. Albert de Brandehourg grand-maître de l'ordre Teutonique relidant en Pruffe, d'un côté, &c Guillaume de Furstenberg , & après lui Gottard Ketler fon fuccelleur, maitres particuliers de l'ordre en Livonie , de l'aurre, avant embrasse le Luthéranisme au XVI. fiècle, & ayant fécularifé les commanded'hui royaume de Prusse, & au duché de qué ailleurs. Les chevaliers Catholiques de l'ordre en Allemagne voyant la défec-

L'ordre des chevaliers Teuroniques fut composé depuis l'an 1526. de 13. bailliages ou provinces, qui contiennent chacun un certain nombre de commanderies. Dans chaque bailliage, le plus ancien des commandeurs en est le chef, & se qualifie Commandeur provincial. De ces 13. bailliages il n'y en a plus que 9. qui soient restés aux Catholiques; sçavoir s. qui étoient autrefois sous la jurisdiction immédiate du grand-maître de Prusse, & qui sont ceux d'Alface & de Bourgogne unis aujourd'hui en un seul, de Coblents, d'Autriche, & d'Etsch ou de Tirol. Les 8. autres étoient sous la jurisdiction du maître particulier d'Allemagne; sçavoir ceux de Franconie, de Westphalie, d'Alten-Biessen, ou Vieux-Jone dans le pays de Liège, & de Lorraine, aux Catholiques; ceux de Hesse, de Thuringe & de Saxe qui sont aux Protestans, & où on reçoit des chevaliers qui font profession de la religion Protestante; & enfin celui d'Utrecht, dont les Etats Généraux des Provinces Unies se sont emparés des revenus.

Mergentheim ou Marienthal, petite ville située sur le Tauber en Franconie, sur les frontieres de l'électorat de Mayence, à six à sept lieues au sud-ouest de Wirtzbourg, est le chef-lieu de l'ordre & des domaines du grand-Maître, qui fait sa principale résidence au château de Neuhaus situé sur la montagne de Kitsberg, à une demi lieue au dessus sur le Tauber: ces domaines consistent dans le grand bailliage de Huttenheim, 12. petits bailliages contigus situés aux environs, & divers autres biens situés dans la Franconie & dans les provinces voisines.

Outre la grande maîtrise de l'ordre Teutonique, il y a en Franconie un bailliage du même ordre composé de 17. commanderies; dont la principale, qui est le ches-lieu de toutes les autres & la résidence du commandeur provincial, est à Ellingen sur le Rednirs, à une lieue au dessous de la ville de Weissembourg.

# 11. PRINCIPAUTÉS SÉCULIERES

#### DU CERCLE DE FRANCONIE.

Nous les partagerons en 5. articles qui font le Burgraviat de Nuremberg; les principautes d'Henneberg, de Cobourg & de Schwartzenberg, & les comtés d'Empire.

## §. 1. Burgraviat de Nuremberg.

L'empereur Henri IV. établit en 1060? un burgrave ou gouverneur héréditaire à Nuremberg, l'une des principales villes de la Franconie; & ces burgraves, qui établirent leur résidence dans un château voisin de la ville, y acquirent dès-lors, ou dans la suite, de grands domaines & aux environs. Ces domaines compolerent un grand état, qu'on nomma le Burgraviat de Nuremberg du nom de sa capitale. L'empereur Henri disposa de ce burgraviat en faveur de la maison de Vohbourg, qu'on fait descendre des comtes de Franconie. Cette maison s'étant éteinte vers la fin du XII. siècle, celle de Hohen-zollern, lui fucceda dans le burgraviat de Nuremberg au commencement du XIII. fiècle; & il fut le partage de Conrad I. fils puiné de Rodolfe comte de Zollern, qui fut le premier burgrave de Nuremberg de sa maison, & qui vivoir vers l'an 1200. Frédéric VI. burgrave de Nuremberg, l'un de ses descendans, achera en 1417. l'électorat de Brandebourg, dont l'empereur Sigifmond l'investit; cet électorat a passé à sa postérité, qui en jouit aujourd'hui. Pour faire cette acquisition, Frédéric vendit aux habitans de Nuremberg pour la somme de 180000. florins, le château de sa résidence, la douane, & plusieurs autres droits domaniaux qu'il avoit à Nuremberg; ensorte que cette ville est devenue

depuis libre & impériale. Il conferva néantmoins tous les domaines qu'il avoit any environs de cette ville, avec le titre de Burgrave . de Nuremberg , que l'électeur Tean-George mort en 1598, petit-fils de fon arriere perit-fils Joachim I. partagea à deux de ses fils puines , Christien & Joachim Ernelt, qui ont fait deux branches villes fontde la maison de Brandebourg. Il donna au premier les domaines fitués au nordest de Nuremberg, qu'on appella depuis le Haut Burgraviat ou de Culmbach, du nom de sa capitale, & qu'on appelle aujourd'hui de Barenth , du nom d'une ville où le prince fait sa résidence : il donna à l'autre le Bas Burgraviat, qu'on appelle le marquifar d'Anspach , ville où le margrave refide. Chacun de ces deux margraves a un fuffrage dans le collège des princes aux dierres de l'Empire.

r. Le marquifat de Culmbach ou de Bareuth, fitué, comme on l'a déia dit, au nord-est de la ville de Nuremberg, dont le territoire le fépare de celui d'Anspach au fud-oueft, est borné au nord par la Misnie, qui le borne aussi au levant : il est ensuite borné du même côté par la Bohême & le Palarinar de Baviére, & au couchant par l'évêché de Bambero, Suivant la carre de l'Allemagne de Guillaume de d'étendue du midi au nord , & 15, à 16. du levant au couchant : mais on ne lui donne que 10. lieues du midi au nord, & 12. dans fa plus grande largeur du levant au couchant dans le dictionnaire de la Martiniere. Le pays est rempli de forêts & de hautes montagnes : la plus confidérable eft celle de Frichtelberg, qui a 12. lieues de circuit, qui est entiérement converte de pins, & dans laquelle le Mein, la Sala, l'Eger ou l'Egra & la Nabe prennent leur fource. On trouve quelques eaux minérales dans le pays. Le margrave & fes sujets au levant par celui de Bamberg, le ter-

De cerre branche de la maifon de Brandebourg est sorcie celle de Kossa. Ces margraves ont inflitué en 1705. & renouvellé en 1744. l'ordre de chevalerie de la Sincerité, ou de l'Aigle rouge de L. andebourg. On partage ce marquifat en c. cercles ou diftricts & en 12. bailliages. Les principales

BAREUTH ou Bareith qui en est aujourd'hui la capitale , parceque le margrave y fait sa résidence dans un fort beau château, qu'un incendie vient de consumer au mois de Janvier de l'an 1753. Elle eft firuce à 11, lieues au levant de Bamberg. Les margraves y ont fondé un collège avec 8. professeurs en 1664. & une université en 1742. S. George aux environs est la maifon de plaifance du margrave, qui en a une autre à Sophienbourg, châreau fitué fur la montagne de Sées : celle de S. George est fituee apprès d'un lac. Culmbach est la seconde ville du marquisat, dont elle a été autrefois la capitale : elle est située au confluent des deux sources du Mein à 6. à 7, lieues au nord-ouest de Bareuth, Elle est assez jolie & défendue par une citadelle ou château nommé Plassenbeurg, où on conserve les archives du pays. Hoff où il y a un collège ; Wonfiedel ville de moyenne grandeur aux environs de laquelle il y l'Ille, il a 26, lieues communes de France a des mines d'étain, de cuivre & de fet & des carrieres de marbre : Neuftadt fur l'Aisch, où il y a un château & un bon collège : plusieurs couvens des environs ont été fecularifes, Erland fur le Rednits . où il v a une colonie de réfugiés François. & une académie pour l'instruction de la ieunesse des deux sexes.

2. Le Bas Burgraviat, on le Marquisat d'Anspach , s'étend au fud-ouest du terriroire de Nuremberg : il est borné au nord & au couchant par l'évêché de Wirtzbourg; au midi par celui d'Aichster; & font profession de la religion Protestante, ritoire de Nuremberg & le palatinat de Baviére: il environ 20, lieues communes de France d'étendue du midi au nord & autant dans sa plus grande largeur du levant au couchant. Le pays est bon & fertile & arrosé par plusieurs rivieres, dont la principale est le Rednits, qui le sépare vers le nord-est du territoire de Nuremberg. Le margrave & ses sujets suivenr la confession d'Augsbourg. On divise ce marquisat en 15. grands bailliages sub-

divilés en 72. petits.

Anspach en est la principale ville: elle est fituée sur la petite riviere d'Onoltzbach, qui lui donne aussi son nom, à 8. lieues au fud-ouest de Nuremberg, & détendue par un beau & fort château où le prince fait sa résidence ordinaire. Il a dans le fauxbourg un autre palais, qui est magnifique, & accompagné de beaux jardins, avec un cabinet de curiosités: il y a à Anspach une cour souveraine avec un bon collège; & on y fabrique de trèsbelle porcelaine. Il y avoit anciennement l'abbaye de S. Gumbert de l'ordre de S. Benoît qui fut depuis changée en collégiale ; c'est aujourd'hui la principale église de la ville, & elle est fort belle : Driesdorf est la maison de plaisance du margrave. Les autres villes plus considérables du pays sont Schwabach ville très-peuplée & très-marchande, située sur une petite riviere de son nom, qui se jette à une lieue de là dans le Rednits, à 4. lieues au midi de Nuremberg: il y a une colonie de réfugiés François, qui y ont établi des manufactures, & beaucoup de Juits; Langen sur la riviere de Zenn, où les Augustins avoient autrefois un très-beau couvent; Feuchtwangen sur les frontieres de la Souabe, avec un chapitre: c'étoit autrefois une ville impériale. On voit encore dans le pays Seckendorf, château qui des princes aux diettes de l'Empire. a donné son nom à une ancienne maison; Wilshourg autrefois monastère & aujourd'hui forteresse importante; Heydenbeim

sur les frontières de la Souabe, autrefois monastére double d'hommes & de filles ; Heilsbrun sur la riviere de Schwaback. autrefois abbaye célébre de l'ordre de Cîteaux, qu'on a changée en collège, où on entretient ordinairement cent étudians,

## 5. 2. Principauté d'Henneberg.

Cette principauté est située dans la partie septentrionale de la Franconie : elle est bornée au nord par la Thuringe; au levant par la Misnie & l'évêché de Bamberg; au midi par celui de Wirtzbourg; & au couchant par les domaines de l'abbaye de Fulde. En y comprenant la principauté de Cobourg, qui en a fait autrefois partie, elle a environ 15. lieues communes de France d'étendue du midi au nord & autant du levant au couchant. Le pays, quoique entrecoupé de bois & de montagnes, ne laisse pas d'être assez fertile; étant arrosé par plusieurs rivieres, dont la principale est la Werra. Il prend son nom d'un ancien château, aujourd'hui ruiné, qu'on y voyoit autrefois, & où les comtes qui en possedoient le domaine faisoient leur séjour. Leur race ayant fini en 1589. la maison de Saxe recueillit la plus grande partie de leur fuccession en vertu d'un accord de famille, & en fit le partage de plusieurs de ses branches, qui la gouvernerent en commun pendant 70. ans; après quoi elles en vinrent à un partage réglé. Le reste échut aux landgraves de Hesse, aux abbés de Fulde & aux comtes de Stolberg.

Cinq branches de la maison de Saxe possedoient au commencement de ce siècle la plus grande partie du comté d'Henneberg, qui a un suffrage dans le collége

1. La branche de Saxe-Zeits y possedoit entr'autres Schleussingen, ville d'une médiocre grandeur, avec un beau château où résidoient les princes de Henneberg: il y a un collège entretenu aux frais de tout le pays; Sula sur la riviere de Hasel, autre ville médiocre, mais bien peuplée; Vestra ancienne abbaye où les comtes de Henneberg avoient leur sepulture: cette partie appartient à l'électeur de Saxe depuis l'an 1718.

- 2. La maison de Saxe-Weimar, soit de son chef, soit comme ayant succedé en 1741. à celle de Saxe-Essenach, possede dans le comté d'Henneberg la ville d'Ilmenau sur la riviere d'Ilm; celle de Waede, aux environs de laquelle il y a des mines d'argent; celle d'Osshein; le château de Lichtenberg & plusieurs autres domaines.
- 3. La branche de Saxe-Meinungen y possede entr'autres la ville de Meinungen qui lui donne son nom, qui est d'une grandeur médiocre & où il y a un beau château. Cette branche, qui tire son origine de Bernard sils puiné d'Ernest le Pieux duc de Saxe-Gotha mort en 1679. réside dans ce château & possede plusieurs bailliages dans le pays; entr'autres le château ruiné d'Henneberg qui lui a donné son nom.
- 4. Roemhild, petite ville avec deux châteaux, donnoit son nom à une branche de la maison de Saxe éteinte en 1710, qui possedoit 3. bailliages dans le counté d'Henneberg. Ces 3. bailliages ont été partagés en 1720, entre 4. autres branches de la même maison.
- 5. Le landgrave de Hesse-Cassel possede dans le comté d'Hennebetg la ville de Smalkalde avec deux bailliages. Cette ville est assez grande & située sur une riviere de même nom, qui se jette à un mille de là dans la Werta. Elle est célébre par la ligue que les Protestans y conclutent en 1530. contre l'empereur Charles V. Ses habitans sont partie Luthériens & partie Calvinistes; & ils sont alternativement le service

divin dans la même église. Il y a des mines de fer & d'acier aux environs.

6. L'abbé de Fulde possede dans ce comté le bailliage de Vischberg composé de 12. villages & situé sur les frontières de son abbaye: les habitans sont Protestans.

7. Enfin les comtes de Stolberg y posse-

dent le château de ce nom.

## §. 3. La Principauté de Cobourg.

Elle occupe la partie méridionale du comté d'Henneberg, dont elle a fait partie autrefois : elle dépend du cercle de la Haute Saxe. Hubner lui donne 16. lieues de long sur 8. de large: mais il y a lieu de douter qu'elle ait une si grande étendue. Elle entra dans la maison de Misnie & fut demembrée du comté d'Henneberg en 1346, par le mariage de Catherine de Henneberg, avec Frédéric le Vaillant marquis de Misnie, pere de Frédéric le Belliqueux qui fur électeur de Saxe. La maison de Saxe donna ensuite le comté de Cobourg à la branche de Saxe-Gotha, qui le partagea entre ses deux branches de Saxe-Cobourg, & de Saxe-Hildburgausen. La première s'étant éteinte en 1699. sa portion du comté de Cobourg a été partagée entre la branche de Suxe-Saalfeld, qui en possede les deux tiers, & celle de Meinungen qui en possede le tiers.

1. La partie de ce comté qui appartient à ces deux dernières branches de la maifon de Saxe, qui, ainsi que leurs sujets,
professent la religion Protestante, contient la ville de Cobourg capitale du pays.
Elle est située sur la rivière de Jets, à 10.
lieues au nord de Bamberg: elle est grande & bien bâtie; le duc de Saxe-Saalfeld
réside dans le château. La ville est désendue d'ailleurs par une bonne citadelle située hors de son enceinte. Jean Casimir
duc de Saxe y sonda en 1597, un collège
ou école illustre, où on enseigne les lan-

gues

gues sçavantes, la philosophie, la théologie, le droit & la medécine: mais on n'y prend pas de grades; & ce n'est pas une université en forme. Cette partie du comté de Cobourg renferme 5. bailliages; on y voit entr'autres Munchroden autresois abbaye.

2. Hildbargausen sur la Werra est la capitale des domaines d'une branche de la maison de Saxe qui en prend le nom, & qui y a un fort beau palais. Il y avoit autresois dans cette ville une école illustre, qui a été supprimée en 1729. Cette partie contient 2. ou 3. bailliages.

## 5. 4. Principauté de Schwartzenberg.

Ce n'étoir qu'un comté en 1671. lorsqu'il fut élevé à la dignité de principauté de l'Empire, en faveur de la maison qui en porte le nom, & qui fait profession de la religion Catholique. Elle possede d'ailleurs le comté de Seinsheim en Franconie, qui est contigu à celui de Schwartzenberg, & qui prend son nom d'un château situé à 7. lieues au levant de Wirtzbourg; & plusieurs autres grands domaines en Bohême, en Stirie, en Souabe & en Westphalie. Le comté de Schwartzenberg est partagé en 1. bailliages.

# 5. 5. Comtés d'Empire du cercle de Franconie.

Les Comtes immédiats de l'Empire du cercle de Franconie composent un des 4bancs de comtes, qui ont ensemble un suffrage aux diertes de l'Empire. On en compte 17, qui sont les suivans.

1. Castel, situé entre les évêchés de Bamberg & de Wirtzbourg: il est composé de 3. bailliages qui contiennent 12. bourgs ou villages, & prend son nom d'un château placé sur une éminence. La maison de Castel est partagée en plusieurs branches.

Tome II.

2. Dernbach, situé entre le pays de Hesse & celui d'Henneberg: ce comté incorporé en 1683. dans le collége des comtes, est aujourd'hui dans la maison de Schonborn.

3. Erpach, situé hors des limites de la Franconie, entre le Mein au nord & le Neckre au midi: on lui donne 12. lieues de long sur 8. de large & on y suir la confession d'Augsbourg: l'air y est sain & le pays fertile.

4. Geyer, érigé en comté d'Empire en 1693. & partagé en 3. bailliages, qui contiennent 23. villages. Il appartient depuis l'an 1729. au margrave d'Anspach.

5. Giech, enclavé dans le marquisat de Bareuth, & érigé en 1726.

6. Grævenits, ou Weltzhein érigé en

1707. & 1726.

7. Hohenlohe: ce comté situé sur les frontières de la Souabe, a 12. lieues de long sur 8. de large. Ses comtes sont partagés en deux principales branches, qui en ont formé chacune 4. autres. La religion Protestante est celle du pays, où il y a plusieurs petites villes & châteaux où résident ces branches.

8. Limpourg, situé dans la partie méridionale de la Franconie, sur les frontiéres de la Souabe; il a environ 6. lieues de long sur 1. ou 3. de large. Le château de Limpourg qui en est le ches-lieu, est situé auprès de la ville de Hall en Souabe, & a été acquis en 1541. pat les habitans de cette ville. Ce comté appartient depuis l'an 1742, au margrave d'Anspach.

9. Puckler: c'est le nom d'une maison qui sut reçue en 1740, au nombre des comtes de Franconie, à cause de plusieurs seigneuries qu'elle possede dans le pays.

au nord de l'évêché de Wirtzbourg, sur les frontières de la Wetteravie. La famille des comtes s'étant éteinte en 1559. l'é-

lecteur de Mayence, l'évêque de Wirtzbourg & le comte de Hanau, dont le landgrave de Hesse-Cassel a hérité, en partagerent le domaine. La maison de Nostitz acquit en 1673, la part de l'électeur de Mayence, & elle fut élévée l'année suivante à la dignité de comte de l'Em-

11. Rosemberg: il appartient à la maison d'Ursin établie en Bohême, élevée à la dignité comtale de l'Empire en 1683.

12. Schanbern, nom d'une maison, qui possede divers domaines en Franconie avec la qualité de comte de l'Empire.

13. Staremberg, est aussi le nom d'une maison qui possede divers domaines en Autriche, & qui a rang parmi les comtes

de Franconie depuis l'an 1719.

- 14. Wertheim, comté fitué à la gauche du Mein, au couchant de l'évêché de Wirtzbourg. Il a environ 8. lieues de long & autant de large, & appartient à une maison qui descend des électeurs Palarins, qui possede le comté de Leewenstein en Souabe avec plusieurs autres domaines dans diverses provinces, & qui est partagée en deux branches; dont l'aînée est Protestante & la cadette Catholique. La ville de Wertheim, qui est la résidence des comtes, est située au confluent du Tauber & du Mein.
- 15. Windischgræts. C'est le nom d'une maison de Stirie, qui fut aggregée en 1685. au nombre des comtes d'Empire du cercle de Franconie.
- 16. Wolfstein : ce comté, situé dans le Haut Palatinat, fut compris en 1699. parmi les comtes du cercle de Franconie. Il appartient depuis l'an 1740, à l'électeur de Bavière.
- 17. Wurmbrand, nom d'une maison de Stirie, aggregée en 1726, au collège des

comtes immédiats de Franconie.

Ontre les possesseurs de ces comtés » il y a en Franconie 1500. familles de noblesse libre, & immédiate à l'empereur & all'Empire, qui n'entre pour rien dans les affaires du cercle, & qui est parragée en 6. cantons ou districts. De ces 6. cantons on élit 4. directeurs ou présidens, qui ont chacun alternativement pendant deux ans confécurifs la direction de la noblesse, & qui s'assemblent trois fois l'an, & ordinairement à Schweinfurt.

## III. VILLES IMPERIALES

DU CERCLE DE FRANCONIE.

On en compte 5. où la religion dominante est la Protestante.

1. La principale & qui peut passer > finon pour la capitale, du moins pour la principale de la Franconie - est NUREM-BERG, fituée sur le Pregmits dans une platne sabloneuse, au 49. degré 26. m. de latitude & au 18. 44. m. de longitude. Elle a environ huit milles ou deux grandes lieues d'Allemagne de circuit, fansy comprendre deux fauxbourgs qui iont très-étendus. La riviere la coupe en deux parties presque égales, & jointes par 12. ponts de pierre : elle est fortifiée d'une triple muraille fianquée de 180. tours, & d'un triple fosse, & les remparts sont garnis d'environ 300, pieces de canon. On peut dire que c'est une des plus grandes, des plus belles, des plus propres & des mieux peuplées d'Allemagne: ses rues sont grandes, & ses maisons bien bâries de pierre de taille, à 4. & à 5. étages. On y compte 530. rues, & 10. marchés on places publiques. On y voir un grand nombre d'églises desservies par 41. ministres

Enthériens: mais il n'v a que celles de S. Sebalde & de S. Laurent qui foient paroiffisher eller four l'une & l'autre d'une structure auffi belle que solide : la premiere est fort vaste & a 7, portes. Les autres principales églifes de Nuremberg font celles de Norre-Dame, de S. Gilles & du S. Esprit. On conserve dans cette derniére beauconn de relignes . & la plûpart des ornemens qui fervent au facre & au couronnement des empereurs.

Les habirans de Nuremberg embrasserent le Luthéranisme en 1530. Il y a quelques Catholiques & quelques Calviniftes: les premiers, qui ne peuvent y acquerir le droit de bourgeoisse, y ont une église : les autres vont pour le service divin à une lieue de la ville dans le marquifar d'Anfpach. On ne fouffre pas de Tuifs dans la ville : ils ne peuvent y entrer qu'en payant, & ils demeurent dans un bourg

du voifinage.

L'ancien & fuperbe châreau des burggraves de Nuremberg est situé far une Eminence à l'extrémire de la ville : on découvre de là route la ville & la campagne des environs dont rien ne borne la vue : il y a dans ce château, qui est accompagné de 4. rours, un puits d'une profondeur extraordinaire. L'empereur y loge lorfqu'il va à Nuremberg; & par un privilége fingulier, il est obligé de tenir dans cette ville la première diette de l'empaux edifices publics font l'hôtel-de-ville, qui fait l'admiration des voyageurs; l'arcenal, ou il va de quoi armer 18000. hommes; la bibliorhéque publique confervée dans l'églife qui a appartenu autrefois aux Dominicains; les greniers de la ville, l'hôpital de S. Jacques; la chambre d'anatomie & le collège de S. Gilles : ontre ce collége, il y a 4. écoles dans la

Nuremberg avoit acheté fa liberté des . burggraves en 1417, movennant une fomme confidérable : elle s'est gouvernce depuis en république. Son gouvernement, qui est aristocratique & le mieux réglé de toutes les villes impériales, a meriré à la ville le ritre de la Venise d'Allemagne. Il est entre les mains de deux confeils; scavoir le confeil de régence & le grand confeil. Le premier, qu'on appelle le Sénat, on il n'y a que 28. familles patriciennes de la ville qui avent droit d'entrer, est composé de 24. fénareurs pris de ces 28. familles . &c de 8. autres fénareurs pris du corps des marchands & des artifans : qui composent le corps de la bourgeoisse, partagée en 8. quartiers, dont chacun a fon capitajne : ce confeil a l'autorité fouveraine. Le grand confeil, qu'on convoque dans les affaires de grande importance, est composé de 100. personnes, suivant les uns & de A. ou t. cens felon les autres. Le corps des marchands jouit à Nurembere de grands priviléges & est exempt des charges publiques. Quant aux artifans, if leur est défendu de s'assembler ni en public ni en particulier & de faire aucuns festins folemnels; excepté aux enterremens.

Les habitans de Nuremberg font tréslaborieux & très-industrieux; ce qui a rendu leur république extrémement florissante. Ils s'appliquent furtout aux manu factures, & ont un génie parcieulier pour pire après son couronnement. Les princi-, toute sorte d'arts & d'ouvrages, surtout en quincaillerie, dont ils font un grand débit, par le moyen de deux foires qui se tiennent tous les ans dans certe ville. Mais ils ne s'adonnent pas tellement au commerce, qu'ils negligent les sciences : plusieurs d'entr'eux se sont distingués dans la litterature & ont formé des cabinets d'antiques , & de curiofités naturelles. Ils ont fondé & ils entretiennent l'université d'Altorf située dans leur domaine. Ils avoient On a observé ailleurs que la ville de pour maxime de ne pas changer de mode

en fait d'habits : depuis quelque tems, ils ont adopté les modes de France ; & il n'y a que les magistrats qui ayent conser-

vé leur habillement antique.

Le territoire de la ville & république de Nuremberg est fort étendu : Hubnet lui donne 30. lieues de circuit & douze lieues de diametre : en quoi sans doute il y a un peu d'exagération. Ce territoire, où on voit deux grandes forêts, est partagé en 11. bailliages & renferme 7. perites villes & 480. bourgs ou villages. Alterf, qui est une de ces 7. villes, est siruée à 5. lieues au levant de Nuremberg : elle est peu de chose par elle-même; mais elle est fort confidérable par son université, trèsfréquentée par les Protestans. Les Imbitans de Nuremberg fonderent d'abord en 1579. dans cette ville une école, que l'empereur Ferdinand II. érigea en université en 1621, & elle a roujours eu des professeurs célébres. On y a joint une bibliothèque, un jardin de plantes & un théâtre d'anatomic.

1. Rosenbourg , est une ville enclavée dans le marquisat d'Anspach & située à six lieues au nord-ouest de cette derniere ville. Elle a eu des comtes particuliers jusques au commencement du XII. siécle qu'elle devint impériale. Elle n'est pas grande ; mais elle eft bien bâtie , fur une eminence au bord du Tauber, dans un pays agréable & fertile : on donne quatre

ieues d'érandue à fon territoire. 2. Schweinfurt ville enclavée dans l'évêché de Wirrzbourg : il y a un pont fur le Mein , fur lequel elle eft fituée, 4 7. lieues au dessous & au nord - ouest de Wirrzbourg. Elle est forre, a un très-beau palais pour rendre la justice, & est fort commerçante : mais elle est petite. Son territoire consiste en plusieurs villages situés dans le meilleur terroir de la Franconie. Son gouvernement est compese d'un confeil fecret des fix anciens, du nombre def-

quels on prend les confuls, qui ont la principale autorité : il y a de plus fix échevins & quelques autres magistrats.

4. Weiffenbourg est austi une ville enclavée dans l'éveché d'Aichster & siruée dans le pays de Nordgau , à la gauche de la riviere d'Altmul, à 5. lieues au nord-ouest d'Aichster. Les habitans , qui sont Protestans, y ont 2. églifes : la ville est perire.

5. Windsbeim, enclavée dans le marquifat d'Anspach, à 7. lieues au nord de cette derniere ville, est dans une situation. agréable, fur la petite riviere d'Aich qui la traverse, & qui rend ses environs fertiles, furtout en vin : elle est perite, mais forte. Un incendie la réduifit presque entierement en cendres en 1710.

#### VII.

#### CERCLE DE SOUARE.

Il est borné au nord par le cercle électoral & par celui de Françonie ; au levant la riviere de Lech le fépare de celui de Baviére : il est borné au midi par la république des Suiffes : & le Rhin le fépare de l'Alface au couchant. Il est firué entre le 47. degré 25. m. & le 49. 25. m. de latitude, & entre le 15, 10. m. & le 18. 40. m. de longitude : ainsi il a environ colieues communes de France d'étendue du midi au nord, & autant du levant au couchant.

Ce pays a été habité anciennement par divers peuples Germains : les Romains en conquirent la partie méridionale à la droire du Danube , habitée par les Vindeliciens, peuples ainsi nommés, parce qu'ils habitoient entre les rivieres de Wertach & de Lech, nommées en Larin Vindo & Licus, Cette partie fut comprise dans la Rhérie 2e. province Romaine. La partie septentrionale à la gauche du Danube, fut habitée vers la fin du IV. S. par les Suéves, peuples

qui y vinrent de la partie de la Germanie fituée vers le nord-est, & d'où le pays tire son nom de Souabe. Clovis roi des François fit la guerre à ces peuples, qui étoient couvernés par des chefs qui prirent le tirre de rois ou de ducs ; & les rendit triburaires de la monarchie Françoise. Les Suéves demeurerent foumis à Thierri fils aîné de ce prince , & aux rois d'Austrasie ses fuccesseurs. Charlemagne les fit gouverner par des ducs amovibles, comme tous les autres de l'empire François. Ces ducs se rendirent héréditaires sur le déclin de la seconde race de nos rois, à la fin du IX. fiècle on au commencement du X. On met Burchard mort en 9:1. & fils d'Albert comte de Rhétie pour le premier duc héréditaire de Souabe. Ce duché passa enfuire dans diverfes maifons, jufqu'à ce ou'il parvint enfin à la fin du XI, liècle à Frédéric de Hohenstaussen, qui le transmit à l'empereur Frédéric Barberouffe son sperit-fils ; il demeura dans cette même famille, qui prit le nom de Souabe, jusqu'à Conradin, que Charles d'Anjou son concurrent au royaume de Naples fit décapiter en 1169. La maifon de Souabe ayant fini en la personne de Conradin , l'empereur Rodolphe de Habsbourg rige de la maifon d'Autriche, disposa du duché de Souabe en 1188, en faveur de fon fils Rodolphe : mais Jean fils de ce dernier aiant affaffiné en 1408. l'empereur Albert son oncle, ses domaines furent confisqués; & le duché de Souabe fut réuni à l'empire : les princes de la maison d'Autriche ont continué néantmoins de se qualifier Prinses ou ducs de Souabe, où ils possedent plu-

fieurs domaines.

La Souabe est arrostée par plusieurs rivieres : les 4, principales sont le Danube qui y prend sa source & qui la traverse dans son milieu depuis cette source , du fud-ouest au nord-est , & la divisé en partie seprentrionale & méridionale ; le Rhin

qui arrole, fa partie occidentale ; le Neckee qui y prend aufi fa future, a kee qui y prend aufi fa future, a proparcourt fa partie Suprentitionale du midi au nord., se la che qui borde fa partie orientale. Quoique le pays foix rempli de bois se de monagene en diverse enfante. Partie la conllair y elt néamonns affec temperé, de le retroit retré-fertile en grains 8 en place ges, 8 même en vindans fa partie mêtidionale. On y trowver quelques minoriafieurs fontaines falées & des eaux thermales.

C'est le cercle de l'empire d'Allemagne où il y a plus de principautés & de fouverainetés : il peut mettre en tems de guerre jusqu'à dix à douze mille hommes sur pied , fous l'autorité d'un chef nommé par le cercle, dont les directeurs font l'évêque de Constance & le duc de Wirremberg. Nous le parragerons en principautés eccléfiastiques, principautés séculieres & villes impériales, après avoir observé qu'il contient plusieurs perits pays, dont le nom de la plûpart est terminé par la fyllabe Allemande Gan on Gent, qui fignifie Canton en François & Pagus en Latin-Ces cantons font situés dans des valées arrofées par des rivieres qui leur donnent le nom.

#### I. PRINCIPAUTÉS

#### Ecelésiastiques.

Elles confistent dans les évêchés d'Augfbourg & de Constance, & dans plusieurs abbayes ou prélatures de l'un & de l'autre fexe.

#### 9. 1. Eveché d' Augsbourg.

Aussoura est une des plus anciennes villes d'Allemagne, & elle passe pour la capitale de la Souabe. Elle est struée sur une hauteur vers les frontieres de la Bavière, au constuent des deux rivieres de

Werrach & de Sinckler avec le Lech. qu'elle a au levant, à 7. lieues de la rive droite ou méridionale du Danube, vers le 48. dez. 22. m. de latit. & le 28. de longitude. On prétend qu'elle étoit capitale des Lications, peuples du nombre des Vindelicient , & qu'elle portoit le nom de Damafia lorsque Drusus en fit la conquête our les Romains. L'empereur Auguste y nvoya une colonie, ce qui fit qu'on la nomma Augusta Vindelicorum , d'où s'est formé fon nom moderne : les Romains la comprirent dans la Rhétie Seconde, qui dépendoir de l'Italie . & quoiqu'il foit probable que la religion Chrétienne y a été établie dès le IV. siècle, on n'a pas de preuves certaines qu'il y ait eu un évêque avant le VII. L'évêché est foumis à la métropole de Mayence.

Augíbourg a souffert diverses révolutions, qui l'ont plusieurs fois renversée ou fort endommagée : mais elle s'est toujours relevée de ces accidens ; & elle est aujourd'hui une des plus belles, des mieux Après avoir passe sous la domination des Romains, des Gots & des Francs, les ducs de Souabe la possederent à titre de fief de l'empire, jusqu'à Conradin, de qui elle acheta une partie de sa liberté à prix d'argent vers le milieu du XIII. fiècle. Elle acquit ensuite plusieurs droits de l'évêque ; enforte qu'elle est aujourd'hui entiérement indépendante de ce prélat, qui y a néantmoins un palais épifcopal, où il ne lui est pas permis de faire un long séjour ; & qu'elle se gouverne en république ariftocrarique par ses propres magistrats. Elle est célébre par la confession de foi que les Protestans d'Allemagne y présenterent en 1540. d l'empereur Charles V. & qu'on a nommée depuis, la Confession d'Augsbourg: ce prince publia aussi dans cette ville en 1548. le formulaire de foi qu'on appella l'Interim.

La ville d'Augsbourg est plus grande que celle de Nuremberg, & ses rues sont généralement plus droites & plus larges : mais elle n'est pas si peuplée; & ses maifons n'y font pas communément si belles. Elles font la plûpart plâtrées & blanchies en dehors & chargées de peintures. Ses habitans sont en partie Catholiques & en partie Protestans, dans un nombre à peu près égal : les uns & les autres v ont de fort belles églifes. Les principales des Catholiques sont la cathédrale de Notre-Dame. qui est de pierre de raille & qui fur bâtie à la fin du X. fiècle : on y voir une belle horloge. Son chapitre est composé de 2. dignirés électives & de 40. chanoines, moitié capitulaires & moitié domiciliaires, nobles ou docteurs, indifféremment. Après la cathédrale est l'abbaye impériale de Bénédictins de S. Ulris er de Ste. Afre où on voit fous le maître-autel le tornbeau de ce S. évêque d'Augfbourg, & on y conferve plusieurs autres reliques: l'église est fort belle; & fa tour, qui a 400. marfituces & des plus riches d'Allemagne, ches, est la plus haute de la ville. L'abbé, qui est chapelain de l'empereur, a rang & séance aux dietres de l'empire parmi les abbés du banc du Rhin. On voit auffi à Augsbourg l'abbave de S. Estienne, fondée en 936. par le même S. Ulric pour des Bénédictines, changées aujourd'hui en chanoinesses féculieres ; la collégiale de S. Maurice, les Dominicains, le collége des Jésuires, les Capucins, &c. Les Catholiques y font des processions & portent publiquement le S. Sacrement aux malades. Ils vivent en paix avec les Protestans . dont les deux principales églifes ont été autrefois collégiales : les hôpitaux font communs pour les deux religions. Les Juifs demeurent à une lieue de la ville ; & quand ils y viennent, ils payent un florin par heure.

> Parmi les autres lédifices publics est l'hôtel-de-ville, le plus beau & le plus val

te de toute l'Allemagne. C'est un grand bâ- noines Reguliers de l'ordre de S. Augustiment carré de pierre de taille, qui fut commencé en 1616. & fini en 1620. Il est furtout remarquable par sa grande sale d'Augsbourg s'étend le long de la riviere qui a 110, pieds de long, 58, de large & §2. de hauteur : le sénat qui s'y assemble & qui a le gouvernement de la ville, est munes de France du midi au nord : mais mi-parti & composé de 45. sénateurs moitié Catholiques & moitié Protestans; ils sont tous patriciens ou nobles depuis l'an 1548. Entre ces 45. sénateurs, 31. sont pris parmi les familles anciennes, & 14. parmi les modernes. Les Catholiques élisent les leurs & les Protestans les leurs. Toutes les charges de judicature, municipales & autres, sont partagées entre les sénateurs des deux religions. Outre le fénat, il y a un grand confeil composé de 160. personnes, tant patriciens que du peuple; mais qui n'a aucune autorité & n'est que pour la forme. La police y est trés-bien exercée; il y a un bel arcenal & une bibliothéque publique très-belle auprès de l'église de Sainte Anne.

L'hôtel des Fouggers, anciens citoyens d'Augsbourg, est magnifique & embelli en dehors de belles peintures : ils ont une belle chapelle aux Dominicains, & ils ont fair bâtir au fauxbourg S. Jacques un quartier composé de 106. maisons, pour y loger de pauvres bourgeois ruinés par quelque malheur. La ville est ornée de belles fontaines & de plusieurs places publiques; & ses environs sont fort agréables. Son principal commerce est en orfévrerie & en quincaillerie : les fortifications font pett confidérables.

Le diocése d'Augsbourg contient mille paroifies, partagées en 3 3. doyenés ruraux, outre l'archidiaconé d'Augfbourg', 8. collégiales, 13. abbayes d'hommes, dont 14. sont de l'ordre de S. Benoît, une de celui de Cîteaux & 3. de celui de Prémontré, sans compter 5. prévôtés de Cha-

tin, & plusieurs abbayes de filles.

Le domaine temporel des évêques de Lech, qui le borne en partie au levant, dans l'espace d'environ 10. lieues comsa largeur du levant au couchant est peu confidérable : la plus grande est d'environ six lieues, & la moindre n'en a pas une. On y compte 18. ou 20. petites villes, bourgs ou châteaux. La ville de Dillingen en Baviere, située hots des limites de ce territoire, à deux lieues de la rive méridionale du Danube. & à demi lieue de la rive orientale du Lech, en est le chef-lieu. C'est une ville de moyenne grandeur, où l'évêque d'Augsbourg fait sa résidence ordinaire, & qui a eu autresois titre de comté. Les Jésuites y ont un collége fondé en 1549. & érigé en université ou école académique. L'évêque d'Augsbourg tient dans cette ville sa chancellerie. Les autres principaux lieux du domaine de ce prélat sont Loeder sur les frontieres de la Bavière, où il a sa maison de plaisance, Gayenhausen ancien comté; Fuessen petite ville sur le Lech : les évêques d'Augsbourg ont de plus plusieurs domaines dispersés & enclavés dans divers états de la Souabe & de la Baviére.

# 5. 2. Eveché de Constance.

La ville de Constance donne son nom à un lac qui séparoit anciennement la Gaule de la Germanie, & qui sépare aujourd'hui la Souabe de la Suisse : il s'étend du fud-est au nord-ouest, & a 15. lieues communes de France ou 7. milles d'Allemagne d'étendue du levant au couchant & 3. milles d'Allemagne dans sa plus grande largeur. Le Rhin, après avoir pris sa source dans le pays des Grisons & coulé du midi au nord, entre dans ce lac sur sa rive méridionale, le traverse, en conservant son cours, du levant au couchant; & le divise dans un endroit où il est resserré par une grande presqu'isse qui s'avance dans le lac, en partie orientale, qui est la plus étendue, & qu'on appelle le Haut Lac ou Bodensée, & en occidentale, nommée le Bas Lac ou Undersée. C'est entre la presqu'isse dont on vient de parler & la côte méridionale du lac, qu'est située la ville de Constance, sur cette côte à la gauche du Rhin, au 47. deg. 38. m. de la-

titude & 211 17. de longitude.

On n'est pas d'accord sur la véritable origine de cette ville : l'opinion la plus vraisemblable est que l'empereur Constance, pere du grand Constantin, la fit construire & lui donna son nom, pour servir de boulevart contre les courses des Allemands dans la Sequanoise, province des Gaules, dans les limites de laquelle la ville de Constance fut fondée. Elle fut d'abord peu considérable; mais elle le devint davantage lorsqu'on y eut transféré vers la fin du VI. siècle le siège épiscopal qui avoit été établi à Windisch ou Vindonissa, ville de la Sequanoise, que les Allemans ruinerent. Elle s'aggrandit sous l'autorité de l'évêque, qui en étoit seigneur, & qui passa sous la métropole de Mayence. Elle fut libre dans la suite & impériale & le gouverna par les propres magistrats, pris en partie parmi les nobles & partie parmi les plébéiens : elle devint célébre par le concile général qui y fut assemblé en 1414. & les années suivantes. Les habitans ayant embrassé le Luthéranisme, chasserent en 1526, les chanoines & tous les ecclésiastiques, & abolirent la messe deux ans après; mais ayant refusé de se soumettre à l'Interim en 1548. l'empereur Charles V. mit cette ville au ban de l'empire; & l'empereur Ferdinand I. l'ayant assiégée dix ans après, la prit; l'unit à son domaine, rappella les ecclésiastiques, & y

retablit la religion Catholique; en sorte qu'elle a été soumise depuis à la maison d'Autriche, & qu'elle est comprise dans la partie des états de cette maison, qu'on

appelle l'Autriche Anterieure.

On donne à Constance plus de quatre mille pas de circuit dans son interieur, & environ huit mille, en y comprenant les fortifications & le fauxbourg de Petershausen, situé de l'autre côté & à la droite du Rhin dans la presqu'isse dont on a déja parlé. Ce fauxbourg, qui est fortifié, & dont l'évêque est seigneur, est joint à la ville par un pont; & sans y comprendre ce fauxbourg, elle est partagée en trois quartiers contigus, mais séparés l'un de l'autre par des murailles & un fossé. La principale églife est la cathédrale de Saint Estienne située dans un endroit élevé, & remarquable par la richesse de son maîtreautel: son chapitre consiste en 4. dignités, 20. chanoines capitulaires & 4. domiciliaires, qu'on appelle Postulans. Les nobles & les docteurs peuvent être indifféremment chanoines: mais il faut être né pour cela dans l'étendue de la province ecclésiastique de Mayence. Les autres églises sont les deux collégiales de S. Estienne & de S. Jean l'Evangeliste, qui sont paroissiales ainsi que celle de S. Paul. On y compte s. maisons religieuses d'hommes & deux de filles. Les cinq d'hommes sont les Dominicains, les Augustins, les Observantins, les Capucins & le collège des Jésuites.

Dans le fauxbourg de Petershausen ou de S. Pierre, situé au nord de la ville, est l'abbaye de Bénédictins de ce nom, sondée en 983, par S. Gebhard évêque de Constance. Elle est aujourd'hui de la congrégation de Souabe; & l'abbé, qui est régulier comme dans toutes les abbayes d'Allemagne, a rang parmi les abbés impériaux du banc de Souabe. Dans un quartier du fauxbourg de Constance, situé au

couchant

couchant, est l'abbave de Creutzlingen de La première, qu'on nomme Meinant, est Changines Reguliers. Elle fur d'abord peu confidérable. L'autre est l'isle de Reifondée en 1120, aux environs de la ville par un évêque de Constance , & brûlée par les Suédois en 1633, elle a été rebâtie au sud-est de Constance sur le bord méridional du lac,où elle est située plus commodément. Les environs de Constance sont très-ferriles en bled , en vin & en fruits , & abondans en pâturages.

plus étendu de toute l'Allemagne; & il comprend en effer une grande partie de la Souabe & de la Suisse. On y comptoir dans toient 500, gentilshommes parmi leurs un synode qui fut tenu en 1435.1768. vassaux & qu'ils possedoient 60000.goulparoilles parragées en 66. doyenés ruraux, 17000, prêtres, ; co. monastères ou couvens de l'un ou de l'autre fexe, & 22. collégiales fans la cathedrale : le Luthéranisme qui s'est introduit dans plusieurs villes du pays, a diminuéce nombre; mais on v voit encore 55. abbayes ; fcavoir 16. de l'ordre de S. Benoit, 21, d'hommes & 4. de filles ; une de Chanoines Réguliers ; 22. de l'ordre de Cîteaux , 4. d'hommes de sa bibliothéque , qui subsistent , font & 18. de filles ; & fix de l'ordre de Prémontré.

Le domaine temporel de l'évêque s'étend des deux côtés du lac ; & on peut le partager en trois quartiers. Le premier s'étend dans la Souabe au nord de la rive septentrionale du lac : on y voit entre autres Morfpurg, petite ville fituée fur cette rive, où est la résidence ordinaire de l'évêque de Constance , & Marchdorf autre petite ville fortifiée.

Le second quartier consiste dans la presqu'ille qui s'avance dans le lac fur fa côte occidentale , au nord de Constance , & qui a environ 4. lieues d'étendue du couchant au levant & 5. quarts de lieue du midi au nord : outre le fauxbourg de Petershaufen,on voit dans cette prefqu'isle le

Tome II.

chenary nommée en Latin Augia dives , qui a environ une lieue d'étendue du fud-est au nord-ouest, & moitié moins de largeur. S. Pirmin fonda en 724. dans cette ille , située au couchant de Constance, un célébre monastère sous la regle de Saint Benoît & en fut le premier abbé : les rois de France l'enrichirent par leurs bienfaits. Le diocése de Constance passe pour le Ses abbés avoient séance aux diettes de l'empire parmi ceux du cercle de Souabe ; & ils devinrent si puissans, qu'ils compdes de terre. Les richesses de cette abbave avant excité la cupidité des évêques de Constance, ils la firent unir à leur mense épiscopale en 1540. & ils en jouissent encore : de forte que cette abbave , où l'évêque entretient une douzaine de moines, n'a plus rien de confidérable, ni par ses bâtimens, ni par fon églife, où l'empereur Charles le Gros est inhumé : les restes juger de son ancienne magnificence. Outre ce monaftère, il v a 2, paroisses dans l'ifle , qui est fort fertile & fort agréable.

La 3e. partie du domaine de l'évêque de Conftance s'étend au midi du lac dans le Turgon, portion de la Suisse. Ce prélat y possede le bourg & le châreau de Gotlieb, fitués à une lieue au couchant de Constance fur le bord du lac; le chareau de Bischops-Zell , en Latin Episcopi Cella, où il tient un bailli qui a jurisdicrion fur fes fujets Catholiques : la ville est libre & alliée du canton de Zurich, Il a auffi un grand bailli à Arbon fur le lac . ville qui jouit de divers privilèges & est habitée par des Catholiques & des Réformés ou Calvinistes : les abbaves de Waldsaffen. & la prévôte d'Eningen font auffi unies au bourg d'Allenspach. Il y a deux illes dans domaine de l'évêque de Constance, qui le lac, au nord & au sud de la presqu'isse. est chancelier de l'université de Fribourg dans le Brisgaw, & a la première place à l'assemblée du cercle de Souabe: il a trois officiers héréditaires; sçavoir un maréchal, un maître d'hôtel & un chambellan, qui sont obligés de le servir à cause de leurs siess.

# 5. 3. Abbayes ou Prélatures Impériales.

Nous les partagerons en trois classes; sçavoir des Prélats qui ont rang de prince; des Prélats immédiats de l'Empire, qui composent le banc de Souabe; & des autres abbayes Impériales.

# 1. Prélats de Sonabe qui ont rang de Prince.

Il n'y a que deux Prélats de cette prémière classe.

Le premier est l'abbé de Kempten, abbaye nommée en Latin Campidona, de l'ordre de S. Benoît, située sur la riviere d'Iler dans le pays d'Almangem, portion de la Souabe méridionale, à 18. lieues au sud-ouest d'Augsbourg : elle fur fondée après le milieu du VIII. siècle, & enrichie par les bienfaits de la reine Hildegarde femme de Charlemagne : elle fut d'abord soumise immédiatement au pape; exemption qu'elle a toujours conservée. Elle est devenue ensuite si puissante, que son abbe, qui se qualifie Archimaréchal de l'Empire, & qui en cette qualité prétend être en droit de s'habiller en féculier les après midi, est le second de ceux qui ont voix & féance parmi les princes ecclésiastiques aux diettes de l'Empire. Il est élu par 12. religioux capitulaires qui font preuve de noblesse comme dans les chapitres d'Allemagne. Il y a 12. autres religieux domiciliaires, qui font aussi preuve de noblesse; & on éleve dans l'abbaye 6. jeunes gentilshommes habillés en religieux: Cette riche abbaye, qui étoit située dans la ville à laquelle elle a donné l'origine &

le nom, fut pillée, saccagée & brûlée en 1633, par les Suédois; on l'a rebâtie audehors sous le nom de Ste. Hildegarde; & l'abbé y a établi une imprimerie.

La ville de Kemptenne dépend plus du domaine de l'abbé depuis l'an 1525, qu'elle fe racheta. Elle est depuis libre & impériale & se gouverne en république aristo-démocratique. Ses habitans, qui sont un grand commerce de toiles, suivent la confession d'Augsbourg: elle sut brûlee en 1637, par les Impétiaux qui brûlerent aussi le sauxboutg situé de l'autre côté de l'Îler & joint à la ville par un pont-levis. Elle a encore beaucoup sousser en 1741, par un incendie: elle est enclavée dans les domaines de l'abbaye.

Ces domaines sont separés au levant de l'évêché d'Augsbourg par la riviere de Wertach: ils ont le pays d'Algow au nord & la baronie de Waldbourg au couchant. Leur érendue est d'environ 8. lieues communes de France du midi au nord & autant du levant au couchant. La riviere d'Iler les traverse du midi au nord. Ils consistent en 35. paroisses, sur lesquelles l'abbé a jurisdiction spirituelle & temporelle en beaucoup de sies & quelques châpe

teaux.

2. L'autre prélature est la prévôté d'Elwang ou Elwangen, située dans le diocése d'Augsbourg & dans la partie septentrionale de la Souabe, sur les frontières de la Franconie. C'étoit une abbaye de l'ordre de S. Benoît qui fut fondée au VIII. siécle, & qui a donné l'origine à la ville de même nom dans laquelle elle est située; fur la petite riviere de Jaxt, à 12. lieues au nord-ouest de Donawert. Elle sur sécularisée en 1460. & changée en prévôté féculière, composée d'un prévôt & de 12. chanoines féculiers, qui font preuve de noblesse. Le prévôt, qui a rang, voix & suffrage parmi les princes ecclésiastiques aux diettes de l'Empire, est aujour-

de cette prévôté à son église : il est souverain de la ville, qui est médiocre, sous la protection du duc de Wirtemberg. Il a ses grands officiers héréditaires & jouit d'un domaine qui a environ 10. licues d'étendue du levant au couchant, & 4. dans sa plus grande largeur du midi au nord. Le palais du prévôt nommé Schvenberg, est situé sur une montagne vis-à-vis de la ville; il possede aussi les châteaux de Lautern & de Tannebourg. Les Jésuites l'ordre de Citeaux. ont une maison de résidence à Elwang.

# 2. Abbayes du banc de Souabe.

La seconde classe est des abbés & abbesses qui composent le banc des prélats de Souabe; & qui ayant droit d'assister par eux-mêmes ou par leurs députés aux diettes de l'Empire, n'y ont tous ensemble qu'un suffrage. Il y a 14. abbayes immédiates d'hommes qui composent ce banc, parmi lesquelles il y en 2 6. de l'ordre de S. Benoît, qui sont.

r. Elchingen, située sur une montagne, auprès & à la gauche du Danube, à une dieue au-dessous d'Ulm : Conrad duc de

Saxe la fonda en 1128.

2. Gengenbach sur la Kintche, dans l'Ortnaw, à la droite du Rhin, à 4. lieues au sud-est de Strasbourg, & dans le diocése de cette ville : elle sut sondée en 740. & a donné l'origine à une ville qui est aujourd'hui libre & impériale. L'abbaye dépend présentement de la congrégation d'Alsace, & elle est sous la protection des princes de Furstemberg.

3. Irsée ou Irsingen & en Latin Ursinum: elle est située dans l'Algow & le diocése d'Augsbourg, à 1. lieues au nord-ouest de

la ville impériale de Kaufbeuren.

4. Ochsenhausen, en Latin Oschenusium: c'étoit autrefois un simple prieuré conventuel dépendant de l'abbaye de S. Blai-

d'hui l'archevêque de Tréves, par l'union se; mais le pape Martin V. l'érigea en abbaye en 1420. & depuis ce tems là l'abbé a rang parmi les prélats du banc de Souabe aux dierres de l'Empire. Elle est située dans le diocése de Constance sur la petite riviere de Rotham à 4. lieues au nord-ouest de la ville impériale de Memmingen. A une lieue de cette abbaye vers le nord-ouest est celle d'Eppach, & à une lieue au nord-est celle de Guttenzel, en Latin Dei Cella; toutes deux de filles de

> 5. Petershausen dans un fauxbourg de la ville de Constance : on en a déja parlé.

6. Weingarten, & en Latin Vinea ou Monasterium Vinearum, située à 3. quarts de lieue au nord-est de la ville impériale de Ravensbourg, & à 4. & demie au nord du lac de Constance, dans le diocése de cette ville. Elle doit son origine à Guelfe duc de Bavière, qui y transfés ra vers le milieu du XI. siècle celle d'Altdordf en Souabe, fondée au commencement du X. La Martiniere, après d'Audifred a avancé, que cette abbaye est en Souabe au territoire de Nuremberg dans le bourg d'Altdorf; mais cette abbaye est fortéloignée de Nuremberg & de la Franconie : ils ont été trompés l'un & l'autre par le nom d'Aliderf. En effet l'abbaye de Weingarren est siruée à une demi lieue au couchant d'Altdorf, & non à 3. lieues comme le dit Hubner, petite ville ou bourg de Souabe, qui appartient à la maison d'Autriche; mais bien différente de la ville d'Alterf en Franconie. Du reste plusieurs princes de la maison de Baviére ont eu leur sepulture dans l'église de l'abbaye de Weingarten, qui est riche & puissante, & dont le célébre Bucelin a été religieux : l'abbé a le fecond rang parmi les prélats du banc de Souabe; & il partage le directoire de ce banc avec celui d'Ursperg; en sorte que l'un est directeur des abbayes qui sont à la droite de l'Îler, & l'autre riviere.

7. Les Chanoines Réguliers n'ont qu'une abbaye impériale en Souabe : c'est celle de Wettenhausen située dans le diocése d'Augsbourg, à une demi lieue à la droire de la riviere de Guntz, & à deux lieues & demie de la droite du Danube.

8. L'ordre de Citeaux n'en a auffi ou'une, qui est celle de Salmansweiter ou Sa-Iem; & Salemium en Latin. Elle est dans le diocése de Constance à 1. lieues & demie au nord-eft d'Uberlingen & du lac de Constance : elle fut fondée en 1117. C'est la plus belle, la plus riche & la plus puissante de l'ordre de Cîteaux en Allemagne; & elle a été la mere de plusieurs autres. L'abbé a entr'autres 7. abbayes de filles en Souabe fous fa jurifdiction. Elle entrerient aujourd'hui environ 80, religieux; & la communauté a été autrefois beaucoup plus nombreuse. Elle est jointe à une petite ville fort peuplée & fort marchande, dont les habitans font la plûpart Catholiques.

L'ordre de Prémontré a en Souabe les 6. abbayes suivantes, dont les abbés ont érigée en abbaye en 1149. séance au banc des prélats de ce cercle. 9. Marchthal , située sur un rocher au-

rarès & à la droite du Danube, dans le diocése de Constance, à 7. lieues au-dessus de la ville d'Ulm. Ce n'étoit qu'une fimple prévôté fondée en 1170, qui fut érigée en abbaye au commencement du XV. fiècle. L'abbé a le premier rang parmi les prélats du banc de Souabe.

10. Munch-Roth , & en Latin Rothum. firuée fur la perite riviere de Roth qui lui donne son nom dans le diocése de Confrance, à 3. lieues au couchant de la ville impériale de Memmingen. Elle fur fondée en 1126. sous le ritre de prévôté & n'a celui d'abbaye que depuis l'an 1140.

sbourg, siruée entre la ville de Weissen- berté de se marier & doit être confirmée

de celles qui font à la gauche de cette horn, qu'elle a au couchant, & la riviere de Guntz qui est au levant , à une lieue de l'une & de l'autre.

> 12. Schuffenriedt , &c en Latin Sorethum; firuée dans le diocéfe de Conftance, à 3. lieues au fud-ouest de la ville impériale de Biberach : ce ne fur d'abord qu'une prévôté fondée en 1188. & érigée en abbaye en 1441. Elle fut brûlée en 1637. & magnifiquement rétablie peu de tems après.

13. Weiffenau , & en Latin Augia Minor ou Alba Augia Sueverum , fituée dans le diocése de Constance, sur la riviere de Schuff qui fe jette dans le lac de Conftance à 1. ou 4. lieues de là : elle est à un quart de lieue au deslous de la ville de Ravensbourg. Elle fut fondée en 1145 fous le ritre de prévôté & érigée en abbaye en 1157. Elle eft une des plus belles & desplus riches d'Allemagne.

14. Ursperg , située dans le diocése d'Augsbourg, à la gauche & auprès de la riviere de Mindel, à 5. lieues au dessous de la ville de Mindelheim, & à autant de la rive méridionale du Danube, Elle fur fondée en 1145, sous le ritre de prévoté &c

Outre ces 14. abbayes qui composent le banc des prélats de Souabe, il ya dans ce cercle 6. abbesses qui se qualifient princesses de l'Empire, & qui sont du nombre des prélats immédiats de Souabe : ce font les fuivantes, qui font routes dans le diocése de Constance.

1. Buchan, ville impériale, fituée fur le lac de Federsés, à 4. lieues au couchant de Biberach . & à 2. lieues de la rive méridionale du Danube. Ce monastère fut fondé vers la fin du VIII. siècle sous la régle de S. Benoît. Les religieuses se sont transformées en chanoinesses séculieres. Le chapitre est composé de 8, chanoinesses capirulaires qui font preuve de noblesse & qui 11. Roggenbourg dans le diocéle d'Aug- élisent l'abbesse ; elle seule n'a pas la lipar le pape. Quoique cette abbaye soit siruée en Souabe, l'abbelle a rang néantmoins dans les diettes de l'Empire parmi los abbesses du Rhin.

2. Lindau, ville siruée à l'extremité de la Sonabe dans une isle du lac de Constance qui a 4500 pas de tour, & qui est jointe à la terre ferme par un pont de pierre long de 290, pas. Cette abbaye fur fondée sous la régle de S. Benoît & sous l'invocation de S. Etienne vers la fin du IX. fiècle. Les religieuses qui se sont changées en chanoinesses séculieres font preuve de noblesse de trois races & elles ne sont que lac de Constance dont on a déja parlé. 4. L'abbaye par un privilége singulier sert d'afile aux criminels; un incendie la ré- tre abbaye dont on a aussi parléduisit presque en cendres en 1728. La ville est libre & impériale & fort commerçante: elle est assez grande, bien bâtie & fortifiée. Les habitans sont Luthériens, & vivent bien avec les chanoinesses qui sont Catholiques.

Les 4. abbayes suivantes sont de l'ordre

de Cîteaux.

3. Baindt, ou Hortus Floridus en Latin, fondée en 1241. & située sur la riviere de Schuss à demi lieue de Weingarten: la communauté est composée de 10. religienfes.

4. Guttenzel ou Bonacella en Latin, fondée en 1237. & située à 4. lieues au nordouest de Memmingen : il y a 27. reli-

gieules-

5. Heggenbach, située entre Biberac & l'abbaye d'Oschenhausen, a 36. religieuses.

G. Rothenmunfter , Rubrum Monafterium en Latin, située à demi lieue de Rothweil-

a 24. religieules.

On voit encore en Souabe 6. autres abbayes de filles de l'ordre de Cîteaux qui Sont celles d'Ober-Schonenfeld, Kircheim & Lavingen dans le diocése d'Augsbourg, & celles de Waldt, Heil-Crentzthal, & Neudingen dans le diocése de Constance.

princes ecclésiastiques du cercle de Souabe le grand commandeur d'Alschaussen de l'ordre Teutonique, bourg situé dans le comté de Weringen, à 3. lieues au midt de la ville impériale de Buchau.

### 3. Autres Abbayes Impériales.

On en compte 6. dont les abbés prennent le titre de prince; mais qui n'ont pas séance dans le banc des prélats de Souabe-Ces six abbayes sont de Fordre de Saint Benoît.

r. Reichenau, située dans une isse du

2. S. Ulric & Ste. Afre d'Augsbourg au-

3. S. Blaife, abbaye fruée dans un lier folitaire, rude & inégal de la Forêt Noire au diocése de Constance, à 6. lieues au sudest de Fribourg en Brisgaw, sur la petite riviere d'Alb, qui se jette dans le Rhin à 4. lieues de l'abbaye vers le midi. Ce monastère, qui fut fondé en 945. & qui est aujourd'hui un des plus riches & des principaux d'Allemagne, a été entierement rébâti à neuf. Il entretient 120, religieux, en y comprenant 3. prieurés conventuels, & plusieurs prévôtés & cures régulieres qui en dépendent. L'abbé a sous sa jurisdiction le monastère de Bénédictines de Berau situé dans la Forêt Noire à 2. lieues au nord-ouest de l'abbaye : il a séance aux dierres du cercle de Souabe, non comme abbé; mais comme seigneur de Bondorf près d'Uberlingen ;& il siège par cette raifon parmi les comtes.

4. Isne ou Isni, fitude dans l'Algow & le diocése de Constance, sur un ruisseau qui lui donne son nom, à 5. lieues au nord-est de la ville de Bregents & du lac de Constance. Elle fut fondée au XI. sièele, sous l'invocation de S. Jacques & de S. George. Son abbé a rang & séance parmi les abbés du banc du Rhin. Hubner On doit mettre encore au nombre des dit mal-à-propos qu'elle appartient aux Augustins. La ville est impériale & ses ha-

bitans font Protestans.

5. Ottaburen fiture dans le diocefe d'Aughourg, fir la gauche de la riviere de Gunez, a deux lieues au fud-eft de la ville imperiale de Memmingen. L'églife eft dédité fous le nom des SS. Alexandre & Théodore martyrs. Les Bénédictins y on étable un collège pour l'éducation de la jeunelle qu'ils infrutifent.

6. Ziviléd ou Swilfeld, nommée en La-

zin Ad Duplices Aguas, enclavée dans les domaines des barons de Waldbourg & firuée dans le diocése de Constance, à une lieue & demie à la gauche du Danube , &c a dix lieues au deffus d'Ulm. Elle fur fondée ou plûtôt rétablie fous l'invocation de la Vierge vers la fin du XI, fiécle, Cette abbaye eft rrès-confidérables l'abbé a incifdiction fur trois abbayes de Bénédictines de Souabe; scavoir sur celles de Berg ou Marie Mons & d'Urfpring dans le voifinage, & de Francen-Alb : Il v a plufigurs prionrés conventuels qui dépendent de l'abbave de Zwilfeld, dont les abbés ont établi un collège à Ebing , petite ville firuée à la gauche du Danube à 5 lieues au levant de Zwilfeld, dans les domaines de la maifon d'Autriche, où les Bénédictins de cette abbave enseignent les belles lettres. Christophe Buttler abbé de Zwilfeld composa en 1671. des constitutions uniformes pour tous les monastères de l'ordre de S. Benoît en Souabe unis en congrégation ; & outre la plûpart des abbayes impériales de l'ordre de S. Benoît dont on vient de parler, celles de Mererau. Auria Minor ou Auria Brigantina en Latin, auprès de Bregents; de S. George de Willingen , de S. Trutpert , & de S. Pierre dans la Forêt Noire à 4. lieues de Fribourg dans le Brifwau : de Blanc-Beuren dans le diocése de Constance ; de Fultenback, Fueffen , Degginghen , & Neresheim dans le diocése d'Augsbourg, dépendent de cet-

#### II. PRINCIPAUTÉS SECULIERES.

DU CERCLE DE SOUABE.

Nous les parragerons en 6. articles qui comprendront s°.Les domaines de la maifon d'Autriche; 2°. Ceux de l'électeur de Bavière, 3°. Les Etats de Wittemberg, 4°. Le marquisat de Bade, 5°. Les principautés,6°. les comtés du cercle de Souabe.

#### §. 1. Domaines de la maison d'Autriche es Souabe.

Ces domaines, qu'on appelle I Martiche Anterieure ou Soude Autrichieme, sonn difpersés ou enclavés dans diverses portions de ce cercle, dont ils ne sont pas partie; & tils font compris dans celus d'Autriche, fous la regence d'Inspruck dans le Tirol. Nous les partagerons en 12 articles, & nous fuivrons l'ordre alphabécique.

1. Le comté de Bregentz. La ville de Bregentz , nommée Brigantium en Latin . a donné son nom à ce comté, acquis par la maison d'Autriche, partie en 1450. & partie en 1522. Elle est fituée fur une petite riviere de fon nom à fon embouchure dans le lac de Constance, qui la borne au couchant. & elle a au levant le Tirol. dans lequel quelques-uns la comprennent. Il y a un ancien château avec une abbaye de Bénédictins fondée au VII. fiècle . rétablie à la fin du XI. & située dans une isle formée par la riviere de Bregentz à fon embouchure dans le lac de Conftance : ce qui lui a fait donner le nom Latin de Major Infula : on la nomme aussi Alba Augia Brigantina & Augia Major Brigantina. Cette abbaye, nommée en Allemand Mereram, est très-considérable, & dépend de la congrégation de Souabe.

1. Le Brifgan. Ce pays s'érend le long du Rhin, qui le borne au couchant. En y comprenant sa partie méridionale, qui lieues communes de France du midi au nord, & autant du levant au couchant dans fa plus grande largeur : il est borné au nord par l'Orman - au levant par une chaîne de montagnes qui le féparent de la Forêt Noi- treuse du Mont S. Jean-Baptifle & l'abre;& au midi par la riviere de Wifel qui fo ierre dans le Rhin entre Bale & Huningue, & qui le sépare des 4. villes Forestiéres : le terrain en est bon & fertile. La partie septentrionale, qui appartient à la maison d'Aurriche, comprend le landgraviat de Brifac, qui après avoir été possedé par la maison de Bade a passé en 1330. dans celle même ordre, fondée vers la fin du XI. d'Autriche ; & le comté de Fribourg , qui la fin du XIV, fiècle,

FRIBOURG, capitale du pays, est située à 7. lieues de la droite du Rhin , vers le 48. à l'occasion des mines qu'on trouva aux environs : elle est grande & bien peuplée. Elle éroit très-forte, & défendue par une citadelle & deux forts situés sur une monmone. Les Suédois la prirent en 1612, les François en firent la conquête en 1677. & la rendirent en 1697, avec plusieurs villages de sa dépendance , à la maison d'Autriche par le traité de Rifwick, Louis XIV, la reprit en 1713. & la rendit l'année fuivante parla paix de Radítat. Enfin le roi Louis XV. l'ayant reprife en 1744, en a fait rafer les fortifications.

Il y a à Fribourg une collégiale dont le clocher est remarquable par sa hauteur & par fastructure : les Dominicains & les Capucins y ont des couvents, & les Jésuires un collège. Ces derniers enseignent la philosophie & la théologie dans l'université de cette ville fondée en 1450, & des bourg, a au dehors l'abbave de Wunnen-

appartient à la maison de Bade, il a 12. professeurs séculiers le droit & la medecine. Il y a un autre collège nommé la Sapience, pour toutes les facultés. Les ouvriers de Fribourg font fort industrieux pour polir les pierres précieuses. La Charbave de Guntersthal de filles de l'ordre de Circaux, font fituées aux environs de la ville : on voit à trois lieues vers le midi l'abbaye de Bénédictins de S. Truspers rétablie au commencement du X. siècle; & à peuprès à une égale distance vers le levant. celle de S. Pierre dans la Forêt Noire du

Brifat est une ancienne ville située à la a appartenu à la maifon de Furstemberg. droite du Rhin, sur lequel elle a un pont Les habitans de ce comté, après s'être ra- de bateaux, à trois lieues au couchant de cherés, se donnerent à celle d'Autriche vers Fribourg. Elle étoir autrefois la capitale du Brifeaw, auguel elle a donné son nome on l'appelle le Fieux Brifac, pour la diftinguer du Nouveau, situé à la gauche de ce degré 5. m. de latitude, fur la petite ri- fleuve. C'étoit une des plus fortes & des plus vie de Freiseim, au bout d'une plaine fer- importantes places de l'Europe : mais rile, fur une haureur où commence la Fo- fes fortifications font rafées depuis quelret Noire. Elle fut bâtie vers l'an 1120. ques années. Le duc de Weimar général des troupes Sucdoises la prit en 1638, elle fur cedée dix ans après par la paix de Munster, à la France, qui l'a rendue à la maison d'Autriche en 1697. Les François la reprirent en 1703. & la rendirent en 1714. elle est parragée en ville haure & basse. Willingen, place forte & gros bourg fitué à l'extrémité orientale du Brifgaw, est un paffage important pour entrer dans la Forêt Noire : il est à deux lieues au nord de Thonesching où sont les sources du Danube. A une lieue au nord-est éroit l'abbave de Saint George de Bénédictins , firuée" dans certe forêt & fondée ou plûtôt rétablie à la fin du XI. siècle : elle a été transferée à Willingen, où les Franciscains Conventuels ont un couvent. Kenfigen , petite ville située dans une isle formée par la riviere d'Eltz, à 4. lienes au pord de Frithal, en Latin Jusunda Vallis, de filles de l'ordre de Circaux. Celle de Tennenbach de 25, religieux du même ordre, nommée en Latin Porta-Cali, est située aussi

mée en Latin Porta-Coll, est tituée austi dans le Brifgaw, à trois lieues au nord de Fribourg, auprès du châreau de Horberg. La maifon de Bade-Dourlack possede

la parie méridionale du Brifgaw, aindi qu'on l'à dis remarqué : cette parie comprend la feigneurie de Batemwiler, firede à 4, lieuse au mord-ett de Bille, de zelle de Rarles fituée fit un rocher, à la droite de la rivière de Wilel, à deux lieuer au nord-ett de Bille. On voir dans l'étende de cette de entires le chitacut de Fradence de Ville de la cette de Bille. On voir dans l'étende de cette demire le chitacut de Fradence de Ville par la vilotire que le marchet de Ville y temporte et l'estat de Ville de Ville y temporte et l'estat de Ville de Ville

Heiteren on Heidersbeim , à rois quarts de lieue à la droite du Rhin , à trois lieues au fud-eft de Brifach , entre le haut & le bas Brifasw , eft un château chef-lieu du grand prieuré d'Allemagne de l'ordre de Malte , qui donne rang & féance au grand prieur aux diettes de l'empire 3 lequel eft compris dans le cercle du Flaux Rhin, com-

me prince ecclésiastique,

3. Le Burgraviat ou Margraviat de Bureasy. Il s'étend dans la partie orientale de la Souabe, & dépend pour le spirituel du diocéfe d'Augfbourg, Il est borné au nordest par la rive méridionale du Danube, audelà duquel il a quelques dépendances ; & au levant par la riviere de Lech qui le couchant. Sépare de la Bavière , & ensuite par la riwiere de Wertach qui le fépare de l'évêché d'Augsbourg : il a environ douze lienes communes de France d'étendue du levant au couchant & 10. du midi au nord. La race de Marggraves ou marquis qui l'ont possedé ayant manqué en 1182. ou selon d'autres en 1304, il entra dans la maison d'Autriche, & a fait quelquefois l'apanage des caders de cene maifon : ce margpraviat comprend le pays nommé Rifchom,

fitué dans fa partie méridionale.

La ville de Bragaw, capitale du payarde fittude fru me detevation à la gauche du Mindel, à y, lieuer su couchant d'Aught-bourg, les I Billitter y out un collège, bourge de la collège d

4. La Ville de Constance : on en a parlé

- ailleurs.

4. Les 4. Villes Forestiéres. On nomme ainsi quatre villes situées des 2. côtés du Rhin vers sa source, au dessus de Bâle. fur les frontières de la Suisse. On les appelle Foreflieres, parceque la Forer Noire s'erendoit anciennement dans ce pays. qui a neuflieues communes de France d'étendue du levant au couchant, & 4. 26. dans sa plus grande largeur du midi au nord. Il est un des plus anciens parrimoines de la maison d'Habsbourg ou d'Autriche. Suivant les anciens traités, les Suisses sont en droit d'y tenir garnison en tems de querre, à cause que c'est le boulevart de leur république. Ces 4. villes sont les suivantes en commençant par le

Rhinfid. Ceft la plus forre des 4. mais elle eft perite. Elle eft fituée à la gauche du Rhin für lequel il ya un pont, à trois lieuesau desfits de Bèle, dans le pays des anciens Rawagens. Elle a eu anciennement sitre de comté : les François la prirent en 1744. & renverferent le fort de Bortfall fitué dans une ille du Rhin qui la défendair.

Seckingen siruée dans une isle du Rhin, à deux lieues & demie au dessus de Rhinfeld. feld. C'est la plus perite des 4. elle communique des deux côtés par un pont avec la terre-ferme. Il y avoit une abbaye de Bénédictines qui se changerent en chanoinesses séculieres nobles: on la dit fondée en 495. par S. Fridolin abbé; elle est sous la protection des archiducs d'Autriche, qui en sont les avoués & les vassaux : il paroît que cette abbaye ne subsiste plus.

Leuffenbourg, à deux lieues au dessus de Seckingen, est la troisième ville Forestière. Le Rhin la coupe en deux parties presque égales, jointes par un pont, d'où l'on peut voir la cataracte faite par ce sleuve un peu au dessus, & où on pêche beaucoup de saumons. Il y a un château où réside le grand bailli du pays & plusieurs églises.

Valdshout, qui est la quatriéme ville Forestière, est située à la droite du Rhin, à deux lieues & demie au dessus de Laussenbourg : elle est perite & munie de quel-

ques fortifications. 6. Le comté de Hohenberg : il est situé vers les sources du Neckre au midi du duché de Wirtemberg. Il prend son nom d'un château situé sur cette riviere, à six lieues au midi de Rotweil, qui étoit la demeure de ses anciens comtes. On donne à ce comté, qui n'est pas contigu, environ 5. lieues de long sur 4. de large: on le partage en haut & bas. D'autres le divisent en deux bailliages de Willingen & d'Orbec, & y comprennent par conséquent le Ir. que quelques - uns mettent dans le Brisgaw & dont on a déja parlé. Rotembourg petite ville fur la gauche du Neckre, separce par un pont de celle d'Ehing, est la principale de ce comté, les Jésuites y ont un collège. On voit encore dans ce comté quelques autres petites villes ou châteaux.

7. Le Comté de Montfort situé au nord que celle d'Offenbourg. de celui de Bregentz, & borné au fudouest par le lac de Constance : il a en- ou dans la partie du diocése de Strasbourg Tome II.

viron 4. lieues communes de France d'étendue du midi au nord, & autant du levant au couchant; la riviere d'Ober-Arg le traverse du levant au couchant jusqu'à son embouchure dans ce lac. Les principaux lieux sont Tetlleng & Langenaw.

8. Le Landgraviat de Nellenbourg : il est borné au nord par le pays d'Hegow, qui le borne aussi au levant, avec le lac de Constance : il a le canton de Schaffouse au midi. Son étendue du midi au nord, est d'environ six lieues; & il en a à peu près autant du levant au couchant. La race des landgraves aiant fini en 1591, il échut à la maison d'Autriche. Il prend son nom d'un ancien château fitué fur une montagne à deux lieues au nord-ouest de Constance: Stockach en est la principale ville.

9. L'Ortnaw. Ce pays s'étend à la droite du Rhin, qui le sépare de l'Alsace, & contient la partie du diocése de Strasbourg située à la droite de ce sleuve. Il a le Brisgaw au midi; le marquifat de Bade au nord & le duché de Wirtemberg au levant: son étendue est de 8. à 9. lieues du midi au nord le long du Rhin & à peu près autant du levant au couchant. La riviere de Kintche le traverse du sud-est au nordouest, jusqu'à son embouchure dans le Rhin. Le plat pays, qui est fort fertile & dont la maison d'Autriche a la présecture provinciale, appartient pour la plus grande partie à cette maison:le reste est du domaine de l'évêque de Strasbourg, qui y possede les bailliages d'Oberkirck & d'Oppenaw, & qui, comme possesseur de ces bailliages, est soumis à l'empire ; de l'évêque de Spire & du comte de Hanaw. On y voit les trois villes impériales d'Offenbourg, Gengenback & Zell. Hubner au lieu de la première y met celle d'Orthau, qui nous paroît imaginaire, ou la même

On voit cinq abbayes dans l'Ortnau,

qui est à la droite du Rhin. De ces cinq élisent leurs magistrats. Les autres lieux abbayes il v en a 4. de l'ordre de S. Bé- deces trois comtés n'ont rien de remarnoit; fcavoir, Schwartzach, qui fut tranf- quable. ferée dans l'endroit où elle est au IX. siècle : Gengenbach dont on a parlé ailleurs; un reste de l'ancien duché de ce nom-Schutter, en Latin Offonis Cella, & Et- 11 est fitué au nord de la rive septentrio. ten-Munster, en Latin Atonis Monasterium nale du lac de Constance ; & on lui donfiture fur la riviere d'Ettenbach, Cesqua- ne 16, lieues de long du Jevant au coutre abbayes, avec trois autres du diocése de Strafbourg situées à la gauche du Rhin, forment la congrégation de Bénédictins d'Alface, érigée en 1611. & gouvernée par un préfident, qui est toujours un abbé de ces sept abbayes. La cinquieme abbave del Ortnau est celle de Tous les Saints. en Latin Cella Omnium Sanctorum, de l'ordre de Prémontré ; elle est située dans une folitude. Ce n'étoit d'abord qu'une prévôté qui fut enfuite étigée en abbave: elle est dans l'étendue de la prévôté d'Oberkirck ; & il y a 10. religieux.

10. Les comtés de Pludents, de Sonneberg & de Veldkirch ou Feldkirch firués dans la partie la plus méridionale de la Souabe, & bornes au nord par les comrés de Montfort & de Bregents ; au levant par le Tirol; au midi par le pays des Grifons & au couchant par le Rhin qui les fépare du canton d'Appenzel. La maifon d'Autriche acquit les deux premiers de ces trois comtés, que quelques-uns comprennent dans le Tirol, en 1463, pour 20000, florins d'Allemagne, & le troisiéme en 1376, Pludents eft une petite ville & Sonnenberg un château , fitues dans les montagnes, près de la riviere d'Ill, qui fe jerre dans le Rhin à 7, lieues au midi du lac de Constance, Feldkirck, est une perite ville, affez jolie, fituée dans le diocése de Constance, dans une valée sur la même riviere d'Ill vers fon embouchure dans le Rhin , à 5. lieues au sud-est d'Appenzel. Les Jésuites v ont un collège, Elle est bien bâtie & fort marchande : les habitans, qui jouissent de divers priviléges,

11. Le grand Bailliage de Sonabe : c'est chant , fur 8. de large, On y voit 4. petites villes impériales : la maifon d'Autriche n'y en possede aucune ; mais il y a beaucoup de châteaux & de fiefs disperfés, qui dépendent de ce grand bailliage. Le principal de ces châreaux est celui d'Altdorf , où il y a une cour de justice pour toute la province.

12. Enfin la maifon d'Autriche nosfede en Souabe Weiffenborn , perite ville qui a ritre de comré, fituée à 4, lieues au fudest d'Ulm ; deux ou trois autres perites villes aux environs de cette derniere ville des deux côtés du Danube; & celle de Riedlingen fituée à la gauche de ce fleuve à 12. lieues au desfus d'Ulm. A deux lieues au nord-oueft de Riedlingen , au pied des montagnes qu'on appelle les Alpes de Sonabe, qui s'étendent à la gauche du Danube , est l'abbaye , d'Heilgen-Creucztal , en Latin Vallis S. Crucis, de filles nobles de l'ordre de Cîreaux.

#### §. 2. Domaines de Souabe qui appartiennent à la maison de Baviére.

Le principal domaine que la maifon de Baviere possede en Baviere est la principauté de Mindelheim : elle prend fon nora de la riviere de Mindel qui la traverse du midi au nord,& qui se serre dans le Danube à 12, lieues au dessous de la ville de Mindhelheim, la feule du pays qui mérire quelque attention. Cette principauré fait partie du pays d'Algor ou Almanger, & elle a environ 6. lieues d'étendue du midi au nord, & 4. du levant au couchant. Cette ville est située à 10. lieues au sudouest d'Augsbourg dans une plaine; il y a un château & un collège de Jésuites. Le reste de la principauté contient 38. villages, qui dépendent du diocése d'Augs-Barbu comte de Wirtemberg sur élevé en

bourg pour le spirituel.

Les autres domaines de la maison de Bavière en Souabe sont le comté de Sch-wabak situé à six lieues d'Augsbourg, & les deux tiers de la seigneurie de Wissentaig, qui est située sur les frontieres du duché de Wirtemberg, & qui a quatre lieues d'étendue du midi au nord sur trois de large: l'autre tiers appartient au prince de Furstemberg.

# 5. 3. États de Wirtemberg.

Ils comprennent le duché de Wirtemberg proprement dit à la droite du Rhin & dans la Souabe, & la principauté de Montbeliard à la gauche de ce fleuve, dans l'étendue de l'ancien royaume de Bourgogne.

# 1. Duché de Wirtemberg.

Il est borné au nord par le Palatinat du Rhin, au levant par divers états du cercle de Souabe, au midi par la principauté de Furstemberg & au couchant par l'Ortnaw & par le marquifat de Bade. C'est l'état le plus étendu & le plus considérable du cercle de Souabe : il a 25. à 30, lieues communes de France du midi au nord & autant du levant au couchant; mais il y a quelques états indépendans qui y sont enclavés. Il faisoir anciennement partie du duché de Souabe, dont les ducs le démembrerent en 1080, pour le donner en fief à titre de comté à Conrad seigneur de Buttelsbach chef de la maison de Wirtemberg. Ulric IV. comte de Wirtemberg, obtint au XIV. siècle de l'empereur Louis de Bavière la dignité de Porte-Étendart

de l'Empire, qu'il a transmise à ses descendans; en sorte que quand l'empereur commande en personne l'armée de l'empire, le duc de Wirtemberg a droit de porter la cornette impériale. Everard le Barbu comte de Wirtemberg sur élevé en 1495. à la dignité de duc de ce pays. Le duc Frédéric I. obtint en 1599, de l'empereur Rodolse II. que la séodalité établie en 1534, dans le duché de Wirtemberg envers celui de Souabe ou plutôt envers la maison d'Autriche, seroit supprimée; & que pour dédommager cette maison, elle hériteroit du duché de Wirtemberg faute d'hoirs mâles.

Frédéric I. mourut en 1608. Jean Frédéric son fils aîné lui succèda dans le duché de Wirtemberg; il eut un quatriéme fils nommé Jules-Frédéric, qui a fait la branche de Wirtemberg-Oëls établie dans la Basse Silesie; c'est la seule, avec la ducale, qui subsiste aujourd'hui de cette maison, partagée autrefois en plusieurs autres. Elle fut une des premières d'Allemagne qui embrassa le Luthéranisme qu'elle établit dans ses états. Everard Louis duc de Wirtemberg étant mort en 1733. sans enfans legitimes, Charles-Alexandre son cousin, qui professoit la religion Catholique, lui succéda, après avoir donné des assurances, à ses sujets qui suivent la plupart la religion Protestante, de leur laisser la liberté de conscience : ainsi la branche ducale est aujourd'hui Catholique: mais celle de Wirtemberg-Oëls fuit la religion Protestante. Le duc de Wittemberg, outre la charge de porte-enseigne de l'empire, a celle de grand veneur ; & en cette qualité il possede le comté de Gruningen : outre le suffrage qu'il a aux diettes de l'empire dans le collège des princes, il en a un second comme prince de Montbeliart : il est souverain dans ses domaines; & il y exerce la justice criminelle sans appel: pour le civil on pent appeller à la cham-Sij

140 bre Impériale de Wetzlar.

Le duché de Wirtemberg est un des meilleurs pays d'Allemagne; & il y en a peu qui foient aussi fertiles & aussi peuplés, quoiqu'il y air quantité de montagnes & de bois : il occupe une grande partie de la Forêt Noire autrefois très-étendue, qui a auiourd'hui 24. lieues de long fur 8. de large. Les peuples qui l'habitent sont forts , robuftes & courageux. Il est arrosé par plufieurs rivieres dont la principale est le Neckre qui le traverse du midi au nord. Il est abondant en grains, en fruits, en pâturages, en gibier & en possson : on v recueille du vin sur les frontieres du Palatinat; & on v trouve des mines & des fontaines falées. On v compre 26. villes, 88, gros bourgs & 645. villages. Il dépend, pour le foirituel , prefoue entiérement du diocése de Constance, excepté dans sa parrie seprentrionale, qui est de celui de Spire : le Neckre le divise en partie occidentale & orientale.

STUTGARD, qui en est la ville capitale & la réfidence du duc, fituée à 3. quarts de lieue à la gauche du Neckre vers le 48. degré 42. m. de latitude, dans un lieu bas, entre des collines remplies de vignobles , à 21. lieues au nord-est de Strasbourg. Le palais du duc est fort beau, quoique ancien. & accompagné de magnifiques jardins. Les rues de la ville sont étroites & les maifons bâries de bois : mais il v en a de fort belles, avec des rues larges & droites, dans le principal de ses trois fauxbourgs, qu'on est un fort beau bâtiment. Il y a trois temdans cerre ville.

c'étoit un comté que les comtes de Wir-

temberg acquirent en 1342. Elle est firuée dans un terrain inégal fur la gauche du Neckre qu'on y patfe fur un pont de pierre, à 8. ou 10. lieues au deffus & au , midi de Stutgard. Elle est célébre par son université fondée en 1477, elle est passablement grande & bien peuplée : il y avoit de plus un collège ou école illustre qui a été supprimé. On v voit un séminaire où on entretient 300. jeunes étudians en théologie. La ville est gouverneé par 2. baillifs; le grand & le perit , & par plusieurs autres magistrats. Dans le principal temple font les tombeaux de plusieurs ducs & duchesses de Wirremberg.

Les autres lieux de la partie occidentaledu duché de Wirtemberg font Louisbourg. ville d'environ 600 maisons nouvellement bârie , à 2. lieues de Stuteard avec un magnifique palais que les dues y ont fair clever en 1708. Freudenfludt , autre nouvelle ville, réguliere & fortifiée, bâtie au commencement du XVII, fiècle, à l'en-1. La partie occidentale renferme trée de la Forêt Noire, entre Tubinque & Strasbourg. Calb petite ville avec un ancien titre de comté, fituée dans le diocéfe de Spire. Wildb.id , lieu fameux par fes eaux thermales. Liebenzell, qui a des eaux falutaires; Babenhausen, abbave autrefois de l'ordre de Cîreaux fituée à une lieue de Tubingue, changée aujourd'hui en un college ou on entretient 25. jeunes étudians fous un professeur ; Deuckenford , où on . entretient un pareil nombre d'étudians ; Hirfihau ou Hirfauge, ancienne abbave de Bénédictins fondée au IX. fiècle fur le Naappelle le Riche: la chancelerie du prince golt, à 2, lieues au dessous & au nord de la ville de Calb, dans la Forêt Noire & ples pour les Protestans, sans compter l'é- le diocése de Spire, dont l'abbé Tritheme glife Catholique du château. Il y a un a écrit la chronique : certe abbave, où il y collége où on enfeigne les langues & les avoit autrefois une école célébre, après sciences. Les états du pays s'assemblent avoir été envahie par les Protestans vers le milieu du XVI. fiècle, avoit été réta-Tubingue est la seconde ville du pays : blie en 1630, mais enfin elle sur cedée aux ducs de Wirtemberg par le trairé de Westphalie.

l'ordre de S. Benoît située dans la Forêt Noire, vers la source de la Kintche, dans le diocése de Constance, & fondre vers la fin du XI. siècle. Celles de Maulbrun & de Kirchbach, de l'ordre de Cîteaux, siruées dans le diocése de Spire à la gauche de l'Entz vers les frontieres du Palatinat, à 2. lieues l'une de l'autre, furent aussi sécularisées par la paix de Westphalie en faveur des ducs de Wittemberg.

2. On voit dans la partie orientale du duché de Wirtemberg, qui est presque entierement du diocese de Constance, Wirtemberg vieux château qui a donné fon nom au pays; Canstadt sur la droite du Neckre, à 2. lieues au nord-est de Stutgard, petite ville bien peuplée située dans un pays fertile avec des bains d'eaux thermales, où les réfugiés François ont une église; Lorch, & en Latin Laureacum, ou plutôt Lorsacum, ancienne abbaye, aujourd'hui Luthérienne, située sur le Rems, entre la ville de Schorndorff au couchant & celle de Gemund au levant; plusieurs ducs de Souabe & quelques empereurs y ont eu leur sepulture : il ne faut pas la confondre avec Lorch ou Laurisheim au diocése de Wormes dont on a déja parlé; Adelberg, autrefois abbaye de l'ordre de Prémontré, située à 2. lieues au sud-est de Schorndorff, fondée en 1781, envahie par les Luthériens en 1518. & 1565. rétablie en 1630. & sécularisée par la paix de Westphalie en faveur des ducs de Wirtemberg, qui y ont établi un collège; Goeppingen sur la riviere de Vil, qui est une des principales villes du duché avec un château : il y a des eaux minerales très-célébres; Aurach, petite ville avec un château fort ancien qui a titre de comté; Kircheim perite ville avec un château ducal; Heidenhein chef-lieu d'une seigneurie particuliere avec un châreau, du diocéle d'Augsbourg; Konigsbrun

Alberspach étoit une autre abbaye de & en Latin Regius Fons, abbaye de l'ordre de Cîteaux; située à 3. lieues de Nordlingen, dans le diocése d'Augsbourg, à 8. lieues au nord-ouest de la ville de Dillingen & du Danube, dans la vallée & sur la riviere de Brentz, sécularisée par la paix de Westphalie en faveur des ducs de Wirtemberg. Elle fut fondée en 1302. par l'empereur Albert I. & l'impératrice Elisabeth sa femme, & a été impériale; Blauburen abbaye de Bénédictins fondée vers la fin du XI. siècle dans le diocése de Constance à 4. lieues au couchant de la ville d Ulm, for la petite riviere de Blau, envahie par les ducs de Wirtemberg au XVI. & sécularisée en leur faveur en 1648. Neuftadt petite ville dans la partie septentrionale du duché, a été l'appanage d'une branche cadette de la maison de Wirtemberg qui s'est éteinte en 1642.

# 2. Comté ou Principauté de Montbéliard.

Ce comté, situé en deça du Rhin dans les limites des Gaules, est borné au midi, au couchant & en partie au nord par la Franche-Comté: le Suntgaw, portion de la province d'Alface, acheve de le borner au nord, & le borne aussi au levant avec l'évêché de Basse. Il a environ douze lieues d'une heure de chemin de long sur à peu près autant de large. Il étoit compris dans le pays des Sequanois; & il est encore dans l'étendue du diocése de Be-

Après avoir fait partie du royaume de Bourgogne, il fut possedé par des comres héréditaires, vassaux des comtes de Bourgogne: quoiqu'il soit aujourd'hm au rang des principautés de l'Empire; il y a néantmoins plusieurs annéxes qui sont du ressort du parlement de Bezançon. Louis I. comte de Montbéliard & de Bar vivoir en 920. ses descendans possederent ce comté jusques après le milieu du XII. siècle,

qu'il passa par femmes dans la maison de Monifaucon: il entra de même dans le XIV. dans celles de Neuchâtel & de Bourgogne, & au XV. dans celle de Wirtemberg. Ulric V. duc de Wirtemberg mort en 1550, eut un frere puiné, nommé George, qui eut le comté de Montbeliard en partage, & qui fut pere de Frédéric 1. lequel succeda en 1593. au duché de Wirtemberg, après la mort sans posterité de Louis le Pieux son cousin. Frédéric I. mort en 1608. eut deux fils, Jean Frédéric qui fut duc de Wirtemberg & Louis-Frédéric qui fut comte de Montbéliard. Ce dernier fit une branche de la maison de Wirtemberg, laquelle ayant fini en 1723, par la mort sans enfans légitimes de Léopold Everard, comte de Montbéliard, le duc de Wirtemberg a réuni ce comté à son domaine.

Les habitans du comté de Montbéliard patlent tous la langue Françoise: ils surent des premiers à embrasser le Luthéranisme au XVI. siècle. Les biens ecclésiastiques qui surent alors confisqués produisent 2400. livres de rente aux ducs de Wirtemberg. Le pays est abondant & sertile; & on y trouve de riches mines de ser, des sources d'eaux thermales, &c.

Ce comté renferme en total plus de 100. villages partagés en 38. paroisses: il est composé du comté de Montbéliard proprement dit, & des seigneuries d'Hersourt, Clémont, Châtelot, de l'Isle & de Blamont. Les ducs de Wirtemberg possedent de plus comme comtes de Montbéliard, le comté de Horbourg & la seigneurie de Reichenvald en Alsace; la baronie de Granges, les seigneuries de Clerval & de Passavant en Franche-Comté; & celle de Franquemont en Suisse.

Montbelland, capitale de ce comté, est située dans le centre du pays, au pied d'un rocher, à une demi lieue de la droite de la riviere de Doux & au consluent

des deux petites rivieres l'Alaine & la Rigole. Elle est à 18. lieues au nord-est & au dessus de Bezançon, & à 15. au couchant de Bâle. Le château, où les princes taisoient leur résidence, est fort spacieux: on y voit une église, autrefois collégiale, qui leur servoit de chapelle & où il y en a plusieurs d'inhumés. On y fait aujourd'hui le service divin en langue Allemande: mais on le fait en François dans celle de S. Martin qui est la principale de la ville, & dans celle de S. George; & ce sont les seules de la confession d'Augsbourg, où on le fasse en cette langue. Le bâtiment, où réside la régence du pays, comprend la doitane, l'imprimerie & le marché au bois. Il y a un collège fondé en 1598. & rétabli en 1733, où on enseigne les langues & les belles lettres. La ville étoit autrefois fortifiée & défendue par une citadelle située sur le rocher voisin. Les François démolirent toutes ces fortifications en 1677. Les habitans, qui sont environ au nombre de 10. mille, s'adonnent au commerce, & font surtout un grand trafic de toiles.

On croit que le village de Mandeure; situé sur le Doux, à 2. lieues au midi de Montbéliard, est l'Epamanduorum de l'Itineraire d'Antonin; & on se sonde sur les antiquités & les médailles qu'on y découvre tous les jours. Béthamp étoit autresois une abbaye de Prémontré. Auprès de Passavant en Franche-Comté il y a une grotte célébre pour ses congélations.

# 5. 4. Marquifat de Bade.

Il est borné au nord par le Palatinat du Rhin, & l'évêché de Spire; au levant par le duché de Wirtemberg; au midi par l'Ortnaw & au couchant par le Rhin, le long duquel il s'étend du midi au nord dans l'espace d'environ 12. à 15. lieues communes de France; mais sa plus grane de largeur du levant au conchant n'en a pas plus de 6. On n'y comprend pas pluficurs domaines dispersés ailleurs qui en dependent : il est situé pour la plus grande partie dans l'étendue du diocéle de

Spire.

On trouve des marggraves ou marquis de Bade dès le commencement du XII fiècle, puinés des comtes de Zeringhen & de Brifgaw qui vivoient dans les X. & XI. & qu'on fait descendre de l'ancienne maifon d'Alface. On prétend que Henri l'Oiseleur roi de Germanie crisea ce pays en marquifar en leur faveur au X. fiècle. Christophe I. marquis de Bade mort en 1527. laiffa entr'autres deux fils ; Bernard & Erneft, qui partagerent ses domaines : le premier eut la partie méridionale, qu'on appella le Haut marggraviat; & l'autre la septentrionale, ou le Bas marggraviat. Ces deux princes ont formé les 1. branches de la maison de Bade; scavoir de Bade-Baden qui est l'ainée & qui fuit la religion Catholique avec la plûpart de fes fujets , & celle de Bade Dourlach qui est Protestante. Elles ont chacune un suffrage dans le collège des princes aux diettes de l'Empire, jouissent d'une autorité abfolue dans leurs domaines, & merrent des impôts sur leur sujets sans le consentement des états du pays, contre l'usage ordinaire des autres pays d'Allemagne, Du refte le pays est beau & fertile : mais il a beaucoup fouffert durant les guerres & entr'autres dans la derniere, par les marches des troppes Françoifes & Allemandes. Il est arrosé par plusieurs perites rivieres qui se jetrent dans le Rhin, dont les principales font le Murg & l'Ents.

A. Marquisat de Bade-Baden ou le Hant Marquifat de Bade.

fituée fur une élevation environnée de vignobles, fur la petite riviere d'Olbach, à 8. lieues au nord-est de Strasbourg. Elle tire fon nom, qui est Allemand, de ses eaux thermales qui sont fort célébres . & qu'on appelle Therma Inferieres , pour la diftinguer de Bade en Suitle où il y a auffi des bains. On en compte 12, différens au Bas Bade, qui étoit une affez solie ville lorfque les François la ruinerent prefque entiérement en 1689, avec le château du prince fitué fur le haut de la colline. Elle s'est rétablie & les Jesuites v ont un collège, Radfladt, perite ville fur la rive droite du Murg , à 2. lieues au nord-ouest de Bade & à une lieue de l'embouchure de cette riviere dans la rive droite du Rhin, est aujourd'hui la résidence du marggrave, dans le beau château que le prince Louis de Bade y a fait bâtir. Ce lieu est célébre par le traité de paix qui y fut conclu en 1714. Le marggrave a fa maifon de plaifance à la Favorite à une lieue de Radstat.

Les autres lieux plus confidérables du Haur marquifar sont Erlingen & Kuppenheim petites villes : Stollhofen fort environne de marais à un mille du Rhin, célébre par les lignes que les Allemans y avoient faites, & que les François forcerent en 1707. & le fort de Kehl fitué dans une isle, vis à-vis de Strasbourg. Le marquis de Bade-Baden possede de plus une partie du comté d'Eberflein . fitue fur les frontieres du duché de Wirrembere & de celui de Spanheim, avec plusieurs autres terres & domaines dans le Luxembourg, dans la Bohême & dans d'autres provinces.

Il v avoit s, abbaves de l'ordre de Cîteaux dans le Haut marquifat de Bade . Scavoir Herren-Alb & en Latin Alba Dominorum & Framen-Alb, on Alba Domina-Ce marggraviar est partagé en 6. bail- rum, situées à peu de distance l'une de l'auliages. Il a pour capitale la valle de BADE, refue la riviere d'Alb, dont elles prenoient

leur nom. La première d'hommes a été supprimée par la paix de Westphalie & donnée au duc de Wirtemberg. La feconde de filles fut brûlée en 1508. La troisième, qui étoit aussi de filles, nommée Lucida Vallis ou Liechtenthal, située à demi lieue de Bade, subsistoit encore en 1658. On y voit plusieurs tombeaux des marquis de Bade.

### 2. Le Bas marquisat de Bade, ou de Bade-Dourlach.

Il s'etend au nord du marquisat de Bade-Baden; & lestrois religions permifes dans l'Empire y ont l'exercice libre: il y a beaucoup de Juifs. Dourlach, qui en est la capitale, est située à s. lieues au nordest de Bade & à 2. lieues de la rive orientale du Rhin : elle étoit petite mais jolie, & habitée par beaucoup de noblesse & de riches marchands, lorsque les François la ruinerent en 1689, avec le château du prince, qui a transféré sa résidence à Car-Isruhe, nouvelle ville bâtie depuis l'an 1715. Dourlach a été rétabli ainsi que le palais du prince, où il y a de beaux jardins; on y voit aussi un collége. Carlsruhe est située à une lieue de Dourlach : elle est composée de 300. maisons de bois; mais toutes fort propres & uniformes. Le château, que le marggrave Charles-Guillaume y a fair bâtir, est fort beau & il est accompagné de jardins magnifiques : on y a transféré l'académie qui étoit à Dourlach.

Pfortzheim, ville située au confluent des rivieres d'Entz & de Nagold, à 5. lieues au levant de Dourlach, a été ruinée par les François en 1689. Elle s'est rétablie, est assez belle & a un beau château. Gatresau, à une lieue au couchant de Dourlach étoit une abbaye de Bénédictins fondée en 1110, elle est aujourd'hui supprimée; & les revenus en sont unis au domaine du marggrave, de même que ceux de l'abbaye de Rechenf-Offen, nommée en Latin Corona Sta. Maria, de filles de l'ordre de Cîteaux : ces deux abbayes ont été données par la paix de Westphalie aux ducs

de Wirtemberg.

Les autres domaines des marquis de Bade-Dourlach sont 1°. le marquisat de Hachberg dans le Brifgaw, qui a fait le partage d'une branche aujourd'hui éteinte, laquelle avoit droit de suffrage au collége des princes dans les diettes de l'Empire; Ementing 1 3. lieues au nord de Fribourg en est le chef - lieu. 2°. Le landgraviat de Sausenberg situé entre le Brisgaw & le Rhin. 3°. Le Haut Brifgaw ou le Brisgaw méridional, dont on a parlé ailleurs.

## S. 5. Principantés du Cercle de Sonabe.

Il y en a trois, dont les possesseurs ont voix & suffrage aux diettes de l'empire

dans le collège des princes.

1. La première est celle de Hohen-Zollern. Elle est située entre le Neckre & le Danube, presque enclavée dans le duché de Wirtemberg, & composée de 4. anciens comtés, qui sont ceux de Zollern, Sigmaringen, Veringen & Haigelloch. On lui donne en total 15. lieues de long & 7. dans sa plus grande largeur. Les princes qui la possedent ont la même origine que la maison de Brandebourg: ils sont chambellans héréditaires de l'empire depuis Maximilien I. & partagés en deux branches, toutes deux Catholiques, d'Hechingen & de Sigmaringen. Le chef de la première a rang & séance depuis l'an 1623. dans le collège des princes de l'empire, & est vicaire de l'électeur de Brandebourg pour la charge de grand chambellan de l'empire. Le pays est très-fertile & litué avantageusement à cause du voisinage du Danube.

Zollern, qui donne son nom à la principauté, est un château situé sur une montagne, sur la petite riviere de Stordzen, à 3. lieues au midi de Tubingue: la petite ville d'Hechingen située de l'autre côté de la riviere est la résidence du chef de la branche asnée. Sigmaringen est une petite ville, avec un château, située sur la droite du Danube à environ 15. lieues au dessus d'Ulm: la branche qui en porte le nom

réside au château d'Heigerloch.

2. Furstenberg, qui est la seconde principauté, s'étend en demi cercle depuis l'Ortnaw à travers la Forêt Noire, jusques aux sources du Danube, & ensuite au midi de ce fleuve & du duché de Wirtemberg. Elle a environ 24. lieues d'étendue du sud-est au nord-ouest & six à sept dans sa plus grande largeur du midi au nord: mais elle n'est pas contigue & on y voit pluseurs enclaves. Elle est composée de divers pays ou états qui ont été joints peu à peu les uns aux autres. Elle est possedée par une ancienne maison, dont le chef a été élevé en 1667, a la dignité de prince de l'empire, & qui a été partagée en pluficurs branches; il ne reste plus aujourd'hui que celles de Meskirch & de Stulingen, qui prennent leur nom des lieux ou châteaux de leur résidence, & qui profestent la religion Catholique. Ces princes ont leur sépulture dans l'abbaye de Neidingen de filles de l'ordre de Cîteaux, située à deux lieues des sources du Danube, dans l'étendue de leur domaine, qui dépend pour le spirituel du diocése de Constance.

Le château de Furstemberg, qui a donné le nom à cette maison, est situé sur une montagne de la Forêt Noire, entre Villingen qu'il a au nord & Schaffouse au midi, à 4. lieues de chacune de ces deux villes & à une lieue à la droite du Danube vers sa source; on compte une douzaine de petites villes ou de châteaux dans la principauté de Furstemberg; & on y voit

Tome 11.

Zollern, qui donne son nom à la prin- l'abbaye de Fridenweyler, en Latin Villa pauté, est un château situé sur une mon- Pasis, de filles de l'ordre de Cîteaux.

3. La principauté d'Oèting est la troisiéme: elle s'étend au nord du Danube, & occupe la partie septentrionale, de l'orientale de la Souabe. Elle confine au nord avec la Franconie & au levant avec la Bavière. Elle a environ 10. lieues communes de France d'étendue du midi au nord & autant du levant au couchant; mais il y a quelques villes impériales qui y sont enclavées. Le pays est arrosé par plusieurs petites rivières, dont les principales sont l'Eger qui la traverse du couchant au levant & qui se jette dans le Wernits. Cette dernière arrose la partie orientale & se

jette dans le Danube à Donawert.

Octing n'étoit qu'un comté possedé par deux principales branches de la maison de ce nom, dont l'aînée étoit Protestante & la cadette Carholique, lorsque l'empereur Léopold éleva en 1674. le chef de la première à la dignité de prince de l'empire. Cette branche aînée ayant fini en 1731. la cadette, subdivisée dans les deux branches de Spielberg & de Wallerstein, du nom des deux châteaux de leur résidence, lui a succédé; & le chef de la première a été élevé en 1734. à la dignité de prince de l'empire. Oèting, capitale du pays, est une assez jolie ville, avec un château, située fur la riviere de Wernits, à cinq à six lieues au nord de Donawert sur le Danube : ses habitans sont en partie Catholiques & en partie Protestans. Les autres lieux de cette principauté, qui dépend pour le spirituel du diocése d'Augsbourg, & qui est partagée en 5. bailliages, sont peu considérables: on voit dans son étendue les abbayes de Neresheim , Anhausen & Deggingen de Bénédictins; & la Chartreuse de Christ - Garten, nommée en Latin Hortus Christi, située à deux lieues au sud-ouest de Nordlingue.

### §. 6. Comtés libres ou Immédiats du Cercle de Souabe.

Il y a plusieurs comtés libres ou immédiars dans le cercle de Souabe, dont les possesseurs forment un des 4. corps ou Banes particuliers de comtes aux diettes

de l'empire : ces comtés sont

I. Cranberg, que d'autres comprennent dans la Wetteravie. Il est situé à 3. à 4. lieues au nord de Francfort sur le Mein; & il appartient à l'électeur de Mayence depuis d'an 1704, la race des comtes ayant manqué.

2. Eberstein situé entre le marquisat de Bade & le duché de Wirremberg : la race des comtes ayant manqué en 1669. il a été partagé entre plusieurs princes : le marquis de Bade-Baden en possede le chef-

- 3. Eglofs, château situé entre les villes impériales d'Isne & de Wangen dans la Souabe méridionale. Les comtes de Traun, cornettes de l'archiduché d'Autriche & partagés en 2. branches, l'ontacquis de la ne abbaye de Bénédictines nobles d'Ursmaison d'Autriche.
- 4. Fugger : c'est le nom d'une famille originaire d'Augsbourg, qui s'étant enrichie par le commerce fut anoblie par l'empereur Maximilien I. & élevée à la dignité de comte de l'empire par l'empereur Charles V. Cette famille acquit enfuite divers domaines entre Ulm & Augfbourg; & ces domaines, qui sont dispersés en divers endroits de la Souabe, qui s'étendent principalement au levant jusques auprès de la riviere de Wertach, & qui sont bornés au couchant par celle d'Iler, ont dix lieues communes de France d'étendue du levant au couchant, & six du midi au nord. Cette famille, qui professe la religion Catholique, est parragée en une quinzaine de branches, qui ont autant de châteaux de résidence.
  - 5. Geroldseck, comté situé dans la Fo-

rêt Noire, entre l'Ortnaw & le Brisgaw. C'est la maison de Linde qui le possede depuis l'an 1704.

6. Graveneck, bourg fitué à deux lieues & demie de Rautlingen dans le Wirtemberg : la race de ses comtes est éteinte, & c'est le prince de la Tour-Tassis qui a acheté en 1723, une partie de leur domaine.

7. Helfenstein situé dans le territoire de la ville d'Ulm, qui en possede la plus

grande partie.

8. Hoben-Ems, separé par le Rhin du canton d'Appenzel, au midi du comté de Bregentz, & possedé par une maison partagée en plusieurs branches. Le pays est montagneux, mais fertile: les comtes ont un palais magnifique avec de beaux jardins dans la petite ville d'Ems.

9. Justingen, situé à la droite du Danube, au dessus & au couchant du territoire d'Ulm. Il a ç. à 6. lieues d'étendue du fud-est au nord-ouest & n'en a pas deux de large: il appartient aujourd'hui aux comtes de Waldbourg, renferme l'ancienprin, & est du diocése de Constance.

10. Koenigseck, château situé à cinq à fix lieues au nord de la rive septentrionale du lac de Constance, donne son nom à ce comté, qui a 4. lieues d'étendue du levant au couchant à la droite de la riviere de Schuss, qui se jette dans le même lac; mais beaucoup moins de largeur. Les comtes de Koenigfeck, partagés en deux branches, possedent plusieurs autres domaines en Souabe & ailleurs, entr'autres le comté d'Erps dans les Pays-Bas Autrichiens.

11. Loewenstein, situé au midi de la riviere de Kocher, & au levant du Neckre, a 8. lieues d'étendue du midi au nord & 4. du levant au couchant. Le château qui lui donne le nom est à 4. lieues au levant de la ville d'Hailbron; & il y a auprès des bains falutaires. Les comtes de Loewenstein, qui possedent ailleurs d'autres domaines, ont été élevés en 1712. à la dignité de princes de l'empire : ils descendent, mais par un mariage inégal, de Frédéric électeur Palatin.

- 12. Montfort: ce comté, dont on a déja parlé, appartient aujourd'hui pour la plus grande partie à la maison d'Autriche, à laquelle les comtes de Montfort, partagés en plusieurs branches l'ont vendu: ces branches possedent les autres domaines du comté.
- 13. Pappenheim, situé à l'extrémité orientale de la Souabe, au levant de la principauté d'Oëting, & au nord du duché de
  Neubourg, a 4. lieues d'étendue du levant au couchant & 3. du midi au nord.
  La ville de Pappenheim est située à la droite
  de la riviere d'Altmul à 5, lieues au nord de
  Donawert velle est d'une moyenne grandeur & la résidence des comtes, dont l'aîné est vicaire héréditaire de l'électeur de
  Saxe, comme grand maréchal de l'empire. Ils sont partagés en plusieurs branches
  dont il n'y en a qu'une de Protestantes
- 12. Rechberg, château situé à 8. lieues au levant de la ville de Stutgard dans le Wirtemberg, donne son nom à un comté qui s'étend entre la riviere de Wils au midi & celle de Rems au nord, Les comtes qui le possedent ont la même origine que ceux de Pappenheim, & sont Catholiques: ils ont un autre domaine de trois lieues d'étendue du midi au nord le long de la riviere d'îler.
- 15. Sultz, gros bourg & château situés dans le Kletgou; beau pays qui s'étend le long & à la droite du Rhin, au midi du canton de Schaffouse, & qui a 8. lieues d'étendue. Le comté de Sultz est partagé en 4. bailliages: il appartient aujourd'hui à la maison de Schwartemberg.
- 16. Tannhausen aux environs d'Augsbourg: la maison de Stadion l'a acheté en 1709, de celle de Sintzenders.
  - 17. Thengen, petite ville & château si-

- tués entre Schaffouse & Waldshout à la droite du Rhin & au couchant du Kletgow. Le comte d'Averberg l'acheta en 1664. des comtes de Sultz, & l'empereur Léopold l'érigea en principauté de l'empire en faveur de la maison de ce comte, qui possede de grands domaines dans les provinces de la maison d'Autriche.
- 18. Vaduz, & Schellenberg aux environs de Veldkirch dans la Souabe méridionale, que les princes de Lichtenstein acquirent en 1719. des comtes de Hohenembs.
- 19. Waldbourg. Le château de ce nom ; possedé par l'ancienne maison de Trusches, est situé à 4. lieues au nord de Lindau sur le lac de Constance, & à deux lieues au levant de la ville impériale de Ravensbourgi Il donne son nom à un comté de la Souabe, qui est d'une étendue considérable; mais qui n'est pas contigu, & qui renterme plusieurs domaines indépendans : on le partage en Haut & en Bas comté. Le Haut comté, où est le château de Waldbourg, est situé dans la partie méridionale de la Souabe, & borné au levant par la riviere d'Iler : il a 7. à 8. lieues d'érendue du levant au couchant & à peu près autant du midi au nord. Outre le comté de Waldbourg il contient ceux de Zeil & de Tranchbourg, & 4. leigneuries, avec le bourg de Waldsee, nommé en Latin Silva Benedicta: il y a dans ce bourg une abbaye de filles de l'ordre de Cîteaux, fondée en 1200. où les comtes de Waldbourg ont leur sépulture. Le Bas comté s'étend des deux côtés du Danube, mais principalement à la gauche de ce fleuve, & a environ 5. lieues de long & autant de large. Il consiste dans le comté de Friedberg, château situé à deux lieues au couchant de la ville impériale de Buchaw, & dans trois feigneuries. La maison des comtes de Waldbourg, partagée en 4. branches principales, a la dignité de maître-d'hôtel héréditaire

Tu

de l'empire, exercée par le plus âgé de ces branches, comme vicaire de l'électeur de Bavière; à cause que le Seniorat y est établi.

D'autres comptent un plus grand nombre de comtés immédiats dans le cercle de Souabe; & ce nombre, qui n'est pas fixe, augmente ou diminue suivant que les maisons qui les possedent s'éteignent, ou que les empereurs élevent à la dignité de comte immédiat ceux de la noblesse immédiate de ce cercle. Elle est nombreuse & partagée en 3 classes ou cantons, qui tiennent leurs assemblées à Hailbron ou à Hall.

### III. VILLES IMPÉRIALES

#### DU CERCLE DE SOUABE.

On a déja remarqué, que les villes d'Allemagne qu'on appelle Impériales étoient partagées en deux bancs; du Rhin & de Souabe. Ce dernier est composé des députés de 36. villes, dont il y en a 31. qui sont renfermées dans le cercle de Souabe: 5. autres appartiennent à d'autres cercles. Ces 31. villes sont les suivantes.

1. Augsbourg : on en a déja parlé.

- 2. Auten ou Amten située sur le Kocher vers sa source, & les frontieres de la principauté d'Octing, qu'elle a au levant: son territoire a environ 3. lieues de long sur autant de large. La ville est pen considérable.
- 3. Biberach, dans l'Algow sur la petite riviere de Russ qui se jette à 5. lienes de là dans le Danube, & dans une vallée entourée de montagnes. L'air y est sain & l'eau fort bonne; on y fait un grand commerce de suraine: les magistrats & les habitans sont partie Catholiques & partie Protestans; les uns & les autres y ont leurs églises & leurs écoles Latines. Hubner n'y pense pas lorsqu'il dit que cette ville est située sur le Danube, à buit lieues au-dessus d'Ulm.

4. Bossingue, sur la petite riviere d'Eger à 4. lieues au dessus de Nordlingue, est enclavée dans la principauté d'Octing. Ses habitans sont Protestans & elle est peu considérable.

5. Buchau: on en a déja parlé.

6. Buchorn, dans l'Algow sur le lac de Constance: elle est partagée en haute & basse; mais elle a plutôt l'air d'un bourg que d'une ville: ses habitans sont Protestans.

- 7. Dunckelspiel, sur la petite riviere de Wernits, dans la partie septentrionale de la Souabe, au nord de la principauté d'Octing, à dix lieues au nord-ouest de Donawert & du Danube. Elle est gouvernée par un grand & un petit conseil: le dernier n'est composé que de Catholiques; l'autre est mi parti de Catholiques & de Protestans: ces derniers, plus nombreux, ont la paroissé de S. George qui est un très-beau vaisseau; les Carmes & les Capucins y ont des couvents: la ville est sott marchande.
- 8. Estingen sur le Neckre à deux lieues au-dessus & au midi de Stutgard. Ce n'étoit qu'un bourg que l'empereur Frédéric II. sit sermer de murailles en 1215. & érigea en ville impériale, sous la protection du duc de Wirtemberg, auquel elle paye une redevance annuelle de cent florins: elle est assez grande & a 5. sauxbourgs. La plûpart des habitans & le magistrat sont de la confession d'Augsbourg. Les Catholiques y ont plusieurs couvents; le terrain en est sertile surtout en vin. Il y avoit une académie qui a été supprimée en 1732.

9. Gengenbach: on en a parlé ailleurs, à l'occasion de l'abbaye impériale qu'on y

- to. Giengen, sur la riviere de Brentz, à trois lieues au nord du Danube & à huit au sud-ouest de Nordlingen: elle est peu considérable.
  - 11. Guemond ou Gemond : elle est située

à une demi lieue à la gauche de la fiviere est du IX. siècle. La religion Catholique y de Rems, à dix lieues au levant de son est la dominante : mais les Protestans y embouchure dans le Neckre, & à autant ont exercice public. Les Jésuites y ont au nord-est de la ville de Stutgard. La religion Catholique est la seule dont l'exercice y foit libre. Il y a plusieurs églises : celle de Notre-Dame est la principale. Les Dominicains, les Augustins & les Cordeliers ont des couvents dans la ville: la Chartreuse est au dehors avec un monastère de filles.

12. Hailbron sur le Neckre, à 12. lieues au dessous de Stutgard, vers les frontiéres du palatinat du Rhin, & au milieu d'un pays fertile & abondant sur tout en vin; ce qui fait qu'elle est dans une situation importante, & qu'elle a été souvent prise & reprise durant les guerres d'Allemagne. Elle tire son nom des eaux minerales qu'on y trouve : elle est assez grande & assez joliej& a un beau pont sur le Neckre. Les habitans & les magistrats Iont Protestans. Son territoire, traverse par le Neckre du midi au nord, 27. à 8. lieues de circonference.

13. Hall, grande ville située vers les frontieres de la Franconie, au 49. degré 4. m. de latitude, dans une vallée traversée par la riviere de Kocher qui la partage en ville & en fauxbourg, joints par un pont. La plûpart des habitans sont Protestans; mais il y a aussi plusieurs Catholiques : on y voit une fontaine d'eau salée. Son territoire quoique raboteux produit assez de bled & de vin. Le Kocher le traverse du midi au nord dans l'espace de 5. lieues; & il en a 8. du levant au couchant.

14. Isne vers les frontieres du Tirol: on en a parlé à l'occasion de l'abbaye de Bénédictins qui y est établie.

1 s. Kaufbeuren, située sur la gauche de la riviere de Wertack dans une vallée, à 7. lieues au nord-est de Kempten, sur les frontieres des domaines de cette abbaye & de l'évêché d'Augsbourg: sa fondation

une maison de résidence.

16. Kempten: on en a parlé à l'occasion de l'abbaye de ce nom.

17. Leutkirch, située dans l'Algow & le haut comté de Waldbourg, à 4. lieues au sud-ouest de Memmingen : elle est petite & peu considérable. Le magistrat & les habitans sont partieCarholiques & partie Protestans: ces derniers y sont en plus grand nombre.

18. Lindau : on en a parlé à l'occasion de l'abbaye de filles qui y est établie.

19. Memmingen. Elle est située dans une plaine agréable & fertile environnée de marais, dans le diocése d'Augsbourg, à une lieue à la droite de la riviere d'Iler, à 9. lieues au midi d'Ulm & du Danube. Son enceinte n'est guére moindre que celle d'Ulm: les maisons & les rues y sont fort propres, & son commerce est assez florissant : il consiste en toiles, en sutaine & en papier : la plûpart des habitans & le magistrat sont Protestans, & ils y ont les deux principales églises. Les Catholiques y ont quelques communautés de l'un & de l'autre sexe; & il y a 4. hôpitaux; deux dans la ville & deux au dehors. La Chartreuse de Buxbeim est située au couchant de la ville sur la droite de l'Iler. On donne à cette ville un territoire de 6. lieues de long sur 4. de large.

20. Nordlingen, ville enclavée dans la principauté d'Octing, située sur l'Eger, à six lieues au nord de Donawert sur la gauche du Danube. Elle est ronde & a 5. portes. Les rues sont larges, & les maisons, quoique de bois, assez bien bâties. Elle est fort commerçante & celebre par les deux batailles qui se donnerent aux environs en 1634. & 1640. la plûpart des habitans sont Protestans: elle est gouvernée par 12. juges & 3. bourgmestres. Il y

riche.

21. Offenbourg dans l'Ortnaw fur la Kintche, à 3. lieues au sud-est de Strasbourg, & à une lieue & demie de la rive orientale du Rhin: elle est petite mais jolie. Les habitans font Catholiques & fous la protection de la maison d'Autriche. Les François la ruinerent presque entiérement en 1689.

22. Pfullendorf fituée dans l'Hegow, fur la riviere d'Andelspach, à 3. lieues au midi du Danube & à 5. de la ville d'Uberlingen fur le lac de Constance, qu'elle a à son midi. L'empereur Frédéric II. la mit au rang des villes impériales en 1204, elle est petite & a un fauxbourg. La religion Catholique est la dominante. L'abbaye de Wald, en Latin Silva Benedicta, de l'ordre de Cîreaux, en est à une lieue vers le nord-ouest.

23. Ravensbourg, dans l'Algow, fur la gauche de la riviere de Schuff, à 4. lieues de son embouchure dans le lac de Consrance, qu'elle a au midi. Le magistrat & les habitans soht partie Catholiques & partie Protestans: les premiers y ont plusieurs maisons religieuses & il y a d'autres beaux bâtimens.

24. Reutlingen, sur la petite riviere d'Echetz à 3. lieues au levant de Tubingue, est enclavée dans le duché de Wirtemberg. Les habitans sont Protestans & sous la protection du duc de Wirtemberg. Le magistrat est composé de 28. senateurs : il y a de beaux édifices avec un collége tort fréquenté : le terroir en est agréable & fertile.

25. Rotweil, ville considérable située près de la Forêt Noire sur une hauteur, auprès du Neckre & vers sa source, à quatre lieues au nord de la rive septentrionale du Danube. L'empereur Conrad III. après l'avoir déclarée libre & impériale, y établit en 1146, un conseil ou tribunal impé-

a une école latine avec un hôpital fort rial de justice, qui y subsiste encore & dont on a parlé ailleurs. Elle est fortifiée à l'antique. Ses habitans sont Catholiques? les Jésuites, qui y ont une maison, y avoient le collège ; mais ils l'abandonnerent en 1673. & il sut donné aux Bénédictins de la congrégation de Souabe qui en ont soin; elle est du diocése de Constance. L'abbayo de filles de Rothen - Munster, nommée en Latin Rubrum monasterium, en est à une demi lieue. Elle est de l'ordre de Cîteaux.

> 16. Uberlingen, située sur le sommet d'un rocher au bord du las de Constance, à 3. lieues au nord de cette ville, dont elle est séparée par le lac, dans un pays rempli de vignes; elle jouit d'une jurisdiction assez étendue, & est impériale depuis l'an 1267, elle étoit auparavant la résidence des ducs de Souabe. Elle est fort commerçante furtout en bled : la plûpart de ses

habitans sont Catholiques. 27. Ulm. C'est la première des villes impériales de Souabe; & on y conserve les archives du cercle. Elle est firuée sur la rive gauche du Dapube qui y reçoit la petite riviere de Lauter & celle d'Iler, de l'autre côté, au 48. degré 22. m. de latirude, à l'extrémité orientale du diocése de Constance. Ce ne fut d'abord qu'un petit bourg que Charlemagne donna à l'abbaye de Reichnaw; & qui ayant été détroit durant les guerres de Souabe au XII. siécle, fut rebâti au commencement du fuivant. Il s'aggrandit insensiblement par son heureuse situation pour le commerce ; en forte qu'il devint une jolie ville, à laquelle l'empereur Frédéric II. accorda divers privilèges en 1246. Les habitans s'étant affranchis de leur dépendance de l'abbaye de Reichnaw, par une somme, elle fut mise au nombre des villes impériales au XV. siècle. Elle est aujourd'hui une des plus belles, des plus grandes & des plus riches d'Allemagne, à cause de son commerce; le Danube commençant à y être

navigable, & les habitans s'occupant à diverses sortes d'arts & de manufactures. Ils embrasserent la confession d'Augsbourg en 1531. la plûpart font aujourd'hui Protestans ; & ils ont le gouvernement de la ville, qui est administré par 41. magiftrats. Leur principale églife , qui est celle de Notre-Dame, est un très - bel édifice. Les autres habitans font Catholiques : testant. ils font exclus de charges municipales, & ils y ont deux églifes , dont l'une est aussi Hamersbach. Elle est située à une celle des Augustins. L'hôtel-de-ville est demi lieue à la droite de la Kintche & à 4. un très-beau bâtiment : la ville est affez lieues de la rive orientale du Rhin : elle bien fortifiée; & il y a un arcenal bien est sous la protection de la maison d'Aufourni avec un bon collège : on y passe le triche, & ses habitans sont Catholiques. Danube sur un long pont de pierre. De l'autre côté & à la droite de ce fleuve , il v a plusieurs maisons de plaisance & de grands jardins qui forment un petit faux-

bourg. Le rerritoire de la ville d'Ulm a 9. lieues communes de France du levant au couchant, & 6. à 7. du midi au nord ; il s'6tend principalement à la gauche du Danube & est partagé en 5. seigneuries ou bailliages : on y voir, entr'autres, l'abbaye d'Elchingen de Bénédictins dans le diocéfe d'Augsbourg , située à la gauche du Danube, a 2. lieues au nord-est d'Ulm .A une demi lieue de cette ville, & hors de son territoire est située l'abbave de Wiblingen dans le diocése de Constance, à la droite du Danube près de l'embouchure de l'Iler dans ce fleuve : elle appartient aux Bénédictins de la congrégation de Souabe & fur fondée à la fin du XI. siécle en l'honneur de la Croix & de S. Martin: elle est riche & bâtie à neuf.

28. Wangen , fur la riviere d'Ober-Arg. dans le grand bailliage de Souabe, à 3. lieues au nord-eft de Lindau & du lac de Constance : ses habitans sont Catholiques & s'adonnent au commerce. La jurisdiction de la ville s'étend à une lieue autour de ses murailles.

29. Weil, enclavée dans le duché de Wirtemberg , & située sur la riviere de Wurmb, à deux lieues au nord-ouest de Stutgard : fes habitans font Catholiques.

40. Wimpfen, fur le Neckre à 3, lieues au deflous & au nord d'Hailbron, fur les confins de la Souabe, de la Franconie & du Bas Palatinat : fon magistrat est Pro-

31. Zell dans l'Ortnaw : on la nomme

#### CERCLE DE BAVIÉRE.

Il est situé entre le 47. deg. 10. m. & le 50. de latitude & s'étend depuis le 28. jusques au 32. de longitudejen sorte qu'il a environ 75, lieues communes de France d'érendue du midi au nord. & autant dans fa plus grande largeur du levant au couchant. Il est borné au nord par la Franconie & la Bohême ; au levant par le même royaume de Bohême & l'Autriche; & au midi par la Carinthie & le Tirol : enfin la riviere de Lech le fépare au couchant de la Souabe jusques à son embouchure dans le Danube ; & enfuite à da ganche de ce fleuve : il est borné du même côté par la Franconie.

L'opinion la plus vraisemblable touchant l'étymologie des noms de Baviére & de Bavarois . la tire de celui des Boiens . peuples Gaulois, qui avant passé le Rhin dans le tems de la transmigration de Sigovése, avec plusieurs aurres peuples des Gaules, au second siécle de la république Romaine, s'établirent dans la Bohême & lui donnerent leur nom. Les Marcomans avant chasse après le milieu du IV. siècle

une grande partie des Boiens de la Bohéme, ces fugitifs, nommés Baioraii ou Boiari, occuperent la partie de la Bavière qui est à la gauche du Danube; & s'étant ligués avec d'autres peuples leurs voifins, ils s'étendirent à la droite de ce fleuve sous l'empire d'Honorius, occuperent une grande partie des provinces Romaines de Rhétie & de Norique, qui s'étendoient jusques au bord méridional du Danube; & donnerent à tout ce pays le nom de Baioria, Ces peuples, qui étoient gouvernés par des ducs ou des princes de leur nation, se maintinrent sous l'autorité de Théodoric roi des Ostrogots, qui regnoit en Italie, dont ils se rendirent vassaux, & qui prit leur défense à la fin du V, siècle contre les Francs, auxquels les ducs de Bavière furent néantmoins obligés de se soumettre après la mort de Théodoric arrivée en 526,

Les Bavarois reçurent les lumieres de foi par S. Rupert évêque de Saltzbourg, après le milieu du VI, siécle. Ils tenterent plufieurs fois de secouer le joug des Frangois: le roi Pepin le Bref les ayant vaincus, les obligea à lui payer un tribut annuel. Enfin Thassillon leur duc s'étant liqué avec les Lombards contre Charlemagne; ce prince le soumit l'an 788. & unit à son domaine la Bavière, qui s'étendoit alors jusques aux Alpes vers le midi, & le pays des Huns on la Hongrie vers le levant. L'empereur Louis le Débonaire érigea la Bavière en royaume en faveur de Louis le Germanique son fils; & après l'extinction de la race de Charlemagne en Allemagne, ce pays fut partagé entre plufieurs princes. La plus grande portion, firuée principalement au midi du Danube, fut donnée en 912, sous le titre de duché de Baviére, à Arnoul le Mauvais, par Conrad roi de Germanie, son beau-pere; & ce duché passa successivement de la maifon d'Arnoul dans celles de Saxe, de Lu-

xembourg, d'Est, & d'Autriche, jusqu'en 1181. que l'empereur Conrad III. en investit Othon surnommé le Grand comte de Witelspach, qui l'a transmis à sa postérité.

Othon le Grand étoit comte palatin de Bavière ; il avoit hérité de cette dignité d'Othon IV. son pere, arrière petit-fils d'Othon I. comte de Schyren, qui avoir été créé comte palatin de Bavière en 1040. ainsi Othon le Grand unit le duché au palatinat de Bavière : Louis I. fils & successeur d'Othon le Grand, y joignit le palatinat du Rhin. On a remarqué ailleurs que la maison de Bavière se sépara en deux branches à la fin du XIII. siècle; que l'aînée eut pour son partage les palatinats de Bavière & du Rhin avec la dignité électorale; & que la cadette possedà le duché de Baviére. Cette derniere, qui tire fon origine de Louis fils puiné de Louis le Severe, parvint de son côté à la dignité électorale en 1623, par la profeription de Frédéric V. électeur palatin, en la personne de Maximilien I. duc de Baviére, qui par la paix de Westphalie obtint le palatinat de Bavière & le comté de Chamb, des domaines confisqués sur Frédéric V. La branche ducale de Bavière en a formé une autre en la personne de Ferdinand-Marie, frere de l'électeur Maximilien-Marie, mort en 1738, qui a laissé des enfans: mais cette branche n'est qu'apangée.

La Bavière est arrosée par diverses rivieres, dont les principales sont le Danube, qui la traverse du couchant au levant & la partage en septentrionale & méridionale; le Lech, l'Iser & l'Inn, qui coulent dans sa partie méridionale, du midi au nord; & qui se jettent dans le Danube à la droite de ce sleuve; le premier dans sa partie occidentale, le troisséme, qui reçoit le Saltzach, dans l'orientale, & le second au milieu des deux autres.

On y compte 270. autres rivieres tant grandes que petites, 16. grands lacs, 60. petits petits, & un grand nombre d'étangs. Le le borne au couchant avec le duché de Bapays est abondant & fertile; surrout en grain: il y a quelques vignobles; mais le vin n'y est pas bon. On y nourrit beaucoup de cochons, & il y a une grande quantité de gibier, beaucoup de salines, des carrieres de marbre, des mines de fer, de cuivre, de vitriol & d'argent; & on y

fabrique beaucoup de toiles.

On compte en Bavière, c'est-à-dire sans doute dans le cercle, 35. villes, 94. bourgs, plus de mille châteaux habités par une noblesse fort polie; près de 12000. villages, près de 29000, églises & environ trois millions quatre cens mille habitans. Le peuple y est naturellement grossier & paresseux; mais fidéle à son souverain; & il fournit de bons soldats. La religion Catholique est la seule du pays; excepté dans la ville de Ratisbonne & dans le comté d'Ortenbourg où il y a des Proteftans. Les directeurs de ce cercle sont l'archevêque de Saltzbourg & l'électeur de Baviere.

Nous partagerons ce cercle en Etats Ecclésiastiques & en États Séculiers.

# L ÉTATS ÉCCLÉSIASTIQUES

DU CERCLE DE BAVIÉRE.

Ils consistent dans l'archevêché de Salizbourg, les évêchés de Passau, Freisingen & Ratisbone, & quelques abbayes ou prélatures immédiates.

# S. 1. Archevêché de Saltzbourg.

Le domaine de cet archevêché forme un état fort considérable : il est borné au nord par le duché de Bavière; au levant par l'Autriche & la Stirie; au midi par la Carinthie & le Tirol; & ce dernier pays

vière : son étendue du midi au nord est d'environ 30. lieues communes de France, & sa plus grande largeur du levant au couchant est de 40. Il est arrosé par plusieurs rivieres, dont la principale est le Saltz, ou Saltzach qui y prend sa source, qui le traverse du midi au nord & qui donne son nom à la capitale. Il est plein ou entouré de montagnes, furtout vers le midi: néantmoins le terroir y est très-fertile; mais on y recueille peu de vin. Il y a divers lacs, beaucoup de bons pâturages, des carrieres de marbre, des mines de sel & des eaux minerales fort salu-

SALTZBOURG, sa capitale, est située des deux côtés de la riviere de Saltz, au 47. degré 48. m. de latitude. La riviere la coupe en deux parties, jointes par un pont de bois qui est couvert. Elle étoit connue anciennement sous le nom de Juvavia & dépendoit de la province Romaine de Norique, portion de l'Illyrie. S. Rupert évêque de Wormes y prêcha l'évangile & dans le pays, dont il fut le premier évêque, à la fin du VI. siècle, après que la ville eut été rétablie auprès des ruines de l'ancienne Juvavia, fituée de l'autre côté ou à la gauche de la riviere, & détruite par Attila roi des Hunsau milieu du V. siècle. Charlemagne y fit transférer par le pape à la fin du VIII. le siège métropolitain de la province, établi anciennement à Lorch ou Laureacum, ville ruinée par les Barbares e le pape Gregoire VII. créa l'archevêque de Saltzbourg & ses successeurs légats nés du faint siège dans toute l'Allemagne; & ces prélats se disent primats de Germanie depuis la fécularifation de l'archevêché de Magdebourg. Ils nomment de plein droit aux évêchés de Chiemsée dans la Haute Bavière, de Seckan en Stirie & de La-

Tome II.

vant en Carinthie, qu'ils ont fondés par un démembrement de leur diocése; & ils donnent l'investiture de ces mêmes évêchés, dont les pourvus n'ont pas besoin de confirmation par le pape ni de bulles de Rome: de trois nominations, ils en ont une à l'évêché de Gurck en Carinthie. Ils occupent alternativement avec l'archiduc d'Autriche la première place dans le collége des princes ecclésiastiques aux diettes de l'Empire; & ils ont le directoire alternatif de ce collége. Les archiducs d'Autriche tiennent d'eux en fief le droit de nommer aux quatre dignités héréditaires de l'archiduché. Enfin les archevêques de Saltzbourg jouissent d'un grand domaine & par conséquent d'un revenu très-considérable, qu'on fait monter, avec celui de leur chapitre, à un million de florins: Hubner fait monter celui de l'archevêque seul à plus de trois millions de livres.

Cet archevêque comptoit 10. évêchés fuffragans dans fa province au commencement de ce siècle; mais celui de Vienne en a été distrait en 1723, par son érection en archevêché, avec celui de Neustadt, qu'on a donné pour suffragant à Vienne: d'un autre côté celui de Passau a obtenu en 1732. d'être immédiat au pape; ensorte que la province ecclésiastique de Saltzboarg n'est plus composée que de 8. diocéses. Celui de Saltzbourg s'étend dans la Haute Bavière & la Stirie.

Outre leur domaine particulier, situé dans ce diocése, les archevêques de Saltzbourg possedent diverses terres en Autriche, en Stirie & en Bavière. Jean Ernest comte de Thun archevêque de Saltzbourg institua en 1701. avec le consentement de l'empereur, l'ordre de chevalerie de S. Rupert : le nombre des chevaliers, qui doivent faire preuve de noblesse, est fixé à 12. le revenu de cet ordre est de Saltzbourg, & une de filles, vers l'an 1640. 12000. risdales.

La ville de Saltzbourg est grande, château qui termine la ville du côté du

bien bâtie & fort peuplée : la plûpart des maisons sont à 5. étages; mais les rues en sont étroites. La riviere, qui la traverse, la divise en orientale & occidentale : elles sont l'une & l'autre entourées de murailles assez fortes; & on en a augmenté les fortifications. La partie orientale est la plus ancienne & la plus confidérable : elle contient la cathédrale de S. Rupert, qui est vaste & un des plus beaux édifices d'Allemagne. Cette église a été bâtie sur le modele de S. Pierre de Rome, dont elle a les proportions. On y remarque quatre jeux d'orgues, un à chaque coin de la coupole, & un se. beaucoup plus grand au milieu. Le chapitre, qui a été régulier fous la régle de S. Augustin jusqu'au pontificat de Léon X. est composé de 24. chanoines capitulaires qui font preuve de noblesse de 8. quartiers; & de 4. dignités, dont la principale est celle de doyen, qui vaut 24000. florins de rente : il y a de plus des chanoines domiciliaires, plusieurs chapelains & une bonne musique. Les chanomes ne tirent aucun revenu & n'ont pas droit de suffrage qu'ils ne soient prêtres.

L'ancienne & riche abbaye de S. Pierre, qu'on dit être la premiere église de Saltzbourg, & dont on rapporte la fondation à S. Rupert, est située au levant de la ville auprès de la montagne, qu'on appelle Munichenberg, & qui sert de muraille du côté oriental. Elle appartient aux Bénédictins, qui y ont un abbé régulier, & qui, tant que la cathédrale a été régulière, ont concouru avec les chanoines pour l'élection de l'archevêque. L'abbé dans quelques solemnités a place parmi les dignités de la cathédrale, & marche en procession à côté du grand prévôt. Cet. te abhaye s'est unie en congrégation avec 7. autres de Bénédictins du diocése de Sur la montagne de Munichenberg est le

midi . & qu'on appelle le Haut Saltzbourg : ou de se retirer ; & il n'y a depuis que il est ancien & fort par sa situation. L'ar-

chevêque a 2, palais dans la ville ; l'un mier, fitue au centre de la ville est vaste & contient 163, appartemens très-bien meubles, fans compter les fales & les galeries : celui d'éré , nommé Mirabel , est magnifique & accompagné de beaux ratdins : parmi les maisons religieuses de la ville, l'abbaye des Bénédictines est une des

principales.

Les Bénédictins ont de plus un beau collége à Saltzbourg , accompagné d'une fort belle église : l'archevêque Paris de Lodron le fonda en 1617. & le fit ériger en université 6. ans après. Le recteur de l'université est toujours un religieux de l'ordre, qui y entretient des professeurs pour les humanirés, la philosophie, la théologie & le droit canonique : les profelleurs en droit civil font des féculiers : l'archevêque y en a établi en 1711, pour le droit public ; il n'y a pas de faculté de médecine. Tous les professeurs Bénédictins font fournis par une trentaine d'abbayes de la Bayière & des provinces voifines, lesquelles se sont associées pour cela, & pour avoir droir d'envoyer leurs jeunes religieux étudier dans ce collége, où il v en a toujours un grand nombre, de même que beaucoup de noblesse du pays. pour laquelle on a fondé un nouveau collége de l'université en 1747, sous le ritre de S. Joseph & de S. Charles Borromée. · Les autres principaux édifices de la ville, outre plufieurs beaux palais, font les écuries de l'archevêque, le manége, l'amphides Catholiques dans la ville.

Saltzbourg est la seule ville de ce qu'on pour l'hyver & l'autre pour l'été. Le pre- appelle l'archevêché de Saltzbourg ou le dans l'étendue du diocése de cette ville, & partagé en 40, bailliages : on y voit entre autres l'abbave de Michel Beuren de Bénédictins firuée au nord de Saltzbourg fur les frontieres de la Basse Bavière. Plusieurs villages desenvirons de Saltzbourg étoient habités par des Protestans, que l'archevêque obligea de fortir du pays en 1732. en forte qu'il y en eut plus de vingt mille qui se réfugierent en Hollande, en Anglererre, en Prusse, & dans les colonies Angloifes de l'Amérique.

#### 6. 2. Eveché de Paffau.

Passau est une ville située sur le Danube au 48, deg. 10, m. de latitude, à 25. lieues au dessous de Ratisbonne & à 50. au dellus de Vienne en Autriche. Elle étoit connue du tems des Romains sous le nom de Batava Caltra , à cause qu'ils v avoient établi une garnison de Bataves, par rapport à l'importance de sa situation, sur les limites de leurs deux provinces de Norique & de Rhétie, separées par la riviere d'Inn. & des peuples Germains non foumis, qui habitoient de l'autre côté du Danube; & c'est de ce nom Latin, que s'est formé, par corruption, le moderne de Patavia & de Paffan. On affure qu'après la ruine de la ville de Lorch ou Laureacum métropole du Norique par les Barbares , le siège métropolitain établi dans théâtre, &c. La partie occidentale de Saltz- cette ville fut transferé à Passau, & enbourg n'est proprement qu'un fauxbourg suite à Saltzbourg : mais on ne convient fort étendu & fitué dans un terrain maré- pas ni de l'époque ni des circonstances de cageux, Plufieurs habitans avoient em- ces translations : ce qu'il y a de vrai . brasse en 1521. le Luthéranisme; mais c'est que Passau est un des 4, évêches étal'archevêque leur ordonna par un édit en blis en Bavière par S. Boniface avant le 1538. ou de fuivre la religion Romaine milieu du VIII. fiècle & qu'il fut soumis

à la métropole de Saltzbourg. L'empereur Otton III. accorda à la fin du X. siècle aux évêques tout ce que les empereurs possedoient dans Passau & au dehors, avec les droits régaliens ; & ces prélats, qui tiennent un rang considérable parmi les princes ecclésiastiques de l'Empire, ont depuis augmenté leurs domaines; & depuis l'an 1732, ils sont immédiats au pape.

Passau est située aujourd'hui des deux côtés du Danube. La principale partie s'étend au midi ou à la droite de ce fleuve, à l'embouchure & des deux côtés de la riviere d'Inn. La partie qui est à la gauche & au couchant de l'Inn, est ce qu'on appelle proprement Passau : elle s'étend en long fur le bord méridional du Danube, d'orient en occident, l'espace d'environ 1100. pas, & elle est resserrée par une montagne. L'autre partie, située à la droite de l'Inn s'appelle Instadt. La partie septentrionale de Passau, située à la gauche & sur la rive septentrionale du Danube, à l'embouchure de la riviere d'Ilez dans ce seuve, où on pêche de grosses perles, s'appelle Iltztadt. Ces trois parties sont fortifices; & elles sont d'ailleurs environnées de montagnes & de rivieres, qui l'eur font une enceinte naturelle. Ilstadt est accompagné d'une quatrième partie fituée de l'autre côté & à la droite de l'Iliz, qui n'est proprement qu'un fauxhourg, où l'évêque a son château nommé Oberbausen, dans lequel il fait sa résidence ordinaire, & qui est simé sur le haut d'une montagne.

Les maisons de Passau sont bien bâties: la cathédrale de S. Estienne, qui est une des plus belles églifes d'Allemagne, a un chapitre composé de 3. dignités & 25. chanoines capitulaires : le palais épiscopal & la cour du chapitre sont tout auprès. Les principales maisons religieuses de la ville sont l'abbaye de Ste Croix de Ni-

au VIII. siécle par un duc de Bavière; les chanoines reguliers de S. Nicolas situés hors la ville; le collège des Jésuites, &c.

Le diocése de Passau, par rapport au spirituel, s'étend dans la Bavière, la Bohéme & la Haute Autriche : Vienne en dépendoit avant son érection en évêché. Quant au domaine temporel de l'évêque, il peut avoir 15. à 16. lieues communes de France d'étendue, du sud-ouest au nord-est, des deux côtés du Danube, qui le partage en deux parties inégales, fertiles & bien peuplées : sa largeur est moins considérable. Il est divisé en 7. bailliages, fans y comprendre quelques autres domaines situés en Autriche; on y voit entr'autres le château de Starenberg, qui a titre de comté. Enfin on compte que l'évêque de Passau a au moins quarante mille écus de revenu.

## 5. 3. L'évêché de Freisingen.

FREISINGEN est une ville située dans le milieu du duché de Baviére, à 12. ou 15. lieues au midi du Danube & à 7. ou 8. au nord de Munich, fur une montagne, auprès de la riviere d'Iser, dans un pays fort agréable. S. Boniface y établit vers le milieu du VIII. siècle un évêché, dont Saint Corbinien, François de nation, fut le premier évêque. Il y fonda en mêmetems une abbaye de Bénédictins pour defservir la cathédrale. La ville est petite, mais affez jolie ; la cathédrale de la Vierge, qui est très-belle, a un chapitre composé de quatre dignités & de 14. chanoines tous capitulaires & pris indifféremment parmi la noblesse ou parmi les gradués. On y voit encore la collégiale de S. Jean-Baptiste & un collège où les Bénédictins de la congrégation de Bavière enseignent les humanités. L'évêque, qui a un palais magnifique auprès de la cathédernbourg de Bénédictines nobles fondée drale, fait sa résidence ordinaire dans un château fitué auprés de la ville : il est prin- jusques en 1740. & qui y a été retablie ce de l'empire & a ses officiers héréditaires. Son domaine, qui s'étend, partie dans la Bavière , & partie dans les états héréditaires de la maison d'Autriche, est partagé en 13. bailliages : on y voit entr'au- des princes étrangers ; y ayant toûjours tres le château de Werdenfels, fitué vers d'ailleurs un grand abord de nobleffe. Le les frontieres du Tirol, avec un ancien titre de comté.

#### 6. 4. L'Eveché de Ratisbonne.

RATISBONNE est aujourd'hui une des ces publiques de fontaines. principales villes d'Allemagne : elle est située fur la rive méridionale du Danube vers le 48. degré 55. m. de latitude & le 29. 40. m. de longitude , à 46. lieues au desfous d'Ulm & à 25, au desfus de Passau. On ne connoît pas la véritable origine de cette ville, qui est ancienne, ni l'étymologie de fon nom : les Allemans l'appellent Regensbourg , à cause que la riviere de Revens s'y joint au Danube. Elle fut la capitale, des le commencement du VI. fiéele, des érats des rois, princes ou ducs de Baviére ; & on ptétend qu'elle eut un évêché dès le milieu du même siècle : il est du moins certain que S. Boniface y en établit un des a, qu'il institua en Bavière au milieu du VIII. siécle. L'empereur Frédéric I. la mit en 1181, au rang des villes impériales : elle est la première du banc de Souabe : & en cette qualité elle tient le directoire du collége des villes. La plupart des habitans embrasserent la conreffion d'Augsbourg au XI. siècle ; & on compte aujourd'hui que les trois quarts d'entre eux sont Protestans : ils jouissent feuls du droit de bourgeoisie; & le magiftrat est de cette religion.

La ville de Ratifbonne eft grande , bien bâtie & bien fortifiée : sa situation presque au centre de l'Allemagne, l'a fair choifir pour la diette de l'empire, qui s'y est temue fans interruption depuis l'an 1661.

en 1745. C'est ce qui a engagé plusieurs princes d'Allemagne, à v faire bâtir des hôtels pour leurs envoyés : on en a bâta aussi pour les ambaisadeurs & résidens Danube, qui en favorise beaucoup le commerce & qui y procure toutes les commodités de la vie , y fait plusieurs isles , dont la promenade est très-agréable ; ses rues font ornées de belles maifons, & ses pla-

La cathédrale de S. Estienne a un chapitre composé de 24, chanoines, dont 12. font capitulaires, & 12. domiciliaires. Les Catholiques y ont 12. autres églises ou monastères, parmi lesquels il y a deux abbaves de Bénédictins. Celle de S. Emméran fondée au VII. fiècle & autrefois hors de la ville, est aujourd'hui dans fon enceinte : elle est impériale ; & son abbé a féance aux dierres parmi les abbés ou prélats immédiats de l'empire du banc du Rhin. L'autre abbaye est celle de S. Jacques qui appartient aux Bénédictins Ecoffois. Il y avoit autrefois à Ratifbonne 2. célébres abbayes de Bénédictines qui fubfistent encore, & qui sont changées en chapitres de chanoinesses séculieres; sçavoir celles d'Ober - Munster & de Nider-Munster. Les abbesses, qui font princesses de l'empire, & qui ont féance aux diettes au banc des prélats du Rhin, font des vœux : mais les chanoinesses, qui font preuve de noblesse de 16, quartiers, peuvent quitter leur prébende & fe marier. Parmi les autres églifes catholiques de Rarifbonne ou de ses fauxbourgs on voit celles des Dominicains, des Carmes Déchauffés, des Capucins, des Recolets & du collége des Jésuires, qui étoit autrefois une abbaye de Bénédictins. Les chevaliers de l'ordre Teutonique y ont deux belles maisons : la Chartrense, qui est très-belle qui a été autrefois une abbaye de Bénédidictins & qu'Albert duc de Bavière donna en 1484, aux Chartreux, est de l'autre côté du Danube, qu'on paile sur un pont de pierre, le plus beau & le plus solide de ceux qui sont sur ce sleuve & sur le Rhin. Ila 1 100. pieds de longueur & 23. de large, & consiste en 15. arcades très-hautes. Les Protestans ou Luthériens ont aufsi de très-belles églises à Ratissbonne, des écoles pour la jeunelle très-bien reglées, & des bibliothéques publiques. Ils habitent seuls la ville & ne permertent qu'à huit familles Catholiques d'y demeurer, sans compter les étrangers : mais les seuls Catholiques occupent le fauxbourg. L'évêque n'a aucune autorité dans la ville pour le temporel : le magistrat est partagé en differens tribunaux.

Le domaine temporel de l'évêque de Ratisbonne s'étend des deux côtés du Danube: il a 8. lieues de long & deux de large: on y voit quelques bourgs & plusieurs villages. Ce prélat, qui est prince de l'empire, n'a pas un revenu fort considérable. Sa résidence est à Werth auprès du Danube dans la Basse Bavière: il a quelques domaines dans le haut Palatinat & en Autriche.

### §. 5. Abbayes & autres Prélatures immédiates du Cercle de Baviére.

Ces abbayes sont au hombre de quatre; sçavoir deux d'hommes qui sont S. Emmeran de Ratisbone dont ont a déja parlé, & Kaisersheim de l'ordre de Cîteaux, sondée en 1132. & située à une lieue au nord de Donawert dans le duché de Neubourg, sur les frontieres des diocéses d'Aichstet & d'Augsbourg, & dans l'étendue de ce dernier diocése. Son nom Latin est Casarea: il y a aujourd'hui 70. religieux, son abbé a séance au banc des prélats du Rhin. Il y a deux abbayes de filles, qui sont celles

du *Haut* & du *Bas Munster* de Ratisbonne, dont on a déja parlé.

Outre ces quatre abbayes, on voit encore dans le cercle de Baviére la prévôté de Berchtolsgaden de Chanoines Reguliers de l'ordre de S. Augustin, située dans un bourg sur la Tie ou l'Alrie à quatre lieues au midi de Saltzbourg: elle est impériale & immédiate au pape. Le prévôt qui est regulier, & qui jouit de plus de dix mille écus de rente, a rang & séance dans le collége des princes ecclésiastiques de l'empire, & est souverain dans tout le territoire de sa prévôté, qui sut sondée au commencement du XII. siécle. L'église est sort belle; le territoire sournit beaucoup de sel à tout le voisinage.

# II. ÉTATS SECULIERS

#### DU CERCLE DE BAVIÉRE

Nous les partagerons en trois articles qui font le duché électoral de Bavière, le Haut Palatinat & les autres états immédiats de l'empire.

# S. 1. Duché Électoral de Bavière.

Il est borné au nord par le duché de Neubourg & le Haut Palatinat; au couchant par la Bohême, l'évêché de Passau, la haute Autriche & l'archevêché de Saltzbourg; au midi par le Tirol; & au couchant par l'évêché d'Augsbourg, dont il est separé par le Lech, la Soube & la Franconie: il a environ 60. lieues communes de France du midi au nord & 50. du levant au couchant dans sa plus grande largeur. Il y a de fort bons pâturages & de fort bonnes salines; & on y recueille beaucoup de grain: mais il y a peu de commerce; ce qui fait que les paysans y sont pauvres: le clergé & la noblesse y sont opulens. On

donne à l'électeur de Bavière, en y comprenant ses autres états, douze à treize millions de livres de rente; & il peut mettre en campagne vingt-cinq à trente mille hommes. On divise ce duché, qui est traversé par le Danube du couchant au levant & arrosé par plusieurs autres rivieres, en Haut & Bas.

### 1. Haut Duché de Baviére.

Cette partie du duché de Bavière en comprend la partie méridionale & l'occidentale, & est presqu'entièrement située à la droite du Danube. Elle contient la regence de Munich, la plus étendue des 4. qui composent le duché électoral de Bavière;

& elle renferme 41. bailliages.

Munich en est la capitale & de tous les états du duc de Bavière, qui y fait sa résidence. Son nom Latin est Monachium: les Allemans l'appellent Munchen. Elle est située sur la riviere d'Iser dont un bras la traverse, dans une vaste campagne, d'où on la découvre de fort loin, au 48. degré 2. m. de latitude & au 29. 15. m. de longitude, à 18. lieues au midi du Danube. Son origine ne remonte pas au dessus du X. siècle : elle la doit à l'abbaye de Schoefflern, située un peu au dessus, sur le territoire de laquelle elle fut bâtie; ce qui lui a fait donner son nom de Munich, à caule du terrain qui appartenoit aux moines. Elle ne fut entourée de murailles que vers le milieu du XII. siècle. C'est aujourd'hui une des plus belles d'Allemagne : elle est petite, & on ne lui donne qu'une lieue d'une heure de chemin de circuit ; mais elle est bien peuplée, & on y compte au moins 30000. habitans. Les maisons sont hautes & peintes la plûpart en dehors : les rues sont larges & toujours fort propres. à cause des sontaines qui y coulent, & il y a de grandes places ornées aussi de fontaines. Le palais électoral, que le duc

Maximilien I. fit construire avant le milieu du dernier siècle, à l'extrémité de la ville, est un des plus magnifiques, des plus vastes, des plus riches & des mieux ornés de l'Europe : on y conserve surtout beaucoup de rableaux prétieux, dont le duc de Marlborough enleva une partie en 1704. après la bataille d'Hochstet. Ce palais a souffert deux incendies considérables. L'un le 14. de Décembre de l'an 1729. & l'autre au mois de Mars de l'an 1750. Le dommage que causa le premier fut estimé à plus de 12. millions & l'autre à 500000. florins. Ce palais est accompagné de beaux jardins, d'un cabinet de curiosités & d'une bibliothéque. Les électeurs de Baviére ont aussi à Munich un arcenal: leur sépulture est dans la superbe église des Théatins, qui est vis-à-vis du château & qui a un très-beau dôme.

Munich dépend, pour le spirituel, du diocése de Freisingen : l'église de Notre-Dame, qui est la principale, est remarquable par ses deux rours, & par le tombeau de l'empereur Louis IV. de Bavière, situé au milieu du chœur. Le collège des Jéfuites est un palais vaste & magnifique, accompagné d'une belle bibliothèque: son église, bâtie à l'Iralienne, est très-ornée & extrêmément riche. Les autres principales églises de Munich sont la paroisse de S. Pierre, les églises de S. Nicolas, de S. Sebastien, de S. Jean Nepomucene nouvellement bâtie; des Augustins, des Cordeliers, des Capucins, des religieuses de S. Jacques & du prieuré des Bénédictines,

nommé Mons-Liliorum.

Munich est fortissé, mais ses fortisseations sont peu considérables. Gustave-Adolphe roi de Suéde ayant pris cette ville, elle se racheta par une grosse somme, & elle se racheta également en 1742. lorsque les Autrichiens l'eurent prise. Nymphenbourg, maison de plaisance des électeurs, est située au milieu d'un bois aux environs de Munich, d'où on y peut aller par un canal qui y aboutit. Schleisheim à quatre lieues de Munich, Dechau, Luftheim & Sternberg près du lac Wirmer sont aussi des châteaux ou des maisons de plaifance des électeurs.

Les autres principales villes du Haut duché de Baviére sont Ingolstadt, située sur la rive septentrionale du Danube à 16. lieues au dessus de Ratisbonne, dans une plaine très-sertile. Elle est sorte & désendue par un bon château; & comme elle est environnée de marais, les approches en sont dissiciles. La ville, qui est du diocése d'Aichstet, est bien bâtie & les rues en sont larges. Sa principale église de Notre-Dame est grande & belle. Il y a une université sondée au XV. siècle, dont la plûpart des chaires sont entre les mains des Jésuites, qui y ont un fort beau collége.

Donawert, ville située sur la rive septentrionale du Danube, au confluent de la riviere de Wernitz à 8. lieues au dessus d'Ingolstadt. C'étoit une ville impériale lorsqu'elle fut mise au ban de l'empire en 1606. Maximilien I. duc de Bavière se l'assujettit l'année suivante. Les habitans étoient alors Protestans; ils sont aujourd'hui Catholiques. La ville est considérable tant par sa situation au milieu d'un pays abondant, que par ses fortifications & ses foires. L'église de Notre-Dame en est la principale : les Bénédictins y ont l'abbaye de Ste. Croix & les chevaliers Teutoniques une maison: on y voit aussi un collège pour l'instruction de la jeunesse, & un pont de bois sur le Danube que les François brülerent en 1743.

Chiemsée, ville épiscopale, est enclavée dans la haute Bavière; mais soumise aux archevêques de Saltzbourg, qui y ont sondé l'évêché en 1214. à cause de la trop grande étendue de leur diocése. Elle est située dans un lac qui a sept lieues de tour,

qui s'étend entre les rivieres d'Inn & de Saltz, & qui se décharge dans la premiere auprès de Burckausen, par un canal qui a neus lieues de cours du midiau nord. Ce lac renserme plusieurs isles, dont il n'y en a que deux de considérables; Haremverd, & Francenverd. La ville de Chiemsée est située dans la première : la cathédrale de S. Sauveur & de S. Sebastien est desservie par un chapitre de Chanoines Reguliers, qui n'ont aucune part à l'élection de l'évêque, dont la nomination appartient aux archevêques de Saltzbourg. Il y a une abbaye de Bénédictines dans l'autre isse du lac.

On voit encore dans la haute Bavière; Rain, ville forte, qui est la clef du pays, située sur la petite riviere d'Acha, versle confluent du Lech & du Danube à deux lieues au levant de Donawert; Abensperg, petite ville, sur la riviere d'Abenst avec un château & titre de comté; Freiberg à 2. lieues d'Augsbourg; Landsberg jolie ville sur le Lech à 8. lieues au midi d'Augsbourg, avec un château situé sur une montagne & un beau collège de Jésuites, qui yont aussi une maison de noviciat; Tattenbach comic; Wasserbourg ville située sur l'Inn avec titre de comté; Hang, autre petite ville ou gros bourg près de l'Inn, chef d'un comté qui a été uni au duché de Baviere en 1567. & qui renferme le lieu de Ramsam où les Augustins ont un couvent; Wendingen sur les frontieres de la Souabe, où il y a des eaux minerales; Adelholtz, qui a des eaux thermales ; Alt - Muhl-Munster & Blumenthal, commanderies de Malte; Falley, château qui a titre de comte; Haimbhausen sur l'Amber avec titre de comté; Hohen-Waldeck & Maxelrain comtés unis depuis l'an 1734, au domaine des ducs.

Il y a plusieurs riches abbayes de Bénédictins dans la Haute Baviere, qui s'étant unies avec celles de la Basse & du Haut palatinat, forment une congrégation particuliere culiere composée d'une vingtaine de monaftéres,& érigée en 1684, par le Pape Innocent XI. Les abbayes de la Haute Bavière sont Weltembourg à la gauche du Danube; Thieraupt sur la gauche du Lecht; Scherr fur l'Amber ; Weichenstefan fur l'Iser, dans le voisinage de Freitingue; Andex lieu célébre de pélerinage sur une colline, entre l'Amber & l'Iser, à six lieues de Munich; Weffbrun à 4. lieues d'Andex, sur le lac d'Amber; Ettal sur les frontieres du Tirol, avec un seminaire ou collège pour la noblesse; Benedict-Bayrn struce aussi vers les frontieres du Tirol; Tegernsée sur les mêmes frontieres, avec une belle bibliothéque; Rott sur l'Inn, où est l'étude générale pour les jeunes religieux de la congrégation; & Atts aussi sur l'Inn. L'abbaye de Seon, située dans la haute Baviére entre l'Inn & le lac de Chiemfée, est de la congrégation de Saltzbourg. Geissenfeld, Kebach & Hochenwarth font trois abbayes de Bénédictines situées entre l'Amber & le Danube.

Reitenheslac, & Furstenfeld, (Campus principum en Latin,) sont deux abbayes de l'ordre de Cîteaux situées dans la Haute Bavière. La première, qui est du diocése de Saltzbourg a 25. religieux, & l'autre qui

est de celui de Passau en a 40.

Schoefflern est une abbaye de l'ordre de Prémontré située un peu au dessus de Munick, qui a été bâtie sur son territoire ainsi qu'on l'a déja dit. Les Prémontrés ont encore les abbayes de Gerus, de Neystriff, d'Osterlow, de Steingard, & de Windberg, situées dans les états du duc de Bayière.

### 2. Bas Duché de Baviére.

Il occupe la partie orientale de l'électorat des deux côtés du Danube, confine avec la haute Autriche & est partagé en 3. régences ou gouvernemens; de Landshut, Tome II.

Straubing & Burckhausen, qui en sont les villes capitales, & qui ont chacune un collége de Jésuites. Hubner comprend la troisième dans la Haute Bavière.

1. La Régence de Landshut contient 22. bailliages. Landshut, sa capitale & de la Basse Basse, est située sur la droite de l'Iser, à 14. lieues au nord est de Munich. Ses rues sont larges & il y a plusieurs belles maisons. Les électeurs y ont un palais magnisque accompagné de beaux jardins: la tour de l'église est une des plus hautes d'Allemagne. Les autres villes de cette régence sont Landan, & Diengelsing sur l'Iser; Preysing, Mosbourg, Tauskirchen, Gavelkoven & Rottenbourg qui ont titre de comté. Gaenckhosen a une commanderie

de l'ordre Teutonique.

1. Straubing, ville située sur la rive méridionale du Danube, à dix lieues au dessous de Ratisbonne, est capitale d'une régence qui contient dans son district 14. bailliages, situés des deux côtés du Danube. Elle est grande & commerçante; ses rues sont larges, & on y voit de belles églifes avec plufieurs maifons religieules : elle étoit fortifiée; mais les Autrichiens en raserent les fortifications en 1743. On y passe le Danube sur un pont : le pays d'alentour est fertile & on y vit à bon marché. Les principales villes de ce district sont Chamb chef d'un ancien comté sur les frontieres du Haut Palatinat, dont il a fait autrefois partie. Elle est située à l'embouchure d'une riviere de son nom dans le Regents, à 10. lieues au nord de Straubing & du Danube : les Autrichiens l'ont brûlée entiérement durant la derniere guerre; Kelheim, située dans une isle au confluent de la riviere d'Altmul avec le Danube à la gauche de ce fleuve; Abach fur le même fleuve, où il y a des eaux thermales; Leonsberg maison de plaisance de l'électeur ; Lerchenfeld & Pogen comtés.

3. Burckhausen ou Beurghausen, capita-

le de la troisiéme régence de la Basse Baviére, qui comprend 16. bailliages, est située sur le Saliz, à 12. lieues au dessous de Saltzbourg, & à autant de la rive méridionale du Danube. Elle est bien bâtie & défendue par un château fort. On voit dans son district, Braunau sur l'Inn, ville force & assez jolie, qui en est à 5. lieues au nord - est; Alt - Oettingen & Neu-Oettingen, situées sur l'Inn à une lieue l'une de l'autre : la premiére, qui veut dire Vieux Oertingen, est à deux lieues au couchant de Bourghausen & célébre par les pélerinages qu'on y fait, à cause d'une image miraculeuse de la Vierge; elle est du domaine de l'archevêque de Saltzbourg : les Jéfuites y ont un collège & une maison de noviciat.

Les Bénédictins ont dans la Basse Baviére l'abbaye de S. Vit au diocése de Saltzbourg; celles d'Aspach & de Formbach au diocése de Passau; & celles de Mallersdorf entre l'Iser & le Danube, & de Priviling qui est au fauxbourg de Ratisbonne. Les Chanoines Reguliers ont celle de Ror auprès de la riviere de Caber. Les religieux de l'ordre de Cîreaux ont celles d'Alderspach & de Furstensel au diocése de Passau; & celles de Gotteszel ou Cella Dei & de Seligenthal au diocéfe de Ratisbonne; le nom Latin de la derniere, qui est de filles & qui a 70. religionses, est Vallis Beata : ils ont aussi celle de Raitenhaslach sur le Saltz au diocése de Saltzbourg, où il y a plusieurs princes & grands seigneurs d'inhumés.

# S. 2. Le Haut Palatinat.

Il occupe la partie septentrionale du cercle de Bavière & s'étend à la gauche du Danube: il a environ 30. lieues communes de France d'étendue du levant au couchant & 25. du midi au nord. On le divise en deux parties principales, qui

font le Haut Palatinat proprement dit & le duché de Neubourg.

### 1. Le Haut Palatinat proprement dit.

Cette portion du palatinat de Baviére appartenoit à l'électeur palatin qui en fut privé en 1623. & elle fut donnée au duc de Baviére auquel elle est restée par la paix de Westphalie: elle est partagée en 13. bailliages. Amberg, qui en est la capitale, est située sur la riviere de Vils, à 10. lieues au nord de son embouchure dans le Danube au 49. degré 20. m. de latitude: c'est le siège de la régence & de la cour de justice du pays. La ville est commerçante en fer & en autres métaux qu'on tire des montagnes voisines : elle est désendue par un château & a un collège de Jésuites.

Le Haut Palatinat renferme le château de Leuchtenberg, qui a donné son nom à un landgraviat ou comté. Ce landgraviat, qui donne un droit de suffrage dans le collége des princes de l'empire, est situé des deux cotés de la riviere de Nab, & a pour ville capitale Pfreimdt sur cette riviere. Cette principauté entra dans la maison de Bavière par Mechtilde de Leuchtenberg, mere d'Albert de Bavière qui en hérita en 1646.

Waldsaxen est une abbaye de l'ordre de Cîteaux située à l'extrémité septentrionale du Haut Palatinat, vers les frontières de la Bohême, à deux lieues au midi d'Egra, & dans le diocése de Ratisbonne qui s'étend jusques à cette abbaye, sondée en 1132. Elle a été autresois très-puissante & impériale: elle sur ruinée & brûlée durant les guerres des Hussites & du Palatinat, & les princes Palatins en usurperent les domaines. Elle sur restituée à l'ordre après la bataille de Prague donnée en 1620. & après un siècle d'usurpation. On y a construit depuis une église magnisque: elle étoit habitée en 1720, par une quarantai-

ECCLESIASTIQUE ETCIVILE.

ne de religieux; elle est jointe à un bourg latin possede aujourd'hui le di

du même nom.

Les Bénédictins possedent plusieurs abbayes dans le Haut Palatinat. Celles du Haut Altaich & du Bas Altaich font le long & a la gauche du Danube dans le comté de Chamb, ainsi que celles de Metten & de Fravenzel, qui font toutes quatre fituées entre Ratisbonne & Paffaw. Celles de Michelfeld & de Weiffenau. ( Alba-Augia,) font sur les frontieres de la Franconie : enfin celles d'Endorf & de Rejchenbach font dans le milieu du pays. Outre celle de Waldfaxen, l'ordre de Cîreaux oilede celle de Walderbach dans le Haur Palatinat & le diocèse de Ratisbonne. Celle de Spainsbart dans le même pays est de l'ordre de Prémontré.

#### 1. Duché de Neubourg.

Ce duché, qui a fait autrefois parrie du Haut Palarinar, confifte en deux parties, qui ne sont pas contigues, separées par les domanies du Haut Palatinat. La partie la plus occidentale, qui est proprement le duché de Neubourg, s'étend des deux côtés du Danube : mais furrout à la gauche de ce fleuve au couchant du Haut Palaripar ; elle est bornée au nord par l'évêché d'Aichster & la Franconie, & par la Souabe. L'orientale est située entre l'évêché de Rarisbonne au midi & le Haur Palarinan au nord. Ces domaines comprenoient 29. rant villes que bourgs : ils furent cedés en 1507. par le duc de Baviére au comte Palatin , après une longue guerre qui s'étoit élevée entr'euxile comte Palatin en disposa bienrôr après en faveur d'une branche de la maifon qui prit le titre de Neubourg & d'où forrit celle de Sultzbach, Cerre derniere ayant recueilli la succession de la branche aînée de Neubourg, a recueilli austi, par proximiré de fang, celle des élecreurs Palatins; en forte que l'électeur Palarin possede aujourd'hui le duché de Neubourg.

Ce duché a extrémement fouffert durant la derniere guerre : mais comme le pays est bon, agréable & fertile, il se rétablit tous les jours. Le principal revenu

tablit tous les jours. Le principal revenu du prince confifte dans les p ages qu'il leve fur le Danube. Le pays est partagé en

29. bailliages.

Nemouino, qui en eft la caprinle, et finer fur la vie meridionale du Darube, dans le diocelle d'Aughbourg, à trois lucez au defina d'Ingollath 1: elle et peure 3 mais forre d'hen phillath 1: elle et peure 5 mais forre d'hen phillath 1: elle et peure 5 mais forre d'hen phillath 1: elle peur 1: elle peur

Il y a plusieurs perires villes dans le duché de Neubourg : une des plus remarquables est Lavingen patrie d'Albert le Grand religieux Dominicain, firnée fur le Danube, où elle a un pont, à une lieue au desfus de Dillingen. On v voir encore Hochftat ou Hochftet , châreau & perire ville fur la gauche du Danube à 2. lieues au dessous de Dillingen, lieu célébre par les deux barailles qui s'y donnerent en 1704. & 1704. Sultzbach capitale de la principauré de son nom, est siruée sur une montagne; elle est affez jolie & accompagnée d'un beau château. Cette principauté, détachée du duché de Neubourg, est enclavée dans le Haut Palarinar, à l'occident duquel elle s'étend vers les frontieres de la Franconie.

§. 3. Domaines Séculiers , Immediats , du Cerclesde Baviére.

Il y a plusieurs seigneuries dans l'étens

due de ce cercle qui relevent immédiate. ment de l'empire ; mais il n'y a que le comté d'Ortenbourg & la ville impériale de Ratisbonne, qui méritent quelque attention. Nous avons parlé ailleurs de cette ville : Quant au comré d'Orrenbourg : le boure & la châreau de ce nom, qui en font les chefs-lieux , font fitues à 4. lieues au fud-ouest de la ville de Passau. Ses comtes professent la religion Protestante.

#### IX.

#### CERCLE D'AUTRICHE.

Ce cercle, le plus oriental & le plus méridional de l'empire d'Allemagne, s'étend depuis le 40, degré de latitude jusques au 48. (o. m. & depuis le 17. 40. m. de longitude jusques au 35. il est borné au nord par la Bohême & la Moravie ; au levant par la Hongrie, l'Esclavonie & la Croatie ; au midi par les Alpes, qui le féparent des états de la république de Venife & de l'Iralie : & au couchant par le pays des Grisons & le cercle de Bavière : fon étendue du levant au couchant est d'environ 120. lieues communes de France . & de oo du midi au nord : on le divise en s. parties ou provinces qui appartiennent à la maison d'Autriche ; scavoir L'Autriche , la Stirie , la Carinthie , la Carniole & le Tirol. L'archiduc d'Autriche en est le seul directeur.

#### I. L'AUTRICHE.

Elle occupe la partie la plus septentriomale du cercle de fon nom. Elle est borcommunes de France le long du Danube, deur où la maison d'Habsbourg ou d'An-

qui la traverse du couchant au levant, & de 40. du midi au nord. Toute la partie fituée au midi du Danube, qui est la plus considérable, étoit comprise dans les provinces Romaines de Norique & de Pannonie. Ce pays fit enfuite partie de la Baviére prise en général ; & comme il en comprenoit la partie orientale, les Allemans la nommerent Oesterrich , d'où s'est formé le nom d'Autriche , à cause de sa situation au levant & au midi du royaume de Baviére. Cette province frontiere étant expofée aux incursions des Huns & autres peuples barbares, les empereurs la firent gouverner par des Marquis ou Marggraves qui devinrent héréditaires, & dont le premier fut Léopold mort à la fin du X. fiécle. Parmi les descendans de Léopold, Henri II. marquis d'Autriche en fut créé ducen 1156, par l'empereur Frédéric Barberousse. Frédéric le Belliqueux duc d'Autriche, arriere petit-fils de Henri IL étant more fans enfans en 1246. Gertrude fa niéce épouse d'Herman V. marquis de Bade lui fuccéda . & ensuite Frédéric leur fils, qui fut décapité à Naples en 1269. Après la mort de ce dernier . Ottocare II. roi de Bohême prétendit avoir droit au duché d'Autriche comme mari de Marguerire, fœur de Frédéric le Belliqueux; mais l'empereur Rodolphe d'Habsbourg lui fit la guerre, le tua dans une bataille qu'il lui livra auprès de Vienne le 26. d'Août de l'an 1178, confisqua l'Autriche & la Stirie fur lui, & en disposa en 1282. en faveur d'Albert son fils. Albert, qui fut ensuite élû empereur, transmit ainst l'Aurriche à ses descendans, qui en prirent le nom. L'empereur Frédéric III. née au nord par la Bohême & la Moravie; dit le Pacifique, l'érigea en archiduché au levant par la Hongrie; au midi par la en 1474, en faveur de Maximilien son Stirie & l'archevêché de Saltzbourg; & fils, & accorda en même-tems quantité au conchant par la Baviére : son étendue de grands priviléges aux archiducs. C'estdu levant au couchant est de 70. lieues là l'époque du commencement de la granximilien hérita des Pays - Bas par Marie de l'Autriche; elle tient sa cour à Vien-Philippe son fils, qui épousa Jeanne héritière des royaumes de Castille & d'Aragon, & qui fut pere des empereurs Charles V. & Ferdinand I. Ce dernier unit la Hongrie & la Bohême à l'Autriche & à ses autres domaines, en épousant Marie reine de ces deux royaumes. Mais la race masculine de la maison d'Autriche s'est enfin éteinte au mois d'Octobre de l'an 1740. par la mort de l'empereur Charles VI. qui a transmis ses domaines à Marie-Thérese sa fille, épouse de François-Estienne de Lorraine, empereur & grand duc de Toscane.

L'Autriche est un des meilleurs pays de l'Allemagne. Le Danube, l'Ens, le Traun la Morawa & plusieurs autres rivieres qui l'arrosent y facilitent le commerce, & en fertilisent le terroir. On y recueille du saffran, toute sorte de grains, des fruits, & du vin en abondance : les rivieres & plusieurs lacs qu'on y voit sont fort poissonneux; les forêts nourrissent beaucoup de cerfs, de chevreuils & de sangliers; le petit gibier y abonde : enfin on y trouve, de riches mines de sel. Aussi le pays est il fort peuplé; & on y compte un million de feux ou de familles, ce qui peut faire à peu près, quatre à cinq millions d'habitans. Il y a beaucoup de noblesse, qui, ainsi que le clergé, y vit dans l'opulence. Les Autrichiens sont grands, forts, vigoureux & bons soldars; & ils ont un génie propre aux arts & aux sciences : ceux des villes sont plus civilisés que ceux de la campagne, qui passent pour rudes & grossiers. Le seul exercice public de la religion Catholique est permis en Autriche s celui de la religion Protestante y est seulement toléré en quelques endroits.

On prétend que l'archiduchesse, reine de

triche parvint dans la suite : en esset Ma- millions tous les ans monnoye de France de Bourgogne sa femme; il les transmit à ne, qui en est la capitale & de tous ses domaines. Cette princesse & l'empereur son mari, comme corégent de ses états, conferent l'ordre de chevalerie de la Toison d'or. L'impératrice confére aux dames un autre ordre de chevaleric institué en 1668. en l'honneur de la Vraie Croix par l'impératrice Eleonor épouse de l'empereur Ferdinand III.

On divise l'Autriche en Basse & Haute.

## . S. I. La Baffe Autriche.

Elle est beaucoup plus étendue que la Haute, qu'elle a au couchant & dont elle est separce par la riviere d'Ens à la droite du Danube. Elle contient près des trois quarts du pays, & forme un gouvernement séparé ou une régence particuliere, qui a pour chef le maréchal provincial. On prétend qu'elle renterme 45, villes, 120. bourgs, 424. châteaux & 3650. villages qui font autant de paroisses. Le Danube la diviseen partie méridionale qu'on appelle le Wienner-Wald, & en septentrionale nommée le Manshartsberg.

# 1. La Basse Autriche Méridionale.

On subdivise cette partie, située à la droite du Danube, en deux autres; orientale & occidentale, ou en bas & haut Wienner.

1. Le Bas Wienner, ou la partie orientale de la Basse Autriche méridionale, a la ville de Vienne pour sa capitale. Cette. ville, nommée en Latin Vindobona, & Wien on Allemand, est située sur la rive méridionale ou à la droite du Danube, au 48. deg. 14. m. de latit. & au 34. 32. de longitude. On en attribue la fondation à Lucius-Flavianus qui commandoit dans la Pannonie, où elle étoit comprise, du tems des Ro-Hongrie & impératrice, tire environ 15. mains; c'est pourquoi on l'appella Ala ou Castra Flaviana. On la nomma austi Juliobona ou Vendum; & on lui donna ce dernier nom, d'une petite riviere qui l'arrose. dans la partie orientale, & d'où on a formé le nom moderne du Wien. Les Hongrois la détruisirent au X. siècle; & Henri duc d'Autriche la fit rebâtir au milieu du XII. Les empereurs, archiducs d'Autriche, y établirent leur résidence depuis Maximilien I. vers l'an 1500. & c'est ce qui l'a fait regarder depuis comme la capitale de l'Ailemagne, quoiqu'il n'y en ait pas pro-

Vienne est une ville grande, bette & bien batie. L'empereur Leopold la fit fortifier & environner de 12. baltions avec de hauts remparts, des ravelins, & des foll's larges & profonds; on ne peur y entrer que par six portes, à chacune desquelles il y a un pont de bois, qui a plus de 200, pas de long. Elle est séparée des fauxbourgs, qui l'environnent, par une efplana le ou glacis entiérement découvert, qu. a 600, pas de large & où il est défend. de bâti ; en quoi elle différe des autres villes, dont les fauxbourgs font ordi airement contigus aux murailles; & c'est une incommo lité, à cause de l'éloignement de la ville. Marthieu Corvin roi de Hongrie la prit en 1488, mais les Tu es l'affigerent inutilement en 1529. & 1684.

On ne compte qu'environ 11 (o. maifons dans la ville de Vienne; toutes bien bâties de pierre à six ou sept étages, y compris 19. églifes & 8. chapelles; on ajoûte que les édifices publics, tant facrés que profanes, en occupent la fixième partie. Les maisons ont des caves & des celliers fort profonds, & elles forment 80 rues avec 13. grandes places de marché: le second étage est à la disposition du prince, qui y fair loger ses officiers & ses domestiques, lorsqu'il n'y a pas assez de

longues, peu larges & mal propres ; ce qui? joint aux diverses isses couvertes de bois, formées par le Danube, qui s'y partage en c. branches, fait que l'air n'y est pasbien fain : mais ti la vilte de Vienne n'apas une grande étendue, les fauxbourgs en revanche sont fort-grands & fort peuples. Hubner prétend qu'en tout il y a six. cens mille habitans; mais il paroît qu'on en pourroit rabattre plus de la moitie sans se tromper. Quoi qu'il en soit, la ville est partagée en 4. quartiers; & on y a introduit depuis le commencement de ce siécle, l'usage des chaises à porteur & des lanternes: on y voit beaucoup de maifons à casse, où les nouvellistes s'assemblent comme à Paris; & la ville est peuplée de toute sorte d'étrangers.

La cathédrale de S. Estienne est son plus bet ornement : elle est bâtie de pierres de taille d'un beau Gothique, & remarquable par son maître-autel, & par la hauteur de son clocher élevé de 447. pieds. Les archiducs d'Autriche y avoient autrefois leur sépulture; & on y voit entr'autres le mausolée de l'empereur Frédéric III. Auprès de la cathédrale est le palais archiépiscopal, dont la façade est fort belle.

On prétend que la ville de Vienne étoit épiscopale sous la métropole de Lorch au We siècle, que cet évêché fut supprimé au X. lorsque la ville sut ruinée par les Huns » & qu'il fut rétabli en 1330. sous la métropole de Saltzbourg : il est du moins certain qu'il y sublistoit en 1468, il fut érigé en archevêché en 1722. & on lui donna l'évêché de Neustadt pour suffragant. Le diocése de Vienne est fort peu étendu; & outre la ville & les fauxbourgs, il ne renferme que 9. paroisses au dehors; aussi les revenus de l'archeveque font ils peu considérables. Quant au chapitre de la cathédrale, il n'est compose que de 20. chanoines nobles ou docteurs: le prévôt a droit place pour eux dans son palais. Les rues sont d'officier avec la mître & est chancelier de l'université.

Il y a beaucoup d'autres églifes dans Vienne, où le peuple est fort devot: mais il y en a peu de belles. Les principales maisons religieuses sont l'abbaye des Bénédictins de Notre - Dame de Schotten; ainsi nommée parce qu'elle fur d'abord habitée par des religieux Ecoffois : elle fur fondée en 1155, par Henri fils de Léopold marquis d'Autriche; elle est dans une place de son nom, qui est grande & environnée de belles maisons : l'église en cst remarquable par ses tableaux & par ses chapelles qui sont trés-bien ornées : viennent ensuite les Dominicains, les grands Augustins, les Cordeliers, les Recolets, les Augustins déchaussés, dont l'église est appellée Aulique, parce qu'elle est auprès du palais Imperial, & que la cour, qui s'y tend par une galerie, y célébre ses plus importantes cérémonies; & les Capucins. Les princes de la maison d'Autriche ont aujourd'hui leur fépulture dans une chapelle de l'église de ce dernier couvent, située sur le marché-neuf; & les trois derniers empereurs de la maison d'Autriche y ont leur tombeau. Les Jésuites ont cinq maisons à Vienne; la maison professe, le noviciat & 3. colléges, qui font le Grand; le Petit ou de Pasmay, destiné pour l'éducation des clercs, bâti d'un dessein hardi & magnifique & orné de belles peintures; & le Thérésien, fondé depuis quelques années par l'impératrice reine & destiné pour l'éducation de la jeune noblesse. Les Jésuites du grand collège occupent la plûpart des chaires de l'université de Vienne fondée en 1237. & rétablie en 1365. Les autres chaires de l'université, qui est composée de 5. facultés, sont entre les mains des féculiers. Elle est fort fréquentée, a une bibliothéque publique pour les pauvres étudians; & l'impératrice reine fait construire actuellement un vaste édisice, tant pour y faire les leçons publiques, que pour le logement des professeurs.

Plusieurs ordres religieux, entr'autres les Bénédictins, y ont des colléges ou des maisons d'érude pour les jeunes religieux.

L'empereur Charles VI. mort en 1740avoit fait rebâtir l'ancien palais archiducal ou impérial qui étoit très pen confidérable; & dont une partic, qu'on appelle la Vieille Cour, subliste encore. Le nouveau est moins beau que commode : la chapelle qui y est jointe n'a rien de remarquable; mais la bibliothèque impériale est trèsconsidérable, soit par ses manuscrits, soit par le grand nombre de livres imprimés qu'elle contient. Elle doit son origine à l'empereur Maximilien II. & son aggrandifferent & son lustre à l'empereur Charles VI. elle est dans une sale de la nouvelle académie de la Basse Autriche, qui n'est pas éloignée du palais Impérial. On y a établi aussi une academie de peinture. Le trésor archiducal & le cabinet des raretés de la maison d'Autriche sont fort prétieux. Outre le palais impérial, il y a dans la ville plusieurs beaux palais, dont les principaux sont ceux du prince Eugéne, de Lichstenstein, de Daun, &c. On y voit un arcenal affez bien fourni.

Le plus grand & le plus beau des fauxbourgs qui environnent la ville, est celui de Leopold-Stadt, situé dans une isle du Danubo; il étoit habité par 3000. Juiss; qui y avoient trois synagogues, lorsque l'empereur Léopold les en chassa & de toute l'Autriche en 1672. & il convertit en église Chrétienne la principale des synagogues. Le fauxbourg de Rossau est fitué de l'autre côté & à la gauche du Danube. On y voit le magnifique couvent des Servites, avec plusieurs palais & de beaux jardins. Tous les autres fauxbourgs, rangés en cercle autour de la ville, sont presque sans aucune séparation entre eux : ils ont été bâtis depuis le siège de l'an 1683. & font le principal ornement de Vienne, par les palais & les maisons de campagné

qu'ils renferment : les peres Delle Scuole-monaftère, qui est le plus confidérable & tre-Dame de Schotten sont seigneurs du fauxhourg de Saint Ulric, où on compre-40000, ames. Celui de Wieden, firué vers le levant, est fort étendu, & on y voit la belle églife de S. Charles Borromée : il est contigu à celui de Renny, où est le couvent que la feue impératrice y a fondé en 1717. le château & les jardins du prince Eugéne. L'hôpital de S. Marc, accompagné de magnifiques palais & de beaux jardins, est dans le fauxbourg du Land Straffe. On a établi dans ces fauxbourgs une manufacture de porcelaine. Les Bénédictins ont une autre abbaye dans les fauxbourgs de Vienne nommée Montserrat, parce qu'elle fut d'abord habitée par des religieux de l'abbaye de Monferraren Espagne: l'empereur Ferdinand II. la fonda en 1634.

L'ancien palais de la Favorite est dans le fauxbourg de Léopold-Stadts& le nouveau dans celui de Wieden. Outre ces deux maisons de plaisance de l'empereur & de l'impératrice, on voir celles de Laxenbourg, fituée dans une plaine à a, lieues de Vienne : d'Ebersdorf fituée dans une isle du Danube au dessous de Vienne qui a deux lieues de long ; & de Schoenbrun

bâtie à l'Italienne.

Les autres villes & lieux les plus remarquables de la parrie orientale de la Baffe - Autriche méridionale sont Clofter-Neuhoure, abhave de Chanoines Réguliers fituée à 2, lieues au dessus de Vienne à la gauche du Danube. Cette abbave, qui a eré rebâtie avec l'église en 1730. est très- Piesenberg beaux châteaux, &c. belle & un lieu de devotion. Elle fur fondéeen 1120, par Léopold marggis d'Autriche & Agnés fon épouse qui y sont inhumés. Il v a auprès une petite ville avec un châreau archiducal. La maifon Impériale va fouvent faire ses dévotions dans ce appartiennent à l'évêque de Passau : la

pie, ou des écoles de pieté, ont un collé- le plus magnifiquement bâti de toute ge dans celui de Joseph Stadt bâti par l'em- l'Autriche. Baden, perire ville fituée à 8. pereur Joseph. Les Bénédictins de No- lieues au midi de Vienne, est célébre pour ses bains d'eaux thermales extrêmement fréquencés. Il y a trois églifes, dont l'une est celle des Augustins.

Neuflast, petite ville très-forte, l'un des boulevards de l'Aurriche, est située à 11. lieues au midi de Vienne . & défendue par un château, où on met ordinairement les prisonniers d'état. Le pape Paul II. érigea en 1468. l'églife collégiale de S. Pierre de cette ville en évêché & c'est le feul fuffragant de Vienne. La ville fut fondée au XIII. siécle par Léopold surnommé le Glorieux duc d'Autriche. Les religieux de Cîteaux y ont l'abbaye de la Trinité, & les Téfuires un collège. On y a établi une

fabrique de porcelaine.

Marien-Zell abbaye de Bénédictins, nommée Maria Cellenfis en Latin. Elle fut fondée en 1336. dans la forêt de Vienne:on la furnomme la Petite pour la distinguer d'une autre de même nom furnommée la Grande, fituée en Stirie. Heiligencreuts ou Ste. Croix est une autre abbave située dans la même forêr : elle est de l'ordre de Citeaux. Maurbac chartreuse fituée sur le Danube aux environs de Vienne fondée en 1310.8c nommée en Latin Valles omnium. Santtorum : plusieurs princes de la maison d'Autriche v sont inhumés : Starenberg & Trautsmonsdorf châreaux qui ont donné le nom à deux anciennes maisons ; S. Veit fur le Danube autre châreau qui appartient à l'église de Vienne, & où l'archevêque de cette ville a un palais d'été : Brug &

2. La parrie occidentale de la Baffe Autriche meridionale, ou le Haut Wienner. est séparée du Bas par la forêt de Vienne. On v voir entr'aurres les petites villes de S. Palten ou S. Hipolite & de Mantern qui

premiere

premiere est sur la riviere de Drafain, & méridionale, & elle s'érend le long & à l'autre fur la rive méridionale du Danube la gauche de ce fleuve dans l'espace de

fur le Danube, deux célébres abbayes de midi au nord : elle est bornée au nord par Bénédictins, également riches & magnifi- la Moravie & la Bohème, & elle eft fepaques , sont dans ce même canton de l'Au- rée au levant de la Hongrie par la Moratriche. La première est située entre Lints Wa. On l'appelle le Manharizberg, & elle & Vienne à une égale distance ou à 18, est partagée en Basse ou orientale, & en lieues de ces deux villes, fur une hauteur; Haute ou occidentale. & elle est accompagnée d'une petite ville & d'un château; elle est immédiate au S. fieurs petites villes : il n'y en a aucune de Siège & dans l'étendue du diocése de Pasfau. L'abbé, qui est régulier comme dans toure l'Allemagne, est primat des abbés d'Aurriche & prélident du clergé des états, de la Basse Autriche. Le monastère est fortifié ; l'église est la plus riche de route tonique. l'Autriche, L'abbave de Gottweich est égaà 7. à 8. lieues au dessous de Mælch. Un incendie la réduisit en cendres en 1718. & elle a été depuis magnifiquement rebâtie. Elle fut fondée en 1089, pour des chanoines par B. le B. Altman évêque de Paffau : après fa mort les Bénédictins fuccéderent aux Chanoines.

On voit encore dans cette partie les abbayes de Bénédictins de Seittenstadt & de Glunick en Latin Glunicum, fituées à la droite de l'Ens, sur les frontieres de la Haute Autriche : la première fut fondée au commencement du XII, fiécle ; Lilienfeld, en Latin Campus Liliorum, belle & riche abbaye de l'ordre de Cîreaux ; Hertzogbourg prévôté de Chanoines Reguliers ; Tuln petite ville dans la forêt de Vienne où est la résidence ordinaire de l'évêque fuffragant de Patfau; Goldegg qui a titre de comté ; & Zinszendorf châreau qui a donné son nom à une ancienne maison.

2. La Baffe Autriche Septentrionale.

Elle est séparée par le Danube de la Tome II.

vis-à-vis de Crems, qui est de l'autre côté, plus de 40, lieues du levant au couchant ; Match , en Latin Medicum, & Gottweich mais elle n'a que 12. lieues d'étendue du

1. Le Bas Manhartzberg contient plubien confiderable : Pulha & Kor-Neubourg à une lieue du Danube, vis-à-vis de Clofter-Neubourg, sont les principales. Maurberg sur les frontières de la Moravie est une riche commanderie de l'ordre Teu-

2. Le Haut Manharezhere a Crems pour lement immédiate au S. Siège : elle est si- capitale. Elle est située sur la rive septentuée fur une hauteur auprès du Danube, trionale du Danube, à 13. ou 14 lieues au dessus de Vienne. Elle est assez jolie; les Jésuires y ont un collège & un séminaire : le Danube fait une cataracte aux environs. Les aurres lieux plus remarquables, font Altenbourg abbaye de Benedictins fondée en 1144. & firuée vers les frontiéres de la Moravie ; Ketwin près de Crems & Berneck prévôtés de Chanoines Reguliers; Hoorn où les PP. d'Elle Scuole Pie ont un collège; Aespach perire ville sur le Danube avec une Chartreuse nommée en Larin Perta B. Marie, fondée vers l'an 1400. Gemund petite ville avec une autre Chartreuse, située sur les frontiéres de la Bohême; Stain petite ville avec un pont

> fur le Danube ; Hardeck avec titre de comré. Outre les abbayes dont on a déja parlé, on voit encore dans la Basse Autriche les fuivantes, qui appartiennent à l'ordre de Cîreaux, & dont nous ignorons la fituation précise ; Baumgartenberg, ou Mons Pomerius en Latin ; Seifenflein ou Gotzel ,

Vallis Dei on Larin: Sweth!, on Clara Vallis en Larin ; & Wilering , Hilaria en Larin : elles font du diocete de Paffau.

#### 6. 2. La Haute Autriche.

Elle s'étend des deux côtés du Danube . & est bornée au nord par des montaenes qui la féparent de la Bohême ; au levant par la Batle Autriche, dont elle est feparée à la droire du Danube par la riviere d'Ens ; au midi & au couchant par les monragues de Kalenberg & par une autre chaîne de montagnes qui la féparent de la Stirie , de l'archeveché de Saltzbourg , & du duché de Baviére. Son étendue est d'environ 40, lieues communes de France do midi an nord & autant du levant au tans, qui font laborieux, font un grand commerçante. Elle est habitée par beaucommerce de toiles : on y compte 12, soup de noblesse; & il y a plusieurs mavilles . 81. bourgs & 217. maifons no- nufactures : fes rues font belles & larges . bles. Elle fair un gouvernement séparé de & ses places environnées de beaux édifila Ba le Autriche, & est gouvernée par une ces. Les états de la province s'y assemblent: la Haure Aurriche, la divise en parrie sep- dans la plaine. Le capitaine général ou tentrionale & en méridionale.

le, qui dépend pour le spirituel du diocédu Danube, en deux parties, qui n'ont aucune ville confidérable ; & on n'y voit que de gros bourgs, quantité de châteaux & an grand nombre de villages. Les lieux les plus remarquables font Grain petite ville, avec un châreau fur la rive feprenerionale du Danuhe : Albino , Crentzen & Clam, comtés ; Waldhausen ville & abbave de l'ordre de Circaux : Fresfladt , netire ville chef-lieu du comté de Math- se quartier font Schaumberg comté ; Wels

land ; Falchenstein , & Perg comtes ; Slaga , ou Plaga abbaye de l'ordre de Prémontré, fituée à une lieue de Lintz & de la rive septentrionale du Danube, &c.

2. La parrie méridionale de la Haute Autriche, fituée à la droite du Danube, est divisée aussi en deux parries , occidentale & orientale, féparées par la riviere de Traun. La partie occidentale, qu'on appelle le quarrier de Haus, a pour capitale LINTS, qui l'est aussi de toute la Haute Aurriche. Elle est située sur la rive méridionale du Danube à 40, lieues au desfus de Vienne, près & au couchant de l'embouchure de la riviere de Traun ou Draun dans ce fleuve, dans lequel elle fe précinite par une cataracte, an nied d'une colline dans une plaine agreable. Elle cour hant. Ce pays, qui faifoit ancienne- n'est pas fort considérable par elle-même; ment partie du duché de Bavière, en fut mais elle l'est beaucoup par ses fauxbourgs déraché & uni à l'Aurriche en 1156, il eft qui font fort étendus. Elle est fur la route fertile, bien peuplé & bien cultivé ; & on de Bohême, & on v passe le Danube sur un y recueille beaucoup de faffran. Ses habi- pont de bois. Sa fituation la rend fort régence particuliere, qu'on appelle Le il y a deux châteaux forts, qui la défen-Chambre de Lintz, Le Danube, qui traverse dent ; l'un fitué sur une colline , & l'autre gouverneur du pays réside dans l'un des . On subdivise la partie septentriona- deux. La grande église, qui est paroisfiale, renferme beaucoup de tombeaux : fe de Paffau . & oui est fituée à la gauche les Tésuites y ont un beau collège & un feminaire. Charles-Albert électeur de Baviére, qui revendiquoir fur la maifon d'Autriche, le Pays d'Ens, fitué des deux côrés du Danube , dans l'espace de dix lienes de long, fur lequel il avoit des prétentions affiégea & prit Lints en 1741. avec le fecours des François : mais il fue obligé de l'abandonner l'année suivante. Les autres lieux plus confidérables de

& Gemund autre petite ville située sur la même riviere, au nord d'un lac qu'elle forme : elle est jolie, bien bâtie & considérable à çause de ses salines. Au midi de on n'en connoît pas la position précise. ce lac est l'abbaye de Bénédictins de Monrée, nommée en Latin Lunelacum; & ils ont de plus dans ce quartier celle de Lambac située à la gauche de la riviere de Traun à 7. 1 8. lieues au nord - est de Monzée.

Les principaux lieux de la partie orientale de la Haute Autriche méridionale, qu'on appelle le Quartier de Traun, & qui est située entre la riviere de ce nom au couchant & l'Ens au levant, font Em, nommée en Latin Ensia, ou Anassus, petite ville qui a titre de principauté : elle est fortifiée, a un bon arcenal & est située à un mille de l'embouchure de l'Ens dans le Danube; Steyr petite ville située au confluent de la riviere qui lui donne son nom, avec l'Ens, à s. lieues au dessus de la ville d'Ens. Elle est bien bâtie & a titre de principauté : il s'y fait un grand négoce de fer. Il y a un château qui appartient aux comtes de Lamberg : les Jésuites y ont un collège & un seminaire. L'abbaye des Bénédictins de Gersten est situće auprès de la ville.

Kremsmunster, ou Cremifanum en Latin. est une aurre riche abbaye de Bénédictins, fur la petite riviere Krems, qui lui donne son nom, entre celles de Traun & de Steyr; ils y ont un collège pour l'éducation de la jeunesse: Thassillon duc de Baviére fonda cette abbaye sous le regne de l'empereur Charlemagne, dans l'endroit où son fils étant à la chasse avoit été déchiré par un fanglier. On croit que Lorch situé près du bourg de Malthausen & de la rive méridionale du Danube, entre les embouchures du Traun & de l'Ens dans ce fleuve, est l'ancienne Laureacum mérropole de la province Romaine de Nori-

sur le Traun, petite ville avec un château; Orth & Weissenberg sur le Krems ont titre de comté. On voit enfin dans la Haute Autriche & le diocése de Passau l'abbaye de Slierbach de l'ordre de Cîteaux : mais

### II. DUCHÉ DE STIRIE.

Il est borné au nord par la Haute & la Basse Autriche; au levant par la Basse Hongrie; au midi par l'Esclavonie, dont il est séparé par la Drave, & ensuite par la Save qui le sépare de la Basse Carniole; & au couchant par la Haute Carniole, la Basse Carinthie & l'archevêché de Saltzbourg. Son étendue du levant au couchant est d'environ so. lieues communes de France & de 38. du midi au nord.

Ce duché étoit compris anciennement partie dans la Pannonie & partie dans la Norique, provinces Romaines. Après avoir fait partie du duché ou royaume de Baviére, il en fut détaché vers la fin du X. siècle, pour composer un marquisat ou comté particulier, qui fut possedé par des comtes héréditaires. Ottocare V. du nom, comte ou marquis de Stirie, dont il fut créé premier duc par l'empereur Frédéric Barberousse, se voyant sans enfans à la fin du XII. siècle, vendit son duché, avec une partie de la Carniole à Léopold le Vertueux duc d'Autriche son beau-pere, des descendans duquel il passa, avec l'Autriche, à la maison de Habsbourg en 1282.

La riviere de Muer vers le nord, & celle de Drave au midi arrosent la Stirie du couchant au levant ; & elles se joignent à son extrémité orientale : cette province est arrosée par la Save à son extrémité méridionale. Le pays jouit d'un air fort fain: il est plein de montagnes, mais il y a néantmoins beaucoup de terres labourables qui fournissent de grains aux habitans, & on y recueille du vin; mais il est stérile & que. Il y a des eaux thermales à Hall. désert en bien des endroits. Il abonde en nines de fer & d'acier qui sont excellents, & il est riche en bêtail. Les habitans, fort devots au culte de la Vierge, passent pour peu spirituels, & peu braves, & les femmes pour simples: il y en a beaucoup qui ont des gouêtres, à cause du talc & de la qualité des eaux. On compte dans cette province 22. villes, 95. bourgs 338. châteaux & deux cens mille habitans. Elle est gouvernée par un capitaine général, qui réside à Grats, où il y a une chambre ou conseil de régence. On la divise en trois parties, qui sont la Haute & la Basse Stirie & le comté de Cilley.

#### 9. 1. La Haute Stirie.

Elle occupe la partie septentrionale du pays, & est arrosée par la riviere de Muer: elle dépend pour le spirituel des diocéses

de Saltzbourg & de Seckau.

JUDENBOURG, ville située sur la droite de la Muer vers le 47. degré 20. m. de latitude, en est la capitale & a titre de principauté. Elle est belle, grande & coupée par deux rues principales. Il y a un château qui est l'ancien palais des ducs de Stirie, auprès duquel est le couvent des Franciscains. Les Jésuites y ont un beau collège qui étoit anciennement un couvent de Dominicains: ils y ont aussi un seminaire avec une maison de noviciar. Les Luthériens possedoient autrefois l'église de S. Martin, qui a été rendue aux Catholiques. Le couvent des religieuses de Ste. Claire est au dessous de la ville sur la Muer. On y voit un grand & un petit fauxbourg, avec plusieurs beaux châteaux & de bons villages aux environs.

Seckan, à une petite distance de la Muer & de Judembourg, est une ville épiscopale sur le Gayl: les archevêques de Saltzbourg y fonderent l'évêché, qu'ils conferent de plein droit, vers le commencement du XIII, siècle, afin de partager la

trop grande étendue de leur diocése: Hubner met cette ville dans la Basse Stirie. L'évêque réside à Laybnits bourg & château de la Basse Carinthie, sur la riviere de Secka & les frontieres de la Stirie.

Les autres villes de la Haute Stirie sont Leuben sur la Muer qui a titre de principauté avec un collége & un seminaire de Jésuites; elle est capitale d'un comté qui a eu ses seigneurs particuliers; un incendie consuma une grande partie de cette ville en 1646. elle est assez jolie; Pruck ou Bruck, & Kuittelseld aussi sur la Muer; Mueram, sur la même riviere qui partage cette derniere ville : elle est située sur les frontieres de l'archevêché de Saltzbourg : il y a 3. places publiques avec un collége & un magnisque château : elle appartient au prince de Schwartzemberg; Saran &

Stubenberg comtes.

Les Bénédictins de la congrégation de Saltzbourg ont trois abbayes dans la Haute Stirie & le prieuré conventuel d'Afflencs. Les trois abbayes sont 1°. Marien-Celle située sur les frontieres de la Basse Autriche: elle est célébre par la grande dévotion à la Vierge & par les pélerinages qu'on y fait; on l'appelle la Grande pour la distinguer d'une autre de même nomsituée dans la Basse Autriche. 2º. Admont sur les frontieres de la Haute Autriche: elle est sous l'invocation de S. Blaise, & foumise pour le spirituel & le temporel aux archevêques de Saltzbourg. Les Bénédictins y ont établi un beau collège, qu'ils gouvernent, pour l'éducation de la jeune noblesse du pays. 3°. S. Lambert, fur les frontieres de la Basse Stirie : l'abbé est membre des états de la Stirie. Closter Nuenberg est une abbave de l'ordre de Cîteaux : fon nom Latin est Novusmons. Elleest du diocése de Passau. Goes ou Gosz est une riche abhaye de Bénédictines qui font preuve de noblesse, située à la gauche de la Muer auprès de la ville de Leuben. Rovôté de Chanoines Reguliers, qui ont aussi des prévôtés à Varau & Polla, deux endroits soumis à l'autorité temporelle des archevêques de Saltzbourg.

### S. 2. La Baffe Stirie.

Elle s'étend au midi & au levant de la Haute. GRATS en est la capitale & de toute la province. Elle est située sur la gauche de la Muer vers le 47. degré de latitude : elle fut reduite en cendres à-la fin du mois de Mars de l'an 1731, mais elle s'est rétablie depuis : on y comptoit alors 11. eglises; sçavoir la paroisse du Précieux Sang, qui est la principale, 7. maisons religieuses d'hommes & 2. de filles. Elle n'est pas grande; mais forte & bien bâtie; & elle a de grands fauxbourgs & un territoire fort étendu. Les vivres y sont à grand marché: il y a beaucoup de noblesse, & les bourgeois y sont aisés : il y a un tribunal suprême auquel les tribunaux particuliers de la Stirie, de la Carinthie, de la Carniole, du Windismarck & de Gorice ressortissent. Le collège de Saint Gilles, qui appartient aux Jésuites & qui fut érigé en académie ou université en 1585, est situé auprès du palais Impérial, où les états du pays s'assemblent. La ville est gouvernée par ses propres magistrats. Les religieux de la Charité y ont l'hôpital. La ville est défendue par un château fitué fur une éminence; & il y a un bel arcenal : elle communique avec la Hongrie par la riviere; & elle dépend du diocése de Saltzbourg pour le spirituel.

Il y a plusieurs perites villes dans la Basse Stirie, où l'archévêque de Saltzbourg & l'évêque de Freinsigen possedent divers domaines: les plus consi lérables sont Fridau sur la Drave; Fridberg qui a titre de principauté; Hartberg en Latin Hortis-Mons; Furstênseld sur la riviere de Feis-

trits & les frontieres de la Hongrie, avec titre de principauté & une commanderie de Malte; Pettau sur la Drave, à 4. lieues au dessous de Rackasbourg, ancienne ville connue du tems desRomains sous le nom de Patovio: on prétend qu'elle a été épifcopale dès le IV. siècle; mais on pourroit bien la confondre avec Passau sur le Danube : elle est petite mais assez jolie; outre la paroisse, les Dominicains & les Franciscains y ont des couvens. L'archevêque de Saltzbourg a une partie de la jurisdiction fur cette ville & fur son territoire: elle est gouvernée par ses magistrats; Windisch-Feystriz, en Latin Bistricia, a titre de principauté & un collège de Jésuites. Rein, & en Latin Rana au diocesse de Seckau, à 4. à 5. lieues au nord-ouest de Grats, est une riche abbaye de l'ordre de Cîteaux; Rackasbourg fur la Muer, dont les environs font fertiles en vignes, & Czackethurn, entre la Drave & la Muer, sont deux forteresses considérables. Harberstein, Marbourg sur la Drave & Eggenberg ont titre de comté.

## 5. 3. Comté de Cilley.

Il occupe la partie la plus méridionale de la Stirie, dont la Basse le borne vers le nord; & il est séparé au midi de la Basse Carniole par la Save. Son étendue du levant au midi, le long de cette riviere est d'environ 16. lieues communes de France; & il n'en a que 8. à 10. du midi au nord. Il a été possedé par des comtes particuliers jusques vers le milieu du XV. siècle, que l'empereur Frédéric le Pacisique le reunit à la Stirie.

Ce pays est entrecoupé de montagnes : il est néanmoins assez fertile & assez peuplé : on n'y parle que l'Esclavon, excepté dans la capitale, où on parle aussi l'Assemand. Cette capitale, nommée Cilley, est située sur la petite riviere de Saan qui se

jerte à 2. lieues de là dans la Save, & au nord de cette derniere riviere, vers le 46. degré 30. m. de latitude. Cette ville, qui est fort ancienne, & où on découvre tous les jours des restes d'antiquité, est assez considérable & défendue par un château fitué sur une montagne voisine. Il y a un couvent de Franciscains, où les anciens comtes du pays avoient leurs tombeaux. On ne voit dans le reste du pays que des villages & quelques châteaux, avec la Chartreuse de S. Jean de Seits, située sur le Danube & les frontieres de l'Esclavonie. Le château de Windisch-Grats, qui a titre de comté & qui est situé sur la rive droite de la Drave, est compris dans le pays, fuivant Hubner: d'autres le mettent dans la Balle Stirie.

#### III. DUCHÉ DE CARINTHIE.

Cette province est bornée au nord par l'archevêché de Saltzbourg, & la Haute Stirie; au levant par la Basse Stirie; au midi par les montagnes de Loibel, qui la séparent de la Haute Carniole & du Frioul; & au couchant par l'évêché de Brixen ou le Tirol. La riviere de Drave qui prend sa source dans l'archevêché de Saltzbourg, la traverse du couchant au levant dans un cours d'environ 45. lieues communes de France; mais elle n'a que 15. à 18. lieues d'étendue du midi au nord.

Ce pays, qui faisoit anciennement partie de la province Romaine de Norique, fut gouverné à la fin du X. siècle par Othon comte de Wormes aieul de l'empereur Contad le Salique, qui s'en qualifioit duc & qui le transmit à Conrad son fils mort en 1012. Le duché de Carinthie passa ensuite dans diverses maisons, qui reconnoissoient les ducs de Bavière pour leurs suzerains; ils furent exemptés de cette sujetion en 1156. Mainshard III. comte de Titol fut investi en 1286. du duché de Ca-

tinthie par l'empereur Rodolfe de Habfbourg. Henri perit-fils de Mainshard, fut roi de Bohême, duc de Carinthie & comte de Tirol, & ne laissa qu'une fille, nommée Marguerite. Après sa mort arrivée en 1335. l'empereur Louis de Baviere dilposa de la Carinthie en saveur de Rodolfe, Léopold & Albert ducs d'Autriche, auxquels il en avoit donné l'investiture quelques années auparavant, à condition que Frédéric le Beau duc d'Autriche leur frere renonceroit aux prétentions qu'il avoit sur l'empire; & il ne laissa que le Tirol à Marguerite fille de Henri roi de Bohême.

La Carinthie est un pays montagneux, marécageux & couvert de bois; & il est peu fertile en bled & encore moins en vin, parce que l'air y est froid, & que le pays est entouré de montagnes : mais il est abondant en pâturages; & les habitans tont un grand commerce de bestiaux: on y trouve des mines de fer & d'acier; & comme il est arrosé par plusieurs rivieres & rempli de lacs & de forêts, le poisson y

est commun ainsi que le gibier.

Les Carinthiens sont d'un naturel doux & pacifique; & peu propres aux sciences & à la guerre : ils sont néantmoins trèsfidéles à leur souverain. Ils parlent presque tous l'Allemand, l'Esclavon & l'Italien. On compte dans le pays 12. villes, 20. bourgs, 175. châteaux, & 60000. feux ou familles qui peuvent faire deux cens cinquante mille habitans. Le revenu du domaine monte à environ un million de florins, ou à deux millions & demi monnoye de Frace: mais ce pays n'appartient pas entierement à la maison d'Autriche 5 l'archevêque de Saltzbourg & l'évêque de Bamberg en possedent une partie. Entre les montagnes de la Carinthie, celles de Loibel qui la séparent de la Carniole étoient presque inaccessibles; mais on y a fait aujourd'hui des chemins assez praticables.

On divise la Carinthie en Haute & Bak-

fe ou en Orientale & Occidentale.

### S. 1. La Haute Carinthie.

Elle comprend la partie occidentale de la Carinthie, & s'étend le long de la Save vers sa source. Elle est moins étendue que la Basse. La riviere de Drave, qui la traverse du couchant au levant, la divise en partie septentrionale & méridionale. La première dépend pour le spirituel du diocése de Saltzbourg: l'autre, qui faisoit partie du diocése d'Aquilée, est comprise aujourd'hui dans le nouveau diocése de Gorice. La Haute Carinthie est aussi partagée entre la maison d'Autriche & l'évê-

que de Bamberg.

1. La maison d'Autriche, dont le domaine dans la Haute Carinthie s'étend au nord & au couchant, y possede Ortenbourg sur la Drave qui a titre de comté; & ce comté appartient au prince de Portia avec les petites villes de Spital & de Traabourg. On y voit aussi le château de Dietrichstein, qui a donné le nom à une ancienne maison, laquelle possede aussi le château de Landskron; Hainbourg, comté, a la maison d'Ursin de Rozenberg qui y possede aussi le beau château de Greiffenberg fur la Drave; Gemund petite ville & Biberstein, qui appartiennent au comte de Lodron; Saxenbourg fur la Drave, & Griffen, qui appartiennent à l'archevêque de Saltzbourg avec leurs districts : Ossach située auprés d'un lac est une ancienne abbaye de Bénédictins : elle est environ à 7. à 8. lieues au nord & à la gauche de la Drave:elle dépend de la congrégation de Saltzbourg & du diocése de cette ville. Muhlstadt auprès d'un autre lac de lon nom appartenoit autrefois aux Cruciferes; les Jésuites, qui leur ont succédé, y ont une belle maifon.

2. Villach est la capitale des domaines que les évêques de Bamberg possedent

dans la Carinthie, & qui consistent en 16. bailliages, dont l'archiduc; d'Autriche a le domaine direct comme duc de Carinthie. Elle est située au confluent de la Drave avec la Geyl, à six lieues au couchant de Clagenfurt. Elle est capitale d'un diftrict particulier qui a 16. lieues de long fur 8. de large : elle est petite mais commerçante. L'évêque de Bamberg y a un château assez beau : les célébres bains de Taplits font aux environs decette ville, ou l'empereur Charles V. se refugia lorsque l'électeur Maurice de Saxe faillit à le surprendre à Inspruck. Les autres principaux lieux des domaines que l'évêque de Bamberg possede dans la Haute Carinthie sont Pleybourg petite ville sur la riviere de Feiftrits, chef d'un district qui a 4. lieues d'étendue; Feldkirck & Tarvis. Arnoldstein & Sittingen sont deux abbayes du diocése de Gorice ; la première de Bénédictins & la seconde de l'ordre de Cîteaux. Enfin l'évêque de Bamberg possede dans la Haute Carinthie la partie de la ville de Ponteba, située à la gauche & au nord de la petire riviere de Fellé, qui sépare la Carinthie du Frioul, ou l'Allemagne de l'I-

## 5. 2. La Baffe Carinthie.

La Basse Carinthie ou la Carinthie orientale, beaucoup plus étendue que la Haute, a pour capitale CLAGENFURT, qui l'est aussi de toute la province. Elle est située sur la petite riviere de Glan aux environs du lac de Wart, à une lieue de la rive septentrionale & de la gauche de la Drave, vers le 46. degré 50 m. de latitude. Elle est fortisée & a des remparts fort larges: elle est assez grande & bâtie en quarré; ses rues sont tirées au cordeau & régulieres; mais elles sont étroires. Les Luthériens en ont été autresois les maîtres. Les principaux édifices sont le palais du prince, ou le gouverneur de la province & le conseil de régence résident; l'hôtel du bailliage, la maison de ville & le collége de Jésuites, qui ont aussi un séminaire ou maison de pensionaires. Il y a une belle fontaine au milieu de la grande place, située au centre de la ville.

Les autres villes de la Basse Carinthie sont Gurck située sur une petite riviere de son nom, à 5. lieues au nord de Clagenfurt, sur les frontieres de l'archevêché de Saltzbourg : il y a un évêché qui y fut établi en 1073. par les archevêques de Saltzbourg, lesquels en conserverent la nomination en qualité de patrons jusques vers le milieu du XVI. fiécle, que l'empereur Ferdinand I. comme duc de Carinthie, prétendit nommer l'évêque : il fut enfin convenu, que de trois nominations les ducs de Carinthie en auroient deux & l'archevêque une; ce qui a subsisté depuis. La ville est est affez belle. La cathédrale de Notre-Dame est desservie par des Chanoines Reguliers de la congrégation de Latran qui n'ont aucune part à l'élection de l'évêque : ils sont en possession de cette église depuis environ l'an 1120, elle étoit auparavant desservie par des Bénédictins qui avoient été fondés en 1045. L'évêque, qui prend séance aux états d'Autriche, reside à Strafbourg à 4. milles de Gurck, qui est un bourg fort agréable, où ce prélat a un beau palais.

Lavant ou Lavnamund est une autre ville épiscopale de la Basse Carinthie: cette ville, qu'on appelle aussi S. André, dont Corneille, après Baudran, a fait 2. villes épiscopales dissérentes; & que la Martiniere n'a pas non plus distinguées, est située dans une vallée au pied des montagnes, vers l'embouchure de la petite riviere de Lavant dans la Drave, & à la gauche de cette derniere riviere, à environ 6. lieues au levant de Clagenfurt. Elle appartient à l'archevêque de Saltzbourg,

qui y a un château, & dont les prédécesseurs ont sondé l'évêché en 1228. & non au XI. siècle, comme le disent les mêmes auteurs dans leurs dictionnaires: c'est pourquoi cet archevêque a droit de nommer, de consirmer & de sacrer l'évêque, qui a été reconnu autresois pour prince de l'empire. Le chapitre de la cathédrale, desservie autresois par 14. Chanoines Réguliers, est composé de 18. chanoines Réguliers, est composé de 18. chanoines, la plûpart de condition. Le prévôt officie en crosse & en mîtse. L'évêque réside à S. André, château situé sur la riviere de Lavant, auprès de la ville de Lavnamund; ce qui est cause qu'on en a fait deux villes épiscopales.

Le Diocése de Lavant s'étend dans la Basse Carinthie, & renferme une partie de la Stirie. Outre les abbayes dont nous parlerons bientôt, il comprend 2. collégiales, deux couvens de l'ordre de S. Dominique, l'un à Marchberg & l'autre à Notre-Dame de Lorette près de Lavant, & plusieurs autres couvens.

Les autres lieux plus remarquables de la Basse Carinthie sont S. Weit, & en Latin Fanum S. Viti; ville autresois capitale de la province, située à 3. lieues au nordest de Clagensurt. Elle est entourée de 4. montagnes, éloignées de 4. lieues l'une de l'autre, au sommet de chacune desquelles il y a une église où on va en pélerinage; l'abbaye de Landstras de l'ordre de Cîteaux au diocése de Gurck; le beau château d'Hollenbourg sur la Drave qui appartient au comte de Dietrichstein, ainsi que celui de Finckenstein; Guttenstein qui a titre de comté, & plusieurs autres châteaux.

Outre la ville de Lavant, ou le pays de Lavanthal, les archevêques de Saltzbourg ont plusieurs autres domaines dans la Basse Carinthie. Ils y possedent entr'autres la ville de Freisach qui est entourée de montagnes, sur lesquelles on voit divers châteaux: elle est la capitale de ces domais.

neş

nes ou d'un district qui a 6. lieues d'étendue en quarrés on y voir la collégiale de S. Barthélemi, qui est fort belle, avec un château, où l'évêque suffragant de Saltzbourg fait sa résidence ordinaire. On voit austi dans ces mêmes domaines plusieurs bourgs & châteaux, 3. riches abbayes & plusieurs prieurés. Les abbayes sont saint Paul en Vallée de Bénédictins de la congrégation de Saltzbourg, fituée à quelque distance à la gauche de la Drave vers les frontieres de la Basse Stirie; Vittoria de l'ordre de Cîteaux dans le diocése de Gurck, &S. George en Langfée de Bénédictines, située vers les frontieres de Saltzbourg : les principaux prieurés sont ceux de Mariesaal, sur la riviere de Glan, où est la plus ancienne église du pays, dans laquelle on garde les reliques de S. Modeste Apôtre de la Carinthie; & de Wieting sur la gauche de la Drave, qui est une prévôté conventuelle de Bénédictins.

Wolfsberg, petite ville, est le chef-lieu des domaines que l'évêque de Bamberg possede dans la Basse Carinthie, & la capitale d'un district, qui a 8. lieues de long sur 4. de large. Il y a un château où l'évêque suffragant de Bamberg fait sa rési-

dence ordinaire.

#### IV. DUCHE DE CARNIOLE.

Il est borné au nord par de hautes montagnes qui le separent de la Carinthie; au levare par d'antres montagnes qui le separent du comté de Cilley ou de la Stirie, dont il est separé au nord par la Save : la Croatie acheve de le borner au levant; il a au midi la Croatie; & l'Istrie avec le Frioul au couchant; enforte qu'il confine avec l'Italie. Il a environ ço, lieues communes de France d'étendue du levant au couchant & 30. du midi au nord.

Cette province, située dans les Alpes Carniennes, a été habitée par les Carnes

Tome II.

peuples qui lui ont donné le nom. Elle a été soumise anciennement aux ducs de Bavière: elle fut ensuite possedée par des seigneurs particuliers jusques vers le mibeu du XIII. siècle, que leur race s'étant éteinte, les états du pays se donnerent au duc d'Autriche. Elle sur érigée en duché en 1452, par l'empereur Frédéric le Pa-

eifique.

La riviere de Save, qui prend sa source dans le pays, le traverse du couchant au levant : il est herissé de montagnes & de rochers & peu fertile en bled; mais beaucoup plus en vin : le gibier y est commun & on y recueille de l'huile. Sa plus grande richesse consiste en mines de ser, d'acier & de mercure. Les habitans, qui sont Catholiques & qui parlent l'Esclavon, comme étant Esclavons d'origine, menent une vie assez dure & laboricuse, & ils accoûtument leurs enfans au travail dès leur tendre jeunesse: leur pauvreté les oblige à la sobriété; & ils imitent en cela & en plusieurs autres choses les Italiens leurs voisins. Ils ont peu d'inclination à porter les armes, quoiqu'ils y fubsent très-propres, & qu'il y ait beaucoup de chevaux dans le pays.

On compte 21. villes, \$6. bourgs, 254. châteaux & 4000. villages dans la Carniole, qu'on divise en Haute & Basse, & qui comprend de plus le Vindifmarck & le comté de Gorice. D'autres y ajontent la Carstie ou pays de Carso, qui s'étend entre l'Istrie & le golfe de Trieste, & qui appartient aussi à la maison d'Autriche; mais ce dernier pays fait partie du Frioul & dépend par conséquent de l'Italie.

### S. 1. La Haute Carniole.

Elle occupe la partie septentrionale du pays: la riviere de Save, qui y prend fa fource, l'arrofe du couchant au levant; il y a beaucoup de mines de fer-

LATBACH OU LAUBACH en est la capirale & de toute la province. Elle est située fur une riviere de son nom qui se jette dans la Save à 4. lieues de là, vers le 46. degré 20. m. de latitude. On la prend pour l'ancienne Æmonia ou Emonia, cité de la Haure Pannonie : d'autres prétendent, & à ce qu'il paroît avec plus de fondement, que la ville de Citta Nova en Istrie a été bâtie sur les ruines de l'ancienne Emonia. Quoi qu'il en soit, on érigea en 1461. à Laubach, sous la metropole d'Aquilée un évêché, aujourd'hui exemt; & on y unit alors l'abbave d'Oberburg de l'ordre de S. Benoît. Les Italiens appellent cette ville Lubiana: elle n'est pas fort grande & n'a presque qu'une grande rue; mais elle est proprement bâtie & contient 12000. habitans: elle a un fauxbourg & un château fur la colline qui joint la ville. Le chapitre de la cathédrale qui est très-belle, n'est composé que de 6. chanoines. La maison de la province où les états s'assemblent, est magnifique; il y a un collège de Jésuites, plusieurs couvens & une commanderie de l'ordre Teutonique.

Les autres lieux principaux de la Haute Carniole sont Crainbourg ville médiocre fur la Save; Bischoeffak, à 6. lieues de Laubach, ville & château qui appartiennent à l'évêque de Freisingen : les habitans font un grand commerce de toile & de chevaux; Burgstall, Getlenberg, Kolomrat & Rathmansdorf; châteaux ou petites villes qui ont donné le nom à diverses maisons. On y voit plusieurs autres châteaux qui appartiennent à divers seigneurs. Tdria ou Idria est une petite ville, aux environs de laquelle il y a des mines de vif argent fort abondantes; S. Pierre commanderie de Malte. La Chartreuse de Freidnits appartient aussi à la Carniole: mais on ignore si elle est dans la Haute ou dans la Basse.

### 5. 2. La Baffe Carniole.

Il n'y a aucune ville confidérable dans cette partie de la Carniole, qui s'étend au midi de la Haute & qui est bornée aunord par la Save : mais il y a plusieurs châteaux qui appartiennent à divers seigneurs. Les principaux sont celui de Wartzenberg qui appartient aux comtes de ce nom : celui d'Averberg a donné le nom à des princes & des comtes qui possedent de grands domaines dans le pays. On y voit la riche abbaye de Sikiek de l'ordre de Cîteaux; & le bourg de Czirnick composé d'environ 300, maisons, auprès d'un lac du même nom. Ce lac, nommé en Latin Palus Lugea, a une lieue de long & une demie de large; il est environné de montagnes, situé à 12. à 15. lieues au midi de Laubach, & formé des ruisseaux & des ravines qui viennent des montagnes : il a cela de singulier, qu'on y pêche & qu'on y moissonne tous les ans. L'eau s'y perd dabord dans un certain tems de l'année par des conduits souterrains, où elle passe dans la terre comme par un crible; & c'est pour lors qu'on y prend une grande quantité de poissons. L'herbe y croît ensuite & devient si haute, qu'on la fauche au bout de vingt jours, & qu'on y recueille de très-bon foin; enfin on laboure la tetre & on y séme du millet : quand la recolte est finie, l'eau des montagnes y rentre avec impétuolité.

## S. 3. Le Windismarck.

Ce pays est borné au nord par la Save; au levant par la Croatie; au midi par la riviere de Kulp, qui le separe de la Basse Carniole; & au couchant par cette province. Il a environ 12. à 15. lieues d'étendue du midi au nord. Son nom vient des Winides, ou Vandales ses anciens habitans & de sa situation sur la frontiere. Quoique uni au duché de Carniole, il forme une province separée, habitée par des peuples particuliers. Quelques auteurs l'attribuent à l'Esclavonie. Il est montagneux pour la plus grande partie; mais il produit du bled & de bon vin blanc : il contient 10. à 11. perites villes. Les habitans, qui font Catholiques & sujets de la maifon d'Autriche, parlent Efclavon. Sa principale ville est METLING, située à deux milles à la gauche de la riviere de Kulp, qu'on croit être l'ancien Metulum des Japodes, peuples de l'Illyrie, célébre par le siège que ses habitans sourinrent contre l'empereur Auguste; il y a un château avec une prévôté & une commanderie de l'ordre Teutonique. Le terrain des environs est hérisse de montagnes cou-

Rudolpfwerd ou Rudolphfeck fur la riviere de Gurck, est une ville fortifiée avec titre de principaute, qui doit fon origine & fon nom a l'empereur Rodolphe II. qui la fir bâtir. Entre cette ville & celle de Metling, il y a quelques villages habités par les Uscoques. Landstrais ou Landfraffe, est une petite ville avec un châreau, fitués dans une isle formée par la riviere de Gurck , à 6. lieues au dessous & au levant de la ville de Rudolpswerd. Le domaine en appartient à une riche abbaye de filles , nommée Framen - Brun qui en est à une lieue. Tschernemble a cigre de principauté; & il y a des bains d'eau chaude à Neustadter-Taplits.

vertes de forêts épaisses.

#### 6. 4. Le comté de Gorice.

Ce comté est regardé comme un état feparé, quoiqu'il fasse partie de la Carniole. Le pays est fort beau & fort bon , il est situé entre la Carniole qu'il a au levant, & le Frioul au couchant. Il appartient à la maifon d'Autriche depuis l'an les états de Venife ; au mids par les ma-

1100, par l'extinction de la race des comtes qui l'avoient possede auparavant. C'est là que finit l'usage de la langue Esclavone : les habitans parlent un fort mauvais jargon, qui tire fur le François & fur l'Italien. Dans les tribunaux on se sert de l'Allemand, entendu feulement par les gens de distinction : la langue Esclavone & le jargon du pays y font plus communs. Les appellations sont portées à Gratz en Stirie & à la régence d'Autriche.

La ville de Goritz ou Gorice capitale du pays est située sur le Lizonso, les Allemands l'appellent Gortz. Elle est separce en deux villes, la haute & la baife : la baife eft grande, mais ouverte : on y aérabli depuis peu un archevêché par la suppresfion du patriarchar d'Aquilée & la division de son diocése en deux autres, établis l'un à Gorice pour la partie de ce diocéle foumife à la maifon d'Autriche; & l'autre à Udine pour la partie dépendante de la république de Venife. Il v a dans la ville de Gorice un collége & un féminaire de Jésuires, un couvent de Franciscains, un autre de Capucins & d'affez belles maifons. La ville haute renferme le châreau qui est assez fort , & où réside le gouverneur.

Gradifca est une petite ville bâtie en 1472. & fituée fur le Lizonfo vers les frontieres du Frioul. Elle est fortifiée & a un château avec un arcenal : elle appartient à la maifon d'Autriche depuis l'an 1511. Les Venitiens, qui en étoient les maîtres la fortifierent en 1412, elle a aujourd'hui titre de principairé qui appartient à la maison d'Althan.

#### V. LE TIROL.

Le Tirol, pris en général, est borné au nord par la Bavière, au levant par l'archevêché de Saltzbourg, la Carinthie & Zii

mes états, qui le bornent auffi au couchant du XIII. dans la maifon des dues de Caavec la Valteline, le pays des Grifons & rinthie, d'où descendoit Henri roi de Bola Souabe. Son étendue du midi au nord hême, qui mourut en 1335. & qui ne eft d'environ 45. liques communes de laiffa qu'une fille nommée Marquerire & France & d'autant du levant au couchant, furnommée Maulflache : ceste princeffe

de grains qu'ils en peuvent confommer . & ils y recueillent du vin qui cit fort bon ; les montagnes fournissent des mines d'argent , de cuivre & même d'or , & quantité de chamois; & le bétail y abonde. Sa fituation entre l'Allemagne & l'Italie ; y procure un commerce affez vif. L'air du pays est fort fain ; & il n'est pas rare d'y voir des vieillards âgés de cent ans.

& bons foldats : ils font laborieux & mo-Aeftes . & ils ont confervé la facon de s'hahiller & les autres coûtumes de leurs ancerres. Ils penvent lever 20000, hommes de milice; & on compte dans le pays 18. villes ou gros bourgs, 355. châteaux &

1220. émlifes.

Le Tirol a fair anciennement partie de la province Romaine de Rhétie : il fit enfuire parrie de la Bavière, & fut connu fous le nom de duché de Méranie, du nom de la ville de Méran son ancienne capitale. Il a pris celui de Tirol , d'un ancien château taillé en partie dans le roc, & firmé for ume haute monragne, auprès des fources tle l'Adige : il est parragé en comté de Tirol & en évêchés de Brixen & de Trenge.

6. r. Comté de Tirol.

Il occupe la partie septentrionale & l'occidentale du Tirol pris en général. Son étendue du midi au nord & du lewant au couchant oft d'environ 30. lieues communes de France. Il a été possedé par des comtes héréditaires depuis le commen-

Le pays, quoique templi de montagnes, eut de Louis de Bavière, fon fecond mari, presque toujours couvertes de neiges, ne un fils nommé Mainhard, qui fur comte faille pas de fournir aux habitans autant de Tirol & qui moutut fans enfans en 1 162. & une fille nommée Marguerite qui n'eut pas non plus d'enfans; ce qui engagea Marguerite Maulstache, leur mere, qui furvêcut à Mainhard fon fils, à ceder en 1366, ses droits sur le Tirol, à Rodolphe duc d'Autriche & à ses freres, qui l'ont transmis à leur postériré.

Le grand Brenner, une des plus hautes montagnes des Alpes, parrage le com-Les Tirolois patient pour industrieux té de Tirol en septentrional & en méridional. On a érigé un monument fur cette montagne, à l'endroit où l'empereur Charles V. & Ferdinand fon frere eurent

une conférence en 1530.

1. On nomme la partie septentrionale du comté de Tirol l'Inthal , c'eft-à-dire La vallée de l'Inn , parce que cette riviere l'arrofe du fud ouest au nord-est, au travers d'une diverfité surprenante de payfages, qui produisent un très-bel effet, & qui font remplis de grands vignobles . & de bons pâturages : cette parrie dépend pour le spirituel des diocéses de Brixen & de Saltzbourg.

INSPRUCK en est la capitale & de tout le Tirol. La riviere d'Inn fur laquelle elle est fituée, & le pont qu'elle a sur cette riviere lui ont fait donner fon nom , qui fe dit en Latin Enipons. Elle eft dans un valon, vers le 47. degré de fatitude & le 29. de longitude, & dépend du diocése de Brixen. Elle est sans murailles, mais défendue par deux châreaux, dont l'un est dans la ville & l'autre sur une colline voifine : elle est petire : mais bien peuplée, bien bâtie & accompagnée de ment du XI. fiècle : il entra vers le milieu 4. grands fauxbourgs. Les rues font étroices mais droites, & les maisons ont le toit plat. Le palais des archiducs passe pour magnifique: il a été habité par une branche de la maison d'Autriche qui s'est éteinte en 1665. Il y a de plus un palais où le capitaine ou gouverneur du pays fait sa résidence avec le conseil de régence, qui a dans sa jurisdiction, outre le Tirol, rous les domaines que la maison d'Autriche possede en Souabe. On y voit encore l'hôtel de la chancelerie, & une université fondée en 1677, par l'empereur Léopold : la plûpate des chaires sont entre les mains des Jéluites, qui y ont un beau collège, avec une église bârie sur le modele de leur église de S. Louis de Paris; mais plus petite: on voit dans l'églife des Récollets, le tombeau de l'empereur Maximilien I. & de quelques autres princes de la maison d'Autriche.

Amras, à une lieu d'Inspruck, est un beau château de plaisance des archiducs : il y a une bibliorhéque négligée depuis longtems & des cabinets de curiofité: mais l'air n'en est pas sain à cause d'un lac voisin.

Les autres lieux les plus remarquables de l'Innsthal sont Hall, petite ville, située près de la gauche de l'Inn, vis-àvis d'Inspruck qui est à la droite: il y a un vieux château, une fabrique de monnoye & un collège avec un séminaire de Jésuites. A deux lieues de là, il y a des mines de sel, où plus de mille ouvriers font employés: leur revenu monte à cinq cens mille livres. Kuffstein sur l'Inn, forteresse importante, sur les frontieres de la Bavière, avec une perite ville qui fur brûlée en 1703. Jorgsberg, Georgii Mons, A la gauche de la même riviere, abbaye de Bénédictins; Wittin près d'Inspruck abbaye de l'ordre de Prémontré; Schwats, bourg auprès duquel il y a des mines d'argent & de cuivre, qui occupent 2000. ouvriers, Ehrenberg, château fort, situé sur

l'Inn, abbaye de l'ordre de Cîteaux au diocése de Brixen, à 8. lieues au dessus d'Inspruck : les anciens comtes de Tirol & plusieurs autres grands seigneurs y

avoient leur sépulture.

2. On nomme l'Eschland la partie méridionale du comté de Tirol, arrosée du nord au midi par la riviere d'Adige qui y prend sa source. Les lieux les plus remarquables de cette partie, sont Méran ancienne capitale du duché de Méranie, située sur l'Adige : elle est d'une moyenne grandeur. Les Bénédictins y ont un collège public, & les religieuses de Ste. Claire une fort jolie église; Tirol, ancien château dont on a déja parlé; Marienberg, Mariæ Mons en Latin, ou Munster, abbaye de Bénédictins située vers les sources de l'Adige sur les frontieres des Grisons; Bolzano petite ville fur l'Eyfach vers les frontieres de l'évêché de Trente, célébre pour ses foires & autour de laquelle on recueille beaucoup de vin; Firmian ou Sigmound-Cron, château situé aux environs de Bolzano, qui a donné le nom à la maison de Firmian; Glurens petite ville sur l'Adige; Brandis, Metray, Arco, Spaur & Castelbarco comtés; Roveredo, place forte sur l'Adige vers les frontieres de l'Italie, où il y a de bonnes fabriques de soye: elle est à 4. lieues de Trente & du lac de Garde; Covolo forteresse considérable, sur les frontieres de l'Italie, &c.

## 6. 2. L'évêché de Brixen.

Il est borné au nord par le comté de Tirol & l'archevêché de Saltzbourg; au levant par la Carinthie; au midi par les états de Venile, & au couchant par le comté de Tirol : son étendue du levant au couchant est d'environ 22. lieues communes de France & de 15. à 16. du midi au nord: le pays, quoique extrêmeles frontieres de la Souabe; Stambs sur montagneux, produit néantmoins d'assez bons vins : on y trouve des mines nes, la première située à la droite & l'au-

d'argent.

On prétend que S. Cassien prêcha l'évangile dans ce pays, sous le pontificat du pape Damase au IV. siècle; & qu'il établit son siège à Sibione ville de la Rhétie, qui ayant été détruite par les Barbares, le siège fut transféré à Brixen vers le VIII. siècle, & fut soumis à la métropole de Saltzbourg. Plusieurs princes enrichirent cet évêché par leurs libéralités, & les évêques de Brixen furent mis au nombre des princes de l'Empire. Ils possedent leur domaine en souveraineré, sous la p otection des comtes de Tirol, ont séance aux diettes de l'Empire, où ils alternent, pour le rang, avec les évêques de Lauback, & contribuent avec le Tirol aux charges de l'Empire.

BRIXEN, que les Italiens appellent Bressanone, capitale de l'évêché, est située dans un terrain fertile au 46. degré 40. m. de latitude, sur la riviere d'Eysach an confluent de celle de Rients, auprès du Mont Brenner, qu'il faut traverser pour aller d'Inspruck en Italie. Elle est entourée d'un pays de vignobles, bien bâtie & a de grandes places publiques. Sa fituation au passage d'Allemagne en Italie, y attire beaucoup de marchands. La cathédrale de S. Catlien & de Ste. Ingerie a un chapitre de 20. chanoines, dont 10. sont nobles & 10. docteurs; il y a de plus 5. dignités : l'église de Notre-Dame est collégiale. Les autres principales églifes sont celles des Dominicains & du monastère de Ste Julie : le palais de l'évêque est beau, ainsi que la maison de ville; le château est sur la hauteur.

On voit dans cet évêché. Brauneck, bourg avec un château, où l'évêque réfile à cause de la bonté de l'air; Clausen, petite ville aux environs de láquelle on recueille de fort bon vin rouge; Sabiona & Sonnenbourg abbayes de filles Bénédicti-

nes, la première située à la droite & l'autre à la gauche de la riviere d'Eysach, au dessus de Brixen. Neustiss , assez près de Brixen, a un monastère de Chanoines Réguliers de S. Augustin.

#### 5. 3. L'Evêché de Trente.

Cet évêché, qui appartient proprement à l'Italie, comme étant situé au midi des grandes Alpes, occupe la partie la plus méridionale de l'Allemagne & du Tirol. Il est borné au nord par le comté de Tirol & l'évêché de Brixen; au levant & au midi par les états de Venise qui le bornent aussi au couchant, avec la Valteline & le pays des Grisons : il a vingt lieues communes de France d'étendue du levantau couchant & 18. du midiau nord: l'air y est agréable au printems & une parrie de l'été: mais au mois d'Août les chaleurs y font extrêmes; & en hyver le froid y est très-piquant, à cause du voisinage des montagnes toujours couvertes de neige. Le terroir des environs de Trente produit peu de grains: mais beaucoup de vin & d'huile.

La langue la plus commune du pays est un manvais Italien. On y compte 7. à huit villes ou gros bourgs & environ 80000, ames partagées en 80, paroisses, d'où désendent plusieurs succursales. Il appartient à l'évêque, suffragant autrefois d'Aquilée, mais exempt : ce prélat est seigneur de la ville; & quoique prince de l'empire, il est soumis neantmoins pour son domaine à la protection & à la supériorité du comte de Tirol. Pendant la vacance du siège, le même comte de Tirol envoye à Trente un gouverneur qui y commande, jusqu'àprés l'élection du nouvel évêque. Ce prélat envoye un député aux états généraux du Tirol & fournit son contingent des fublides qui y sont levés. Son revenu est assez considérable. Son chapitre, qui a droit de l'élire, consiste en 13. chanoines capitulaires, 12. Allemans & 6. Italiens, partie nobles, partie docteurs; & en 4. dignités: son diocése s'étend dans le Tirol & sur une partie des états de Venise.

TRENTE, ville capitale du Trentin, est située dans la Marche Trévisane, au 46. degré de latitude au pied des Alpes, dans une vallée agréable, environnée de montagnes couvertes de neige pendant une grande partie de l'année. Elle est sur l'Adige, que les Allemands appellent Esseh, & où il y a un pont de bois qui est très-

beau, long de 136. pas.

Cette ville, qui est ancienne, a passé successivement de la domination des Romains sous celle des ducs de Bavière, jusqu'en 1027. que l'empereur Conrad II. en fit donation aux évêques. Le circuit de la ville est d'un mille d'Italie : les rues sont larges & bien pavées, & les maisons solidement bâties. Elle est separée en deux quartiers: le plus grand est habité par les Italiens & l'autre par les Allemands; les deux langues sont d'ailleurs communes dans la ville. L'air y est sain : mais la ville est fort sujette aux débordemens de l'Adige, qui y cause souvent de grands ravages. Elle est fort célébre par le concile général qui y fut tenu au XVI. siècle. La carhédrale est sous le nom de S. Vigile, son premier évêque, qui y prêcha

la foi à la fin du IV. siècle & qui y souffrit le martyre. Cette église est paroitle, ainsi que celle de Ste Marie Majeure où sut tenu le concile, & qui est perite. Celles de S. Pierre & de Ste Marie Magdelaine sont deux autres paroisses. Les Somasques yont le collège & le séminaire, & les Jésuites y ont aussi un collège: il y a 4. hôpitaux, deux collégiales, dans la ville ou dans les fauxbourgs, & 6. ou 7. couvens d'hommes & deux de filles; celui de S. Laurent des Jacobins a appartenu autresois aux Bénédictins. La ville a quelques fortifications: le palais de l'évêque est situé au dehors & fortisié.

Les principaux lieux de l'évêché de Trente, sont Riva petite ville auprès du lac de Garde; Madruzzo & Lodron châteaux avec titre de comté, qui opt donné leur nom à deux maisons, dont la premiere est éteinte depuis l'an 1658. Saint Michel sur l'Adige&Gries prévôtés de Chanoines Réguliers soumises à l'évêque, mais dont les communautés ont droit d'élire leur chef ou supérieur. On voit enfin dans le Trentin la valée d'Anaunia qui a 20. lieues de long sur 6. de large, qui aboutit à l'Adige du côté du couchant, & qui est remplie de châteaux ou de maisons nobles: elle est située entre Bolzano & Trente. On recueille de fort bons vins à Tramin entre ces deux villes.





## II.

# L'ALLEMAGNE EXTERIEURE



O U S ce nom nous comprenons

T.

donc l'Allemagne Extérieure en deux grandes parties, qui sont la Bohême avec ses

dépendances & le pays des Suisses.

### LA BOHĖME.

La Bohême prise dans sa totalité, & avec les provinces de Lusace, de Silésie & de Moravie, qui dépendoient autresois ou qui dépendent encore aujourd'hui de ce royaume, s'étend depuis le 48. degré 30, m. de latitude jusques au 52.20. m. Tome II.

& depuis le 30. jusques au 37. de longitude. Elle est bornée au nord par la Haute Saxe & les états de Brandebourg; au levant par la Pologne & la Hongrie; au midi par l'Autriche; & au couchant par la Bavière, la Misnie & le cercle de la Haute Saxe. Son étendue du levant au couchant est d'environ 120. lieues communes de France & de 90. du midi au nord. Mais pour entrer dans un plus grand détail, nous la partagerons en 4. principales parties, qui sont le royaume de Bohême proprement dit, le marquisat de Moravie, le duché de Silésie & le marquisat de Lusace.

### I. LE ROYAUME DE BOHEME

PROPREMENT DIT.

Ce royaume forme une espece d'ovale: il s'étend depuis le 48. degré 30. m. de latitude jusques au 51. & depuis le 30. jusques au 55. de longitude. Il est borné au nord par la Lusace; au levant par la Silésie & la Moravie; au midi par l'Autriche & au couchant par la Bavière, la Franconie & la Misnie. Son étendue du

levant au couchant est d'environ 80. lieues communes de France & de 60. du midi su nord.

Ce pays étoit habité par les Suéves peuples Germains, lorsque les Boiens, peuples Gaulois, après avoir passe le Khin Tous la conduite du général Sigovese, s'y établirent au second siècle de la république Romaine, & lui donnerent leur nom, qu'il a conservé; en sorte que le mot Bojemia ou Bobemia est dérivé de celui de Boii ou Boji. Les Marcomans, peuples Germains, chasserent néantmoins, une partie des Boiens de la Bohême sous l'empire d'Auguste & s'établirent dans leur pays. Les Boiens fugitifs se refugierent dans la Bavière & dans le Haut Palarinat & leur donnerent le nom de Bajearia, ainsi qu'on l'a remarqué ailleurs. Enfin les Slaves ou Esclavons s'établirent dans la Bohême au VI. ou VII. siècle : ils y ont demeuré depuis, & y ont introduit leur langue, qui y est incore en usage; le Bohêmien étant un dialecte de l Efclavor.

Les Esclavons, maîtres de la Bohême & de que ques p o vinces voisines, furent gouvernés par des ducs souverains & héreditaires, dont on connoît la suite depuis le VIII. siècle. Ces ducs embrasserent le Chistianisme vers la fin du suivant; & la Bohême fut érigée en royaume l'an 1086. Uladislas I. duc ou prince de Bohême reçut alors le titre de roi de l'empereur Henri IV, dans un concile ou dans une diette de l'Empire, tenue à Mayence. La couronne de Bohême, qui fut tantôt successive & tantôt élective, passa dans diverses maisons, jusqu'à Anne sœur du roi-Louis I. femme de Ferdinand d'Autriche frere de l'empereur Charles V. lequel fut élû en 1 27. roi de Bohême & de Hongrie, dont il abdiqua la couronne en 1556. en favenr de Maximilien son fils, après avoir été élû empereur. Maximilien

fut élû lui-même empereur en 1564. il fut le II. de son nom; & pour rendre le royaume de Bohême héréditaire dans fa maison, il en abdiqua la couronne en 1575. en faveur de Rodolfe II. son fils. Ce dernier fut aussi empereur & transmit la couronne de Bohême à Mathias son trere, qui fut autli empereur & qui mourut en 1619. Après la mort de Mathias, les Bohêmiens voulant faire revivre le droit d'élection, élurent pour roi Frédéric V. électeur palatin. L'empereur Ferdinand II. lui disputa cette couronne & l'emporta sur lui : il s'en démit en 1627. en faveur de Ferdinand III. son fils, qui lui succeda à l'Empire dix ans après & gurfit déclarer en 1648, par la paix de Westphalie, le royaume de Bohême héréditaire dans sa maison; & cette maison en jouit encore en la personne de l'Impérarrice Marie-Thérese, reine de Hongrie & de Bohême depuis l'an 1741.

La Bohême est un des plus hauts pays de l'Europe : elle est environnée de mantagnes, qui sont partie de l'ancienne so+ rêt Hercynie: la plus haute de toures est celle de Millessen dans le cercle de Leismarits; & une des plus célébres est le Mont-Tabor, qui est un nom Bohêmien & qui signifie un camp ou une tente. Elle sur ainsi appellée lorsque les Hussires s'y rerirerent en 1419. & que Ziska lear général y fit dresser les tentes & confa truire une forreresse, qui fur nommée Tan bor: ce qui leur fit donner le nom de Taborites. Les montagnes que les anciens appelloient Sudeti & que les Allemands nomment Riesen-Geburge, sont entre la

Bohême & la Silefie.

L'élevation du terrain de la Bohême fair que toutes les rivieres qui l'arrofent y prennent leur fource; & elles en forrent. fans qu'aucune y entre, excepté celle d'Eger on d'Egra qui a sa Tource dans la monvagne de Frehreiberg en Franconie; & qui

chant au levant se jette dans l'Elbe au milieu du pays. Les deux principales de ces rivieres sont l'Elbe & la Moldam. La première, nommée Albis en Latin, prend sa source dans la partie orientale de la Bohême sur les frontieres de la Silésie, coule dabord du levant au couchant; & après avoir reçu la Moldaw à 6. ou 7. lieues au dessous de Prague, continue son cours du sud-est au nord-ouest & entre dans la Misnie. L'autre, que les habitans du pays nomment Wultawa, prend fa fource vers les frontieres de l'évêché de Passau; & après avoir coulé quelque tems du couchant au levant, elle prend son cours du midi au nord, arrose la ville de Prague & se jette dans l'Elbe.

La Bohême n'étant qu'un grand bassin ovale environné de montagnes couvertes de forêts, qui forment une espece d'amphirhéatre, les rayons du soleil qui se concentrent dans le plat pays, y échauffent l'air & le rendent agréable; & il y est sain, pur & leger: mais il est froid & moins falubre dans les montagnes : on remarque aussi que les eaux du pays sont claires & saines. Le terroir y est généralement fertile en grains, en fruits, en pâturages, en saffran & en simples; on y recueille assez de vin, mais il est rare que les raisins y parviennent à une parfaite maturité : les rivieres & les étangs qui y sont en grand nombre y abondent en poisson; & les forêts & les montagnes en gibier & en bêtes fauves : en un mot il n'y manque des choses nécessaires à la vie que le sel. On y trouve des mines de fer, de cuivre, d'étain, d'argent & quelques mines d'or; plusieurs minéraux, du cristal, des agathes, des topazes & autres pierres précieuses : mais elles ne sont ni si dures ni si éclatantes que belles sources qui sortent des montagnes,

après avoir coulé dans la Bohême du cou- & on y voit plusieurs eaux thermales & minérales : les plus célébres parmi les premières sont celles de Carlsbad découvertes en 1370. & celles de Toeplits connues beaucoup plus anciennement : les caux minérales d'Egra sont les meilleures. On y a établi en divers endroits des haras où on éleve de bons chevaux; des vetreries qui sont célébres & des manufactus res de draps, de toiles, de papier, d'épées, de couteaux, de poterie ou de faience.

Les Bohêmiens sont forts, vigoureux, robustes & bons soldats, quand ils sont bien disciplinés. Les semmes y ont les graces de l'enjouement : les gens du commun passent pour avoir le caractère dur & féroce, & pour être portés à l'yvrognerie & à la gourmandise; mais la noblesse y est palie & fort civilisée. Les seigneurs, parmi lesquels il y a beaucoup d'Allemands d'origine, dominent sur les gens de la campagne, qui sont serts, à peu près comme en Pologne, & qui sont obligés de cultiver les domaines de ces seigneurs, eccléfiastiques ou séculiers, qu'ils ne peuvent quitter sans leur permission, qu'en se faisant prêtres ou soldats; en forte qu'ils sont comme ceux qu'on appelloit chez les Romains, Servi addicti gleba, ou comme les Main-Mortables en France. On ne connoît pas parmi la noblesse de ce-royaume, d'autre dignité supérieure à celle de Baron, quoiqu'il y ait néantmoins plusieurs seigneurs, qui se qualifient princes, ducs & comtes.

La langue naturelle & ordinaire des Bohêmiens est un dialecte de l'Esclavon: dans les villes il est mêlé de plusieurs mots Allemands; mais dans les campagnes, les peuples, qui sont Esclavons d'origine, parlent le pur Esclavon.

La Bohême étoit un pays extrêmement celles d'Orient. Il y a une infinité de peuplé avant la dernière guerre, qui l'a entiérement désolé : mais comme il est

Aaij

bon, il se remettra aisément. On y compte 102. villes, dont il y en a 41. qui sont des villes libres & royales, & qui ont droit de députer aux états généraux du toyaume: les autres appartiennent ou au domaine royal ou à celui de divers seigneurs. On y compte aussi 158. châteaux situés la plûpart sur des montagnes; 210. bourgs; & suivant Hubner 20362. grands villages: mais on a lieu de douter de l'éxactitude de ce dernier calcul, puisqu'on n'y compte que 2053. paroisses; & il a voulu dire sans doute 2362 villages.

Le roi de Bohême est le premier des électeurs & grand échanson de l'Empire d'Allemagne; mais ce royaume en est indépendant: il n'est assujetti à aucune de ses jurisdictions, ni au payement des mois Romains, ni à contribuer aux autres taxes ou contributions publiques de l'Empire; & il ne doit à l'Empire, que ce que l'empereur Léopold s'imposa lui-même comme roi de Bohême, & qui monte à 6000. livres par an pour la chambre impériale. Le roi de Bohême compte les électeurs de Bavière, de Saxe & de Brandebourg au nombre de ses vassaux pour divers fiefs qu'ils possedent dans le pays. Il en tire annuellement, en tems de paix, environ trois millions de florins ou 7. millions & demi monnoye de France, qui lui sont accordés par les trois états de Bohême, composés des seigneurs, des députés de la noblesse, & des bourgeois ou députés des villes; sans les subsides extraordinaires, lorsque le cas y échoit. Il fait gouverner le pays par un conseil de régence qui réside à Prague, & qui est composé de 15. conseillers, pris entre les seigneurs du pays, dont le chef prend le titre de Burgrave de Prague & préfide à tous les tribunaux ou cours de justice: mais il y a de plus à Vienne une chambre de Bohême, où s'expédient tous les édits & arrêts qui concernent le pays. Quant à l'état mili-

taire, la Bohême peut fournir en cas de nécessité, & entretenir 50000. hommes de milice.

Il n'y a pas de pays en Allemagne qui ait été plus agité par les troubles & les guerres de la religion, excités depuis le XIII. siècle successivement par les Vaudois, les Wiclesistes, les Hussites, les Luthériens, les Anabaptistes & autres, jusqu'à la bataille de Prague, qui décida en 1620. du sort de la Bohême en faveur de Ferdinand II. & de la maison d'Autriche. Ce prince & ses successeurs ont rétabli la religion Catholique dans ce royaume; & c'est la seule aujourd'hui, qui y ait l'exercice public. On y tolére néantmoins les Iuiss.

On a déja remarqué que la riviere de Moldaw traversoit la Bohême depuis sa source du midi au nord, jusqu'à son embouchure dans l'Elbe; & que ce sleuve, depuis cette jonction, prenoit aussi son cours du sud-est au nord-ouest. Ces deux rivieres partagent ainsi la Bohême en 2. grandes parties, orientale & occidentale. On subdivise chacune de ces deux parties en 9. cercles ou petites provinces; ce qui fait que toute la Bohême est partagée en 18. cercles, administrés par autant de capitaines ou gouverneurs particuliers. La plûpart des villes qu'on y voit ont deux noms, l'un Bohêmien & l'autre Allemand.

#### 5. 1. La Bobême Orientale.

Elle est située à la droite de la Moldaw & de l'Elbe qui la bornent au couchant; & elle est bornée au levant par la Silésie & la Moravie.

1. PRAGUE, capitale de la Bohême, l'est aussi d'un cercle particulier de la partie orientale. Elle est située sur la Moldaw qui la traverse, au centre du royaume vers le 50. degré 5 m. de latitude & le 32. 20 m. de longitude. Elle est bâtie à

pen près comme Lyon partie sur une montagne, partie dans une plaine environnée d'une belle architecture, situé dans un d'autres montagnes. Cette ville est une des plus belles, des mieux peuplées & des plus grandes de l'Europe; & Hubner prétend qu'il faudroit cinq à six heures pour en faire le tour. Elle est partagée en 7. quarriers separés & renfermés dans 3. principales parties, qui sont la ville haute, qu'on appelle aussi la Vieille, & la Nouvelle situées à la droite de la Moldaw; & la petite Prague, située à la gauche de cette riviere. Elles sont jointes par un pont de pierre de taille, à chacune des deux extrémités duquel il y a une grande porte défendue par une haute tour, comme pour entrer dans une ville separée ou pour en fortir. Il y a fur ce pont, qui a 18. arches, 35. pieds de large & 1770. de longueur, deux chapelles auxquelles les habitans de Prague ont une grande dévotion sla première est celle de S. Jean Népomucene, construite à l'endroit où le roi Venceslas V. & empereur fit précipiter en 1383, dans la Moldaw, ce faint, qui étoit bénéficier de l'église de Prague, pour n'avoir pas voulu lui révéler la confession de la reine. L'autre chapelle, qui est visà-vis, est sous l'invocation de S. Venceslas roi de Bohême.

La Vieille ville de Prague située à la droite de la Moldaw, qu'Hubner confond avec la petite, qui est à la gauche de cette riviere, fut fondée, à ce qu'on prétend en 724, par une princesse de Bohême : comme elle est presque entiérement bâtie sur une montagne nommée Radfshin, on l'appelle aussi la ville Haute. Les édifices en sont élevés; mais les rues en sont étroites. Son principal ornement est le palais des rois de Bohême, que le roi Uladislas VI. fit bâtir en 1485. & où lui & les successeurs ont fait leur résidence. Ce palais, auquel on donne deux milles de

Radschin: c'est un bâtiment fort vaste & bel aspect; on y conserve entr'autres de fort belles peintures : le gouverneur du pays y a son logement. Il est défendu par le fort de Radschin qui lui est contigu & qui en est comme l'avant-cour. Il renferme deux grandes cours ou places principales, environnées de maisons. On voit dans l'une de ces deux places deux beaux palais & deux églises : l'un des deux palais est celui de l'archevêque, qui est vis-à-vis le palais royal & qui est magnifique. Dans l'autre palais, où sont tous les tribunaux de judicature, on voit une grande sale, qui a 100, pas de long sur 40, de large, dont le plat fond n'est soutenu par aucun pilier. C'est dans dans cette sale où s'assemblent les états de Bohême. Les deux églises sont la cathédrate de S. Weit & l'abbaye de Bénédictines de S. George, qui est le plus ancien monastère de toute la Bohême, & qui fut fondé vers l'an 971. par la princesse Milade sœur de Bolessas le Pieux duc de Bohême. L'abbesse, qui est ordinairement une princesse, jouissoit autrefois de l'autorité souveraine, & elle a droit de mettre la couronne sur la tête de la reine le jour de son couronnement. Ce monastère est exempt de la jurisdiction de l'ordinaire & soumis immédiatement au pape : il y avoit autrefois une collégiale, composée de plusieurs chanomes, jointe à l'église de l'abbaye pour la desservir.

«La cathédrale ou églife métropolitaine de Prague est un bâtiment Gothique, qui ne paroît pas entiérement achevé: on y conserve beaucoup de reliques. Le dedans en est bien orné & fort propre & le chœur est garni de belles tapisseries : on y voit le tombeau de divers rois de Bohême & de plusieurs personnes de distination. Celui de S. Jean Népomucene, fort fréquentour, occupe le haut de la montagne de té par la dévotion du peuple, est à côté:

droit du chœur, & à chaque bout il y a un perit autel où on dit la messe. Le tombeau de S. Vencessas roi de Bohême, qui fir bâtir cette église, est dans une chapelle à main droite en entrant dans l'église; & c'est dans cette chapelle qu'on couronne les rois de Bohême. Il n'y eut d'abord qu'un évêché à Prague établi sous la métropole de Mayence vers l'an 270. le pape Clement VI. l'érigea en archevêché en 1344. & accorda à l'archevêque le titre de primat, avec le droit de couronner les rois de Bohême; l'archevêque y ajouta ensuite la qualité de prince de l'Empire : on assure que son revenu est de cent mille florins. Quant au chapitre, il est peu nombreux : il y a 4. dignités, dont les trois premieres ont droit d'officier en mître les grandes fêtes. La place, où est la cathédrale & l'abbaye de S. George, est ornée d'une fontaine, au milieu de laquelle s'éleve une statue équestre de S. George, de bronze, terrassant un dragon; & c'est une une pièce remarquable. La collégiale de Tous les Saints est située aussi dans l'enceinte du château de Prague: pour en être chanoine, il faut être gradué dans l'université de Prague.

Un autre des principaux ornemens de la Vieille Prague, ou de la ville haute, est l'université, qui y fut fondée en 1347. par l'empereur Charles IV. Ce prince y établit 8. professeurs qu'il tira pour la plupare de l'université de Paris. Elle est extrêmement fréquentée & on y compte jusqu'à7. à 8. mille écoliers. Les Bénédictins; les religieux de l'ordre de Prémontré, qui y ont un grand collège fondé en 1612. ceux de l'ordre de Cîteaux de l'abbaye de Konigfals fituée aux environs, qui y ont un autre collège; & les Jésuites, qui ont un magnifique & superbe collège sous le nom de S. Clement, dont l'église a appartenu autrefois aux Dominicains, auprès du pont de la Moldaw, y enleignent publiquement la théologie & la philosophie; les professeurs de droit & de médecine sont des féculiers. On compte 52, palais ou très-beaux hôtels de princes ou de grands seigneurs de Bohême dans la vieil-

le Prague.

La Nouvelle Prague, bâtie au milieu du XIV. siècle par l'empeseur Charles IV. est située entiérement dans la plaine, & elle entoure la vieille. Elle est défendue par le château de Wischerad, fitué sur un cocher escarpé, où il y a une église collégiale. Elle est beaucoup plus grande que la vieille: ses rues sont larges & drostes & remplies de palais & de belles maisons bâties à la moderne. Elle renferme en divers endroits de grands jardins & même des vignes & des terres labourables : on y voit plusieurs belles églises, dont les principales sont celles de Ste. Catherine, des Carmes, de S. Jacques des Cordeliers & celle du second collège que les Jésuites ont à Prague. Ses principaux édifices sont l'hôtel-de-ville, qui est un bâtiment superbe accompagné d'une magnifique place, où on voit dans un des côtés l'eglise de Notre-Dame une des plus considérables de Prague, avec une tour où est une horioge sembiable à celle de Lyon; les magafins des marchands faits en torme de halles couvertes, qui entourent une autre grande place, & où les Juiss ont un quartier separé; l'hôtel ou l'hôpital fondé en 1731, pour 4000, foldats invalides par le général comte de Strozzi, &c. La rue du grand marché est la plus considérable de la nouvelle Prague : mais cette rue, & toutes les autres, ainsi que les places, font fort fales.

La Petite Prague, située à la gauche de la Moldaw, a été autresois très considérable : les Hussites la prirent & la brûlerent en 1419. & y ruinerent 36. églises & le palais de l'archevêque avec plusieurs autres édisces. Elle n'est guères aujourd'hmi habitée que par des Juifs, qui y presque toute la Bohême avoit 1914, paone 9. synagogues & qui y sont en plus roisses avant l'érection des évêchés de grand nombre que dans aucune autre ville d'Allemagne : ils ne sont pas riches ; diocéses en surent distraits au milieu du foir par rapport à leur grand nombre, car on y en compre 10000, foit parce qu'il y a peu de commerce à Prague; & il n'v a que les grands foigneurs qui y menent une vie commode.

Outre les églises de Prague dont on a parle, il y en a plufieurs aurres; & on en compre julqu'a cont dans cette ville. Les principales maifons religienses sont les z. abbayes de S. Nicolas & d Emans de Bénédictins, fituées dans la vieille Prague : l'empereur Charles IV. funda-cette dermiére en 1347. a l'honeur de S. Jerôme , & voulus qu'on y célébrat l'office en Efclavon , ce que le pape confirma ; l'abbaye de Carloviss de Chanoines Réguliers fordée au milieu du XIV. siècle dans la nouvelle ville; les Dominicains ; deux couvens d'Augustins , l'un dans la vieille de l'autre dans la nouvelle ville ; un couvent & un collège d'Observantins Itlandois ; les Minimes, les Croifiers, & la maifon profeste des Jésuires, qui y possedent de plus trois féminaires ou maifons de penfionaires. Si l'on en doit croire Charles Parin, qui a induit en erreur la Martiniere &c l'abbé Lengler, on compre 2000. Jéfaires à Prague : mais le fair est absolument faux : &c il n'y en a gnères plus de 200, ce qui peut faire croire qu'il y a une errour de chiffre, & qu'au lieu de 200, on

a mis 2000.

- La ville de Prague a beaucoup fouffert en 1741. 1742. & 1744. ayant été prife & reprise plusieurs fois ces années, durant la guerre occasionnée en Allemagne par mmore de l'empereur Charles VI. La Mon-Bagne Blanche.où se donna en 1620. la fameufe baraille de Prague, eft à une lieue de cerre ville.

Leitomarits & de Konygfrats , dont les dernier fiècle. Ces paroiffes étoient parragées en dix archidiaconés : on en a démembré celui de Gradies qui avoit huit doyenés, pour former le nouveau diocéfe de Konygfrars, & celui de Leitomarita, pour composer ce dernier diocése: il reste encore 3. archidiaconés dans celui de Prague, pareagés en 41. doyenés, qui renferment 1560. paroiffes.

Il y a plusieurs abbayes dans le diocése de Prague : outre les deux que les Bénédictins possedent dans cerre ville, ils ont relle de S. Jean Sub rupe à 3. lieues ou environ de Prague vers le couchant ; &c deux autres avec quelques prieurés conventuels. Les religieux de l'ordre de Cireaux y ont 7. abbayes confidérables. L'ordre de Prémontré, outre le collège de Prague, a en Bohême les abhaves de Silee, Strahm & Tepla & la prévôté de Mifevits pour les hommes, avec les abbayes ou monastères de Chaiessow & de Doxan pour des filles. Enfin les Chanoines Réguliers de S. Augustin ont aussi plusieurs meifons on prévôtes en Bohême.

- Des huit autres cereles de la Bohême orientale, il y en a 4. à la gauche de l'Elbe & 4. aurres à la droire de ce fleuves Les 4. qui font à la gauche, & qui comprennent la parrie méridionale de la Bohême orientale, font

2. Caurzim , qui prend fon nom d'une ville affez grande firuce à ro. lieues au fudest de Prague. Ce cercle comprenoit autrefois la ville de Prague r'il s'érend entre l'Elbe & la Sazava & fournir beaucoup de hois à brûler & de charpenre : on v voit les chareaux de Kannits , de Sternberg, Hradeck, Kolowrat & Lobkovis qui ont donné leur nom à autant d'ancien-Le diocele de Prague, qui comprenoir nes & illuffres maifons ; & l'abbaye de

Bénédictins de S. Procope de Zazava, dont rale de la Bohême : il confine au midi avec l'abbé est un des prélats du royaume, siruée auprès & à la droite de la riviere de Sazava : dans ce cercle font les a villes tagne au bord de la riviere de Lufuits. tovales de Caurzim, Cofin & Brod.

3. Le cercle de Czaslau est situé au lewant de celui de Caurzim & confine au levant avec la Moravie. La petite ville qui lui donne le nom, est à 16, lieues au fud-est de Prague sur la rivere de Chrudimski : on y voit la plus haute tour de la Bohême; & c'est le lieu où fur enterré le fameux Ziska général des Hussires, Le roi de Prusse remporta une victoire sur les Autrichiens le 17. Mai de l'an 1741. auprès de cerre ville. Il y a de riches mines d'argent & de cuivre dans ce cercle à Kuttemberg, je. ville de la Bohême , nommée en Bohêmien Hore & en Latin Cutua . où on voit un collège & un feminaire de Téfuires. Ces mines furent découvertes en \$247. On y voit de plus l'abbaye de Zdiar & celle de Zedlits dont l'églife eft la plus belle de toute la Bohême, de l'ordre de Cîreaux; & celle de Frawenthal de fitués à la droite de l'Elbe font les suifilles du même ordre.

4. Le cercle de Chrudim , borné au couchant par celui de Czaslau & au lewant par la Moravie : la ville rovale qui lui donne le nom & qui est grande & bien bâtie, est située à deux lieues au midi & à la gauche de l'Elbe & à 25. lieues de Prague. On voit encore dans ce cercle les deux autres villes royales de Pardubits fituée fur l'Elbe avec un châreau & de Leutomissel sur la riviere de Lavefna, où il y avoit une ancienne abbaye de l'ordre de Prémontré qui fut ériéée en évêché par le pape Clément VI. en 1144, mais la ville avant été ruinée par les Hussites, l'évêché a été supprimé: il y a un beau château qui appartient au comté de Trautsmandors.

la Haute Autriche; & prend fon nom d'un ancien château fitue fur une monqui se jette dans la Moldaw à 2. à 4. lieues de-la: il contient 3. villes royales qui font Budweis , Tabor & Pilgram. La première . qui est assez grande, bien bârie & environnée de forres murailles, est située à la droite de la Moldaw, à 10, lieues audessus de Prague. On voir encore dans ce cercle Neuhaus , ou Hraderz & en Latin Nova Domus, perite ville située sur les frontieres de l'Autriche : elle appartient au comte de Czernin, qui y a un château trèsfort. Les Jésuites y ont un collège & un féminaire; Byffris où les Minimes ont un couvent fondé du vivant de S. François de Paule : Milewsko prévôté de l'ordre de Prémontré : Hohenfurt & en Latin Altovadum abbaye de l'ordre de Cîreaux, où il y a une magnifique église; Borovang prévôté de Chanoines Réguliers. Les 4. cercles de la Bohême orientale.

vans.

6. Leitmarits ou Leitemarits : c'est le cercle le plus septentrional de cette partie. & le plus fertile de toute la Bohême. Il confine au nord avec la Misnie & la Luface: on y voit des montagnes couvertes de vignes, & des valées où on recueille beaucoup de grain. La ville qui lui donne le nom est siruée à la droite de l'Elbe, à 15, lieues au nord-ouest & au dessous de Prague : elle est royale . bien bâtie & bien peuplée. Le pape Alexandre VII. y érigea un évêché en 1655. La cathédrale est sous le nom de S. Erienne : les Jésuites y ont un collège & un féminaire. Les vignobles des environs produisent le meilleur vin de la Bohême : fon diocése n'a que 99, paroisses parra-Le cercle de Béchin est le plus mé- gées en 2, dovenés, il comprend tout le ridional de tous ceux de la partie orien- cercle, où l'on voit, Aufig en Latin Auftra ville royale : Tessiben ou Discein ville les : Raichstedt seigneurie considérable qui res de la Misnie qui appartiennent au dans celle de Bavière, &c. comte de Thun; Chemnits ville célèbre 8. Konigingrats ou Koeniggras; & en pour sa manufacture de verres ; Offeg ri- Latin Radecium ou Regino-Hradecium , cst che abbave de l'ordre de Cîteaux, où il la capitale d'un autre cercle qui est situé y a une fort belle églife; Taplits lieu cé- au levant de celui de Boleslaw, & qui s'élebre pour ses eaux thermales; Biline pe- tend jusqu'aux sources de l'Elbe ; il contite yille, auprès de laquelle il y a une fine au fevant avec la Siléfie & au midit montagne qui produit des plantes mé- avec la Moravie. & est le plus étendu

nastère de religieuses de l'ordre de Pré- tr'autres de bons chevaux. Cette ville est montré fitué au confluent de l'Elbe & fituée au confluent de la riviere de Worde l'Egra dans un pays charmant; Mi- lits avec l'Elbe, à 25. lieues au levant de teffor qui est la plus haute montagne de Prague. Elle est ancienne, grande & bien la Bolième; Sedlies à deux milles de Tæ- fortifiée. Le pape Alexandre VII. y étaplits, où on a découvert en 1724, des blit un évêché fous la métropole de Pra-

paux minérales.

du précédent confine au nord avec la Lu- ont un collège avec un féminaire. La riface : il tire son nom d'une ville située à che abbaye de Bénédictins d'Opatowits, au-12. lieues au nord de Prague, nommée jourd'hui ruinée, étoit dans le voifinage Buntal en langage du pays; & Alt-Buntal, de cette ville, dont le diocéfe, partagé c'est-à-dire l'ancienne Bolestam, parceque en 8. doyenés, contient 243, paroisses. ayant été détruite durant les guerres, on en ou Boleflavia-Nova. La première , qui est très-culébre par le martyre de S. Vendes plus célébres églifes de toute la Bohême, & par l'églife de la Vierge fort fréquentée par les péletins. Jung-Buntzl, ou 6. lieues au nord-est de la vieille.

Les autres villes du cercle de Boleslau font Melnick, firuée au confluent de la Moldaw & de l'Elbe : elle fert de douai- cipauté à la maifon Piccolomini. re aux reines de Hongrie; Biela; Liffa

Tome II.

& château fort fur l'Elbe & les frontie- a passe de la maison de Saxe-Lawembourg

dicinales & différens métaux ; Doxan mo- de tous ceux de Bohême : il fournit engue en 1655. la cathédrale est fous l'in-7. Boleslau. Ce cerele situé au levant vocation de S. Clément : les Jésuites y

On compre 6. villes royales ou libres fonda une nouvelle nommée Jung Buntz J dans ce cercle qui pour la plus grande parrie est du douaire des reines de Bohême, &c est une des plus anciennes de la Bohême, abonde en faisans. Il y a une Chartreuse à Waldits. Les principales villes font Nimcessas: elle est située à la droite de l'Elbe à bourg; Girschin ou Giczin, assez belle, 6. lieues au nord-eft de Prague; elle eft où les Téfuires ont un collège avec un presque ruinée & n'est considérable, que séminaire ou maison de pensionaires; Popar l'églife collégiale de S. Vencessas fon- diebrad patrie de George roi de Bohême dée au milieu du XI. fiècle, qui est une qui en prenoit le nom; Trantanaw sur la riviere d'Upava , lieu de la naissance de Ziska chef des Hussites, célébre par la victoire que le roi de Prusse y remporta la nouvelle Boleslau fur mise au nom- en 1745, sur les Autrichiens ; Olchlumeur, bre des villes royales en 1600, elle est à ville qui appartient au comte de Kinski, avec un châreau & de beaux jardins. On voit encore dans ce cercle Braunosp belle abbaye de Bénédictins, & Nachod prin-

2. Le neuviéme cercle de la Bohême ou il y a des eaux thermales & minéra- orientale éroit celui de Glas qui dépendoit anciennement de la Baffe Silefie : il en avoit été déraché pour être uni à la Bohême , & il y a été réuni en 1741. on en parlera ailleurs.

#### 4. 1. La Bohême Occidentale.

parrie de la Bohême firuée à la gauche de la Moldaw & de l'Elbe qui la bornent au levant ; elle est bornée au couchant par le palarinat de Bavière, la Franconie & la Mifnie. De ces o, cercles il v en a t, au nord . 1. au milieu & 4. au midi.

Les trois cercles qui font nord font,

1. Celui de Schlany, Slanits, ou Slany, qui tire fon nom d'une ville royale fituée à 10. lieues au nord-ouest de Prague : elle a éré autrefois plus confidérable qu'elle viere qui lui donne le nom, au conchant ne l'est autourd'hui : il y a un châreau. La riviere d'Egra traverse ce cercle du couchant au levant jufqu'à son embouchure dans l'Elbe : une des principales villes du cercle est Raudnits à la gauche de l'Elbe , avec un château où le prince de Lobkwirs fair fa réfidence.

1. Sats, ville nommée en Larin Zatecum, est la capitale du cercle de son nom fitué au couchant du précédent : il confine au nord avec la Mifnie, & est très-fertile en bled & en houblon. Sats est une ville royale firuée à la droite de l'Eger ou Egra à 20, lieues au nord-ouest de Prague. Cadan & Laun font deux autres villes royales de ce cercle, où on voit encore celles de Commotany & Brzenic , qui ont chacune un beau collége & un feminaire de Jésuires ; Postelberg , en Latin Porta Apostolum, autrefois riche abbaye de Bénédictins; Roszow ancienne demoure de la maison de Kolowrat où il y a un couvent d'Augustins , &c.

3. Ellenbogen , capitale d'un autre cerele, est nommée en Latin Cubitus, Ellentoren en Allemand & Lokat en Bohemien,

parce que la riviere d'Egra qui y paffe y forme un coude. Il y a un château trèsfort, qui est une des clefs de la Bohéme. Ce cercle faifoit autrefois partie du Haut Palarinat; fes habitans parlent Allemand, Il fut uni à la Bohème vers l'an 1230, il confine au couchant avec la Misnie, Ses prin-On compte 9. autres cercles dans cotte cipales villes, après la capitale, font Carlfbad , ville royale , célébre pour ses eaux thermales, découvertes depuis l'an 1;70. Schlackemperde ou Slaphow en Bohêmien. ville & château ou maifon de plaifance qui appartient à la maison de Bade ; Joachimsthal , ville aux environs de laquelle il y a de riches mines d'argent . &cc.

Les trois cercles qui occupent le milieu de la Bohême occidentale font

4. Moldau, fitué à la gauche de la ride Prague. On l'appelle en Latin Districtus Wleavienfis, parce que la Moldau s'appelle Witava en Latin. Il n'a que six milles de Bohême de long & trois de large, & est le moins étendu de tous. On n'y voit aucune ville royale : Sedleza en est la principale. On y voioit l'ancienne abbaye de Benedictins d'Oftrom située dans une ille de la Moldau qui ne fubfifte plus . & celle de Ste. Marguerite de Brzevnou autrefois fort riche, réduite aujourd'hui à un

5. Raconitz. Ce cercle est fitué au couchant du précédent. & peu étendu : il est plein de forêts & de montagnes. La ville qui lui donne le nom & qui est libre & royale est située à 13. lieues au couchant de Prague. On voit dans ce cercle le château royal de Burglitz, situé sur une monragne : on mettoit autrefois les prisonniers d'état dans ce châreau, & les rois de Bohême y gardoient leurs tréfors : Petersbourg est un beau châreau qui appartient au comte de Czernin.

6. Eger ou Egra , capitale d'un cercle , ville force firuée à l'extrémité occidentale

de la Bohême, fur les fronzieres de la Fran- lieues au fud-ouest de Prague. Il v a 4conie & de la Baviére, à 35, lieues au couchant de Prague, vers le 50, degré de latitude & le 30. de longitude. Elle a pris fon nom de la riviere qui y passe & que les Bohémiens appellent Cheb ou Heb : il y a des eaux minerales fort célébres. Elle faisoir partie du Haut Palatinant , & fut ensuite impériale. L'empereur Rodolfe de Habsbourg la donna en dot en 1283. à Vencessas roi de Bohême son gendre . &c l'empereur Louis de Bavière l'engagea en 1315. avec fon territoire, pour 40000. marcs à Jean roi de Bohême. Les François fe rendirent maîtres de cette ville en 1742. & la garderent jusques au 7, de Septembre de l'année fuivante. Les Jéfuites v ont un collége avec un féminaire. Elle est gouvernée par 4. bourgmestres & un consoil de sénareurs. Les habitans de ce cercle parlent Allemand.

Les trois cercles méridionaux de la partie occidentale de la Bohême font

7. Celui de Beraun nommé en Latin Podbrdenfis. Il est d'une médiocre étendue & est borné au levant par ceux de Caurzin & de Moldau : il abonde en pâturas ges & en mines de fer ; &il y en a quelques-unes d'argent, Beraun, sa capitale, situće à la droite de la riviere de Miess ou Meiff à sept lieues au sud-ouest de Prague, est une ville royale où on fait de la belle poterie. Les autres lieux les plus remarquables du cercle font Carlflein, châreau aujourd'hui presque ruiné, & Konig scil on Aula Regia en Latin, abbaye de l'ordre de Cîteaux.

8. Pilsen est la capitale du cercle le plus étendu de la Bohême : il est borné au midi par la Baviére, & au couchant par le Palatinat & le cercle d'Egra. La ville qui lui donne le nom est force, libre & royale. rivieres avec celle de Meist, à 18. à 20. autres villes royales dans ce cercle, entre autres celle de Glattau où les Jésuites ont un collége. & les Dominicains un couvent. On v voit les 4. abbaves suivantes; fcavoir de Cladrau . Cladubrium en Latin , de Bénédictins, fondée au commencement du XII. fiècle : de Plaff de l'ordre de Cîreaux : de Teola & de Chotiesson de Prémontré, dont la premiere qui est riche & puissante, est d'hommes, & l'autre de filles. Les Augustins ont un beau couvent à Pinoneka. Nepomue est un château qui a donné la naissance àS. Jean Népomucene.

9. le cercle de Piferk, nomme Prachenfis en Latin, est le plus méridional de la Bohême occidentale & un des plus étendus : il tire fon nom Latin de l'ancien château de Pracino ou Neprachow amound hui suiné : il confine au midi avec l'Autriche ; au couchant avec la Baviére ou le diocéfe de Passau & au levant il est borné par la Moldau. La ville royale de Pifeck, qui en est la principale, est située sur la riviere d'Ottawa, à 24. lieues au midi de Prague : elle est forre. On compte dans ce cercle deux ou trois autres villes royales : & on v voit les deux abbaves d'Hoenfurt, nommée en Latin Altum Vadum, & de Suldekroon, nommée en Latin Spina Aurea ou Aurea Carona, de l'ordre de Cîteaux : le châreau de Strabonits est le chef lieu du domaine du grand prieur de Bohême de l'ordre de S. Jean de Jerufalem ou de Malte : il v a 30. commanderies qui dépendent de ce grand prieuré fituées en Bohême en Moravie, en Silefie, en Pologne, en Autriche, en Stirie & en Carniole, Crumlan près de la Moldau est le chef-lieu du duché de ce nom, qui est forr érendu & qui appartient aujourd'hui au prince de Schwartzenberg. Husunetz, petite ville, est la pa-Elle est firuce au confluent de deux perires trie de Jean Hus, brûlé à Constance en 1415.

### II. MARQUISAT DE MORAVIE.

Cette province est bornée au couchant & au nord par la Bohême ; la Silesie acheve de la borner au nord; elle a la Haute Hongrie au sevant & la Basse Autriche au midi. Elle s'étend entre le 48. degré 35. m. de latitude & le 50. & entre le 33. 30. m. de longitude, & le 36. 10. m. son étendue du levant au couchant est d'environ 45. lieues communes de France & de 35. du midi au nord.

Les Quades & les Marcomans, qui habitoient anciennement ce pays, s'établirent dans la Bohême après en avoir chassé les Boiens fous l'empire d'Auguste, & y fonderent un royaume qui dura environ deux siécles. Ils furent soumis à leur tour dans les VI. & VII. siècles par les Slaves ou Esclavons qui fonderent le royaume de Bohême, dont la Moravie sit partie, comme elle en dépend encore aujourd'hui; & les rois de Bohême en firent souvent l'appanage de leurs fils puinés, qui formerent une suite de marquis ou de margraves. Leur race ayant fini vers le milieu du XI. siècle, la Moravie sur reunie à la Bohême, dont elle n'a été plus séparée : elle a subi le même sort; & elle appartient à la maison d'Autriche depuis l'an 1526.

La Moravie forme une espece d'ovale: elle est environnée de montagnes de toutes parts, excepté vers le midi & les frontieres de la Basse Autriche. On y voit beaucoup de forêts; le pays est néanmoins fertile, surtout en grains & en pâturages, & on y éleve beaucoup de bêtail: on y voit aussi des vignobles; mais le vin en est tartateux & occasionne la goutte; ensin on y recueille beaucoup de lin & de noix; & la vie y est assez commode. Il est arrosé par diverses rivieres, dont la principale est la Morava, qui lui donne son nom, qui y prend sa source, & qui l'arrose du nord au midi; l'Oder y prend aussi

sa source, dans sa partie la plus septentrionale. La riviere de Teya coule dans sa partie méridionale. Outre ces rivieres, qui sont sort poissonneuses, il y a plusieurs lacs ou étangs qui abondent en poisson. On y recueille aussi de l'encens & de la mirthe: mais ces drogues ne valent pas celles du Levant.

Les mœurs des Moraviens sont à peu près semblables à celles des Bohêmiens; & ils parlent comme eux une langue, qui est un dialecte de l'Esclavon; la plûpart des villes ont deux noms, l'un Esclavon & l'autre Allemand, comme en Bohême. La religion Catholique est là seule dont l'exercice public y soit permis: Quant au gouvernement, la Moravie est partagée en six cercles, qui sont administrés chacun par un gouverneur ou capitaine. Les Etats du pays se tiennent alternativement à Olmuts & à Brinn, qui en sont les capitales; & il y a un palais destiné pour cela dans chacune de ces deux villes. On y en compte en tout 75. grandes ou petites & un grand nombre de villages; & le pays est extrêmement peuplé.

La Morave partage cette province en orientale & occidentale; & chacune de ces parties contient 3, cercles.

## S. 1. La Moravie Orientale.

Les 3. cercles de cerre parrie sont.

r. Celui d'Olmuz, l'une des deux capitales du pays. Elle est située sur la gauche de la Morava au 48. degré 30. m. de latitude, à 30. lieues au nord de Vienne en Autriche dans un pays plat. C'est une des plus agréables d'Allemagne: les rues en sont larges, droites & bordées de belles maisons toutes peintes au dehors, & accompagnées de portiques qui servent de promenade. La situation de cette ville est fort savorable pour le commerce qu'eile entretient avec l'Autriche & les provin-

ces voisines, sous la protection de l'impéra- viere de Beczma à 4. ou 5. lieues au sudtrice, comme reine de Bohême. L'évêque en est seigneur spirituel & temporel. Le palais de ce prélat, qui est très-beau, est dans une des deux grandes places de la ville. L'hôtel-de-ville, qui est isolé, est dans l'autre place, où aboutissent deux des plus grandes rues. La cathédrale de S. Venceflas est très-belle : son chapitre est composé de 30. chanoines qui élisent l'évêque ; de 4. archidiacres & de plusieurs dignités. Ce prélat, quoique prince de l'empire, n'a aucun rang aux diettes. Cet évêché, qui est le seul de la Moravie, fur fondé dans le pays vers la fin du IX. siécle, & établi à Olmurz vers la fin du XI. Il y a des belles églises à Olmutz dont plusieurs ont été nouvellement construites. Les Jésuites, qui y ont un grand & beau collège avec un séminaire, sont directeurs de l'université fondée en 1484. Tous les Saints est un monastère de Chanoines Réguliers, qui étoit autrefois chef d'une congrégation particuliere; le prévôt se sert d'habits pontificaux & a séance dans les états de Moravie. Les Chartreux ont leur maifon hors la ville, où on voit sur une élevation fortifiée l'abbaye de Rhadits ou de Welchrad de l'ordre de Cîteaux. Le diocése d'Olmutz comprend toute la Moravie, il a 500. paroisses, divisées en 4. doyenés.

On voit dans le cercle d'Olmutz quelques petites villes & plusieurs châteaux, dont un des principaux est celui de Sternberg qui appartient au prince de Lichs-

tenstein.

2. Hradisck, ville capitale du cercle de Hongrie & de Moravie. fon nom, est située sur la gauche de la Morava à 12. lieues au dessous d'Olmutz. Elle est passablement grande & fortifiée. Les Prémontrés y ont une abbaye & les Jésuites un collège avec un séminaire. Strasnitz est une petite ville de ce cercle où il y a des eaux minerales.

3. Prevan, petite ville située sur la ri-

est d'Olmutz, est capitale d'un cercle fort étendu, qui confine au nord & au levant avec la Siléfie, où il a beaucoup de dépendances. On y voit entr'autres Oftra petite ville la plus septentrionale de la Moravie; Cremsio, château sur la Morava où l'évêque d'Olmutz fait sa résidence ordinaire; Meserits petite ville; Kosel, village auprès duquel l'Oder prend sa source,

### 5.2. La Moravie Occidentale.

Les trois cercles de cette partie sont

1. Brinn, chef-lieu d'un de ces trois cercles, est une des deux villes capitales de la Moravie. Elle est située au confluent de la Zwitte & de la Swarte, à 12. lieuesau sud-ouest d'Olmuts : elle est fortifiée & défendue par le château de Spilberg situé sur une hauteur voisine, que le roi de Prusse assiégea inurilement en 1742. La ville est grande & bien bârie. Ses principaux édifices sont le palais épiscopal, & la maison provinciale, où on tient les états du pays: la grande eglise a titre de prévôté. On y voir plusieurs maisons religieuses: les Jésuites y ont un collège, une maisonde noviciat & un séminaire. L'ordre de Cîteaux y a une abbaye de filles dans le fauxbourg; & la Chartreuse est située au dehors, ainsi que l'abbaye de Bénédictins de Reyradt, qui n'en est pas éloignée, & celle de Zabrdowie de l'ordre de Prémontré, où il y a ço. religieux. L'abbé de cette derniere abbaye a séance aux états de-

Entre plusieurs petites villes qui sont dans le cercle de Brinn, celle de Niclosbourg située sur les frontieres de l'Autriche, est bien bâtie & bien fortifiée; & on yt voit beaucoup de Juifs. Elle appartient aus prince de Dietrichstein, & est défendue par un château situé sur un rochet escarpé. L'évêque d'Olmuzz a un beau château de Wischam.

2. Iglan, ou Gihlana capitale d'un autre cercle, située sur une riviere de son nom, sur les frontieres de la Bohême, est à 20. lieues au couchant de Brinn. Elle est sorte & bien peuplée, & environée de bois & de montagnes. Il y a des manusactures de draps; les Jésuites y ont un collége avec un séminaire. Il y a trois petites villes dans ce cercle, qui est le moins étendu de tous, & qui confine au couchant avec la Bohême: Polna est une des principales; la ville est en Moravie & le château en Bohême.

3. Znaym ou Znoym capitale du cercle le plus méridional de la Moravie, qui s'étend le long de la riviere de Teya & qui confine avec l'Autriche, est située sur la gauche de cette riviere, à 12. lieues au nord de Vienne; elle est assez grande & a un ancien château. C'étoit la résidence des anciens marquis de Moravie : l'empereur Sigismond y mourut en 1437. & les Suédois la prirent en 1645. Les Jésuites y ont un collège & un féminaire. Auprès de la ville est située l'abbaye de Luca de l'ordre de Prémontré où il y a 80. religieux. Krumlow ou Crumlaw à 3. milles de Znaim, est une petite ville affez mal bâtie; mais il y a un magnifique château qui appartient avec la ville au prince de Lichttenstein: les Jéfuites y ont un collège & un féminaire. Teltsch autre petite ville située vers les confins de la Bohême, & la fource de la riviere de Teya: les Jésuites y ont un collège, un féminaire & une maison de noviciat. Kannits est un château qui a donné son nom à une ancienne maison: il y a une prévôté conventuelle de l'ordre de Prémontré.

On voit encore dans la Moravie Wisewits, & Zar, en Latin Zarnium ou Fons B. Maria, abbayes de l'ordre de Cîteaux; Kiritein, Mont de Prémontré & Naorcichen prévôtés conventuelles de l'ordre de Prémontré. La seconde, qui est de 14. teligieux, sut sondée en 1633. La derniere est de filles & a 18. religieuses, gouvernées par un prévôt crossé & mitré qui a 12. religieux avec lui.

### III. DUCHÉ DE SILÉSIE.

C'est une des plus belles, des plus grandes & des meilleures provinces d'Allemagne. Elle s'étend depuis le 49. degrè 30. m. de latitude jusques au 52. 20. m. & depuis le 32. 50. m. de longitude jusqu'au 37. 10. m. ainsi son étendue du sud-est au nord-ouest est d'environ 85. lieues communes de France le long de l'Oder qui la parcourt dans le même sens & la coupe en deux parties : mais fa plus grande largeur du levant au couchant n'en a pas plus de 40. Elle est bornée au nord par la Marche de Brandebourg; au levant par la Pologne, au midi par la Hongrie, & au couchant par la Moravie, la Bohême & la Luface.

On prétend que le nom de Siléfie vient des peuples Elysis ou Elisis qui habitoient anciennement les frontieres de la Pologne & de l'Allemagne, & que de leur nom s'est formé celui de Silésie : mais tout ce qu'on nous débite sur ce sujet n'a rien de bien certain, non plus que sur le nom des peuples qui habitoient la Silésie avant que les Slaves ou Esclavons se fussent sixés dans le pays, ainsi que dans la Pologne & la Bohême aux VI. & VII. siécles. La Siléfie fit partie du royaume de Pologne, royaume que les empereurs d'Allemagne s'efforcerent de rendre tributaire de l'empire dès le XI. siècle : l'empereur Henri IV. ceda au commencement du XII. le tribut qu'il prétendoit sur ce ro yaume aux ducs ou rois de Bohême. Ladislas VI. roi de Pologne ayant été chasse du trône en 1146, par Boleslas IV, son frere qui se fit couronner à sa place, l'empereur Frédéric Barberousse prit les intérêts du premier & obligea Boleslas à ceder en 1157. à Ladislas, la Silésie que ses descendans, qui formerent diverses branches, se parragerent; ce qui a donné occasion de diviser la Silésie en divers duchés indépendans l'un de l'autre. Ces princes admirent plusieurs Allemans parmi eux & leur donnerent des terres & des domaines. Mécontens des rois de Pologne & des Polonois, ils secouerent le joug de leur autorité vers l'an 1323. & chercherent à être admis parmi les princes immédiats de l'empire : mais la désunion s'étant mise parmi eux, Jean de Luxembourg roi de Bohême profita de cette circonstance pour soumettre la Silésie à sa couronne; & il y réussit enfin ; en sorte qu'il engagea successivement les princes qui dominoient alors en Silélie , à se déclarer ses vaffaux. Enfin Charles IV. empereur & roi de Bohême, unit folemnellement en 1355. la Silésie à la couronne de Bohême, du consentement des électeurs de l'empire.

Les princes ou ducs qui s'étoient partagés la Siléfie continuerent d'y dominer sous l'autorité des rois de Bohême qu'ils reconnoissoient simplement pour leurs fuzerains. Ils continuerent aussi de jouir des droits régaliens, & transmirent leurs duchés ou principautés à leurs descendans. Les rois de Bohême de leur côté unirent à leur domaine immédiat plusieurs de ces duchés, foir par acquisition, soit par mariage, soit par défaut de successeurs & par l'extinction des maisons qui les possedoient. C'est ainsi que Jean de Luxembourg roi de Bohême unit le duché de Bréslau à son domaine, après la mort d'Henri, qui en fut le dernier duc : la plûpart des autres duchés passerent aussi par mariage ou autrement dans d'autres maisons qui les possedent encore aujourd'huis Le dernier duc, parmi ceux de Siléfie, de race Polonoise ou de la race des Piastes;

c'est-à-dire descendans du roi Ladissas IIfut George-Guillaume duc des Lignits, de Brieg & de Wolau, qui mourut sans

entans en 1675.

La Siléfie fut possedée paisiblement comme un fief mouvant de la couronne de Bohême, par les rois de Bohême, de la maison d'Autriche jusqu'en 1740, après la mort de l'empereur Charles VI. que Fréderic-Guillaunie roi de Prusse, qui possedoit déja le duché de Crossen, sit valoir les prétentions qu'il avoit sur la principauté de Jægerndorf & sur les duchés de Lignits, de Brieg & de Wolau, sçavoir sur ces trois derniers duchés, en vertu d'un traité de fraternité, conclu entre sa maifon & le duc George-Guillaume, dont on vient de parler. Il soutint ses prétentions par les armes, en déclarant la guerre à Marie-Thérése reine de Hongrie & de Bohême, héritière de l'empereur Charles VI. son pere. Le sort des armes ayant été favorable à ce prince, il conclut avec la reine un traité de paix à Bréslau le 11. de Juin de l'an 1742, mais la guerre s'étant renouvellée entre eux, ils conclurent un nouveau traité à Dresde le 15. de Décembre de l'an 1745. suivant lequel la reine ceda à ce prince 1°. toute la Haute & Basse Silésie, en toute souveraineté & indépendance de la couronne de Bohême; à la reserve des principantés ou duchés de Tesschen, Troppau & Jagerndorf & des seigneuries d'Olbersdorf & d'Hannersdorf situés dans la Haute, qu'elle se reserva; 2°. le comté de Glats qui avoit dépendu anciennement de la Siléfie, & qui avoit été uni à la Bohême. 3°. le district de Rasscher avec ses dépendances en Moravie. Par ce dernier traité la plus grande partie de la Silésie est aujourd'hui du domaine du roi de Prusse.

La Siléfie est un pays très-fertile & trèscultivé : il est arrosé par diverses rivieres ; dont la principale est l'Oder, nommée en Latin Odera ou l'eadrus qui la traverse en- tes ; ils ont de la bonne foi & de la droirecrement du midi au nord, & qui est ture & sont plus propres à être trompés navigable par le moven des écluses , qu'à tromper : ils sont naturellement affaà caufe de l'inégalité de fon cours. bles & hospitaliers & ne manquent pas La Vittule y prend la fource à fon extre- de brayoure quand ils font rant que de mité orientale & méridionale vers les s'engager dans la profession des armes : frontieres de la Pologne : les autres prin- furtour la nobleffe, qui s'occupe voloncipales rivieres font la Neissa & l'Oppur tiers de la chaffe & aime fort à voyager qui se jettent dans l'Oder.

parent la Siléfie de la Bohême. C'est une encore plus à boire ; mais ils ont cela de fonque chaîne composée de pluseurs commun avec la plupart des Allemans: snontagnes & de plusieurs vallées, qui du reste ils sont économes & s'appliquent ont chaque leur nom. Il croit fur ces mon- fort au commerce & aux arts mechaniques, tagnes plutieurs timples très-rares : elles dans lefquels ils réuffiffent fort bien. Les renferment, ainfi que divers autres en- payfans & les gens de la campagne s'apdroirs de la Silefie, des mines d'or, d'ar- pliquent beaucoup à l'agriculture; & il gent & de pluieurs autres métaux : mais n'y a pas dans le pays un coin de terre qui on a cosse de travailler à la plupart comme ne soit cultivé : de-là vient qu'étant trèsétant aujourd'hui impraticables. On tra- fertile par lui-même il est si peuplé. vaille néantmoins encore en divers endroits aux mines de cuivre, de fer & de ment le Polonoisou l'Esclavon. Le complomb que le pays fournir. On y trouve merce qu'ils eurent avec les Allemans, aussi quelquefois des pierres précieuses; après que la Silésie eut été désunie de la & le pays est riche en carrières de char- Pologne au XIV. siècle , introduisse l'usage bon de pierre, de marbre, d'albâtre & en divers mineraux : mais fa principale richesse consiste en grains de toute espece, en fruits, en pâturages, en lin & en laines . ce qui a donné occasion d'y érablir plusieurs manufactures de drap & de toile. Le gros gibier y est rare, à cause qu'il y a peu de forêrs : on y trouve du poisson,tant dans les rivieres que dans les étanos, & des oiseaux de toutes les especes : le vin qui y vient n'a pas de qualité & n'est guéres bon que pour faire du vinaigre.

Les Siléfiens font communement d'une taille médiocre ; mais bien pris & bien fairs : les femmes sont blanches, belles & modestes. Quoique leur génie soit tardif & timide ; il est néantmoins propre aux arts & aux. sciences quand ils s'v appliquent; & la Silefie a produit un grand

dans les pays étrangers. On accuse les Les monts Sudetes ou des Geants, fe- Siléliens d'aimer beaucoup à manger ; &

Tous les Siléfiens parloient anciennede la langue Allemande dans plusieurs villes, furçour dans la partie occidentale du pays fituée à la gauche de l'Oder; mais l'usage de l'Esclavon, ou plûtôt d'un dialecte Esclavon particulier, qui dans certains endroits approche du Polonois & dans d'autres du Bohêmien, s'est conservé néantmoins dans les campagnes & dans la plûpare des villages. & même dans plusieurs villes, surrout à la droite de l'Oder vers les frontieres de la Pologne dans la Haute Silésie; en sorte que les actes judiciaires fe font encore en Bohêmien dans les duchés d'Oppol, de Ratibor, de Trop-

pau & de Tresschen. On compte dans la Siléfie fuivant Hubner deux millions d'habitans ; ce qui est fort vraisemblable; mais ce calcul ne sçauroit s'accorder-avec celui des villes, des nombre de gens de lettres, furtout de poë- bourgs, deschâteaux & des villages qu'il met dans cette province. Il avance en ef- bli d'abord à Smogra, fut transféré enfutfet dans un endroit, que des géographes te à Bitschen dans le duché de Brieg. Te comptent en Silélie 100. villes , 352. enfin à Bréflau en 1052, où il a toujours bourgs, 863. châteaux, 4000. maisons été depuis. Les princes & rois de Pologne de gentilshommes & 41618. villages; & avec les autres grands feigneurs du pays dans un autre il dir, qu'on y compte 150. l'enrichirent par la donation de divers dovilles rant grandes que petires & 20000, maines ; & l'évêque de Bréflau a le prerant châteaux que villages. Ce calcul doir mier rang aux états du pays comme preêtre rectifié par des témoignages plus cer- mier prince de Siléfie. Il est élu par fon rains. Nous avons sur cela celui d'Hene- chapitre, de l'agrément du souverain de la lius , qui dans sa Silésiographie fait la des- Silésie , auquel il fait hommage de ses docription d'environ 175, tant villes que maines & prête ferment de fidéliré. Le roi bourgs grands ou perits, & de 165, châ- de Prusse maître aujourd'hui de Bréslau & teaux qui y étoient vers le milieu du der- de la plus grande partie de la Silésie , s'est nier siècle. Quant aux villages, il convient à la vérité que quelques-uns v en comptent jufqu'à 20000, mais il ajoûte qu'ils fe trompent, & que suivant la recherche qui en a été faire, il n'y en a que 4761. & que c'est encore beaucoup. Enfin Fibiger dans dé en 1748. le commentaire qu'il nous a donné de cet ouvrage en 1704, met environ 6000, sie au XVI, siécle comme dans la plûpart villages dans la Siléfie. On remarque, que des autres provinces d'Allemagne; il y fit les villages habités par des Allemans d'o- beaucoup de progrès ; furtout dans la sigine, font mieux & plus proprement ba- Basse Silesie. La religion Catholique s'y tis que ceux qui font habités par des Po- est néantmoins confervée & elle y a roulonois ou des Esclavons originaires; & que jours été la dominante : mais la Luthérienles habitans des premiers sont beaucoup ne y a l'exercice libre & public, même plus laborieux que les autres.

dantes, & le comté de Glats qui ya été réu- nits , Munsterberg & Oels , & dans la ville ni depuis quelques années. On y comp- de Bréslau, qui ont été maintenus, avec étoient les uns vassaux immédiats & les 118, éplifes en Siléfie qui avoient été priautres vassaux médiats de la couronne de ses sur les Protestans, & qui étoient res-Bohême.

pole de Gnefne : le fiége épifcopal éta- reftées fur le même pied par rapport à la Tome II.

approprié la nomination aux bénéfices ; & il a fait élire en 1744, par le chapitre, Philippe Gotthard comte de Schaffgotsch pour coadjuteur du Cardinal de Zinsendorf évêque de Bréllau, auguel il a fuccé-

Le Luthéranisme se glissa dans la Silédans la Haure qui est presque route Carho-La Siléfie comprend 17. duchés ou po- lique. La Confession d'Augsbourg domitites provinces, 7. seigneuries indépen- ne dans les duchés ou états de Brieg, Lietoit en 1704, to, terres dont les seigneurs divers autres domaines de comtes & de prenoient le titre de comte & étoient vaf- seigneurs, dans la possession de cette relifaux immédiats des rois de Bohême; & en- gion par le traité de Westphalie de l'an viron 120, baronies , dont les possesseurs 1648. Suivant le même traité, il v avoir tées aux Catholiques ; mais par le traité La foi Chrétienne fut prêchée dans la d'Alt-Ranstadt de l'an 1709, elles furent Siléfie vers la fin du X. siècle sous le reg- restituées aux premiers, auxquels il fut ne de Miéciflas I. roi de Pologne. On y permis d'en bâtir fix nouvelles & d'établir établit un évêché en 966. sous la métro- autant d'écoles publiques. Les choses sont

cése de Bréslau, quant au spirituel, pour d'empire. Ces conseils ne sont établis que les Catholiques : excepté le duche de pour le domaine immédiar du roi de Pruf-Tromas qui est du diocése d'Olmutz; ce- se; & les princes qui possedent des domailui de Terfehen & la seigneurie de Pleff nes médiats dans la province, sous l'homqui font du diocéfe de Cracovie, & la mage qu'ils font à ce prince cont leur conparrie la plus orientale de la Basse Silésie seil de régence & jouissent des droits réqui est du diocése de Posnanie en Polog- galiens. Il en est de même de la ville de ne : mais d'un autre côté l'évêque de Bréf- Bréflau, qui se gouverne par elle-même. lau étend la jurisdiction sur une partie des Les grands conseils de régence établis par Palatinats de Kalish & de Siradie dans la le roi ont néantmoins l'infrection fur l'adgrande Pologne. Quant au gouvernement ministration de la justice dans ces états médes églifes Protestantes, il est partagé au- diars; & quand la race des princes qui les jourdhui en trois grands confiftoires éta- possedent vient à manquer faure d'hériblis à Brellan & à Gloran dans la Baffe Si- tiers capables de fuccéder. le fief est renlefie & à Oppelen dans la Haute. Les mem- ni au domaine du roi . & devient alors un. pres des trois grands confeils de régence état immédiat : il v.a de plus en Siléfie établis dans la Siléfie, dont nous parlerons deux confeils particuliers établis à Bréflas bientôt, font en même tems alleffeurs & & Glogan pour la guerre & pour les dojuges dans ces confiftoires, composés de maines : ces confeils font la réparrition & plus d'un prélat Catholique, d'un ecclé- la levée des deniers royaux. Le droit Saxon fiastique Protestant & de deux consisto- est le droit commun en Silésie : les peuples riaux féculiers : on peut appeller du juge- du pays l'ont adopté en divers endroits, ment de ces confiftoires à la chambre fou- on on fuit quelques ufaces parriculiers : & veraine de Berlin & de-là au roi. Ontre chaque duché ou principalité a les fiens. les Catholiques & les Protestans, il v. a beaucoup de Juifs en Siléfie.

ce a appartenu à la maison d'Autriche, & en faire la répartition. Ces états sont comme une dépendance de la couronne de composés de 3. ordres. 1º. des princes & Bolième, cette maifon l'a fait gouverner des barons immédiats, ou qui jouissement & y a fait administrer la justice par des ca- des droits régaliens. 2º, des députés de la piraines & de grands baillis distribués dans noblesse immédiate des domaines posseles divers états qui lai étoient foumis ima dés par le roi. 3°. des députés des villes médiarement. Depuis qu'elle est rombée & duchés héréditaires. En 1704, après le au pouvoir du roi de Prusse, ce prince a roi de Bohême qui possedoit les duchés de

religion par les traités de Bréflau & de établi trois grands confeils de récence à Dreide; & le roi de Pruffe, à qui la plus fçavoir à Brellau & à Glorau pour la Baffe grande partie de la Silétie a été cedée par Silétie & à Oppelen pour la Haute : ils sont cestraités , a confervé aux Catholiques composés d'un premier président , d'un l'entiere liberté de confeience . & il a éta- directeur , de fix confeillers & de plufieurs bli l'évêque de Bréflau son lieutenant pour autres officiers. Ces conseils jugent en preconnoître & juger de tout ce qui concer- mière instance toutes les affaires : & on a ne le clergé Catholique, rant dans la Si- droit d'appeller de leurs jugemens à la lefie que dans l'électorar de Brandebourg, chambre jouveraine de Berlin quand il La Siléfie dépend ... rérement du dio- s'agit d'une fomme au deffus de cent écut

On tient les états de Siléfie, pour déliberer fur les affaires communes & pour Pendant tout le tems que cette provin- consentir à l'établissement des impositions Suidnick, de Javarow, d'Oppol & de Ratibor, l'évêque de Bréslau avoit le premier rang aux états du pays, comme premier prince ou duc de Silésie; venoient ensuite le duc de Crossen qui étoit l'électeur de Brandebourg; le duc d'Oels de la maison de Wirtemberg, le duc de Troppan de la maison de Lichstenstein, le duc de Sagan de la maison de Lobkowits, le duc de Munsterberg de la maison d'Aversberg, &c.

On partage la Silésie en Haute & en Baile.

## 5. 1. La Hante Silesie.

Cette partie de la Silésie qui s'étend vers le midi & les sources de l'Oder, comprend 7. duchés ou principautés, dont 3. sont restées à la maison d'Autriche, & les 4. autres ont été cedées au roi de Prusse par les traités de Bréslau & de Dresde, ce qui nous donnera occasion de partager la Haute Silésie en Autrichienne & en Prusfienne.

### 1. La Haute Silésie Autrichienne.

Elle est bornée au nord d'un côté par la riviere d'Oppa depuis sa source sur les frontieres de la Moravie, jusqu'à son embouchure dans l'Oder, à la gauche de ce fleuve, vers le 50. degré de latitude; & ensuite depuis cette embouchure jusques vers les frontieres de la Pologne. Elle comprend les 3. duchés fuivans.

1. Tesseben. Ce duché, le plus méridional de la Silésse, est borné au levant par la Pologne, au midi par la Hongrie & au couchant par la Moravie. Il y a 8. seigneuries particulieres qui en dépendent. La race des princes ou ducs, Piastes ou Polonois, qui avoient possedé ce duché depuis le XII. siècle ayant fini en 1625. par la mort du duc Frédéric - Guillaume dont le pere avoit embrassé la religion des principales villes de la Silésie : elle est

Catholique, l'empereur comme roi de Bohême lui succeda, en 1653, après la mort de la princesse de Lichstenstein sœur du dernier duc. L'empereur le donna en 1722, au duc de Lorraine en échange des prétentions que ce duc avoit sur les duchés de Mantoue & de Montferrat. Tesschen, qui en est la capitale, est située sur la petite riviere d'Elsa au pied des Monts Krapacs, partie sur une montagne & partie dans une valée, dans un pays fertile & abondant, environ à vingt-quatre lieues au nord-est d'Olmurs, & 1 45. au sud-est de Bréslau. Elle est une des plus anciennes de la Silésie, & remarquable par ses édifices sacrés & prophanes; par le château où les ducs faisoient leur résidence; par son commerce, surtout en vins de Hongrie dont elle est l'entrepôt, & par ses manufactures d'armes à feu. L'air y est sain & les vivres y sont à bon marché. Les Prorestans y ont une eglise depuis l'an 1709, on y parle l'Allemand & l'Esclavon : les Valaques, qui passent pour de grands brigands, habitent les montagnes des environs. Le duché, qui est fort resserré & où la Vistule prend sa source, contient quelques petites villes & le fort de Jabloncka, situé sur les frontieres de la Hongrie. Sonneck près des mêmes frontieres a titre de comté. La baronie libre de Pless est située au nord? est de ce duché aux environs de la Vistule vers la source : il y a un château qui est

2. Troppau ou Oppau, & Opparia en Latin. Ce duché situé à la gauche de l'Oder au nord-ouest de celui de Teschen, prend son nom de la riviere d'Oppa qui le traverse. Ayant été réuni en 1528. au domaine des rois de Bohême, l'empereur Mathias le donna en fief en 1614. à la maison de Lichstenstein qui le possede. Il confine

au couchant avec la Moravie.

Troppau, qui en est la capitale, est une

res avec l'Oppa, à 16. lieues au nord-est d'Olmurs, & à 30. lieues au sud-est de Bréslau. Elle est grande, bien peuplée, environnée de bonnes murailles, accompagnée de grands fauxbourgs, fort commercante & dans un bon air : il y a d'aisez beaux bâtimens. Les Dominicains & les Observantins y ont des couvens & les Jésuites un collège avec un séminaire pour la jeunesse: on y voit aussi une commanderie de Malte. Les habitans ont les mêmes mœurs & le même langage que ceux de Moravie. Les lieux les plus remarquables de la principauté sont Orlau abbaye de Bénédictins située sur les frontieres de la Moravie; & Heiligenberg riche abbaye de l'ordre de Cîteaux. Ces deux abbayes yont un couvent. dépendent du diocése d'Olmuts pour le spirituel; Freudenthal, autresois principauté, qui appartient aujourd'hui à l'ordre Teutonique lequel possede plusieurs autres domaines dans le pays; Griebing commanderie de l'ordre de Malte, &c.

3. Jagerndorf, en Latin Carnovium & en Bohêmien Krnow, ville située sur l'Oppa, à six lieues au dessus de Troppau, donne son nom à un duché ou principauté, qui est une des moins étendues de la Siletie; mais il y a 4, terres confidérables qui en dépendent. Après avoir été possedé par une branche des ducs ou princes de Troppau, il fut uni par droit de caditaté au commencement du XVI. siècle au domaine des rois de Bohême, qui le donnerent en fief en 1323, à George Margrave de Brandebourg: mais il fut réuni au même domaine cent ans après, à cause que Jean - George fils de l'électeur Joachim-Frédéric, qui le possedoir, surmis au ban faveur du prince de Lichtenstein. La maidroits que le roi de Prusse prétendoit sur ce duché furent un des motifs de la guerre

située au confluent de deux petites rivie- qu'il entreprit en 1740, contre la reine de Hongrie: mais la ville de Jægerndorfest restée à cette princesse par les traités de paix qu'elle a conclus avec le roi de Prusse, comme étant située à la droite de l'Oppa qui fait la féparation de leurs états. Elle est dans une vallée environnée de montagnes, qui en font néantmoins éloignées. Elle est affez belle & ornée d'un magnifique château : la ville de Lubschits, en Latin Leobschucium, située à 5: lieues au nordest de Jugerndorf, dépendoir de ce duchés elle appartient aujourd'hui au roi de Prusse, comme étant située à la gauche de: l'Oppa; elle est considérable & fort commerçante en grains, qui abondent dans lesenvirons. Les Franciscains Observantins

### 2. La Haute Silésie Prussienne.

Elle est composée de 4: duchés ou principautés qui sont:

1. Ratibor, ville capitale du duché de ce nom, est située à la gauche de l'Oder, à 30. lieues au dessus de Bréslau, dans unpays fertile. L'Oder, qui forme des marais d'un côté, aux environs de la ville, en rend l'accès difficile : il y a un château qui a été renouvellé; une collégiale, un couvent de Dominicains, un autre de filles du même ordre, qui est fort riche, & un couvent de Franciscains. Le duché contient quelques perires villes, mais il n'est pas fort étendu : il va jusqu'aux frontieres de Bohême. Après avoir été possedé par des ducs héréditaires, l'empereur Ferdinand I. le réunir au domaine du royaume de Bohême par droit de caducité en 1527. Il y a des Hermites de S. Paul à Cossenthal.

2. Oppelen, ou Oppeln, & Oppolinen Lade l'empire; & l'empereur en disposa en 'tin, capitale du duché de ce nom, est située à la gauche de l'Oder dans une belle plaison de Brandebourg l'a reclamé; & les ne entre Bréslau & Ratibor, à rs. lieues au dessus de la première & à autant andessous de l'autre. La ville, qui est ancienne, maison de pensionaires. Le roi de Prusse y a établi en 1742, un confeil de régence & un tribunal de justice pour la Haute Stlésse. A une lieue d'Oppelen est le monaftère de Czarnou de 25. filles de l'ordre de Premontré sous l'autorité d'un prévôt.

Le duché d'Oppelen est un des plus étendus de la Silésie, dont on prétend qu'il fait la cinquième partie : il est partagé en 7. districts ou seigneuries & confine au levant avec la Pologne. Il abonde surcour en pâturages & en forêts; & il y a quantité de forges. Après avoir été possedé depuis le XII. siècle par les descendans de Ladislas II. roi de Pologne, Jean, le dernier de ces descendans, qui étoit en même tems duc de Ratibor, étant mort sans enfans en 1532. l'empereur Ferdinand I. unit ces deux duchés à la couronne de Bohême.

Le duché d'Oppelen contient 27, petires villes ou bourgs. Les principales sont Neustadt sur le Prudnits, dont les habitans font un grand commerce de fil: il y a un vieux château fitué fur une colline, les Capucins y ont un couvent. Kleing Glogan ou le petit Glogan; Kosel sur l'Oder qui a en titre de principauté; Krappits, sur l'Oder; Tarnowits sur la frontiere de Pologne; Proskau sur les mêmes frontieres avec titre de comté, & Leschnits petit bourg sur l'Oder, auprès duquel est la montagne de Ste. Anne, célébre par les pélerinages qu'on y fait, & où les Franciscains déchaussés de la Province de Pologne ont un couvent. Randa ou Randen & Gemielnick sont deux abbayes de l'ordre de Cîteaux. Ladissas duc d'Oppelen fonda la première en 1253. Les ducs d'Opelen fonderent l'autre en

3. Le duché de Neiss ou de Grotkau prend son nom de fes deux principales vil-

une collégiale, des couvens de Domini-les : il appartient aux évêques de Bréslau cains & de Franciscains; & un collège de depuis la donation que Bolessas le Haur Jéluites qui y ont aussi un seminaire ou duc de Silésie sit à Jarossau son sils évêque de cette ville, de celle de Neiss; & ces prélats y ajouterent depuis celle de Grotkan.

Neiss ou Nisse est une des principales & des plus belles villes de la Siléfie. Elle est située dans une vallée au confluent de la riviere de Neiss, qui lui donne le nom, avec celle de Bila, à 15. lieues au fud-est de Bréslau. On y respite un fort bon air & les vivres y sont à grand marché. Elle étoit forte lorsque les Prussiens, après l'avoir prise en 1742, en augmenterent les fortifications & y construisirent une citadelle. Les maisons en sont bien bâties; & le palais où l'évêque de Bréssau fait sa résidence ordinaire, est magnifique. Les habitans font un grand commerce de lin & de toile. Il y a plusieurs beaux édifices sacrés & prophanes: outre la collégiale des SS. Jean & Nicolas, on y voit l'église paroissiale de Saint Jacques, une des plus belles de la province, qui est aussi collégiale: il y a un beau collège de Jésuites & plusieurs maisons religieuses, entr'autres une prévôté de Croisiers du S. Sépulchre, dont le prévôt se sert d'ornemens pontificaux.

Grotkau, autre capitale de ce duché, est située dans une plaine à 4: lieues au nord de Neiss. Elle est petite, mais forte, bien bâtie & a de belles eglises : l'évêque de Brétlau y a un palais. Il y a quelques petites villes, dont la principale est Zuckmansel, soit dans ce duché, soit dans les duches voisins, dont la maison d'Autriche a conservé le domaine fupérieur & qui lui servent de barrière.

4. Munsterberg, ville capitale du duché de ce nom, est située à cinq ou six lieues au nord-ouest de Neiss. Ce duché, après avoit été possedé par des ducs héréditaires, sut uni à la couronne de Bohême en 1643, pat l'extinction de leur race; & l'empereur en disposa en faveur de la maison d'Aversaberg qui le possede encore. La ville de Munsterberg est sur la riviere d'Ola dans une contrée berille , & est aussi grande que Niesse ma le le a été présque ruinée par les guerres : son ancien nom , de Sambier , est Esclavon. Elle avoir un châreau qui est autourd'hui détruit.

Franckenstein est aujourd'hui la principale ville de ce duché : le prince d'Aversberg, qui ya un beau château, ya établi son conseil de régence. Après avoir embrasselle Luthérantime elle reprit la Catholicité en 1639. & les Dominicains qui en avoient été chasses y furent rétablis.

Il y a deux belles & riches abbayes de l'ordre de Cienaux dans l'érendue de ce duché; gavoir Hemithau & Cament. La première est fiute fur l'Ola & ritt fondée en 1212. L'autre, qui est fiutée fur la rivière de Neill dans le territoire de Frankenftein, fut d'abord habitée par des Chanoines Reguliers, & donnée à l'ordre de Ciesaux en 1424.

Outre les 4, duchés de la Haure Siléfie foumilé aujourd'ini au roi de Prufie, ce prince poiléed encore le pays de Kufiber qui lui a été uni : il confilteen du Keiper neuties, finées entre les duchés de Jzgerndorf & de Ratibor, qui fisitionen autréfies parvied e la Moravie; la reine de Hongrie lui a cedé ce pays par le traité de 12n 1741.

#### 5. 1. La Baffe Silefie.

Elle occupe la partie feptentrionale du pays, est beaucoup plus étendue que la Haute & est entiérement foumife au roi de Pruffe. Elle comprend 10. duchés ou principautérs de le comé de Glatz. De ces 11. principautés il y en a 4, dont les câpitales font situées sur l'Oder; deux à la droite de ce fleuve & 5, à la gauche.

Les 4. duchés de la Basse Silésie dont les capitales sont situées sur l'Oder, sont, en commençant au midi.

a. 8. 80 (c) On donne à ce duché, qui vient de deux coéts del Oder, pá linize du levant au conchant ; en forse qu'il que que pour le la Sildé e : mais fon érendre du midi au nord et beaucou moins condictable. On le parrage en for bailliages ou retritoires. Les dues Fujeles que Peisson hérédiaires qui le policidaire qui fe foumirent aux rois de Bohême & fer connueur pour leur valleux en 1331. leur tace ayair fini en 1675; par la most de traction de la companya de non la companya de non la companya de non la companya de de de Walau, aind qu'on fa déja temarque, le domaine de ces duché fer un ni la le couronne de Bohême.

Brieg, ville capitale du duché, nommée en Latin Brega ou Briga, est située sur la gauche de l'Oder à 10. lieues au deffus de Bréslau : elle est une des plus considérables de la Silésie : elle étoit fort belle ; mais elle a beaucoup fouffert par le siège que les Pruffiens en firent en 1741, elle est ornée de plusieurs beaux édifices sacrés & prophanes; entr'autres par le palais ducal qui a été fort endommagé par ce fiége: les Prussiens v ont bâri un nouveau fauxbourg. La principale eglise de S. Jean-Baptiste & de Ste. Hedwige, qui est collégiale, fur fondée en 1368. Le doyen a droit d'officier pontificalement. Les Protestans qui s'en étoient emparés la rendirent aux Catholiques en 1677. Outre le collége fondé en 1561. pour les Prorestans, les Jésuites en ont un autre. Les Dominicains & les Franciscains y avoient des couvens, & les Antonins & les Chevaliers de Malte des commanderies. Les Capucins y ont aujourd'hui un couvent ; &c on y voit un arcenal, & le plus beau moulin de route la Silésie. Il y a une manufacture de draps & on v tient une foire célé-

bre pour les chevaux. Les autres villes les plus remarquables du duché font Ols fur la riviere de ce nom, où il y a un superbe châreau; Crentzberg sur les frontieres de la Pologne; Bitschen sur les mêmes frontieres, où l'évêché du pays sut établi jusqu'en 1052, qu'il sut transséré à Bréslau; Klein-Œls commanderie de Malte.

2. Bréslau ville capitale de la Silésse donne son nom à un duché, que Jean de Luxembourg unit à sa couronne de Bohême en 1327, en engageant Henri, qui en étoir le dernier duc, à lui en faire donation, & à le reprendre en sief pendant sa vie. Ce duché s'étend principalement à la droite de l'Oder jusqu'aux frontie-

res de la Pologne.

Bréslau, dont le nom Latin est Wratislavia, est située au milieu de la Silésie, sur l'Oder & à sa gauche, à l'endroit où la riviere d'Ola se joint avec ce fleuve, au T1. degré 3. m. de latitude, & au 34. 37. m. de longitude. C'est une des plus grandes & des plus belles de toute l'Allemagne. La riviere d'Ola qui la traverle en divers endroits, avant que de se jetter dans l'Oder, y apporte beaucoup de commodités. Elle fut fondée vers la fin du X. siécle & entourée de murailles en 1260. E'empereurCharles IV. qui l'aimoit beaucoup, s'occupa à l'aggrandir & à l'embellir & lui accorda divers priviléges : elle est fortifiée & entourée de bonnes murailles : les bourgeois ont la garde de la ville. Les rues sont longues & droites, & les maisons sont bâties de pierre de taille : elle est ornée de beaux édifices sacrés & prophanes, surrout dans la place qu'on appelle le Marché au Sel. Parmi ces édifices est la tour de l'horloge, la plus belle & la plus haute de toute l'Allemagne. La ville de Bréslau est partagée en vieille & en nouvelle, & elle a deux fauxbourgs fitués dans deux illes formées par l'Oder. Le principal est celui de Dom ou Thum, joint à la ville par deux ponts sur l'Oder, qui en cet endroit a trois cens pas

de large. Les habitans sont partie Catholiques & partie Protestans de la confession d'Augsbourg; & ces derniers, qui ont la principale part au gouvernement municipal, y sont en plus grand nombre que les Catholiques. Il y a aussi beaucoup de Juiss. La ville se gouverne en république sous l'autorité du roi de Prusse, auquel elle fit hommage & prêta ferment de fidelité le 29. d'Occobre de l'an 1741, qui la conserva dans ses priviléges, & qui lui accorda le 3e-rang parmi les villes de ses états. Le gouvernement de la ville est aristo-démocratique : il réside dans le sénat composé de 19. sénateurs, dont 15. sont pris parmi les patriciens ou principaux citoyens, & quatre dans les corpsdes mêtiers : ce sénat a un président qui est perpétuel & à vie, comme les charges de sénateurs. Il y a plusieurs autres magistrats, soit pour le gouvernement civil, foit pour la police qu'on vante beaucoup. Ils s'assemblent, ainsi que le sénat, dans l'hôtel-de-ville qui est m'agnifique : on suit à Bréslau le droit Saxon.

Les plus belles églises de Bréslau sont occupées par les Protestans: ils y possedent entr'autres celles de Ste. Elisabeth & de la Madelaine, avec deux colléges, un auprès de chacune de ces deux églises; & ces deux collèges ont d'habiles professeurs. Les principales églises Catholiques de la ville sont celles de l'abbaye de S. Vincent de l'ordre de Prémontré, des Dominicains, des Augustins, des Cordeliers, & des Observantins de S. François, de S. Mathieu des Croifiers à la Rouge Etoile, dont le prévôt est grand maître de l'ordre en Pologne & en Silésie & du collége des Jesuites qui est très-beau, & qui est l'ancien palais ducal ou royal de Bréslau qu'ils se sont procurés : l'empereur Léopold érigea ce collège en académie ou université en 1702. & les Jésuites y enseignent la philosophie, la théologie &

le droit. L'ordre de Malte a une comman- ou districts & a été possedé par des ducs derie à Bréslau : on y voit 3. maisons re- héréditaires : il sur réuni au domaine des ligieuses de filles, sçavoir de Cleristes, rois de Bohême vers le milieu du XIV. de Dominicaines & de Chanoinesses de S. siècle ou dans le suivant. Dans ce duché Augustin. Il y a plusieurs hôpitaux ou mai- les filles héritent des fiefs préférablement fons d'orphelins.

le de S. Jean-Baptifte, patron de toute la fiens en ont augmenté les fortifications. Siléfie, & de S. Vincent : cette églife, qui Elle est connue depuis le commencement est fort belle, prit en 1198. le rit & les usa- du XI. siècle : il y a une collégiale fondée ges de celle de Lyon : on voir aussi dans en 1120, & située dans une isse de l'Oder . l'isle de Thum le palais de l'évêque, les avec un beau château, des couvens de maifons des chanoines, le manège, les Dominicains & de Franciscains, une maiécuries de l'évêque & la collégiale de Ste. son religieuse de filles & un collége de Croix fondée en 1288. L'autre ille, nom- Jésuites, qui y ont aussi un féminaire ou snée de Sand, renferme entr'autres l'églife maison de pensionnaires. La plupart de de Notre-Dame in Arena desservie par ses maisons sont de bois : les autres sont des Chanoines Réguliers de la congréga- de pierre. Le roi de Pruffe y a établi un tion de Latran.

Bréslau est dans une situation fort favorable pour le commerce, qui confifte pour la guerre : on y parle Allemand. Freyprincipalement en toiles fines. Le roi de fladt petite ville de ce duché a depuis l'an Prusse y a établi deux foires, un tribunal 1709, une église & une école Protestande justice, un grand consistoire, une cham- tes. Il y a encore une douzaine d'autres bre pour les domaines & une société de petites villes ou bourgs dans ce duché. commerce : il a ordonné en même tems nuir par des lanternes.

châteaux, qui n'ont rien de remarquable, dessous de Glogau, donne son nom au dans l'étendue du duché de Breslau. Nam- duché le plus septentrional de la Silésie. flan en est la seule ville considérable. Smo- Ce duché confine au nord avec la Mar-974, qui n'est plus qu'un village, a eu la che de Brandebourg, & a appartenu aux

le fiége de l'évêque en 966.

3. Glogan, ville capitale du duché de Ion nom, est firuée fur l'Oder à 22. lieues lui donne 36. lieues d'étendue du levant des états de Siléfie. au couchant. Il est partagé en 6. bailliages Crossen, ville capitale du duché, est à

aux mâles collatéraux. La ville de Glogan L'ille de Thum renferme la cathédra- elt force, peuplée & marchande : les Pruftribunal de justice , un grand consistoire , une chambre du domaine & une autre

4. Croffen, ou Crofna en Latin, ville fique les rues fussent éclairées pendant la tuée sur l'Oder au confluent du Bober avec ce fleuve, à 16, lieues au desfous Il va quelques perires villes & plufieurs & au nord de Bréflau & à 16, auffi au première églife Chrétienne du pays avec princes Piastes ducs de Glogau & de Sagan, dont la race ayant fini vers la fin du XV. siècle, leur domaine fut uni à celui des rois de Bohême, qui donnerent au desfous de Breslau : on l'appelle le d'abord le duché de Crossen en engage-Grand Glogan, pour la diftinguer d'une ment aux marquis de Brandebourg & autre ville de ce nom, qu'on appelle le ensuite en fief en 1538. Ces marquis ont Petit Glovan & dont on a parlé ailleurs, tenté depuis de fenarer le duché de Crof-Ce duché s'étend jusqu'aux frontières de fen de la Siléfie, & de l'unir à la Marche la Pologne, qui le borne au levant; & on de Brandebourg, maleré la réclamation

l'Oder: elle est force & accompagnée d'un beau château. La plûpart de ses maisons sont de pierre; & le plus grand nombre des habitans professent la confession d'Augsbourg ou celle de Géneve. Le duché de Croisen est partagé en 3. cercles, dont l'un a cette ville pour capitale : les deux autres sont ceux de Znillichau, ville aussi grande que Crossen, où il y a des manufactures de draps; & de Schwibusen, ville assez forte, où il y a un beau château & de grands fauxbourgs environnés de beaux jardins, de vignobles & de beaucoup de villages. Ce dernier cercle taisoit partie du duché de Glogau, lorsqu'il fut donné par l'empereur à l'électeur de Brandebourg en 1686, il fut racheté en 1695. On voit encore dans ce duché Rothenbourg qui a titre de comté.

Les deux duchés suivans sont situés à la

droite de l'Oder.

5. Oëls : c'est un des duchés le plus orientaux de la Silétie : & il confine au levant avec la Pologne. Après avoir appartenu à des princes Piastes ou Polonois pendant 200. ans, il fut uni en 1492. faute d'héritiers, au domaine de Ladislas V. roi de Bohême, qui en disposa en faveur des ducs de Monsterberg descendans du roi Géorge Poggebrack. Charles Frédéric duc de Monsterberg & d'Oëls étant mort en 1657, ne laissa qu'une fille, qui époufa Sylvius Nimrod prince de Wirtemberg: comme le duché d'Oëls étoit un fief féminin, elle l'apporta dans la maison de son mari; & la maison de Wirtemberg le possede encore, par une branche cadette qui professe la religion Protestante.

. Oëls, nommée en Latin Olfna ou Olfena, capitale du duché, est située à 7. à 8. lieues au nord-est de Bréslau. Les ducs y ont un magnifique château, où ils font leur résidence. Cette ville, qui est passablement grande & qui a d'assez belles rues

Tome II.

to. 1 12. lieues au dessus de Francfort sur avec de grands fauxbourgs, souffrit beaucoup par un incendie en 1730, il y a une belle églife auprès du palais du prince & un collège Protestant. Juliusbourg est un château de plaisance du prince bâti en 167; il en a deux autres dans le duché, où on voit beaucoup de fiefs & de maisons nobles avec plusieurs petites villes ou bourgs, & la riche abbaye de Ste. Hedwige de Trebnits de filles de l'ordre de Cîteaux, située dans un bourg de même nom à 6. lieues de Bréslau. Elle sut sondée en 1203. par Henri le Barbu duc de Silésie & Ste. Hedwige sa femme qui y furent inhumés; & on y conserve les reliques de cette sainte: l'abbesse est dame du bourg & de plusieurs autres domaines considérables.

> 6. Woluw, duché situé au couchant de celui d'Oëls, dont il a fait autrefois-partie: il en fut separé & vendu avec les domaines qui le composent, par Charles duc d'Oëls à Jean Tursoni, qui le vendit en 1624. de l'agrément du roi, à Frédéric duc de Lignits, & il fut uni à la couronne de Bohême en 1675, avec le duché de Lignits. Il est partagé en 6. bail-

liages ou territoires.

La ville de Wolaw qui en est la capitale, est située à 9. à 10, lieues au nord-ouest de Bréslau & à 2. à 3. de la rive orientale de l'Oder: elle est forte & entourée de marais, ce qui y rend l'air fort humide. Il y a des manufactures de laine & une église Protestante depuis l'an 1709. Wintzing , Herrenstadt , Steinau & Rauden sont de petites villes chefs d'autant de bailliages: les Protestans y ont partout des églises qui leur ont été rendues depuis le commencement de ce siècle.

La belle & riche abbaye de Leubus, ou Leobolium en Latin, est située dans l'étendue de ce duché sur l'Oder, à une demi lieue d'un bourg de même nom & 2 9. lieues au dessous de Bréslau. Elle sut d'abord fondée en 1050, par Casimir le

 $\mathbf{D} \mathbf{d}$ 

Grand roi de Pologne pour des Bénédictins de l'ordre ou de la congrégation de Cluni; & c'est le premier ou le plus ancien monaftére de la Siléfie. Elle paffa un siècle après à l'ordre de Cîteaux qui la possede aujourd'hui : les Bénédictins furent transférés à Lubin en Pologne. Cetre abbaye, depuis sa fondation, a été le lieu de la sépulture des princes & des grands de Silétie & de plusieurs évêques de Bréslau; & elle a été la mere de 5. autres, 3. en Pologne & 2. en Siléfie.

Les 4. duchés suivans & le comté de Glass font situés à la gauche de l'Oder:

nous commencerons par le nord.

7. Sagan : ce duché qui confine au couchant avec la Basse Lusace, & au nord avec celui de Crossen, a fait partie de celui de Glogau jusqu'à la fin du XIV. siècle, que Henri VIII. duc de Glogau l'en separa & en fit le partage d'un de ses fils, sous le titre de duché: le duc Jean le vendit au XV. siècle à l'électeur de Saxe; & il fut racheté par l'empereur Ferdinand I. roi de Bohême en 15491 Les rois de Bohême l'engagerent ensuite à divers princes; & ils l'ont vendu enfin en 1648. au prince de Lobkowits qui le possede aujourd'hui comme un fief de la Silésie. Ce duché est partagé en 3. bailliages, sçavoir de Sagan, de Prybus qui est une perité ville sur la Neisse, & de Naumbourg, bourg situé sur le Bober.

Sagan qui'en est la capitale, est située fur le Bober à l'endroit où il reçoit le Zirn à environ 28. lieues au nord-ouest de Bréslau : elle est environnée de forêts, grande, bien bâtie & fortifiée d'une double muraille. Le prince de Lobkowits, qui fait sa résidence ordinaire à Raudnits en Bohême, y a un beau palais. La principale église est celle de la Vierge, jointe à une belle abbaye de Chanoines Réguliers de l'ordre de S. Augustin , fondée en

de prévocé, érigée en abbaye en 1161. & transférée à Sagan en 1287. Les Jésuites y ont un collège qui fut brûlé en 1730 & un séminaire; & les Protestans une église avec une école depuis l'an 1709.

8. Lignits. On a déja remarqué que ce duché avoit été possedé jusqu'en 1675. par des ducs ou des princes Piastes ou Polonois d'origine; & que les électeurs de Brandebourg prétendant leur succeder en vertu d'un traité de fraternité, l'empereur Léopold se mit néantmoins en possession de leurs états : ce qui donna occasion au roi de Prusse de déclarer la guerre à la

reine de Hongrie en 1740.

La ville de Lignits, capitale du duché, est située à 12. à 15. lieues au couchant de Bréslau, dans une campagne agréable, au confluent des rivieres de Katsbach & de Swarta: c'est une des plus anciennes, des plus belles, des plus riches & des mieux peuplées de la Silésie. Elle est entoutée de bons remparts & de doubles fossés. La belle église de S. Jean, où étoit la sépulture des ducs, & leur château, qui étoit magnifique, furent comfumés en 1711, par un incendie; & ils ont été reparés. L'église de S. Jean bâtie en 1350. appartient aujourd'hui aux Jéfuites, qui y ont un collège & un féminaire : les Bénédictines y ont encore l'abbaye de Ste. Croix; & les Franciscains un couvent:mais la Chartreuse qu'on y voioit autrefois dans une forêt voifine ne subliste plus. L'empeseur Joseph y établit en 1708, une académie pour les jeunes gentilshommes Catholiques & Protestans.

Le duché de Lignits est partagé en six ou sept territoires, cercles ou bailliages; on y voit entr'autres Walstadt lieu célébre par la victoire que les Tarrares y remporterent en 1241. sur Henri duc de Lignits; & dans laquelle il y eut 30000. Chrétiens taillés en piéces: les Bénédic-1217. d'abord à Naumbourg sous le titre tins y ont un prieuré conventuel; Kon-

douaire à Charlotte dernière princesse de Lignits, morte en 1707. Hayna & Luben perites villes, où il y a depuis l'an 1709. dans chaçune une églife & une école Protestantes : les Juifs sont exclus de la

ville de Lignits.

9. Janer duché situé au midi de celui de Lignits, confine au couchant avec la Lusace & la Bohême, & est parragé en 4. bailliages. Charles IV, empereur & roi de Bohême acquit ce duché & celui de Schweidnits en 1368, par son mariage avec Anne fille de Henri qui possedoit ces 2. duchés: ils furent unis à la couronne de Bohême, à condition que le fils aîne du roi les possederoit & en prendroit le titre. On fabrique beaucoup de toiles de lin dans ce duché, où il, y a de beaux villages, des bois & des forges.

La ville de Jauer, qui en est la capitale & qu'on nomme en Latin Javoria ou Jauravium, est située à 10. lieues de Bréslau vers le couchant, dans une plaine fertile, à une lieue des montagnes des Géans: elle fut fondée au milieu du XII. siècle. Il n'y passe aucune riviere : mais il y a beaucoup de fontaines. Il y a un châreau ducal où le gouverneur des deux duchés résidoit autrefois & où il y avoit une chancelérie royale. Les Observantins y ont un couvent, & les Protestans une église hors de la ville. Elle est fort commerçante: la plupart de ses maisons sont accompagnées de portiques qui garantifsent du soleil & de la pluye.

Il y a 10. à 12. petites villes ou bourgs dans ce duché : les principales font Hrschberg, où il y a des Jésuites, Lenberg & Bolestau ou Buntzel sur le Bober. Les comtes de Nostitz, de Schafgotsch, de Frankenberg & de Czernin possedent plufieurs châreaux & domaines dans, ce duché, où on voit encore Liebenthal ou Lu-

zenau bourg & château qui servoit de dictines : son nom Latin est Leovallium. Elle est située dans une vallée agréable; l'abbesse est dame du bourg : l'église de l'abbaye est sous l'invocation de S. Ma-

> 10. Schweidnits, ou Suenitium en Latin, donne son nom à un duché situé au midi de celui de Jauer: ces deux duchés possedés par le même prince, furent réunis à la couronne de Bohême en 1368. ainsi qu'on l'a deja remarqué. L'Oder le borne au levant & la Bohême au couchant. Il est partagé en 5. bailliages.

La ville de Schweidnits, qui en est la capitale & qui fur environnée de murailles en 1265, passe pour la plus belle de la Silésie après Bréslau, dont elle est éloignée d'environ 10. lieues vers le sud-ouest. Elle est située sur la riviere de Westritz: ies rues sont larges, ses églises fort belles, ses maisons bien bâties & ses places spacieuses. Tous ses Magistrats sont Catholiques: mais il y a beaucoup de Protestans, qui y ont une église hors de la ville, & une école publique. Elle est bien peuplée & a des fauxbourgs fort étendus. La principale église dédiée sous l'invocation des SS. Stanislas & Venceslas est trèsbelle & ornée d'un clocher fort élevé: elle est paroissiale. Les Dominicains & les Cordeliers y ont des couvens, & les Jésuites un collège magnifique avec un séminaire: les Capucins occupent l'emplacement de l'ancien palais ducal. Les Croisiers y ont une commanderie & il y a un arcenal.

Il y a 4. autres villes chefs de bailliage dans le duché de Schweidnits qui sont 1°. Strigan, ou Striga, fituée sur la Zala nommée Czisla en Latin, autrefois plus considérable qu'elle ne l'est aujourd'hui. L'église paroissiale des S. Pierre & S. Paul bâtie en forme de croix est magnifique & a une flêche fort élevée. C'est une combenthal, bourg & riche abbaye de Béné- manderie de Malte : elle a 130, aulnes

Ddij

de long, 63. de large & 46. d'élevation. Il y a aussi une abbaye de Bénédictines sous le nom de la Vierge & un couvent de Carmes qui desservent la paroisse. 20. Bolckenhayn avec un château : elle apparrient à l'abbé de Griffau. 3°. Landstat où on fait un grand commerce de toiles, & où les Protestans ont une église avec une

école. 4°, Reichenbach.

Grissau riche abbaye de l'ordre de Cîteaux, est située dans ce même duché. Elle fut fondée en 1292. fous le nom de Gratia Sta. Maria par Rolessas duc de Schweidnits: elle fut habitée d'abord par des Bénédictins; la communauté est de ticulière & une célébre confrairie sous le nom deS. Joseph. Langen-Bielau est le plus grand village de la Siléfie, où il y a un grand nombre de tisserans.

11. Le comté de Glats, sirué entre la Basse Silésie, qu'il a au nord & au levant; la Bohême qui le borne au couchant & la Moravie au midi, fit d'abord partie de la Pologne & ensuite de la Silésie. Il fut uni à la Bohême en 1074, réuni à la Silésie au XII. siècle, & enfin unt de nouveau à la Bohême en 1341, ce qui a subfisté jusqu'en 1741, que les Prussiens s'en mirent en possession : il est resté au roi de Prusse par les traités de Bréslau de l'an

1745.

Suivant le pere Balbin, dans son hisroire de Bohême, ce comté a 8. milles minérales. d'Allemagne de long, 5. de large & 24. de tour. Hubner lui donne 18. lieues de long, 10. de large & 48. de circuit : le terrain du pays est fort élevé, & il est environné de montagnes où on trouve des aigles & des forets; il y a des mines d'ar- dans la Haute : les s. autres sont dans la gent, de fer & de charbon de terre, beaucoup de gibier & de bêtail, avec de bon- les frontieres de la Pologne : le comte de nes sources d'eaux minérales. Ses peuples Biron, Russien, l'acquit en 1735, du marparloient le Bohêmien il y a environ 3. grave de Dohna: elle faisoit partie du

siècles: ils l'ont quitté pour l'Allemand. Le pays a dépendu pour le spirituel du diocése de Prague, jusqu'à ce qu'il a été cedé au roi de Prusse: ce prince, qui en tire plus de cinquante mille écus de revenu, a foumis les habitans quant au spirituel au consistoire de Bréslau; & pour le civil à la régence qu'il a établie dans cette même ville, d'où on peut appeller à la chambre souveraine de Berlin. Une partie du pays embrassa le Luthéranisme au XVI. siècle. Il est fort peuplé & contient neuf villes avec plus de cent vil-

lages.

GLATS, qui en est la capitale, est siplus 60. religieux, il y a une église par- tuée fur la Neisse, qui prend sa source dans les montagnes du pays vers le midi, à son confluent avec la petite riviere de Stein auprès d'une montagne. Elle est à 16. lieues au sud - ouest de Bréslau & à 35, au levant de Prague, au 50, degré 25. m. de latitude : la ville est assez belle & défendue par un château bâti à l'antique. Sa paroiffe a appartenu à ceux de la confession d'Augsbourg jusqu'en 1632. qu'ils en furent exclus & de tout le comté. Les Chanoines Reguliers de S. Augustin y avoient une communauté ou collégiale, avec titre de prévôté, fondée au milieu du XIV. siècle, donnée à la fin du XVI. aux Jésuites, qui y ont un collège 1742. & par celui de Dresde de l'an avec un séminaire. Les principales villes du comté de Glats sont Abersverd sur la Neisse, & Landeck, ou il y a des eaux

> Outre les 18. duchés ou principautés compris dans la Siléfie, on compte aujourd'hui 7. seigneuries ou baronies libres tant dans la Haute que dans la Basse. Celles de Plessen & d'Ober-Beuthen sont Basse; sçavoir 1°. Wartenberg située vers

duché d'Oëls, dont elle fut séparée vers cement du X. siècle par des margraves l'an 1405, la ville de ce nom qui est si- ou marquis héréditaires. Dedon comte tuée vers la source de la Weide à 10. lieues de Wefin, qui le posseda, fut privé de brûlée en 1742, mais le châreau fur con- face en 1075, par l'empereur Henri IV. fervé : 2º. Miltisch fituée aussi fur les qui la donna à Ladislas I. roi de Bohêfrontieres de la Pologne : la ville capita- me. Le reste du pays sut possedé par les le est assez bien fornifice, ainsi que son descendans de Dedon jusqu'en 1210, qu'il bere firuée encore vers les frontieres de la Mechtilde fa bifaveule fille unique de Pologne: la ville qui lui donne le nom Conrad II, marquis de Luface mort en teau de Carolat. La ville avoit un beau une partie de la Baffe Luface dont ils faifoir aurrefois parrie du duché de Glogau, co. Goschuts, érigée en baronie libre

### en 1741 par le roi de Prusse en faveur du IV. LE MARQUISAT DE LUSACE.

comte de Reichenbach.

La Luface est siruée entre le co. degré 90. m. & le 52. 10, m. de laritude; & communes de France d'étendne du midi au nord : elle eft entre le 11, 20, m. & le 44. de longitude : ainsi son étendue du levant au couchant est d'environ 25. licues. Elle est bornée au nord par la Marche de Brandebourg; au levant par la Si-Iche ; au midi par la Bohême & au coude Saxe.

au nord-est de Bréssau, fut entiérement la partie méridionale ou de la Haute Luchâteau; il y a une églife & une école passa dans la maison de Misnie. En 1317. Protestantes: cette baronie a fait partie l'électeur de Brandebourg Valdemar I. autrefois du duché d'Oëls : 5°. Trachen- s'en empara, comme étant aux droits de est sur la riviere de Barrsh , qui traver- 1210. Les neveux de Valdemar I. lui sucfe cette feigneurie : elle a fair autrefois cederent dans ce marquifat; & étant morts partie du duché d'Oëls & elle appartient fans posterité en 1322. l'empereur Louis aujourd'hui à la maison d'Halz feld. La de Bavière disposa du marquisat de Luville est défendue par un bon château. face en faveur de Jean de Luxembourg 4°. Nider Beuthen & Bythonia ou Betha- roi de Bohême, dont le fils l'incorpora nia en Latin, sur l'Oder, érigée en baro- à ce royaume en 1355, du consentement nie franche en 1697. Elle appartient au des états de l'Empire. Les électeurs de prince de Schannich, qui rélide au châ- Brandebourg conferverent néantmoins collége aujourd'hui ruiné : certe baronie jouissent encore. Par la paix de Prague de l'an 1635. l'empereur Ferdinand III. ceda la Luface à l'électeur de Saxe en engagement de la fomme de 7, millions qu'il lui devoit pour la guerre de Bohême; & l'électeur de Saxe en jouir encore: elle lui fur cedée, à condition de la tenir en fief de la couronne de Bohême & de conferver les peuples qui l'habitent dans leurs priviléges , & en particulier , elle a par conféquent environ ; s. lieues d'y avoir liberté de confeience; en forte qu'il y a plusieurs feigneurs qui s'y font maintenns dans l'exercice de la religion Catholique dans leurs châteaux a & qu'il y a quelques monastères ou communautés religienses & quelques autres églises Catholiques qui s'y font conservées. Jean-Géorge I. électeur de Saxe disposa en 16 c z. chant par la Misnie & le duché électoral par son testament, des domaines ou'il avoit dans la Baffe Luface en faveur de Ce pays fut gouverné dès le commen- Christien son fils puiné, qui a fair la branche de Saxe-Mersbourg: mais cette cice de leur religion dans la partie de la branche ayant fini en 1738, les domaines qu'elle possedoit surent réunis à ceux de la branche électorale.

cice de leur religion dans la partie de la Basse Lusace qui appartient au roi de Prusse; & cette partie dépend pour le civil, de la régence de la moyenne Marche de

La Lusace dépendoit autrefois pour le spirituel du diocése de Meissen en Misnie. La plupart de ses habitans sont Allemans d'origine : il y a néantmoins une littère qui s'étend depuis les environs de Bautzen jusques dans la Marche de Brandebourg, qui traverse la Haute & la Basse Lusace d'occident en orient & qui a peu de largeur, habitée par un reste d'anciens Vandales, qui ont une langue particulière & des vêtemens qui leur sont propres. Ces peuples vivent dans un esclavage perpétuel; & il leur est défendu d'apprendre aucun métier : ils sont la plûpart dispersés dans le pays; mais il y a encore quelques bourgs & quelques villages dans la Basse Lusace, qui ne sont peuplés que de ces Vandales. Ils vivoient autrefois sans religion: mais on les a attirés au Christianisme depuis quelque tems: on a traduit plusieurs livres en leur langue & on a établi parmi eux des égliles & des ministres.

La Lusace est arrosée par plusieurs rivieres. La principale est la Sprée qui la traverse du midi au nord, & qui prend sa source dans le pays vers les frontieres de la Bohême. L'électeur Frédéric-Guillaume a fait creuser un canal pour joindre certe riviere à l'Oder. Le pays est assez fertile en bled; & il y a des vignobles, dont le vin est mauvais. Sa principale richesse consiste en toiles, en manusactures de draps, en forges & en papeteries.

La religion dominante du pays est la Protestante ou la confession d'Augsbourg; mais il y a aussi beaucoup de Catholiques, ainsi qu'on l'a remarqué. Les Réformés ou Calvinistes ont le libre exer-

cice de leur religion dans la partie de la Basse Lusace qui appartient au roi de Prusse; & cette partie dépend pour le civil, de la régence de la moyenne Marche de Brandebourg. L'électeur de Saxe a établi un tribunal à Lubben, composé d'un président & de 4. conseillers, avec un conssistoire composé d'un directeur & de 4. conseillers ecclésiastiques: il y fair gouverner ses domaines par un capitaine général.

On divise la Lusace en Haute & Basse; la première comprend la partie méridion nale, & l'autre la septentrionale du pays,

### 6. I. La Haute Luface.

Elle appartient entiérement à l'électeur de Saxe roi de Pologne qui a partagé les domaines qu'il y possede en deux grands cercles: on y voit de plus 4. seigneuries ecclésiastiques, & 4. seigneuries séculiéres immédiates, dont les seigneurs ont droit de s'assembler & assistent aux états du pays; & 6. villes qui s'assemblent aussi par leurs députés, pour conférer sur leurs intérêts communs.

Les deux grands cercles sont ceux de Bautzen ou Budnits & de Gorlits.

1. Le cercle de Bautzen est subdivisé en 4. petits, qui prennent leur nom d'autant de villes qu'ils ont pour capitales; & dont les trois premieres sont du nombre des six principales de la Haute Lusace. Ces 4. petits cercles sont ceux de

1°. BAUTZEN, en Latin Budissina, ville capitale de soute la Lusace, située à la droite de la Sprée, vers le 51. degré 10. m. de latitude. Elle est ceinte de bonnes murailles, munie de quelques fortisications & accompagnée de fauxbourgs fort peuplés: comme elle soussir un grand incendie en 1634. on l'a rebâtie à neuf & los maisons sont de pierre. Elle a été

autrefois libre & impériale : elle est défendue par le château nommé Ortenbourg fitué fur un rocher. Le grand bailli de la Haute Lusace pour l'électeur de Saxe réside dans ce château, & les états du pays s'y assemblent. La principale église est sous l'invocation de S. Pierre & parragée entre les Catholiques & les Prorestans: les premiers ont le chœur, & les autres la nef. Auprès de cette église est la collégiale Catholique composée d'un doyen & de 11. chanoines : ce chapitre jouit d'un domaine considérable. Les Protestans y ont un collège ou école publique, & il y a une église où on prêche en langue Vandale-

2°. Caments, petite ville située sur l'Ilster, à 8. lieues au levant de Dresde. On y fabrique beaucoup de draps & de

toiles.

3°. Lieban ou Laban. C'est la plus ancienne ville du pays selle est située à 4. à 5. lieues au sud-est de Bautzen: elle souffrit un grand incendie en 1710.

4°. Ruland, capitale du quatriéme petit cercle compris dans le grand cercle de Bautzen, est située à 7. lieues au nord-est de Dresde & appartient aux comtes de

Hoym.

2. Le grand cercle de Gorlits est subdivisé en 3. petits, qui sont ceux de Gorlits, Zittan, & Lanban, trois villes, qui sont du nombre des six principales de la Haute Lusace.

1°. Gorlits est la ville la plus grande, la mieux peuplée & la plus forte de toute la Lusace. Elle est située sur la Neisse entre des marais, à 8. lieues au levant de Bautzen: les incendies qu'elle a soufferts en 1691. & 1717. ont fait qu'on l'a rebâtie de pietre. La principale églife, qui est sous le nom de S. Pietre & S. Paul, est une des plus belles de toute l'Allemagne; sa voute est soutenue par 24-colonnes: elle appartient à ceux de

la confession d'Augsbourg que les habitans de cette ville embrasserent en 1526. ils changerent en collége académique, qui est devenu très-sameux, la maison religieuse où il est établi. A chaque porte de la ville, il y a un fauxbourg fort penplé: on y sabrique beaucoup de draps & de toiles.

2°. Zittau, est une assez belle ville fur la Neisse, au confluent de la riviere de Mandau qui la traverse, vers les frontieres de la Bohême : elle est bien fortifiée. Ses maisons sont belles & construites dans le goût moderne; & elle est environnée de fauxbourgs, de beaux jardins & d'un grand nombre de villages. Son principal négoce est en bière qui est fort estimée: on y fabrique aussi des draps & des toiles. La principale église est celle de S. Jean, auprès de laquelle est le collége académique; avec une belle bibliothéque publique. Les Freres de Bohême ont dans cette ville une églife où ils font le service suivant leur rit.

3°. Lauban, capitale du troisième petit cercle qui compose le grand cercle de Gorlits, est située à 6. lieues au levant de cette derniére sur la Queis, qui fépare la Lusace de la Silésie. Elle est riche, bien peuplée, & assez bien fortifiée: fes habitans font un grand commerce de draps, de toiles & de fil. Sa principale église est partagée entre les Catholiques & les Protestans. Le chœur, qui appartient aux premiers, est occupé par une communauté de religieuses Catholiques qui y font l'office, & dont la prieure a féance aux états du pays : il y a uncollège avec une maison de charité, Hors la ville il y a une église qui sert aux Silétiens Protestans.

5. Les 4. feigneurs ecclésiastiques qui ont séance aux états de la Haute Lusace, font 1°. le doyen de la collégiale de Bautzen dont on a déja parlé. 2°. & 3°. les

VILLE DE LYON Riblioth, du Palais des Arts abbesses de Marienstern & de Marienthal de silles nobles & Catholiques de l'ordre de Cîteaux. La premiere de ces deux abbayes est située à 4. lieues de Bautzen: elle est composée d'une abbesse & de 20. religieuses: les petites villes de Bernstadt & de Wittichenau dépendent de son domaine. L'autre est située à 4. lieues de Zittau, entre cette ville & Gorlits: la petite ville d'Ostrits & plusieurs beaux villages en dépendent. 4°. Enfin la prieure de Lauban.

4. Les 4. seigneuries immédiates de la Haute Lusace sont Hoyerswerda sur l'Elster à 4. lieues de Bautzen: ses habitans sont partie Allemans & partie Vandales; Konisbruck avec un château fort à 4. lieues de Caments; Mosckau ville avec un beau château; & Seidenberg, bourg situé entre Gorlits & Zittau, avec un château. Il y a plusieurs autres petites villes, bourgs ou châteaux dans la Haute Lusace qui appartiennent à divers seigneurs. Obyn à 2. lieues de Zittau, étoit autresois une abbaye de l'ordre de Cîteaux, aujourdhui ruinée.

# S. 2. La Basse Lusace.

Elle occupe la partie septentrionale du pays, est partagée entre les électeurs de Saxe & de Brandebourg & renferme plusieurs seigneuries libres & indépendantes.

# La Basse Lusace Saxone.

Cette partie de la Basse Lusace est di-

visée en 5. cercles, qui sont

1. Luccan, ville capitale de la Basse Lusace, située sur les frontieres de la Saxe dans un pays marécageux: toutes les maisons sont bâties de bois; & presque tous les habitans sont ou brasseurs de bière ou artisans. Il y a beaucoup de Vandales.

2. Lubben sur la Sprée qui l'environ-

ne, dans un terrain marécageux, à seize lieues au sud & au dessus de Berlin. Il y a un beau château où l'électeur de Saxe a établi un conseil de régence pour tous les domaines qu'il possede dans la Lusace. Cette ville a le premier rang aux assemblées des états du pays.

3. Guben, ville située sur la Neisse, à 7. lieues au sud-ouest de Crossen en Silésse. C'est la plus grande & la mieux peuplée du pays : elle est assez bien fortissée.

4. Calau ville autrefois plus considérable : elle est à 5. lieues au midi de Lubben: outre les Allemans, qui font le plus grand nombre de ses habitans, il y a beaucoup de Vandales.

5. Spreinberg sur la Sprée, qui lui donne son nom: il y a un beau château, où Henri duc de Saxe-Mersbourg faisoit souvent sa résidence: elle est à 5. lieues au sud-est de Cotwits.

## La basse Lusace Brandebourgoise ou Prussienne.

Le roi de Prusse possede dans la Basse Lusace 5. principales villes qui sont

1. Cothus ou Corwits sur la Sprée, à 8. lieues au dessus & au midi de Lubben: elle est grande & bien peuplée, partie d'Allemans & partie de Vandales. Les François Résugiés, Résormés ou Calvinistes, y ont une colonie: elle appartient ainsi que la suivante à l'électeur de Brandebourg depuis l'an 1461.

2. Peits sur la rive droite de la Sprée à 2. lieues au dessus de Cothus: elle est petite mais forte; il y a des mines de fer

aux environs.

3. Betzkowa sur la Sprée : elle appartient aux électeurs de Brandebourg depuis l'an 1551, elle a un château.

4. Storckan für la Sprée, a aussi un

château.

5. Sommerfeld sur les frontieres du duché de Crossen ou de la Silésie, sur la riviere riviere de Cupa : il y a une manufacture teau : elle appartient au comte de Lynar de draps & un vieux château. Les Vanda- avec plusieurs autres domaines du pays. les occupent le fauxbourg.

#### Seigneuries Libres.

On compte 14, baronies ou feigneuries libres & indépendantes dans la Baffe Luface : la principale est le domaine de l'abbaye de Nieuveck , ou Nevencella , en Latin Nova Cella de l'ordre de Cîteaux, qui s'est conservée dans le pays, malgré le changement de religion : elle est située à 6. lieues au nord-est de Guben , au confluent de la Neisse & de l'Oder sur les frontieres du duché de Crossen. L'abbaye de Dobrelurck, fituée fur le Dobor, qui lui donne fon nom , du même ordre , s'y étoit aussi conservée; mais ses domaines, qui consistoient en 20. villages, ont été enfin réunis à ceux du prince de Saxe- longitude jusqu'au 27. 50. m. en sorte Merfbourg.

Marche de Brandebourg, cette feigneurie appartient au bailliage Luthérien de Sonnebourg de l'ordre de Malte ; Forst petite ville fituée dans une ifle de la fieurs autres seigneuries libres vers la Bas- Franche Comté. fe Luface : le château appartient à l'élecprès des frontieres de la Siléfie, elle appartient aussi à la maison de Promnits qui y a un beau château : elle fut réduite en cendres en 1700. & rebârie depuis : elle est force ; Leuthel fur la Sprée : elle appartient au comte de Schullenbourg qui y a un château : Sonnewald , petite mais jolie ville : on n'y compre que 200, mai-Tome II.

Les autres principaux lieux de la Baffe Luface font Vetfchat petite ville fur la Sprée, qui appartient au comte de Promnits; Schenkendorf commanderie de Malte dépendante du bailliage de Sonnenbourg; Furstenberg petite ville sur l'Oder, qui appartient à l'abbé de Nevencelle . &cc.

### SUISSE.

Le pays occupé par la république des Suiffes, leurs allies & leurs fuiers, comprend une partie de l'ancienne Gaule & de l'ancienne Germanie : il s'étend depuis le 45. degré 45. m. de latitude jufqu'au 47. 42. m. & depuis le 23. 35. m. de qu'il a environ co, lieues communes de Les autres principales seigneuries libres France d'étendue du midi au nord & 80. font Friedeland, sur les frontieres de la du levant au couchant. Il est situé dans les Alpes, entre la France, l'empire d'Allemagne & l'Italie; & est borne au nord par le Sundgaw, & le cercle de Souabe; au levant par une partie du même cer-Neisse. Elle n'est habitée que par des Van- cle & le Tirol; au midi par l'état de Vedales : une parrie de la ville appartient à nife, le Milanez & le Piémont, & au la maifon de Promnits, qui possede plu- couchant par la Savoye, la Bresse & la

Les Helvetiens, qui occupoient dans la teur de Brandebourg; Soran ville située Gaule la plus grande partie de ce pays située en deca du Rhin, passoient pour les plus braves des Gaulois. Jules Céfar les vainquit & ils demeurerent foumis à la république Romaine & enfuite à l'empire Romain, jufqu'au V. fiécle, que les Bourguignons & les Sueves s'emparerent du pays & se le partagerent. Les Francs ou les François le foumirent au milieu du fons, elle est forre & appartient au com- VI. siècle. Sa partie occidentale fut comte de Solms, qui y fait sa résidence or- prise 3. siècles après, dans le royaume dinaire; Lieberoze au comte de Schullen- de la Bourgogne Transjurane, dont Robourg: Lubbenau fur la Sprée avec un châ- dolphe, qui en étoit gouverneur, se fit couronner roi en 888. L'orientale fir partie de l'Allemanie & demeura soumise à l'empire Germanique. Rodolphe II. surnommé le Faineant, roi de Bourgogne, étant mort sans entans en 1032. l'empe- le premier de Mai de la même année, reur Conrad dit le Saligne lui succéda. Tout le pays qui porte le nom de Suisse fur uni par-là à l'empire d'Allemagne, & fir partie de la Haute Allemagne: il s'y forma divers états indépendans les uns des autres; mais tous soumis à la jurisdiction les réduire; & après cette victoire, les de l'Empire. Plusieurs des principales villes devinrent libres & impériales; d'aurres dépendirent du domaine de divers abbés ou autres princes ecclésiastiques, & d'autres enfin futent soumises à des feigneurs du pays, dont les principaux à la fin du XIII. siècle furent les comtes

de Habsbourg.

La maison de ces seigneurs devint alors extrémement puissante, tant par la dignité impériale qu'acquit Rodolphe I. comte de Habsbourg élu empereur en 1273. que par l'union de la Souabe à son domaine, & ensuite par la donation que ce prince fit de l'Autriche qu'il avoit confisquée, en faveur d'Albert I. son fils, dont la postérité prit le surnom d'Autriche. Albert fils de l'empereur Rodolphe I. étant parvenu à l'empire en 1298, forma le projet de réunir en un seul duché rous les pays qui composent la Suisse & de se l'approprier : il augmenta d'abord considérablement de diverses manières les domaines qu'il y possedoit déja. Il trouva de la réfistance dans l'exécution de ses projets en quelques villes & communautés; & pour tâcher de les reduire de gré ou de force, il mit dans lepays des gouverneurs, qui les tyranniserent violemment: les peuples d'Ury, de Schewits ou Schwits & Undermald, outrés de ces vexations, tenterent de s'en délivrer; & ayant formé une conféderation pour dix ans au commencement de l'an 1308, ils chasse-

rent ces gouverneurs, & démolirent divers châteaux du domaine de la maison d'Autriche.

L'empereur Albert ayant été assassiné cet évenement encourageales conféderés, qui s'aftermirent de plus dans leur liberté, & défirent entièrement en 1315. à Morgat les troupes de Léopold duc d'Autriche qui s'étoit avancé dans le pays pour trois villes ou les trois cantons conféderés jurerent entr'eux une alliance perpetuelle, qui a été le fondement de la

république Helvétique.

La guerre continua entre la maison d'Autriche & les trois cantons conféderés, dont la puissance augmenta en 1332. par l'accession du canton de Lucerne à la conféderation. Ceux de Zarich, de Glaris & de Zug s'y joignirent; le premier en 1351. & les deux autres en 1352. Berne, ville impériale, s'affocia à ces 7. cantons en 1353. & enfin l'empereur Charles IV. confirma leur affociation en 1362. sans préjudice néantmoins de leur dépendance de l'Empire. Ces Huit anciens cantons sont encore aujourd'hui distingués fous ce nom, des 7. antres: ils réglerent alors leur rang; non suivant la datte de leur conféderation: mais eu égard à leur puissance; en sorte que Zurich fut le premier & ensuite Berne, Lucerne, Uri, Schwits, Underwald, Zug & Glaris.

Cette république naissante demeura en paix jusqu'en 1385, que la guerre se rénouvella eutr'eux d'un côté & la maison d'Autriche de l'autre. Elle fut fatale aux Autrichiens: enfin les deux partis convinrent en 1389, d'une trève qui fut prolongée à diverses reprises & qui dura jusqu'en 1415. que les cantons entreprirent la guerre contre le duc d'Autriche par ordre de l'empereur Sigismond & du concile de Constance, & lui enleverent les terres qu'il possedoit dans l'Argow, & qu'ils se

partagerent.

Malheureusement la division se mit en 1436, entre les cantons conféderés, au sujet du comté de Tockenbourg, dont ceux de Zurich vouloient disposer après la mort du dernier comte, mort sans enfans, au préjudice de ceux de Schwits, dont les six autres cantons embrasserent les intérêts. Cette division sut suivie de la guerre civile entre les 7. cantons d'un côté & ceux de Zurich, soutenus de la maison d'Autriche, avec laquelle ils s'alliérent en 1443, de l'autre. M. le baron de Zur-Lauben dans son histoire militaire des Suisses au service de la France, que nous ne faisons qu'abbreger, paroît adopter ici le sentiment commun, qui rapporte l'origine du nom de Suisses à cette division; parce qu'on s'accoûtuma il donner le nom de Shweitzer ou de Suisses aux 6. cantons conféderés, qui firent la guerre à celui de Zurich pour les intérêts de celui de Savies; quoi qu'il convienne que d'autres la rapportent avant l'an 1355. & même à l'an 1318. dans le états anterieurs de la maison d'Autriche. tems des premières conféderations.

Quoi qu'il en soit, cette querelle s'étant pacifiée, & ceux de Zurich ayant renoncé en 1450. à leur alliance avec la maison d'Autriche; la république Helvétique devint' puissante de plus en plus. Louis Daufin, fils du roi Charles VII. après avoir éprouvé la valeur des Suisses, accepta leur amitié en 1444. & le roi Charles VII. fit un traité d'alliance avec eux en 1451. Les rois de France successeurs de Charles l'ont souvent renouvellée detrône la renouvella en 1463, ce qui n'em-500. Suilles, qui sont les premiers de la aux environs. Aussi la Suisse est-elle un nation qui soient entrés en France pour y fervir.

Les 7. anciens cantons s'étant reconciliés avec ceux de Zurich en 1450, continuerent la guerre contre la maison d'Autriche, à laquelle ils enleverent le Turgaw en 1460. Ils tournerent ensuite leurs armes contre Charles le Hardi duc de Bourgogne, qui les avoit attaqués, & défirent entiétement ses troupes en 1476. & 1477. dans trois batailles, dont la derniére fut celle de Nanci dans laquelle ce prince perdit la vie. Ils affocierent à leur confederation en 1481. les villes de Fribourg & de Soleure qui firent les 9. & 10. cantons, lesquels céderent la preséance à celui de Bâle, qui ne fut associé qu'en 1501. celui de Schashouse sut admis cette dernière année & enfin celui d'Appenzel fut reçu en 1513. C'est parlà que la république Helvétique acheva de se former, après qu'elle eut commencé 206. auparavant. Cette république fit enfin la paix en 1499, avec la maison d'Autriche, par un traité conclu à Bale; & elle s'associa même en 1511, avec l'empereur Maximilien I. pour la conservation des Elle continua néantmoins d'être regardée comme membre de l'Empire, jusqu'en 1648. qu'elle fut reconnue à la paix de Westphalie pour indépendante, par l'empereur & le corps Germanique. Outre les 13. cantons qui constituent le fond de la république Helvétique, il y a plusieurs états voisins, qui se sont liés avec eux en divers tems, & qui ne forment ensemble qu'un même corps.

La Suisse prise en général est un pays peu fertile; mais où l'air est excellent. puis; & Louis XI. étant monté sur le C'est un des plus hauts de l'Europe; & on remarque que les trois plus grands pêcha pas le duc de Calabre, d'amener fleuves, de cette partie du monde, qui avec lui en 1468, durant la guerre du bien sont le Danube, le Rhin & le Rhône, public, pour s'en servir contre ce prince, prennent leur source ou dans le pays ou

Eeij

pays rempli de hautes montagnes, sur tout On trouve enfin en Suisse plusieurs exux vers les frontieres du Tirol, du Milanez thermales & minérales fort falutaires. Du & de l'état de Venife. Plufieurs font cou-refte le pays eft fort peuplé : mais il a peu vertes de forets, que les Suiffes confer- de commerce, à caufe que fa fituation y vent pour la fureré du pays; & qui , ou- est peu favorable ; excepté à Bâle & à Zutre le bois qu'elles fournissent, sont rem- rich. Il y a neantmoins des manufactuplies de bêtes fauves & de gros & de me- res, surtout de toiles, en divers endroits; nu gibier. Il y a quelques-unes de ces mais le plus grand trafic du pays confifte montagnes où on voit en même tems les 4. faifons de l'année : la cime est couverte de neige & de glacons & il y re- robustes, braves, francs & adroits aux gne un hyver perpetuel; en descendant exercices militaires: ils sont fidéles, & reon trouve des prairies couvertes de fleurs comme au printems; plus bas on v voit des arbres chargés de fruits comme en été ; & au pied de la montagne on y moissonne les champs dans le tems que I'on vendange ailleurs. La montagne d'Efpluque, qui fépare l'Italie de la Suisse a cela de particulier, que du côté de la Suiffe on n'y voir que neige & que glaçons; & que fleurs & verdure du côté de l'Italie. Plusieurs autres montagnes abondent en pâturages & on y nourrit une grande quantité de bestiaux : on y trouve entr'autres de grands troupeaux de vaches & de grands haras de chevaux qui font la principale richesse du pays : il y a quelques côreaux chargés de vignobles ; les rivieres & les ruisseaux qui fortent de ces montagnes fertilisent les vallons ; & fi le pays fournit peu de bled, qu'on est obligé de tirer des provinces voifines; il est abondant pour toures les autres choses nécessaires à la vie. On trouve de plus plusieurs plantes médecinales, furtout des vulneraires, fur ces montagnes, avec des mines de fer , d'argent & de plusieurs fortes de pierres ; & on y respire un air pur & fain. Outre les rivieres dont on a parlé, il v en a plusieurs autres qui v prennent leur fource, dont les plus confidérables sont l'Aar , la Russ & l'Inn :

en bestiaux, en beurre & en fromage.

Les Suiffes sont de belle taille, forts, ligieux observareurs de leurs promesses, de là vient que diverses puissances s'empressent d'avoir des troupes Suisses àleur folde, & que plusieurs princes leur confient en partie la garde de leurs personnes. L'infanterie Suiffe paffe pour la meilleure & la mieux disciplinée de l'Europe; mais les troupes Suifles qui font au fervice des princes étrangers aiment à être exactement payées : celles qui fervent en France jouissent de divers priviléges.

Les Suiffes menent communément chez eux une vie frugale & se contentent d'une nourriture fort fimple; leurs mets les plus ordinaires font le lair . le beurre & le fromage. On prétend même qu'il v en a dans les montagnes qui ne mangent jamais de pain : mais on ajoûte d'un autre côté, que depuis leur commerce avec la France & les antres états voifins , & depuis qu'un grand nombre de François réfugiés se sont rerirés parmi eux, plusieurs ont dégéneré de leur ancienne fimplicité de mœurs; & fur tout dans les cantons de Fribourg, de Soleure & de Berne, où on approche beaucoup des manières Francoifes. Tous ceux qui vivent dans les campagnes ont retenu leur ancienne facon de s'habiller. Les femmes qui ne manquent pas d'agrément, font laborieuses & economes : elles ont foin du ménage elles sont fort poissoneuses, ainsi que plu- & y sont fort entendues. Du reste on acheurs grands lacs qui sont dans le pays, cufe les Suisses d'être peu polis, prompts, eoleres & grand buveurs quand ils en rempli, en rendent l'accès & la conquêtrouvent l'occasion. Ils sont judicieux, te difficiles, & le mettent à l'abri de entendent très-bien leurs intérêts, font l'invasion de leurs ennemis, dont ils ennemis de nouveaux impôts, & aiment peuvent être avertis en moins d'une heusouverainement leur liberté, la forme re, par le moyen des buchers tout drefde leur gouvernement & leur patrie. Il fés fur le fommet des montagnes, auxy en a plusieurs parmi eux qui se sont quels on met le seu dans l'occasion. Ils diftingues dans les arrs & dans les fcien- ne manquent d'ailleurs ni d'armes, ni de ces ; & plufieurs villes de la Suiffe ont de munitions ; & outre les arcenaux du pays, fort bonnes imprimeries. Ils parlent l'Al- chaque maison est obligée d'en être fourlemand, qui est la langue commune du pays, excepté dans la partie fituée fur les frontiéres de la France, qu'on appelle le Pays Roumois, où un François corrompu eft la langue ordinaire; & fur les fron- mes. tiéres de l'Italie où on parle Italien : mais la plupart des Suiffes entendent le Fran- vers le commencement de Juillet une diet-

CO15. Les 13. cantons Suisses sont autant de républiques indépendantes les unes des autres; mais conféderées pour leur confervation respective. Ils n'ont pas tous une même espéce de gouvernement : celui des cantons de Zurich , Berne , Bale , Schaffonse , Lucerne , Fribourg & So-Jeure est aristocratique, avec quelque mélange de démocratie; en forte qu'il n'y a que les bourgeois des villes capitales de ces cantons qui ayent part à l'administration politique : mais celui des autres cantons, qui font Ury, Shweits, Underswald , Zug , Glaris & Appenzel , eft purement démocratique; & les habitans des bourgs & des willages qui les composent ont part à l'administration pu-blique. Mais quelque diversité qu'il y ait à cet égard, on peut dire en général qu'il n'y a pas de pouvernement plus doux, ni de peuples moins chargés d'impor que les Suiffes : ils ne penfent pas à s'aggrandir; & s'appliquent uniquement à conserver leur liberté & la forme de leur gouvernement. Ils n'ont pas de places fortes, excepté Bâle, Zurich & Soleure : mais les montagnes, les rivieres, les lacs & les forers dont leur pays est

nie suivant ses forces. On compte que les 14. cantons, leurs alliés & leurs fujets, peuvent mettre sur pied en cas de besoin, une armée de trois cens mille hom-

Les Treize cantons tiennent tous les ans te ou affemblée générale, compofée de deux députés de chaque canton, & de 3. députés de leurs principaux alliés, qui font l'abbé & la ville de S. Gall & la république de Bienne. On traite à cette afsemblée de toutes les affaires qui regardent le corps Helvérique, & elles s'y décident à la pluralité des voix : mais quoique chacun y opine comme il juge à propos ; c'est pourrant de façon qu'aucun député ne s'écarte des ordres de ses superieurs. Les deux dépurés de Zurich y occupent la premiére place ; & le plus ancien de ces deux députés y préfide. C'est lui qui fair les propofitions, qui convoque la dierre par des lettres circulaires, & à qui s'adressent les ambassadeurs & autres ministres étrangers. On appelle cette assemblée la diette ordinaire, parce qu'elle fe tient tous les ans : on la tenoit ordinairement à Bade dans l'Argow; mais depuis l'an 1712, elle se tient à Frawenfeld ville capitale du même pays. Il y a auffi quelquefois des diettes extraordinaires que les ambassadeurs demandent : les princes qui en ont follicité la convocation en payent les frais. Outre ces dierres générales, il y en a de particulieres ; les cantons Catholiques s'assemblent pour leurs intérêrs à Lucerne ou à Zugi& les Protestans à Araw dans le canton de Berne. Les cantons qui sont souverains des bailliages d'Italie, tiennent aussi mus les ans une diette à Logano ou à Lucarno pour l'adminif-

tration de ces bailliages. Si les Suisses sont parfaitement d'accord pour le gouvernement civil, il n'en est pas de même de la religion, sur laquelle ils sont divisés. Ulric Zuingle natif du pays y prêcha la prétendue reformation de Calvin en 1519. & l'établit enfin dans une grande partie de la Suisse : l'autre demeura dans la religion de ses peres, qu'elle a confervée fidélement jusqu'à nos jours ;en sorte que parmi les treize cantons il y en a 7. qui professent la religion Catholique; mais ce sont les moins considérables : 4. autres, qui sont les plus forts & les plus étendus, professent la religion Prétendue Réformée; & enfin deux autres sont mixtes, c'est-à-dire partie Catholiques & partie Protestans. Il en est de même des als liés & des sujets des treize cantons, qui sont partagés entre les deux religions. On prétend que les cantons Protestans font plus riches à proportion que les Catholiques: on en donne pour ration, que les Protestans jouissent des biens eceléfiastiques qu'ils ont envahis, au lieu que dans le pays Catholique, le clergé I. LES TREIZE CANTONS. seculier & régulier est exempt des charges publiques : mais la meilleure raison est que le pays des cantons Protestans est beaucoup meilleur & mieux fitué pour le commerce; & que d'ailleurs plusieurs François Protestans qui se sont refugiés chez eux, y ont établi plusieurs sortes de manufactures & y font fleurir le commerce.

On ajoûte, que parmi les Protestans, celui de Berne, qui est le plus puissant de tous pris en général, peut lever cent mille hommes; & que celui de Zurich, qui

passe pour le plus riche, est en état d'enfoudoyer & d'en lever cinquante mille de son côté. Au reste, les Suisses pour entretenir la concorde & la bonne amitié parmieux, font convenus, que chacun demeureroit librement dans la religion qu'ilprofesse; & que ceux des cantons Protestans qui embrasseroient la religion Catholique, seroient obligés de se retirer dans un canton Catholique; & que les Catholiques qui embrafferoient la religion Reformée se retireroient dans un canton reformé. Dans les cantons mixtes les Catholiques ont la liberté de faire des procesfions & de porter publiquement le Saint Sacrement; mais il leur est défendu de porter la croix haute & de chanter à haute voix sur les terres des Protestans.

Nous divisons la Suisse en trois parties avec le commun des géographes, qui font 1°. les Treize cantons, 2°. leurs alliés, 3°. leurs sujets. Nous suivrons principalement dans la description abrégée de ces trois parties, mais dans un ordre que nous croions plus méthodique, l'auteur de l'Etat & des délices de la Suisse imprimé en 4. vol. in-12. en 1730. ouvrage détaillé & interessant; & il seroit à souhaiter que nous en eustions de semblables, pour les autres parties de l'Univers.

Nous avons déjà gemarqué que de ces Treize Cantons il y en avoit 7. de Catholiques, 4. de Protestans & 2. de Mixtes : nous fuivrons cette division.

### CANTONS CATHOLIQUES.

### 5. 1. Canton de Lucerne.

Ce canton, le plus puissant des cantons Catholiques, est borné au nord par celui de Berne & les bailliages libres; au levant par ceux de Zug, Schweits & Underwald; & au midi & au couchant par celui de

de France d'étendue du midi au nord & 12. du levant an couchant. Le pays est fertile en bled & en pâturages. Son gouvernement, qui ressemble à peu près à celui de Berne, & qui est aristo-démocratique, est entre les mains de deux avoyers ou chefs, d'un grand conseil composé de cent sénateurs, & d'un petit, qui en a 36. & dont 18. gouvernent pendant fix mois & 18. pendant autant de tems : les deux avoyers y président tour à tour. Il y a de plus deux cours de justice, l'une pour le civil & l'autre pour le criminel. Ce canton peut mettre 16000. hommes fur pied : il dépend pour le spirituel du diocése de Constance.

LUCERNE, qui en est la capitale, est située à la fortic de la riviere de Russ, d'un lac fort étendu auquel cette ville donne Ion nom, & qu'on appelle aussi le Lac des Quatre Cantons, parce que 4. cantons y aboutissent : ce lac a environ 6. lieues de long sur 3. de large. Lucerne est au 47. degré de latitude. On prétend qu'elle tire son nom d'un fanal ou lanterne, qu'on allumoit au haut d'une tour sur le bord du lac, pour éclairer ceux qui y navigent. La riviere de Russou Reuss parrage la ville en deux parties inégales, jointes par trois ponts couverts, qui servent de promenade & qui sont ornés de diverses peintures. La ville est ceinte de murailles slanquées de tours, mais sa principale force consiste dans sa situation; étant couverte d'un côté par le lac & de l'autre par de hautes montagnes. Elle est grande & belle, mais un grand nombre de jardins qu'elle renferme dans son enceinte y occupent beaucoup de terrain. Sa situation entre l'Allemagne & l'Italie, dont elle est l'entrepôt des marchandises la rend fort commercante, & l'enrichit : le nonce du pape auprès des cantons Catholiques y réfide, ainli que quelques autres ministres étrangers.

Berne : il a environ 15. lieues communes Elle doit son origine à un monastère qui y subsistoit déjà dès le VIII. siècle sous le nom des SS. Maurice & Leger, sous la dépendance de l'abbaye de Maurback en Alface; & qui a été sécularisé & changé en prévôté collégiale vers le commencement du XV. siècle. Cette eglise collégiale de S. Leger, qui est la principale de la ville, est située à son extrémité orientale vers le bord du lac, sur lequel il y a un des trois ponts, qui a 500, pas de long: elle est ornée de deux beaux clochers & elle a des orgues d'une grosseur extraordinaire. Les autres principaux édifices de la ville sont le collège des Jésuires. les couvens des Cordeliers & des Ursulines, l'arcenal, le tour de l'eau & la maison de ville. Elle est partagée en plusieurs tribus ou corps de mêtier dans lesquels tous les bourgeois sont obligés de se faire immatriculer; d'où on tire les membres de l'état.

> Le canton de Lucerne est partagé en 19. bailliages, dont il y en a neuf gouvernés par des conseillers ou sénateurs de Lucerne : les 10. autres sont administrés par des baillifs qui réfident sur les lieux ; mais dans tous ces bailliages il n'y a que deux villes, Willisam & Rothebourg: tout le reste n'est que des villages.

Sempach & Surzée sont deux villes libres sur le lac de Surzée sous la protection du canton de Lucerne, de même que l'abbaye de S. Urbain de l'ordre de Cîteaux: cette abbaye fondée d'abord en 1148. & transferée en 1191. à l'extrémité septentrionale du canton de Lucerne, est grande, riche, belle & bien bâtie. Il y a ordinairement 40.2 50. religieux. Les deux abbayes de filles du même ordre de Rashausen & d'Eschenbach, situées dans la canton de Lucerne & le diocése de Conftance, en dépendent. La première, qui est sur la Russ, a environ 60. religieuses & l'autre près de 70.

Munster en Argaw, est un gros bourg qui ressemble à une belle ville. Il ost au nord du lac de Surzée, & a le monastère de S. Michel de Chanoines Reguliers, dont le prévôt a la haute justice dans la banlieue : la souveraineté appartient au canton de Lucerne.

# 5. 2. Canton d'Ury.

C'est le plus méridional des Cantons Suisses: il est borné au nord par celui de Schweits & le lac des 4. Cantons; au levant par le canton de Glaris & le pays des Grisons; au midi par les bailliages d'Italie; & au couchant par le Vallais & les Cantons de Berne & d'Underwald. Son étendue du midi au notd est d'environ 20. lieues communes de France & de 12. dans sa plus grande largeur du levant au couchant: il tire son nom de la tête d'un taureau ou de bœuf fauvage, appellée communement Ura, qu'il a prise pour ses armes. Le pays dépend pour le spirituel du diocése de Constance : il consiste principalement en une longue vallée de 25. milles entourée de tous côtés des hautes montagnes des Alpes, & arrosée par la riviere de Reuss. Il appartenoit anciennement à l'abbaye de filles de S. Felix & de S. Regule de Zurich, dont Hildegarde fille de l'empereur Louis le Débonnaire fut première abbesse. Des abbesses de ce monastère, il passa aux abbés de Wettingen de l'ordre de Cîteaux; & s'étant affranchi de leur domination par une somme d'argent, il se mit sous la protection des empereurs d'Allemagne, qui y nommerent des gouverneurs, juges des matieres civiles & criminelles. Tant que les empereurs ne toucherent pas aux privilèges des habigans, il n'arriva aucun changement dans le pays: mais les ducs d'Autriche ayant tâché de les abolir & d'y établir une domination absolue & tyrannique, ils semirent en liberté, ainsi qu'on l'a déja remarqué.

Le Canton d'Ury est herissé de montagnes: quoiqu'il soit plus avant dans les Alpes que tous les autres, il est néantmoins plus sertile; & les fruits y sont plûtôt mûts, à cause du vent chaud qui y regne & de la réverberation du soleil. Ses pâturages sont excellens: il y a plusieurs lacs qui sournissent quantité de poisson; & on

y trouve des mines de fer.

Ce Canton tient le quatriéme rang dans l'ordre des Confederés. Il est partagé en dix communautés, appellées Participations, parce que tous leurs habitans participent aux honneurs, aux biens & aux charges de la république; en sorte que son gouvernement est purement démocratique, sous l'autorité d'un chef nommé Landamme, qui demeure deux ans en charge. Il est assisté d'un conseil général qui se tient ordinairement à Altorst, composé de 60. conseillers, six de chacune de dix communautés, qui tiennent tous les ans au mois de Mai leur assemblée générale à Botzligen, village situé à demi lieue d'Altorff chef-lieu du pays. Ils élisent leurs magistrats dans cette assemblée & y délibérent sur les affaires de leur république.

On ne voit aucune ville dans ce canton: le principal lieu est Altersf bourg sirué à 7. à 8. lieues au sud-est de Lucerne, & à un quart de lieue du lac de Lucerne, ou des Quatre Cantons, auprés & à la droite de l'endroit où la Russ se jette dans le lac, dans une plaine, au pied de hautes montagnes. Il est beau & grand : on y voit 6. églises, qui sont assez propres: & ses maisons sont assez belles. Les rues sont pavées; & ses environs sont fort agréables, par la quantité de jardins & des maisons de campagne dont ils sont remplis. Le bourg n'est pas fermé de murailles qui seroient inutiles; étant environné de montagnes d'une hauteur prodigieuse. L'église parois-

Digitized by

Eale eft aumilieu du bourg. & rout au- elle a trois lieux de long & une de larger pièle couvern des Capucins. Hort off uil y a 1, bons villages dont le principal eit bourg & de l'autre évé de la Ruff edu me clui d'Urfern : ils dépendent du diocébabby de Bredichitens. La maifon-defe de Coire pour le pièrend, & font du ville & l'arcenal mériteur d'être viu: il y domaine de l'abbé de Difensis; ce qui fisir y a une fibrique pour auller & poile e qu'ils font cenfis membres de la Lique christia. Abouti els lieux de la naifanciar de la discontra de la contra del la contra de la contra del la contra de la contr

Le Mont S. Gothard oft dans l'étendue de ce canton à trois lieues au midi d'Altorff. Cerre montagne est plus habirée qu'il ne semble qu'elle ne devroit l'être. Depuis le pied, jufqu'à Gestinen, qui en est à 4. lieues de chemin , on compre 7. à 8. villages des deux côtés de la Ruff. Il y a un couvent de Capucins au fommet de la montagne ; c'est un endroit des plus élevés de la Suisse, d'où on voit les rerres de 4. diocéfes, qui viennent s'y joindre : scavoir de Milan, Novare, Coire & Sion; & non loin de-là font les limites de ceux de Come, de Laufanne & de Constance Sur ce fommet, dans l'espace d'une lieue de tour, & aux environs de l'hospice des Capucins, on voir fept petits lacs d'eau claire, d'où fortent le Tefin qui descend en Italie, & la Ruff, Urfa, qui descend en Suisse. Gestinen est un beau bourg qui est à 4. lieues du pied de la montagne & le gire ordinaire de ceux qui vont en Iralie par ce passage : on trouve du christal

Oure la vallée d'Alord, qui elh la principale, ce canon en coniente « auAp remière ell celle de Scharthon fincé La première ell celle de Scharthon fincé La principe la la droite de la Ruff & arroffe par nuire penite riviere qui s'y jeste : elle contiemplufensavillages & dés e aux minérales. La
féconde el le Pel Maleras fincé aufii à la
décine de la Ruff, a muiti de la précire dans la Ruff, a muiti de la précire dans la Ruff, a muiti de la précire dans la Ruff, La routières el la vallée
d'Ufferre qui s'écend depuis la fource de
La Ruff au nord-our de du mont. So Cothacti

- Ruff au nord-our de du mont. So Cothacti

- Ruff au nord-our de du mont. So Cothacti

- Ruff au nord-our de du mont. So Cothacti

- Ruff au nord-our de du mont. So Cothacti

- Ruff au nord-our de du mont. So Cothacti

- Ruff au nord-our de du mont. So Cothacti

- Ruff au nord-our de du mont. So Cothacti

- Ruff au nord-our de du mont. So Cothacti

- Ruff au nord-our de du mont. So Cothacti

- Ruff au nord-our de du mont. So Cothacti

- Ruff aux de courte de du mont. So Cothacti

- Ruff aux de cour de du mont. So Cothacti

- Ruff aux de courte de du mont. So Cothacti

- Ruff aux de courte de du mont. So Cothacti

- Ruff aux de courte de du mont. So Cothacti

- Ruff aux de courte de du mont. So Cothacti

- Ruff aux de courte de du mont. So Cothacti

- Ruff aux de courte de courte de course de cour

Tome II.

dans fon territoire.

il y a 3. bons villages dont le principal est celui d'Urferen : ils dépendent du diocése de Coire pour le spirituel. & sont du domaine de l'abbé de Disentis; ce qui fait qu'ils font cenfés membres de la Lique Grife dent on parlera ailleurs. Le Canton d'Uri a recu en 1410, cette vallée dans fon alliance, & en communauté perpetuelle. La quatriéme vallée est celle de Livin ou Leventine qui a ritre de bailliage, & qui s'érend depuis le Téfin vers sa source, au midi du Mont-Gothard, dans l'espace de 7. lieues jusques aux frontieres des bailliages Italiens. On y voir plufieurs villages, dont les habitans font Italiens & foumis pour le spirituel à l'archevêque de Milan.

#### S. 3. Canton de Fribourg.

Le canton de Berne environne de toutes parts celui de Fribourg, le plus occidental de la Suisse, excepté une lisière vers le nord, où il confine avec le lac de Neuchatel : il a environ 15, lieues communes de France d'étendue du midi au nord & 10. dans fa plus grande largeur du levant au couchant. Il dépend entiérement du diocéfe de Laufanne pour le foirituel, & n'a que le dixiéme rang parmi les Treize; n'étant entré dans la confédération qu'en 1481, il est arrose par plusieurs perites rivieres dont les principales sont la Sana, qui le rraverse dans son milieu du midi au nord, & la Broye, qui coule dans sa parrie occidentale. Il est abondant en prains, en fruits & en pârurages ; & est fort peuplé : on affure qu'il peut mettre 18000. hommes fur pied.

Son gouvernement est aristo-démocratique. Il est administre par deux confeils, le grand & le petit, qui résident à Fribourg. Le grand, en qui la souveraineté réside, est composé de 200. conseillers élus, par la pour prélidens deux avoyers, qui y prélident alternativement une année chacun, qui sont à vie & qui, ainsi que les bourgmestres, sont élus par toute la bourgeoisse do la ville de Fribourge II y a de plus quatre bannerets qui commandent la milice du canton, qui sont capitaines des 4. quartiers de la ville de Fribourg, qui ont voix & séance de la part du peuple au conseil des 24. qui sont élus par le grand & le petit confeil, & qui sont 3. ans en charge. Il y a encore un trésorier général, qui a l'administration des revenus de l'état & l'intendance des bâtimens publics.

Le canton de Fribourg est partagé en 21. bailliages, dont il y en a trois qu'on appelle Interieurs, qui sont situés dans le voisinage de la capitale, & dont les baillis qui les gouvernent, ne font pas obligés de résider sur les lieux. Les 181 autres sont administrés par des baillis qui font obligés d'y résider & qui y rendent la justice. Tous les baillis, qui sont des bourgeois de Fribourg, font élus par le grand conseil de cette ville. Outre ces 21: bailliages, le canton possede en commun avec celui de Berne 4. bailliages & deux seigneuries médiates. Il y a beaucoup d'églises & de monastères dans le canton. On y parle également l'Allemand & le François; ou plûtôt le Romand, qui est un pâtois semblable à celui du pays de Vaud & qui est le langage du peuple. Aussi la plus grande partie de ce canton s'étend-elle dans le pays de Vaud, dans la plaine & dans les montagnes.

FRIBOURG, sa capitale, est située sur le penchant d'une colline sur la riviere de Sana qui l'environne de deux côres, à 7. tieues au sud-ouest de Berne, & à 12. lieues

chambre secrete dans laquelle les nobles au nord du lac de Géneve. Elle fut fonne sont pas admis, & le petit de 24. sé- dée au XII. siècle : elle a été libre & impénateurs, qui rendent par appel la justice riale; & elle tomba ensuire sous la domicivile & criminelle, & qui font élus par nation de la maison d'Autriche. La riviele grand confeil. Ces deux conseils ont re la separe d'un fauxbourg fermé de murailles. Elle est grande & belle, quoique dans une situation assez extraordinaire; car elle est bârie parmi des rochers & des côteaux, où il faut toûjours monter ou descendre, excepté dans sa partie oeciden. tale, qui est dans la plaine. Elle est partagée en quatre quartiers. Ses rues propres & larges, sont bordées de belles maisons & de divers édifices publics fort ornés; & on y voit de belles places. L'évêque de Laufanne y a établi sa résidence depuis la réformation & la principale noblesse du pays y demeure. L'église de S. Nicolas, qui sert de cathédrale à ce prélat, est située dans une belle place : son clocher est remarquable par sa structure & sa hauteur... Le collège des Jésuites sondé en 1604. est dans le quartier le plus élevé de la ville : c'est un bel édifice ainsi que l'hôtel deville : les Augustins & les Cordeliers y ont des couvens; & il y a une abbaye de filles de l'ordre de Cîteaux.

> Romont, ou Rotundus mons en Latin, est la plus belle des villes du canton de Fribourg après la capitale : elle prend son nom de sa situation sur une montagne ronde. Elle appartenoit autrefois au pays de Vaud & à la maison de Savoye, avec le comté de son nom, dont les Fribourgeoiss'emparerent en 1536. & qu'ils ont gardé depuis. Cette ville a des foires fort fréquentées & deux couvents, l'un de Minimes & l'autre d'Ursulines.

> La ville de Gruyere est le chef-lieu du bailliage le plus considérable du canton, & l'a éré autrefois d'un comté de son nom qui a été possedé par des seigneurs particuliers jusqu'en 1554. Il y a un château où réfide le bailli : on y fait des fromages qui ont beaucoup de débit.

Altenreuff ( Altaripa en Latin ) est une abbaye de l'ordre de Citeaux , située sur la riviere de Sana à une lieue au dessus de Fribourg, fondée en 1098. elle est riche & a fous fon autorité deux abbayes de filles du même ordre ; sçavoir celle de Magerau firuée fur la Sana dans le fauxbourg de Fribourg , & celle de Remond dans le pays de Vaud, au pied de la ville de Romont, à fix lieues de Fribourg. Valfaint & la Part Dien sont deux Chartreuses, la première fituée à fix lieues de Fribourg vers le midi & l'autre aux environs de Gruyere. Eftavayer jolie ville fur le bord oriental du lac d'Yverdun ou de Neuchastel a un couvent de Minimes & un d'Ursulines. La Charcreuse de Montbrentos est aux environs.

#### 5. 4. Canton de Soleure.

Ce canton s'étend en longueur le long de la riviere d'Aar qui le traverse du sudouest au nord-est, dans l'espace de 18. lieues communes de France, & il en a neuf dans sa plus grande largeur du midi au nord. Il est borné au nord par les terres de l'évêque & du canton de Bale ; au levant & au midi par le canton de Berne, & au couchant par ce même canton & les terres de l'évêque de Bâle. Il est un des plus beaux de la Suisse ; & situé partie dans la plaine & partie dans le Mont-Jura, qui semble s'abaisser, pour faire passage aux eaux, pour le plaisir de la vue, & pour les commodités de la vie. On y recueille du bled & du vin ; il y a beaucoup de pâturages & d'eaux thermales; il dépend pour le spirituel du diocése de Laufanne, & a le onziéme rang parmi les cantons.

Son gouvernement est aristo-démocrabanneret qui commande les troupes, élûs S. Leger. par la bourgeoisie de la capitale partagée en onze tribus. L'autorité souveraine ré-

fide dans le grand & le petit confeil, oit préfident alternativement les deux avoyers. Le premier de ces conseils est composé de 66. personnes & le second de 35. On prétend que ce canton peut mettre dix mille hommes fur pied.

Soleure , nommée en Latin Solodurum en est la capitale : elle est située fur une colline, qui va en s'abaissant vers l Aar, à 12. lieues au midi de Bâle : certe riviere la sépare en grande & en petite & les deux parties de la ville font jointes par un pont & fortifiées à la moderne. La ville est ancienne & considérable & a été libre & impériale : ses rues sont larges & propres; & il y a d'affez belles maifons. L'ambassadeur de France auprès des Cantons Suiffes y fair sa résidence ordinaire. Sa pricipale églife est la collégiale de S. Urse, fondée par Berthe mere de l'empereur Charlemagne. Les Jéfuires y ont un beau & riche collége, & les Cordeliers & les Capucins des convents. L'hôtel-de-ville est bien bâti , & l'arcenal bien fourni. Les environs font remplis de jardins & de maifons de campagne ; ce qui en rend le sejour agréable.

Le canton de Soleure est partagé en 12. bailliages; entre lesquels il y ena 4. qu'on appelle Interieurs , & qui font firues aux environs de la capitale : des huit autres, 5. font en-deçà du Mont-Jura & 3. audelà. Du reste il n'y a que des villages dans tout le Canton ; excepté la petire ville d'Olten qui est fort jolie , &qui est fituée fur une colline à la gauche de l'Aar, à 7. lienes au dessous & au nord-est de Soleure, avec un pont fur cette riviere. Thierstein vieux châreau a eu titre de comté. Celui d'Ornach est fort. Schoenewerd village du bailliage d'Olten , situé furl' Aar , a rique; il a pour chefs deux avoyers & un une ancienne collégiale fous le nom de

## §. 5. Canton d'Underwald.

On nomme en Latin ce canton Subfilvania, parce qu'il est situé de deux côtés d'une grande forêt qui en occupe le milieu. Il est borné au nord par le lac des 4. cantons, qui sont ceux de Lucerne, Uri, Schwits & Underwald, situés aux environs; au levant par le canton d'Uri, au midi par celui de Berne, & au couchant par celui de Lucerne : son étendue du midi au nord est d'environ 9. lieues communes de France & sa plus grande latgeur du levant au couchant est de six. On le nommoit anciennement le comté de Surigon: le monastère de Lucerne, auquel ce comté appartenoit par les libéralités des rois de France, y avoit fait bâtir les châteaux de Sarne & de Rosbeck. L'empereur Albert d'Autriche, qui en étoit le maître au commencement du XIV. siècle, faisant gouverner le pays tyranniquement, les peuples de ce canton avec ceux d'Uti & de Schwits, pour se venger, raserent ces deux châteaux & jetterent les sondemens de la république Helvétique, ainsi qu'on l'a rapporté ailleurs.

Le canton d'Underwald a le sixième rang dans la république Helvétique. Il est tout hérissé de montagnes couvertes de forêts, qui l'environnent; & sa principale richesse consiste dans ses pâturages, & dans la pêche des petits lacs qui fe trouvent dans le pays. Il dépend pour le spirituel du diocése de Constance, & a la même forme de gouvernement que ceux de Schwits & d'Uri; en sorte que ce gouvernement est purement démocratique; & il n'y a pas de noblesse dans le pays. Le Canton consiste en deux grandes vallées, qui anciennement ne formoient qu'une seule république; mais la division s'étant mise entre elles au sujet de la répartition de quelques contributions, elles ont eu depuis l'abbé de ce monastère. Elle sut sondée

un gouvernement separé; & chacune a ses magistrats indépendants les uns des autres. Elles envoyent chacane en particulier un député à l'assemblée des Treize Cantons ; mais les 2. députés n'ont qu'un seul suffrage. Chacune des deux vallées a son chef particulier, nommé Landamme, qui est élû tous les ans, & un conseil composé de 58. membres, outre les anciens Landammes & quelques officiers. Il y a un conseil général de tout le canton pour les affaires du dehors.

Les deux vallées sont situées l'une au levant & l'autre au couchant du pays. La partie orientale ou le bas pays, retient le nom d'Underwald, qui veut dire Au dessous du bois. Elle est arrosée par la petite riviere d'Aa, qui se jette dans le lac des 4. Cantons, & consiste en 4. communautés, dont la principale a pour chef-lieu le bourg de Stants situé au pied des montagnes, à une lieue & à la gauche de ce même lac & de la riviere qui s'y jette : on tient dans ce bourg l'assemblée générale de la partie orientale, à la fin du mois d'Avril, pour faire les élections & traiter des affaires publiques. Ce bourg est à 3. lieues au sud-est de Lucerne.

La partie occidentale ou la haute, qui occupe les deux tiers du canton, & qu'on appelle Obdenwald, c'est à dire Au dessus des Bois, est arrosée par la petite riviere de Melch, qui la traverse du midi au nord depuis sa source jusqu'à son embouchure dans le lac des 4. Cantons. Elle est composée de six communautés, dont la principale a pour chef-lieu le bourg de Sarne, firué sur la gauche de la riviere de Melch, à 4. lieues au midi de Lucerne. On y tient au commencement de Mai les assemblées générales de cette partie du canton ; ony voir une abbaye de Bénédictines, qui y a été transférée en 1615. d'auprès d'Engelsberg, & qui est sous la dépendance de

gicules.

Engeliberg, nommée en Latin Mons Angetorum, est une abbave de Bénédictins tondée en 1110, en l'honneur de la Vierge, par Conrad baron de Seldenburen. Elle est située dans le doyené de Lucerne au diocése de Constance sur une haure mon- damme & de six conseillers, un de chaque tagne, au bas de laquelle est une vallée communauré. Il y a outre cela deux cours qui a environ 400, pas de large & autant de justice, l'une de neuf & l'autre de sept de long, & qui est environnée des plus juges. hautes montagnes du pays, auprès de la petite riviere d'Aa à 7, lieues de Lucerne re de Mutta, à 5, lieues de Lucerne vers vers le midi ; elle est de la congrégation de Suisse : l'abbé est regulier & la communauté est composée de 25, religieux. Son territoire, qui est considérable, est fitué dans l'étendue du canton d'Underwald, fur les frontieres de celui d'Uri : mais il est indépendant. L'abbaye, qui a éré entiérement rebâtie depuis peu, est fous La protection des 4. Cantons du lac.

#### 5. 6. Canton de Schwits ou Schweits.

Le canton de Zurich le borne au nord; celui de Glaris au levant ; celui d'Uri au midi ; & ceux de Lucerne & de Zug , avec le lac des 4. Cantons an couchant : fon a aurant du levant au conchant. Il fut un Lachen en est le chef-lieu. des trois premiers qui secouerent le jour de la maifon d'Autriche : mais il n'a aujourd'hui que le cinquième rang dans la

république Helvérique. Le pays, qui dépend pour le spirituel du diocese de Constance, est rempli de montagnes; & elles font fi hautes, qu'on

dans ses parurages.

à la fin du XII. Siècle, & il y a cent reli- 60. sénateurs, 10. de chaque communauté qui composent le canton (M. le baron de Zurlaube en met 7.) il a pour chef un Landamme qui est changé tous les deux ans. Le petit confeil, qui a le maniment des revenus du pays, & qui pourvoit aux dépenses publiques, est composé du lan-

Schwits , bourg firué fur la petite riviele levant, & à demi lieue à la droite du lac des quatre Cantons , en est le cheflieu ; & c'est où réside la regence du Canton & où on tient tous les ans à la fin du mois d'Avril fon assemblée générale. Quoique situé au milieu de hautes montagnes, il est néantmoins dans une situation affez agréable. On y voit plufieurs beaux édifices publics & particuliers. La paroiffe est fous le nom de S. Martin : il v a deux couvens de Capucins & un de religieuses.

Le canton de Schwits a fous fon autorité depuis l'an 1408. un petit pays qu'on appelle la Mark, qui s'erend pendant 3. lieues le long du bord du lac méridional étendue du midi au nord est d'environ 9. de Zurich , qui est uni & fertile & qui à 10 lieues communes de France; & il en jouit de divers priviléees. Le bourg de

L'abbave de Bénédictins d'Einfidlen oude Netre-Dame des Hermites de la congrégarion de Suisse, est fituée dans l'étendue de ce canton, dont elle est indépendan-

te. Elle est accompagnée d'un bourg de même nom situé à 5. lieues au nord-est de Schwits. Elle fut fondée au XI. fiécle y voit de la neige au plus fort de l'été; en & est fort célébre par la dévotion à la Ste-forte que sa principale richesse consiste Vierge. L'abbé, qui est régulier, se qualifie prince de l'empire ; & fa communauté Son gouvernement est démocratique; est ordinairement composée de cent reliil est administré par le grand & le petit gieux. Le pays d'alentour est très-peuplé confeil. Le grand confeil est composé de & rempli de villages qui dépendent du

monastère dont l'église est magnisque, & qui est composé de 4. cours. Le trésor de l'église, qui est comme la Lorete de la Suisse, renserme de grandes richesses. Einsidlen est la patrie de Paracelse. Dans le voisinage de l'abbaye est un monastère de silles Bénédictines qui est soumis à l'autorité de l'abbé. Il y a une imprimerie dans l'abbaye & une bonne musique.

### 9. 7. Canton de Zug.

Il est borné au nord & au levant par le canton de Zurich, au midi par celui de Schwits; & au couchant la riviere de Russ le sépare de celui de Lucerne & du pays qu'on appelle les Bailliages libres. Son étendue est peu considérable : elle n'est que de six lieues communes de France du levant au couchant & de trois du midi au nord.

La ville de Zug, qui en est la capitale, & qu'on nomme Tugium en Latin, retient encore le nom des Tugeni, peuples qui habitoient anciennement le canton, ainsi que ceux d'Uri, de Schwits & de Glaris fitués aux environs. Il fut délivré en 1352. de la domination des Autrichiens par les 3. anciens cantons, & associé à leur confédération; & il a aujourd'hui le septième rang parmi eux. Quant au spirituel, il dépend du diocése de Constance.

Le pays quoique montagneux, est assez bon; on y voit beaucoup de pâturages & plusieurs gros villages. Il est coupé par un lac qui a plus de trois lieues de longueur du midi au nord & qui est abondant en gros poissons: la plaine est fertile

en vins, en bled & en fruits.

Le canton est partagé en cinq quartiers ou communautés, dont la ville de Zug en forme elle seule deux & les villages de la campagne trois autres. Ces cinq communautés composent ensemble un corps de république, dont le chef est nommé Amman. Quand ce chef est pris des deux communautés de la ville, il peut demeurer 3. ans en charge; mais il n'y est que deux ans lorsqu'il est pris par tour des trois communautés de la campagne. L'amman doit résider à Zug avec la régence du pays; & îl est le chef du conseil général du canton composé de 40. sénateurs, dont la ville en soutnit 13. & chacune des trois autres communautés, neus. L'assemblée générale du canton se tient tous les ans à Zug au commencement de mai.

La ville de Zug, capitale du Canton 🖟 est siruée sur le bord oriental du lac auquel elle donne son nom, à 5. lieues au nord-est de Lucerne, au pied d'une colline fertile en vin & en pâturages, & couverte en partie de forêts qui nourrissent beaucoup de gibier. Ses rues sont grandes & larges & ses maisons assez bien bâties a l'hôtel-de-ville est ce qu'il y a de plus remarquable. La collégiale de S. Oswald est située presque au milieu de la ville; la paroisse de S. Michel est au dehors Il y a de plus un couvent de Capucins & un de religieuses. La ville, qui a son magistrat parriculier, a jurifdiction fur 5. bailliages qui en dépendent.

Egery, Menzingen & Bar sont les 3. communautés du dehors. Bar est un bourg considérable ainsi que Cham. Frawenthal, nommée en Latin Vallis Dominarum, est une riche abbaye de silles de l'ordre de Cîteaux, située à la droite de la Russ, sondée en 1231. par Ulric baron de Schnabelburg & Agnés de Eschenbach sa semme; & soumise à l'abbé de Wettingen. Morgarten est un lieu célébre par la victoire que les Suisses y remporterent en 1315. sur les Autrichiens & qui assura leur liberté. Walterswyl a des eaux thermales.

### OU DE LA RELIGION REFORMÉE.

### 6. 8. Canton de Zurich.

Ouojque ce canton ne foit que le cinquieme qui soit entré dans la confédéramon des Suiffes, il tient néantmoins le premier rang dans les affemblées générales, & il est le plus puitsant des Treize, après celui de Berne. Il est borné au nord par le Rhin qui le fépare de celui de Schaffoufe & du pays de Kleggaw ; au levant par le Turgow & le comté de Tockenbourg, au midi par le canton de Schwirs & au couchant par celui de Zug & les bailliages libres. Son étendue est de 12. lieues de Suisse, de 24. au degré, dulevant au couchant, & d'un peu plus du midi au nord; il a fait anciennement partie du pays des Tigurins, qui s'étendoient jusqu'au lac de Constance, & qui occupoient principalement le Turgon, ou la Turgovie ; pays qui est situé au midi du même lac & qui en a retenu le nom.

Ce canton , qui est fort peuple, est plein de montagnes & de lacs, dont la plupart gelent entiérement en hyver : quelques autres ou ne gêlent point dutout, ou demeurent peu de tems glaces : ce qui fait croire qu'il y a des sources d'eau vive. Le principal de ces lacs est celui de Zurich, le plus grand de route la Suisse : il sépare vers le sud-est le canton de ce nom de celui de Schwits; fa longueur est de 9. lieues; mais fa plus grande largeur n'en a pas plus de deux. La riviere de Limath le traverse dans sa longueur, & on le passe à Rapersweil fur un pont de 1850, pieds de long. Il est abondant en diverses fortes de poisfons : ses rives sont fort variées.

Le canton de Zurich est fort fertile en grains, en fruits & en pâturages; il y croît même du vin : mais il est verd, à cause que le froid qui y regne & qui est occa-

LES CANTONS PROTESTANS fionné par le voifinage des montagnes. empeche le raifin d'y meurir. Les habitans font industrieux, affables & laborieux; & ils ont établi chez eux une manufacture de crépon. Ils furent des premiers à embraffer la prétendue Réformation de la religion, à la persuasion du fameux Ulric Zuingle leur compatriote, qui l'établit parmi eux ; ce qui fit qu'on leur donna le nom de Zuingliens : le pays étoit foumis auparavant pour le spirituel à l'évêque de Constance. Quant au gouvernement, il est aristo-démocratique, comme nous le dirons bientot.

ZURICH, ville capitale du canton, est fituée à 17. lieues au fud-est de Bâle, au 47. degré 22, m. de latitude & au 16. 8. m. de longitude, fur le penchant de deux collines, a l'extrémité & sur le bord septentrional du lac de fon nom , à la fortie de ce lac de la riviere de Limath ou de Linth. Cette riviere la partage en deux parties inégales, jointes par deux grands pontsde bois, dont l'un oft si large qu'il sert de promenade & de marché : l'autre est couvert. Cette ville , nommée en Latin Tigurum est ancienne. Les chanoines de la collégiale . & l'abbeffe d'un monaftère de chanoinesses en partagerent le domaine jusques vers le milieu du XIII. siècle, que l'empereur Frédéric II, la recut aunombre des villes impériales ; & elle fe gouverna depuis par ses propres magiftrats. Elle est grande, bien peuplée, riche par ses manufactures de crépon, & par le commerce des foves qu'on y apporte d'Italie, & fortifiée à la moderne. Ses rues font propres & fes maifons affez bien bâties, sans être magnifiques : on y remarque l'ancienne fimplicité des Suisses, & les femmes y vivent dans une grande retenue.

Entre les bâtimens publics de la partie de la ville qui est à la droite du Limath, & qui est la plus grande, est le grand tema-

ple, qu'on nomme Groff-Munster: c'étoit autrefois la collégiale de S. Felix & S. Regule marryrs de la legion Thebaine fondée par Charlemagne. Le chapitre subsifte nonobstant la réformation; c'est-à dire qu'il est composé d'un corps de ministres, qui jouissent des mêmes revenus dont jouissoient les chanoines Catholiques, & qui s'appliquent, soit à la prédication, soit à enseigner les humanités, les langues, la philosophie & la théologie dans un collège voifin qui a eu de célébres professeurs. La maison de ville est dans le même quartier. C'est un fort beau bâtiment très-orné & construit en 1694. On y garde les archives de la chancelerie de la république Helvétique ou de toute la Suiffe.

Dans l'autre partie de Zurich située à la gauche du Limath, qui est la plus petite, est le temple de Frawen-Munster: c'étoit avant la réformation une célébre abbaye d'abord de Bénédictines nobles & ensuite de chanoinesses, fondée en 853, par le roi Louis le Germanique, dont l'abbesse avoit droit de battre monnoye & jouissoit de plusieurs autres grands priviléges. Ce monastère a été converti en 1524, en un collège, où l'on entretient & enseigne gratuitement 25. pauvres écoliers. La bibliothéque publique avec un cabinet de suriofités est jointe à ce collège. Le temple sert de paroisse, & aux assemblées, de l'église Françoise de Zurich, composée de refugiés François qui y sont en grand nombre. Il y a une belle place en forme de terrasse plantée de tilleuls, qui occupe le haut de la colline, où est situé ce quartier.

On compte cinq églises paroissiales à Zurich, du nombre desquelles est celle qui a appartenu aux Dominicains : on y prêche tous les dimanches régulierement. Il y a plusieurs hôpitaux bien rentés. L'arcenal est le mieux sourni de toute la Suisse,

& on pourroit en tirer de quoi armer cinq mille hommes: il y a dans cet arcenal une grande salle publique, où chaque corps de mêtier a sa table particulière, soit pour y faire des sestins, soit pour y traiter des affaires communes.

La ville de Zurich embrassa en 1 523. & & 1524. la prétendue réformation de Zuingle & ensuite celle de Calvin, dont on fait profession dans tout le canton. Elle est partagée en 13. tribus; une de nobles & 12. de bourgeois, d'où on tire le nombre de 212. membres qui forment le grand & le perit conseil. Le grand est composé de 162. personnes, fournies; sçavoir 18. par la tribu des nobles & 12. par chacune des autres. Le petit conseil en a 48. sçavoir six pris de la tribu des nobles, 3. de chacune des autres, & six pris indifferemment de toutes les tribus. Ce petit conseil est partagé en deux bandes, qui a chacune à sa tête un bourgmestre, & qui gouverne tour à tour pendant six mois. Le petit conseil juge les affaires civiles & criminelles. Il y a de plus une chambre des comptes & deux chambres de justice civile, composée chacune de 25. conseillers.

Quant au gouvernement du canton, on y compre 19. baillis interieurs, qui ne sont pas obligés de sortir de la ville de Zurich pour aller gouverner leurs bailliages; & 13. (d'autres disent 17.) baillis exterieurs, qui résident dans les villages ou les châteaux, pour l'administration de leur district. Parmi ces derniers bailliages il y en a 5. hors de l'enceinte du canton; un dans le Rheinstat & les 4. autres dans le Thourgam. Chacun deces bailliages, a fes priviléges, & fes loix particulieres auxquelles les baillis ne peuvent rien changer. Outre cela la ville de Stein sur le Rhin & celle de Winthertour se gouvernent par leurs propres magistrats, sous la 1ouveraineté de Zurich.

Les

· Les principaux lieux du canton de Zurich font Kibonro, château, chef-lieu d'un ancien comté , Ique la ville de Zurich acquit en 1452. de Sigismond d'Autriche; Regenspere perite ville qui a cu aussi titre de comte : Griffek fee & Gruningen petites villes ; Cappel autrefois abbaye de l'ordre de Citeaux fondée en 1185. & changée en collège dans le tems de la réformation : Ruti autrefois abbave de l'ordre de Prémontré fondée vers l'an 7208, & envahie par les réformés en 1525. Sylleman autre-

tois abbave de Benédictines , &c. Winterthur , & en Latin Viodurum , ville libre firuée à fix lieues au nord-est de Zurich, jouir de divers privilèges, fous la protection du canton de Zurich. Elle est ancienne:il y a une belle bibliorhèque. Stein, autre petite ville à la droite du Rhin à l'endroit où ce fleuve fort du lac de Confrance est aussi sons la protection du canton de Zurich. Toell & Embrach aux environs de Winterthur étoient avant la tance, & la partie qui est à la gauche de réformation deux riches monastères ; le cette riviere de celui de Lausanne. premier de filles & l'autre de Chanoines Reguliers.

#### 6. 9. Canton de Berne.

C'est le plus étendu & le plus puissant des Treize & il en occupe lui feul le riers du terrain, mais il n'a que le second rang. Il est borné au nord par le Frickthal, le canton de Soleure & les terres de l'évêque de Bâle : au levant par le comté de Baden, les Bailliages libres & les cantons de Lucerne . Uri & Underwald ; au midi par le Wallais, la Savove & la république de Généve 180 au couchant par le comté de Neuf-Châtel & la Franche-comré. Il a 36. lieues de Suisse de 24. au degré d'étendue du levant au couchant, & 24. du midi an nord.

Le pays, quoique montagneux; est affez fertile en bled & en parurages; & il y a & qui lui impofa fon nom du mot Bær,

Tome IT.

des endroits où on recueille de très bon vin. Il est arrosé par diverses rivieres dont la principale eft l'Aar, qui le rraverfe du mis di au nord. Le souvernement, one nous expliquerons plus en détail, est aristocratique. On affure que ce canton peut mertre quarante mille hommes fur pied en 24. heures & 100000, dans trois jours, v avant toûjours une milice enrollée, !l v 2 beaucoup de poblesse dans le pays : du reste les Bernois sont laborieux, astables & bons foldats. Le canton contient en tour 48. bailliages & 450. paroiffes, partagées en deux territoires, uni font le pays Allemand où la langue Allemande est en usage & le pays de Wand ou de Vaux. quond appelle aussi le pays Roman ou Francois, où on parle un François corrompu, & qui contient les nouvelles conquêtes. Avant la réformation , la partie du canton de Berne fituée à la droite de l'Aar dépendoit pour le spirituel du diocése de Cons-

#### Le Pays Allemand.

Cette partie du pays, qui est proprement le canton de Berne, en occupe la partie septentrionale & l'orientale, Il contient 100. paroiffes parragées en 15. bailliages: le pays est inégal , convert de bois en divers endroits & parfemé de mon-

BERNE, capitale de tout le canton, est fituée presque au milieu du pays an 47. degré de latitude , à 8, lieues au midi de Soloure, & a 7, au nord-eft de Fribourg, sur une petite colline entourée de trois côtés par l'Aar, & très-bien fortifiée de l'autre : elle est défendue par un fort, bâti sur une montagne qui la domine. Elle doir sa fondation à Berthold V. duc de Zeringhem, qui en jetta les fondemens en 1191.

qui veut dire ours en langue du pays, par- môtier, qu'on appelle Abbayes; 4. grance qu'il tua un de ces animaux, que la des & 8, petites, dans lefquelles ils doiville prit pour fes armes , lorfqu'il commençoit à la bâtir : elle fut enfuite foumife à l'empire & entra dans la ligue des Cantons en 1454.

Cette ville est affez grande & affez bien bâtie, bien peuplée & fort riche : elle a une demi heure de chemin de longueur: mais elle a beaucoup moins de largeur. Elle est dans une presqu'isle formée par la riviere qui est fort poilsonneuse : ses rues font affez larges, bien pavées, ornées de diverles fontaines & fort propres, étant lavées par un ruiffeau qui coule le long de la grande rue . dont les maifons ont des arcades avancées, fous lesquelles on peur fe promener en tout tems. La grande église ou le grand temple, conftruit en 1421, est un batiment magnifique ficué fur une platte-forme, soutenne du côté de confeil, qu'on appelle le Sénat, est coml'Aar par une muraille de pierres de taille d'une hauteur prodigieuse ; c'étoit une collégiale avant la réformation. Il y a 4. autres temples où l'on fait le prêche, & les confeillers, à mesure qu'il y a quelque dont l'un a été autrefois l'eglise des Domi- place vacante. Le petit confeil s'affemble nicains : le convent a été converti en hôpital. Celui des Cordeliers a été changé en un collége, où il y a fix professeurs pour conseils ont pour présidens deux Schultheis instruire la jeunesse qui se destine au mi- ou Avoyers, qui alternent annuellement zichie de celle de Bonears avec un cabinet qui font à vie. Il y a de plus à Berne 4. de curiofités naturelles. La maifon de ville Banderets , qui fout les chefs de la miliest bâtic à l'antique : à côté est la chance- ce de tout le canton , & qui font les font érablis, qui ont rendu le commerce voir étoit autrefois plus grand ; mais il ne Soriffant, & qui v ont introduit des ma- l'est plus tant aujourd'hui. Il v a encore de campaone.

Les bourgeois de Berne font partagés

vent le faire enregiltrer, pour avoir part aux charges & an gouvernement de la république : les 4. grandes abbayes sont celles des boulangers, des bouchers, des tanneurs & des maréchaux. Le gouvernement consiste dans le grand & le perir conseil. La fouverainere du canton confifte dans le premier composé de 299. conseillers, y compris ceux du petit confeil. Pour y entrer il faut avoir 20, ans accomplis. Ce confeil décide des affaires qui concernent la guerre, la paix, les ambassades, les négociations, les alliances, &cc. il n'est jamais complet; & on attend ordinairement 7. ans , & jusqu'à ce qu'il y ait 80. places vacantes pour les remplir. C'est le fénar & les feizeniers qui nomment aux places à la pluralité des fuffrages. Le petit pose de 27. Sénateurs, ou seulement de 24. fuivant le baron de Zurlauben : on les qualifie d'Excellence, & on les prend parmi tous les jours, pouverne les affaires de l'état & juge les affaires civiles. Les deux niftére : il va auprès une bibliothéque en- dans la préfidence de l'un des confeils & lerie & l'imprimerie. L'arcenal est un des seconds magistrats de l'état. On leur donmieux fournis de la Suisse & il va de quoi ne le nom de Banderets, des Bannieres armer 30000. hommes. Il y a beaucoup des 4. principaux corps de mêtier de Berde François refugiés dans la ville, qui s'y ne, qui leur ont été commifes : leur pouaufactures d'étoffe. Les environs à une deux boursiers ou tréforiers, l'un pour le lieue à la ronde font remplis de maisons pays Allemand & l'autre pour le François ou Roman.

La ville ou la république de Berne en 12. focietés ou confrairies de gens de gouverne tout le canton par les baillis verneurs & les juges de leurs bailliages : mais on peut appeller de leur jugement des, qui est la punition la plus ordinaire qu'ils infligent, leur appartiennent. Le zevenu des bailliages est inégal ; il y en a qui rapportent, à ce qu'on prétend, jus-14. regimens de milice-enrollée dans ce Canton, partagés en trois corps, & chaque regiment est de 1400. hommes. Il y 2 de plus trois compagnies de cavalerie & deux regimens de dragons.

est parragé en deux principales parties, fituées l'une au nord & l'autre au midi de Catholiques & les Protestans ; Brouck , jocette ville , à deux lieues de laquelle lie ville fituée fur l'Aar à s. lieues au deféroient avant la réformation la Chartreu- fous d'Araw. Elle se gouverne par ses prose de Therberg fondée en 1307. & l'ab- pres magistrats sous la protection du canbave de Frienisbere, de l'ordre de Ci- ton de Berne : les appellations de leurs Caux fondée en 1141. & nommée en La-fentences vont au confeil de Berne : il y a tin Aurora Fran - Brun & Buchfi étoient un pont fur l'Aar, ce qui fait qu'on l'apdeux autres maifons religieufes des envi- pelle en Latin Pons Arula, avec un collecons de Berne converties en bailliages. La ge & une bibliothéque publique. On voit première nommée en Latin Fons B. Virgi- au voilinage le village de Windisch sur

le pays d'Aronn, divifé en haut & bas : il dont l'évêché fut transféré à Constance prend son nom de la riviere d'Aar qui le vers la fin du suivant. L'ancien château de traverse d'abord du midi au nord & enfuite du fud-oueft au nord-eft. Ses principales villes, en fuivant le cours de l'Aar & ne à la maifon d'Autriche, est fitué autili à sa droire , depuis Berne , sont sur cette aux environs & à une demi lieue au sudriviere. Arberg fruée à 4. lieues au desfous ouest de Brouck : celui d'Altenbourg qui a & au nord-ouest de Berne : c'est un an- eu tirre de comté est situé aussi au voicientitre de comté. La ville, qui est fiquée finage. dans une ifle de la riviere, est affez belle & a un châreau : Ruren jolie ville à quatre la partie septentrionale du pays Allemand lieues an nord-est d'Arberg ; il y a un du canton de Berne ou de l'Argow sont grand pont de bois fur l'Aar: on y faisoit Zoffingen, petite ville, située sur la petite

qu'elle envoye dans les 48. bailliages qui autrefois de fréquens pélerinages par dele composent : les baillis sont élus par votion à la Vierge : Wangen à a lieues au le fort. Ils font en même tems les gou- dessous de Soleure, avec un pont sur l'Aar; Arwang, bourg, à une lieue & demie au dessous de Wangen; Arbourg château forau confeil de Berne : ils ne font que fix tifié à a. à 4. lieues au desfous d'Arwang; ans en charge; & ils ne laissent pas néant- Araw 1 deux 1 trois lieues au dessous moins de s'enrichir, parce que les amen- d'Arbourg & à 15, au nord-est de Berne : c'est une ville de movenne grandeur qui ne dépend du canton de Berne que sous certaines referves; elle est située sur une hauteur à la droite de l'Aar ; & elle est une des qu'à 40000, écus dans les six ans. Il y a plus jolies & des plus commerçantes du pays. On y tient tous les ans des foires celébres, & les cantons Protestans y tiennent ordinairement leurs assemblées : le pays est fort agréable & ferrile en bled. C'est dans scerte ville que fut conclu en Le pays Allemand du canton de Berne, 1712, le traité de paix qui termina la guerre qui s'étoit élevée entre les cantons mis étoit une abbaye de l'ordre de Cîtenux. l'Aar, qui est l'ancienne Vindonissa ruinée 1. La parrie feororirionale comprend par les Barbares vers le milieu du V. siécle ; Habsbourg, aujourd'hui presque ruiné, qui a eu titre de comté & qui a donne l'origi-

Les autres lieux plus considérables de

riviere de Wiger près de son embouchure dans l'Aar à une lieue au midi d'Arbourg: elle se gouverne par elle-même sous la protection du canton de Berne; elle avoit autrefois droit de battre monnoye, & avoit une collégiale. Il y a une bibliothéque publique. La forêt de Bomvald, qui est fournie de très-hauts sapins, est située au voisinage. Lentzbourg jolie ville à deux lieues au levant d'Araw, avec un château fort, est un ancien titre de comté, C'est le plus grand bailliage du canton de Berne. Koenigfeld, autrefois riche couvent ou abbaye de Clerittes, fondée au commencement du XIV. S. changée depuis l'an 1529. en maison de force pour les libertins du canton : c'est un des principaux bailliages du pays; Schmzenach, où il y a des caux thermales; S. Jean d'Erlach ou Serlier auprès du lac de Bienne & à la gauche de l'Aar avoir une abbaye de l'ordre de Cîteaux. Gattstat du même côté étoit une abbaye de l'ordre de Prémontré.

2. La partie méridionale du pays Allemand du canton de Berne comprend le Sibenthal partagé en haut & bas, l'Emmenthal & le Val d'Afeli, ou l'Hafelthal. Le premier de ces trois pays s'étend des deux côtés de la riviere de Siben. Celle d'Emmens donne son nom au second où étoit autresois l'abbaye de Bénédictins, ou selon d'autres le monastère de Chartreux, de Truob ou Trube situé dans le bailliage de Trescher. Wald est un village où les Bernois ont relegué les Anabaptistes de leur canton.

L'Haselthal s'étend le long de la riviere d'Aar depuis sa source; & on y voit Brients qui donne son nom à un lac que cette riviere traverse; Thun petite ville située auprès d'un autre lac de son nom au nordouest de celui de Brients, est à 6. lieues au midi de Berne, à la sortie de l'Aaar du lac de Thun : elle a eu autresois des com-

trats. Spiets ancienne baronie située à la gauche du lac de Thun. Interlachen, Interlachus en Latin, chef de bailliage qui avoit autresois une riche Chartreuse. Rongemont & Sanen est le 13 se. bailliage du pays Allemand: il confine d'un côté avec le Valais & de l'autre avec le canton de Fribourg, & contient 6, paroisses, 3, au nord où on parle Allemand, & dont Sanen est la principale; & 3, au midi ou on parle Romand ou François, dont Rangemont est la principale, & dont les habitans jouissent de divers priviléges.

## Le Pays de Vand.

Ce pays est le plus-beau & le plus fertile de toute la Suisse, & on recueille d'excellens vins aux vignobles de la Côte & de Lavaux. Il prend son nom d'un canton situé sur le bord septentrional du lac de Généve, entre Laufane & Nevay, nomme Vadum en Latin, qui a environ fix lieues de long sur deux de large, & qui comprend 4. paroisses. Il s'etend depuis le lac de Généve jusqu'à ceux d'Yverdun & de Morat; & le Mont-Jura le sépare de la Franche - Comté vers le couchant. Une parrie & entr'autres le territoire de Nyon est du diocése de Généve, & aappartenu par consequent à l'ancienne Narbonoise, Le reste est du diocése de Lausanne. On lui donne 24. lieues de long depuis Généve jusqu'à Morat. Après avoir fait partie de la Bourgogne Transjurane, il comba pour la plus grande partie au pouvoir des ducs de Savoye. Les Bernois y possedent en particulier 13. bailliages & 4. autres en commun avec les Fribourgeois. Les 13. bailliages foumis aux Bernois comprennent plus de 150: paroisses & on y compte 14. villes ou gros bourgs. Les Bernois conquirent ce pays sur le duc de Savoye en 1536. bitans du pays de Vaud, quoique robuftes & bons foldats, n'aiment pas beaucoup le travail, le pays s'est rempli de paysans Allemans pour les culriver ; ce qui a donne occasion à la république de Berne d'établir qinq églifes Allemandes dans le pays; les autres font Françoises, Toutes celles qui sont soumises aux Bernois en particulier professent la religion prétendue reformée; mais dans celles qu'ils poffedent en commun avec les Fribourgeois la Catholique y est -permife ; on y dit la meile & on y fait le prêche dans la même églife à diverfes heures. Les 14, bailliages fournis purement aux Bernois font les fui-.vans.

1. LAUSANE, capitale du pays. C'eft ane belle & grande ville firuce à demi lieue du bord septentrional du lac de Généve & à 12, lieues au nord-est de certe wille, fur trois collines ; ce qui fait qu'on la divise en trois quartiers. 1°. Dans celui de la Ciré , qui est le plus élevé , est le châreau où les évêques réfidoient autrefois, & qui fert de demeure au bailli, 2º. le collège ou l'académie, fondée par les Bernois en 1537. c'est un joli bâtiment où il y a des classes pour fix regens qui y profellent les belles lettres & pour fix profetfeurs qui y enseignent la philosophie & la théologie à la jounesse qui se destine au ministère : depuis l'an 1711, il y a un professeur de droit, ; . Le grand temple , autrefois la cathédrale de la Vierge, qui est d'une structure magnifique & dont les Calviniftes s'emparerent en 1516, en forte que l'évêque a depuis transferé sa residence à Fribourg avec fon chapitre compose de 12. chanoines. Outre cette valise il y en avoit autrefois 8, autres à Laufane; fçavoir la collégiale de Ste. Marie, cinq paroiffes & celles des Dominicains & des Cordeliers. Les Religionaires ont décruit la plûpart de ces celifes; ils ont confervé

& ils l'ont gardé depuis. Comme les ha- celle des Cordeliers, qui est belle & spabitans du pays de Vand, quoique robus- cieuse, pour la partie basse de la ville.

Laulânne jouir de divers priviléges que les Bernois lui ont accordes, & elle se gouverne par ses magistras; en forte qu'elle a un conseit de 200, dont le chef elt un bourgmeltre, un autre de 60, trêt de celui-là, 60 un troisième de 18. Son bailliage est le plus étendu du pays de Vaud.

L'évêché fut transféré à Laufanne au VII. fiécle après la ruine de la ville d'Avenches. L'évêque, qui en étoit feigneur, fe dirtoûjours prince de l'empire : mais il

jouir d'un revenu fort modique. Les autres villes chef-lieu de bailliage

& du nombre des 13. du pays de Vaud foumis aux feuls Bernois, font, en commençant par la partie méridionale & le bord septentrional du lac de Généve.

2. Fevay & en Latin Filifeus, ville fituée fur ce lae, où elle a un port à 4. à 4. lieues, au levant de Laufanneselle et dans une fituation agréible; & il croît de trèsbon vin dans son territoire; il y a un collère public.

3. Morges sur le même lac à 2. lieues au couchant de Lausanne. La ville est assezjolie & fort marchande. Rolle ancienne baronie est dans son ressort.

4. Niva fürl e même lac, § 1, linees au fall-oudt de Morges & aumat an norde de Généve. C'et une très - ancienne ville, colonie Romaine fous le nom de Nevirdeums Equifer. Il y avoir un evèchequí fut transfer à Bellai dans le Bugy au V. fiécle 1 on y voir un veben chiera un colo bailli tiair à frédience ; la ville est marchande & il s'y fait un grand débir de bois & de charbon. La baronne de Capet en est à deur lieues vers le fusi-ouest.

5. Bêment ou Bennsent à 2. lieues aux nord-ouest de Nion; c'étoit autrefois une abbaye de l'ordre de Cîreaux, fondée en 1124, par un comte de Généve, à 21. lieues au dessus de Nion presque au pied

du Mont-Jura.

6. Roman - Moüsier , Romani Monasterium, petite ville qui doit son origine à une riche abbaye située à 2. lieues au sudouest de la ville d'Orbe, & fondée par les SS. Romain & Lupicin freres, au milieu du VI. siécle. A la fin du X. cette abbaye passa à l'ordre de Cluni sous S. Odilon, qui la changea en prieuré conventuel. Son églife, qui est fort grande, a été con- dans une isle formée par deux branches vertie en temple par les Bernois. Le bailliage renfernie 3. grandes vallées du Mont-Jura fort peuplées & remplies de villages.

7. Aubonne, Albona en Latin, à 4. lieues au couchant de Laufanne, ancienne baron-

mie qui contient 7. à 8. paroisses.

8. Aigle, Aquileia en Latin, bourg considérable titué à une lieue & demie à la droite du Rhône & à 2. lieues de fon em- bailliage, qui comprend 18. paroifles & bouchure dans le lac de Généve. Le bailliage consiste en 9 paroisses partagées en ce bailliage sur la maison de Savoye en 1475.

vers sa source, à 4. lienes au nord de Vevay & du lac de Généve. L'abbaye de Hautcrét, nommée en Latin Alta Crista, de l'ordre de Cîteaux fondée en 1134. étoit dans ce bailliage avant la prétendue ré-

formation.

Latin Minidunum, sur la Broye à 4. lieues comté. La nouvelle ville, bâtie à côté des an deflous d'Oron: le bailliage comprend 10. paroisses & plus de 50. villages. Il est borné au levant par le canton de Fri- particulier dans le pays de Vaud, par le

1 1. Payerne sur la même riviere de Broye à 5. lieues au dessous de Moudon. Son nom Latin est Paterniacus; elle est petite, jolie & ancienne. Il y a deux temples, dont l'un étoit anciennement une abbaye de Bénédictins, & dont on a fait aujourd'hui lieues du Mont-Jura, & à trois lieues au

un grenier : elle fut fondée au X. siècle; & passa à l'ordre de Cluni sous S. Odilon. Les Bernois ayant pris cette ville en 1536. fur les Savoyards, en chatterent les moines.

12. Yverdun, & en Latin Ebrodunum, jolie & petite ville, une des plus considérables du pays, détendue par un château. Elle est ancienne & située à l'extrémité du lac de Neuchârel vers le sud-ouest, à neuf à dix lieues au nord de Lausanne, de la riviere de Loursisse qui s'y jette dans ce lac & qui est très - posssonneuse, avec un port sur ce lac qui sert d'entrepôt. Les habitans sont riches par le commerce & par les manufactures de soye qu'ils ont établies. Il y a un collège, une imprimerie & des eaux thermales : les environs de la ville sont remplis de beaux jardins. Le 18. châteaux, est fort étendu.

13. Avenches, ville située auprès du 4. mandemens. C'est un lieu de passage bord méridional du lac de Morar, à deux à pour la Valteline. Les Bernois conquirent trois lieues au nord de Fribourg & environ à 14. lieues au nord-est de Lausanne. C'est l'ancien Aventicum, ville principale 9. Oron ancienne baronie sur la Broye des Helvétiens du tems de César, qui fur ensuire colonie Romaine, & qui eut un évêché dès le V. siècle. La ville ayant été ruinée par les Barbares l'évêché fut transféré à Laufanne vers la fin du VI. On y trouve beaucoup d'anciennes inscriptions. Il y a un château que les Allemans 10. Moudon ancienne ville nommée en appellent Wifflisbourg. C'est un ancien ruines de l'ancienne, est pen considérable.

> Outre ces 13. baillinges possedés en canton de Berne; il possede les 4. suivans conjointement avec celui de Fribourg; & ces deux cantons y envoient à l'alternative des baillis pour les gouverner pendant cinq ans.

> 1º. Orhe, potite ville, située à deux

sud-ouest d'Yverdun : c'est l'Urba des Anciens, capitale des peuples Urbigenes. Elle est sur une colline au bas de laquelle passe la riviere de son nom. Nos rois de la premiére & de la seconde race y avoient un palais, & les Cléristes y avoient un riche monastère avant la réformation. Toute la ville est de la confession Helvérique ou Calviniste depuis l'an 1554. mais dans le bailliage, ainfi que dans celui de Granson qui lui est contigu, l'exercice de la religion Catholique & de la Protestante, est également permis ; & l'église paroissiale sert aux deux religions à des heures differenres. Ces deux bailliages, qui appartiennent parindivis depuis l'an 1475, aux deux cantons de Fribourg & de Berne, font ensemble 17. à 18. paroisses. Eschelans est le principal bourg de celui d'Orbe où le bailli fait la rélidence.

2. La ville de Granson est située sur une colline au bord occidental du lac de Neuchâtel, à une lieue d'Yverdun, & à 3. d'Orbe vers le nord-est. C'est une ancienne baronie. Il y a un collége & les habitans sont Resormés. On voioit autresois dans ce bailliage, qui contient 9. paroisfes, la Chartreuse de la Lance.

3. Morat, ville fituée sur le bord du lac de son nom, est médiocrement grande & partagée en deux. Son bailliage, qui professe la religion Protestante, est situé sur les frontieres des deux langues : dans la partie qui est au nord & à l'orient de Morat on parle Allemand ; & dans la partie qui est au midi & au conchant, on parle François on Romand. Dans la ville de Morar on parle également les deux langues ; & l'églife Françoise & l'église Allemande s'assemblent successivement dans les deux temples de la ville. Elle est célébre par la bataille qui s'y donna entre Charles le Hardi duc de Bourgogne, & les Suisses qui le vinrent forcer lorsqu'il assiégeoit Morat & lui merent 18. mille

hommes, le 23. Juin 1476. Pour monument de leur victoire, ils firent bâtir sur le champ de bataille une chapelle, où l'on voit les offemens des Bourguignons qui furent tués dans ce combat. Ceux de Fribourg renouvellent la mémoire de cette grande défaite, deux fois l'année, le deux de Mai & le 22. de Juin, par une sète solemnelle qu'ils célébrent avec de grandes rejouissances. Le bailliage de Morat est le premier des 4. qui dépendent des Cantons de Berne & de Fribourg. La ville de Morat est située à près de 4. sieues au nord de Fribourg sur le bord oriental du lacde son nom, qui a 3. lieues d'étendue du sud-ouest au nord-est : la riviere de Broye qui le traverse, va se jetter ensuite dans celui de Neuchâtel.

4. Schwartzbourg, est le chef-lieu du quatrième bailliage qui est enclavé dans le canton de Fribourg, & qui ne contient que 7. paroisses: ses habitans prosessent religion Résormée.

## S. 10. Canton de Bale.

Il est borné au nord par l'Alsace & se Brisgaw; au levant par le Frickthal ou le territoire des 4. villes forestières & par le canton de Soleure, qui le borne aussi au midi; & au levant par l'évêché de Bâle & le Sundgaw. Il est un des plus puissans, quoiqu'il n'ait que le quatrième rang dans les assemblées, & que son étendue ne soir que de 10. à 12. lieues du midi au nord & que de six dans sa plus grande largeur, du levant au couchant.

L'air y est sain & le pays est agréable. On y voit diverses collines chargées de vignes; & des valons & des campagnes sertiles en grains, en fruits & en paturages. Le Rhin & les autres rivieres qui l'arrofent y sournissent beaucoup de poisson se on trouve beaucoup de gibier dans see forêts.

Son gouvernement est aristo-démocratique ; il est partagé en 7. bailliages qui ne contiennent que 30. paroisses. Il peut fournir 7000, hommes capables de porter les armes ; sçavoir 3000. de la ville de Bâle, & lexeste des bourgs & des villages du canton. On y professe la religion prétendue reformée depuis l'an 1529.

BASLE, en Latin Basilea qui en est la capitale, est située à la gauche du Rhin, à l'endroit où ce fleuve, après avoir coulé du levant au couchant, fait un coude & continue son cours du midi au nord, au 47. degré 40. m. de latitude & au 25. 15. m. de longitude:cette ville, qui est la plus considérable de toute la Suisse est ancienne, grande, propre & belle : le commerce & les sciences y fleurissent également.

Elle étoit située dans le pays des Rauraces, dont Augst, appellée anciennement Augusta Rauracorum étoit la capitale. Cette derniere ville ayant été ruinée par les Barbaresau V. siécle, l'évêché qui y étoit établi fut transféré à Bâle; & il y a subsisté depuis jusqu'en 1529, que les habitans ayant embrassé la nouvelle réformation de Calvin, l'évêque fut obligé de se retirer dans son domaine. Ce prélat sut d'abord seigneur de la ville, mais dans le XII. siècle elle devint libre & impériale; & quoiqu'elle soit entrée en 1501, dans la ligue des cantons Suisses, dont elle fit le neuvième, elle continua d'être comprise dans la matricule de l'empire jusqu'en 1648. qu'il tut décidé par la paix de Westphalie qu'elle jouiroit d'une entiere liberté. Outre la cathédrale de la Vierge, que l'empereur S. Henri fit construire au commencement du XI. siécle, & qui est un magnifique Gothique dont les religionaires ont fait leur principal temple, & où. on voit les tombeaux d'Anne femme de l'empereur Rodolphe de Habsbourg & d'Erasme; les Catholiques possedoient à Bâle, avant la réformation, plusieurs autres églises & maisons religionses. Une de principales étoit la belle abbaye de Benédictins de S. Léonard. On voit encore dans le cloître, qui a appartenu aux Dominicains, & qui aujourd'hui sert de cimetière à l'église Françoise de Bâle, la danse des morts peinte à fresque par Holbein célébre peintre Suisse. L'eglise jointe au cloître fert de temple aux mêmes Fran-

cois refugies.

Le pape Pie II. fonda en 1459. l'université de Bâle:elle est célébre, & a toûjours eu depuis d'habiles professeurs, entre autres les Buxtorf, célébres par leur érudition Hebraïque, les Bernoulli, grands mathématiciens, &c. Parmi les collèges de l'université il y en a un qui porte le nom d'Erasme, parce que ce scavant homme y avoit enseigné : on y entretient plusieurs étudians. Bâle est aussi une des premières villes où l'art de l'imprimerie a été cultivé; & elle nous a donné diverses éditions des meilleurs livres.

L'hôtel-de-ville de Bâle est remarquable par les belles peintures à fresque du fameux Holbein dont il est orné, & qui représentent la passion de J. C. Il y a une bibliothéque, qui est publique un jour de la semaine, riche en manuscrits & en imprimés: l'arcenal est un des mieux fournis de la Suisse. Bâle est célébre par le concile qui y fut assemblé en 1431. & qui dura 17.

Cette ville est entourée de murailles fort épaisses slanquées de tours, & de fosses assez larges. Le Rhin la parrage en deuxparties inégales, jointes par un beau pont de 250, pas, partie de bois & partie de, pierre. La grande Bâle située en amphithéâtre sur une colline, a 7500, pas de circuit. Ses principales églises sont l'aucienne cathédrale, qu'on appelle le Munster; S. Léonard, S. Marrin & S. Pierre qui sont paroissiales. Il y a dans la cathédrale de très-belles orgues, dont on se sert pour

le chant des Pseaumes, à la maniere des affaires civiles : les criminelles sont poréglises de Hollande; & c'est le seul endroit des Cantons Protestans, où cela se pratique. On compte dans cette partie 210. rues, six grandes places, 46. belles fontaines, s. portes & 6. fauxbourgs.

La petire ville de Bâle, située dans une plaine à la droite du Rhin, a près de 3000. pas de circuit, & elle pourroit passer pour une assez grande ville. Outre la paroisse de S. Théodore, il y a trois eglises qui ont appartenu à des couvens avant la réformation. La Chartreuse étoit de ce côtélà & on en a conservé l'eglise. La petite Bâle étoit un village qui fut entouré de murailles à la fin du XIII. siècle par un évêque de cette ville : le magistrat l'acheta en 1391. & l'unit à la ville; elle est ornée

de plusieurs fontaines.

Il reste fort peu de noblesse à Basse depuis qu'elle en fut chassée au commencement du XVI. siécle, pour s'être opposée à sa jonction au corps Helvétique & au changement de religion. Les nobles qui ville est partagée, & d'où l'on tire les conseillers de ville; ainfi quand un noble veut habiter à Bâle il faut qu'il renonce à sa noblesse, & la république ne soussire des nobles qu'à la campagne. On prend 12, personnes de chacun des 15. corps de mêtier; & ces 180. bourgeois, avec ceux du petit conseil qui ont droit d'y avoir séance, composent le grand conseil, entre les mains duquel est la souveraineré du canton : on en tire le petit composé de 64. conseillers, en y comprenant les deux bourgmestres & les deux tribunaux généraux. Le perit conseil est partagé en deux corps, qui ont alternativement pendant une année l'administration des affaires de la république. Chacune des deux villes de Bâle a sa chambre à part, avec son Tome II.

tées devant le prévôt impérial.

Le seul endroit remarquable du canton de Bâle est Augst, qui est l'ancienne Augusta Rauracorum lituée sur la gauche du Rhin à deux lieues au dessus & au levant de Bale. On y voit encore de fort beaux restes d'antiquité, entre autres un château ruiné, dont la maçonnerie est admirable par la liaison des pierres. Liestall est une petite ville, à 2. lieues de Bâle.

## 5. 11. Canton de Schaffouse.

C'est le plus septentrional des Treize: il est entierement situé à la droite du Rhin qui le borne au midi & le sépare du Thurgaw & du canton de Zurich : il est borné par la Souabe des trois autres côtés. Il n'a que 7, à 8. lieues d'étendue du levant au couchant & 4. du midi au nord. Ce canton, qui sert de boulevard à la Suisse contre l'Allemagne, & dont le gouvernement est aristo-démocratique, est fertile restent sont aggrégés aux quatre premiers en bled, en vin & en fruits; & il abonde des 15. corps de mêtier entre lesquels la en pâturages. Le pays est agréable & le commerce y fleurit à cause de la proximité du Rhin. Il embrassa la religion prétendue réformée en 1529. Il dépendoit auparavant pour le spirituel du diocése de Constance: il entra en 1501. dans la confédération des Suisses, dont il fait le douzieme Canton.

Schaffouse, la capitale, est située sur la rive septentrionale du Rhin, à huit lieues au desfus & au levant de Bâle. Elle doit son origine à une abbaye de Bénédictins, qu'Eberhard comre de Nellenbourg & Ide sa femme fonderent en 1052. fous l'invocation du Sauveur & de tous les Saints. Ce n'étoit d'abord qu'un village nommé Schafusen, ce qui signifie un endroit où les batteaux déchargent leurs marchandises, ou Maison de batteaux. L'abavoyer à la tête, pour le jugement des bé & le monastère en furent d'abord set-

le de son heureuse situation pour le commerce, les habitans sécouerent leur joug peu à peu, & obtinrent divers priviléges des empereurs; & elle devint impériale. Elle paila ensuite sous la domination de la maison d'Autriche; & fut réunie à l'Empire du tems du concile de Constance: cette maison ayant fair des tentatives pour l'assujettir de nouveau; cela engagea les habitans à s'unir à la confédération des Suiffes.

La ville de Schaffouse est grande & belle : ses rues sont larges, propres & ornées de diverses fontaines; & ses maisons assez bien bâties & presque toutes peintes en dehors. Elle est assez bien fortifiée & défendue par une citadelle qui est sur une hauteur, & par une forte tour. On y passe le Rhin sur un beau pont, le seul de pierre qui soit sur ce fleuve. Les deux principales églises de la ville sont celles de l'abbaye de Toussains & de S. Jean. L'abbé & les moines furent chassés de la première avec tous les autres ecclésiastiques de la ville en 1529. & leurs biens confisqués lorsqu'elle embrassa le Calvinisme : la seconde est un très-bel édifice, qui passe pour le plus grand temple de toute la Suisse : il est composé de 12. arcades voutées avec le chœur : mais il est un peu obscur. Les autres principaux édifices sont la maison de ville, l'arcenal & la grande tour de l'horloge; hors l'enceinte des murailles il y a trois petits fauxbourgs. Depuis la réformation on y a établi une école illustre, où on enfeigne les langues, la philosophie & la théologie.

Les habitans de Schaffouse sont partagés en 12. tribus, dont les nobles composent la première : on tire de ces 12. tribus ceux qui composent le grand & le perir conseil : le premier est de 86. conseillers & l'autre de 26, senateurs; ces

gneurs: mais la ville s'étant accrue, à cau- deux conseils ont pour chefs deux bourgmestres qui y président tour à tour, il y a de plus deux cours de justice. On n'admet dans le consistoire ou conseil ecclésiastique du canton, aucun ministre ou autre ecclésiastique, contre l'usage des autres cantons.

> A une demi lieue au dessous de Schaffouse, le Rhin se précipite au travers de hauts rochers avec un bruit épouvantable; ce qui forme la fameuse cataracte de Lauffen, & oblige les vaisseaux qui descendent du lac de Constance, à s'arrêter, & à faire voiturer leur charge par terre jusqu'au bas de la cataracté. Le canton est partagé en onze bailliages, où il n'y a aucune ville considérable. Newkirch est une place fortifiée dans le Haut Kletgau, que le canton acquit en 1520, de l'évêque de Constance : il y a des eaux salutaires à Osterfingen.

#### CANTONS MIXTES.

Il y en a deux, qu'on appelle Mixter parce que les deux religions; sçavoir la Catholique & la Prétendue Réformée y font permises: ces deux cantons sont ceux de Glaris & d'Appenzel.

# 6. 11. Canton de Glaris.

Il est entiérement situé dans les Alpes. & a le 8°. rang parmi les Treize: il est borné au nord par la riviere de Linth, qui le separe du bailliage de Gaster, & par le lac de Wallenstat; au levant par le comté de Sargans & le pays des Grisons: ce pays le borne aussi au midi avec le canton d'Ury; & il a au couchant celui de Schwits. Il a 10. à 12. lieues de Suisse d'étendue du midi au nord & 6. du levant au couchant, & est partagé en trois quarriers, & en 15. subdivisions ou parties. Chacune de ces parties a ses domaines particuliers, & fournit 4. sénateurs pour le conseil général. Glaris en fournit 6. des deux religions; ce qui compose un sénat de 62. personnes, sans y comprendre les deux présidens ou landammes, dont l'un est Catholique & l'autre Protestant; & les officiers de la province. On tient tous les ans deux assemblées ordinaires, sans compter les extraordinaires. Dans la première assemblée, qui est particulière, les Catholiques s'assemblent le dernier dimanche d'Avril entre les villages de Nesthal & de Nafels, & les Protestans à Schwanden. Tous ceux qui ont atteint l'âge de 16. ans sont obligés de s'y trouver le fabre au côté. On fait dans ces assemblées particulieres l'élection des sénateurs par le sort, & on y traite des autres affaires. La seconde assemblée, qui est générale des deux religions, se tient tous les ans le premier dimanche du mois de Mai.

Le canton de Glaris est inaccessible de tous côtés, à l'exception d'un seul. On y trouve de fort bons pâturages pour le bêtail: & c'est la principale richesse du pays. On y fait un grand commerce d'un fromage particulier; le canton est sujet aux tremblemens de terre.

On vient de voir que le gouvernement du canton de Glaris est démocratique. Les peuples, quoique de différente religion, vivent néantmoins paisiblement ensemble, & ils font même en divers lieux le letvice divin successivement dans une même église. Les Protestans y sont plus nombreux; & ils regardent Zuingle, qui avoit été curé de Glaris, comme leur apôtre. Ce canton possede en particulier le comté de Werdenberg situé le long du Rhin, & la seigneurie de Wartan dans le comté de Sargans. Les Casholiques sont soumis pour le spirituel à l'évêque de Conftance. Chaque religion a deux cours de justice, civile & criminelle; & quand deux

personnes de différente religion plaident ensemble, on nomme un commité de 5. ou 9. juges moitié Catholiques & moitié Réformés, le président est de la religion de l'accusé.

Le bourg de GLARIS nommé Glarona en Latin, est situé presque au milieu du canton, à 15. ou 16. lieues au levant de la ville de Lucerne. Il est beau & grand & a environ 3500. habitans. Il est dans une jolie campagne au pied des montagnes, fort hautes & fort escarpées : le Linth qui passe tout auprès, sertilise le pays. Il y a deux églises l'une au milieu du bourg, & l'autre au dehors sur une hauteur. Ce bourg a été autresois une petite ville impériale : ses habitans, qui sont des deux religions, sont le service tour à tour dans les deux églises.

Ce qu'il y a de mieux dans le pays est la valée de Glaris, qui s'étend le long de la riviere de Linth: elle a appartenu autresois à l'abbaye de Bénédictins & enfuite de Chanoinesses de Seckingen, située dans une isle du Rhin au dessus de Bâle entre Rhinfeld & Waldshut; l'empereur Frédéric Barberousse en sit donation au palarin de Bourgogne, d'où elle passa dans la maison des comtes de Habsbourg.

Schwanden est un gros bourg, qui a en titre de baronie: il est situé sur la Linth à 2. lieues au dessus de Glaris. Ses habitans sont tous de la religion Résormée & ses maisons sont bâties de pierre: Friberg est une valée qui tire son nont d'une des plus hautes montagnes des Aèpes.

5. 13. Canton d'Appeuzel.

C'est le plus oriental des Treize: les terres de l'abbé de S. Gal le bornent au nord; le Rhinthal au levant; la baronie de Sax qui appartient au canton de Zurich au midi; & le comté de Tockenbourg au couchant. Son érendue du les H h ij

vant au couchant est d'environ 9, lieues, & il en a autant du midi au nord. Il est situé au milieu des Alpes; & il tire sa sublistance de ses troupeaux & du commerce du lin : ses habitans sont forts & vigoureux; mais simples, francs, grofsiers & fort jaloux de leur liberté. Le pays consiste en 3. ou 4. valées arrosées par plusieurs petites rivieres, dont la principale est le Silter. Le gouvernement du canton, qui a le dernier rang & qui peut mettre 5000 hommes sur pied, est démocratique, & le pays est partagé en 12. communautés; fix Catholiques & fix Prétendues Réformées. Les six premières s'étendent vers le levant & le midi, & occupent ce qu'on appelle la Partie Intérieure du canton, qui appartenoit autrefois aux abbés de S. Gal: elles sont partagées en divers villages,& ne composent que deux paroisses qui dépendent pour le spirituel du diocése de Constance. Les six communautés Protestantes forment ce qu'on nomme la Partie Extérieure du canton. Elles s'étendent vers le nord & le couchant & étoient soumises autrefois à divers seigneurs: elles composent 6. paroisses partagées en divers villages, & contiennent deux fois plus d'habitans que la partie Catholique. Chacune de ces deux parties 2 son conseil séparé, composé de 12. députés de chaque communauté, à la tête desquels est un Landamme. Ces 2. parties envoyent chacune un député à l'assemblée générale des cantons; mais les deux députés ne font qu'un suffrage, ainsi qu'au canton d'Underwald. L'élection des membres du confeil se fait à l'assemblée générale que les Catholiques tiennent tous les ans à la fin d'Avril à Appenzel & les Réformés à Herisant i il y a de plus deux cours de justice. Les causes matrimoniales de tout le canton se jugent à l'officialité de Constance, quoique la plûpart:

de ses habitans soient Protestans.

APPENZEL, chef-lieu du canton & de la partie Catholique du canton, est un gros bourg, riche & bien peuplé, situé sur le Silter au pied d'une haute montagne nommée Alpstein, à 4. lieues au midi de saint Gal. Les abbés de ce monastère y avoient autresois un château; d'où le bourg a tiré son nom, qui en Latinest Abbatis Cella: il y a un couvent de Capucins & un monastère de religieuses. Herisaw & Trogen sont les principaux bourgs de la partie Protestante du canton.

## II. ALLIÉS DES TREIZE CANTONS

### SUISSES.

Plusieurs états situés aux environs des Treize Cantons se sont liés avec eux pour se soutenir, & sont entrés dans leur confédération: nous les partagerons en huit articles, en commençant par le nord.

# 5. 1. L'évêché de Bale.

La ville de Bâle ayant embrassé la réformation, chassa son évêque, qui se retira dans son domaine temporel situé à la gauche du Rhin où il a toujours fait depuis sa résidence. Ce domaine, qui est assez considérable, est borné au nord par le comté de Ferrette & le Sundgaw, ou la Haute Alface; au levant par les cantons de Bâle & de Soleure; au midi par le comté de Neuchâtel, & par les mêmes cantons; & au couchant par le comté de Montbeliard & la Franche-Comté: il a environ 15. lieues communes de France d'étendue du midi au nord & 7.28. dans sa plus grande largeur du levant au couchant. Ce domaine fait partie du pays des anciens Rauraces, peuples dont la principale est le Doux qui traver-1e du midi au nord sa partie orientale: il est convert de montagnes qui fourniflent de bons pâturages; & traversé par une branche du Mont Jura, qui se joint aux montagnes de Vôge : les collines & les valées sont fertiles en grains. Les habitans font la plûpart Catholiques, excepté quelques endroits qui fuivent la religion Réformée.

L'évêque de Bâle est prince de l'Empire, & en cette qualité il a séance aux diettes de l'Empire au banc des princes écclésiastiques, où il alterne avec l'évêque de Brixen; mais comme il est allié des cantons Catholiques depuis l'an 1 580. c'est ce qui fait qu'on comprend son domaine dans la Suisse dont il est limitrophe.

On le divise en 2. principales parties l'Elgow & les Franches Montagnes; chacune de ces 2. parties est subdivisée en 5. bailliages ou cantons. La première de ces 2. parties, qui cst la plus étendue, est située en deça du Mont Jura dans les limites des Gaules: elle dépend pour le 1pirituel du diocése de Bezançon & on y parle un François corrompu ; de là vient qu'on l'appelle aussi le Pays Romand. Des cinq bailliages de cette partie, il y en a 3. où on suit la religion Prétendue Réformée : les peuples du reste de cette partte protessent la Catholique; ainsi que ceux de la partie Allemande où on parle l'Allemand, & qui pour le spirituel dépend du diocése de Bâle.

Porentry. Pons Raintrudis en Latin & Bruntrut en Allemand, est la capitale de cet état, & en particulier du pays ou comté d'Elgow. Elle est située sur la petite riviere d'Hallen à 10. lieues au couchant de Bâle;& elle dépend du diocése de Bezançon pour le spirituel. Elle jouit de divers priviléges & est médiocrement grande. La paroisse de S. Etienne est la princi-

Gaulois. Il est arrosé par diverses rivieres, pale église, & les Jésuites y ont un collège. Cette ville & le comté d'Elgow appartenoient anciennement aux comtes de Neuf-Châtel, de qui les évêques de Bâle les acheterent aux XIII. siècle. Ces prélats ayant été chassés de Bale après la reformation; se transférerent à Porentru: ils résident dans un château qui domine la ville & qui est assez bon. Leur diocése s'étend dans une partie de la Suisse & de la Haute Alface: ils étoient autrefois chanceliers de l'université de Bâle : ils le sont aujourd'hui de celle de Fribourg dans le Brif-

> Delement ou Delsperg, est la seconde. ville de l'évêché de Bâle, & la feule remarquable de cet état après Porentru: elle est située dans une valée d'un petit pays qu'on appelle le Salgon à 4, à 5, lieues au sud-est de Porentru. Les évêques de Bâle y ont un beau palais; & on y voit une prévôté réguliere & conventuelle des Chanoines Réguliers.

> Arlesheim est un bourg situé dans le bailliage de Birfeck à une lieue & demie de Bâle. Le chapitre de la cathédrale de Bâle, après avoir été chassé de cette ville par les religionaires, avoit d'abord établi sa résidence à Fribourg dans le Brisgaw: il l'a établie à Arlesheim depuis. l'an 1677. & on y a construit une cathédrale, que l'évêque & les chanoines firent bâtir fur le modéle de celle de Bâle. Ce chapitre confiste en 18. chanoines nobles ou docteurs : il jouit encore dans Bâle de deux maisons de son ancien cloître, de 38. qu'il y avoit autrefois & que les Protestans leur ont prises. Le château de Birfeck où le bailli de l'évêque fait sa résidence, est situé sur une montagne du voisinage d'Arlesheim.

Les autres principaux lieux de l'évêché de Bâle font

Franquemont petite ville sur le Doux, capitale du pays qu'on appelle les Franches montagnes.

Laussen petite ville, située dans une campagne agréable & fertile : elle dépend de la seigneurie de Zwingen, qui est un

château du voisinage.

St. Ursane, ou en Allemand Sandersitz, petite ville située dans une valée profonde, entre de hautes montagnes, sur le Doux à 2. lieues de Porentru: c'étoit anciennement une abbaye de Bénédictins qui a été changée en une collégiale de 11. chanoines; elle a plusieurs villages dans son territoire.

Il y a 2. abbayes de l'ordre de Prémontré dans l'évêché de Bâle; sçavoir celle de Belleley, située dans le territoire de Delemont & au diocése de Bâle: elle est considérable & riche; elle sut fondée en 1140. & est sous la protection du canton de Soleure. L'autre est Grandtgourg, Grandi-Gurges en Latin, située à 2. lieues de Porentru & dans le diocése de Bezançon.

Notre-Dame de la Pierre est encore une abbaye de celui de Bâle, entre cet évêché & l'Alsace. Elle est censée faire partie du canton de Soleure & appartient aux Bénédictins de la congrégation de Suisse. Son nom Latin est Petra Mariana: on l'appelle en Allemand ou Suisse Notre-Dame de Schtein, ou Rhunwil.

Moûtier-Grandval, & en Allemand Munsterthal, est une valée fort étendue traversée par la petite riviere de Byrsa; elle contient plusieurs villages, dont les habitans sont Résormés & alliés du canton de Berne. Moustiers, qui en est le principal, doit son origine & son nom à un ancien monastère de Chanoines Réguliers qui a été transséré à Delemont : ils avoient aussi un monastère au val S. Imier ches d'une valée de ce nom, ou de la seigneurie d'Arguel dont les habitans sont Résormés.

# §. 2. L'Abbaye & la ville de S. Gal.

Nous joignons ici ces deux états, qui anciennement n'en formoient qu'un seul; la ville de S. Gal, qui doit son origine à l'abbaye, n'ayant fait un état séparé & indépendant de l'abbaye que vers le commencement du XV. siècle.

1. L'abbaye de S. Gal fut fondée au commencement du VII. siècle, par le S. de ce nom, Irlandois de naissance & disciple de S. Colomban, à 7. lieues de Conftance vers le midi & à 2. au sud-est du lac de ce nom. Elle s'accrut peu à peu; & le roi Pepin lui ayant fait des biens considérables, elle fut exemte au commencement du IX. siécle de la jurisdiction des évêques de Constance dont elle dépendoit auparavant; & elle s'est maintenue depuis dans cette exemption : elle fut entierement ruinée en 925, par les Hongrois; mais elle se releva bientôr après. Ses abbés devinrent extrémement puissans, & parvinrent à la dignité de princes de l'Empire au commencement du XIII. siécle, dignité qu'ils ont conservée.

Ils s'allièrent en 1451, ou seulement en 1481. suivant le baron de Zurlauben, avec les cantons de Zurich, Schwits, Lucerne & Glaris; mais cette abbaye fut sur le point d'être entiérement renverfée dans le tems des révolutions de la religion au XVI. siècle. Les habitans de la ville de S. Gal, qui avoient embrassé les nouvelles opinions, s'en emparerent en 1529. & brûlerent ou enleverent toutes les images de l'église. L'abbé & les religieux furent obligés de se disperser, & ils ne rentrerent dans le monastère que trois ans après. Cette abbaye a encore beaucoup fouffert au commencement de ce siècle; l'abbé avant voulu soutenir ses sujets Catholiques du comté de Tockenbourg, qui avoient pris querelle en 1708, avec les Protestans du même comté. La guerre qui s'éleva à cette occasion lui fut funeste &

aux cantons Catholiques qui avoient pris part à la querelle en sa faveur. Les deux partis convintent à Aran d'un traité de paix en 1712. mais l'abbé de S. Gal n'ayant pas voulu consentir au traité, les troupes des cantons de Zurich & de Berne s'emparerent de l'abbaye, où elles firent un grand dégât, & enleverent les cloches, les meubles & la bibliothéque. Enfin l'abbé, qui avoit été chercher un asile dans le Milanez, convint en 1718. d'un traité de paix avec les cantons Protestans de Zurich & de Berne, qui lui restituerent la plûpart des manuscrits qu'ils avoient enlevés de la riche bibliothéque de cette abbaye.

Elle est bâtie avec beaucoup de magnificence; & est remarquable par son église, qui est riche & très-bien ornée; par le palais de l'abbé, par les dortoirs, les cloîtres, les autres bâtimens & les jardins. Il y a ordinairement 100. religieux, outre les enfans qu'on y éleve, comme dans les autres abbayes de Suisse, & qui sont revêtus de l'habit monastique, excepté la coule. Les freres convers y portent la barbe. Les abbés de S. Gal ont établi dans ce monastère une imprimerie, & une étude pour les religieux : la bibliothéque est une des meilleures de l'Europe en manuscrits, parce qu'on a cultivé les sciences dans cette abbaye depuis sa fondation, & qu'elle a fourni un grand nombre d'écrivains. L'abbé de S. Gal envoye depuis l'an 1579, un député à la diette générale des Treize cantons.

Cette abbaye est la principale de la congrégation des Bénédictins de Suisse, qui fut formée en 1602. & qui consiste aujourd'hui en 9. abbayes, dont les abbés de 5. sont princes de l'Empire; sçavoir S. Gal, Einsidlen, Muri, Pfessers & Dissentis: les autres 4. sont celles de Rhinau, Fischingen, Engelberg & Notre-Datme de la Pierre ou Rhunvil; en trois pré-

vôtés conventuelles dépendantes de l'abbaye de S. Gal, & en 5. monastères de silles Bénédictines.

Les domaines de l'abbaye de S. Gal étoient autrefois beaucoup plus étendus qu'ils ne le font aujourd'hui : l'abbé peut néantmoins encore mettre 10. à 12. mille hommes fur pied. Ce qui lui reste de ces domaines est très-considérable & fait une principauté assez étendue : on les partage en anciens & en nouveaux.

Les anciens sont bornés à l'orient par le lac de Constance, au midi par le canton d'Appenzel, & au nord & au couchant par le Thurgau. Ils ont environ 8. à 10. lieues d'étendue du levant au couchant & 4. à 5. du midi au nord. Le pays est fertile & bien peuplé; la plûpart des habitans sont Catholiques. Il est partagé en divers districts qui sont autant de gouvernemens.

La ville de Wyl située à 5. lieues au couchant de S. Gal en est la capitale. L'abbé y a un château & une maison de plaifance, & il y a une prévôté conventuelle dépendante de son monastère. Elle est sur la riviere de Thur sur les frontieres du Thurgau, sur une hauteur; & bien peuplée quoique petite; mais la plûpart des maisons n'y sont que de bois. Le palais où les abbés de S. Gal résident souvent est magnifique & très-étendu : ils ont là les officiers qui font en usage dans les cours des princes d'Allemagne, c'està-dire leur cour : la régence est à l'abbaye de S. Gal. La ville jouit de grands priviléges : elle avoit embrassé la réformation en 1530. elle est aujourd'hui Catholique. Les 4. cantons alliés de l'abbé de S. Gal, comme protecteurs de l'abbaye, ont droit de tenir dans cette ville, tour à tour, un officier qui a le titre de capitaine du pays, & qu'on change tous les 2. ans. Roschae est un bourg, sur le lac de Constance à 3. lieues au nord-est de

Saint Gal, vis-à-vis de Lindau : il y a une moitié Catholiques & moitié Protestans. prévôté conventuelle dépendante de l'abde ce bourg font un assez grand commerce. Goffau est un autre bourgassez considérable de l'ancien domaine des abbés, dans lequel il y a plusieurs petits bourgs & un grand nombre de villages : la religion Catholique y est la dominante.

Les nouveaux domaines de l'abbaye de S. Gal consistent dans le comté de Tockenbourg : il est situé entre le canton d'Appenzel au levant & celui de Zurich au couchant: il confine vers le nord avec l'ancien domaine de l'abbaye de S. Gal. La riviere de Thur le traverse entiétement étroit, environné de hautes montagnes: il a environ 10. lieues de Suisse de longueur, & 3. à 4. de largeur. Il étoir possédé par des comtes dont la race finit en 1436. Les abbés de S. Gal, après la mort du dernier comte, qui avoit accordé de grands priviléges aux habitans du pays, l'achererent de ses héritiers en 1468. On le divise en partie supérieure & en inférieure : ces deux parties sont couvertes de montagnes; mais celles de la supérieure sont plus élevées : elle abonde en prairies & en pâturages, & l'inferieure est ferrile en grains & en fruits : la partie supérieure est du diocése de Coire & l'inférieure de celui de Constance. Les habitans sont en partie Catholiques & en parrie Réligionaires ou Réformés, mêlés les uns avec les autres : mais il y a plus de Catholiques dans la partie supérieure; & on compre qu'en tout, ces derniers ne font que le tiers des habitans du pays. Il y a 8. communautés dans la province supérieure & 12. dans l'inférieure, & on assure que ces 20. communautés peuvent fournir 5000. hommes capables de porter les armes. Chaque communauté nomme un certain nombre de députés,

pour former le grand conseil du pays, baye avec un petit collège : les habitans composé de 60. conseillers. Ce grand conseil juge toutes les affaires communes du pays, & est le conservateur de la liberté publique. Il choisit 24. de ses membres, 12. de chaque religion, pour former le conseil ordinaire; & parmi ces 24. on en députe douze de chaque religion: ces 12. forment le petit conseil, qui connoît des affaires ordinaires & juge les appellations des justices inferieures qui sont répandues dans le pays au nombre de 22. & qui tiennent leurs

assissa. fois l'année.

Liechtenesteig est la principale ville du du midi au nord. C'est un pays long & comté de Tockenbourg & le lieu de la résidence du grand conseil du pays. Elle est située dans la partie supérieure, dans laquelle on voit l'ancienne abbaye de S. Jean de Thurtal, unie à celle de S. Gal & située sur la Thur vers les frontières des Grisons, ayant été entiérement brûlée au dernier siécle : les abbés de S. Gal la transférerent vers l'an 1630, plus bas auprès de la même riviere, à l'endroit qu'on appelle Neu S. Johan, dans un lieu plus fain à 1. lieues de l'ancienne, & la rébâtirent entiérement; ils y entretienent 12. à 15. religieux, fous un œconome, qui y enfeignent les humanités. Ils entretienent aufsi 2. religieux, pour l'administration des facreniens aux Catholiques du pays, dans l'ancien monastère, qu'on appelle Alt S. Johan. Magdenau, ou Augia Virginum en Latin, est une abbaye de filles de l'ordre de Cîteaux située dans le Tockenbourg inférieur & soumise à l'abbé de Wettingen.

2. La ville de S. GAL a été soumise aux abbés jusques vers le commencement du XV. siécle, qu'elle racheta sa liberté & se gouverna par elle-même. Elle s'allia en 1454 avec les 6. cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Schwits, Zug & Glaris

Glaris & embrassa la nouvelle réformation en 1529. elle a droit d'envoyer depuis l'an 1577, un député à la diette générale des Treize cantons. Elle est située dans un valon étroit & stérile entre 2. montagnes qui l'embrassent du nord au midi: mais ce pays qui est sauvage, est ouvert des autres côtés. La ville, qui est grande, propre, bien peuplée & assez bien bâtie, fut ceinte de murailles vers la fin du X. siécle. Ses rues sont larges & belles, & elle est riche par son commerce, sur tout en toiles, dont il y a de très-belles manufactures. Elle est séparée de l'abbaye, qui a son enceinte particulière & qui occupe à peu près le quart du terrain, par une muraille; & la porte qui communique de l'une à l'autre, est fermée d'un côté par les officiers de l'abbé, & de l'autre par ceux du magistrat : l'abbé n'y posséde plusrien, excepté quelques fiefs liges. Ses principaux édifices publics sont les églises de faint Laurent & de saint Magnus, l'hôtel-de-ville & l'arcenal: les François réfugiés y ont une église. Il y a une bibliothéque publique, placée dans l'ancien couvent de fainte Cathérine, que le célébre Joachim Vadianus mort en 1551. laissa à ses concitoyens. La ville est partagée en 7. tribus dont les nobles composent la première. On choisit de chacune de ces tribus, onze conseilders qui composent le grand conseil, en qui réside la souveraineré. Il y a de plus un petit conseil composé de 24. senateurs & de 3. bourgmestres, qui jugent les affaires en premiére instance. Les appellations du domaine de l'abbé se relevent devant une chambre de justice, dont l'abbé nomme la moitié des juges avec le président; & la ville élit l'autre moitié; & ce conseil ne prête serment à personne.

Le terroir des environs de la ville de S. Gal est ingrat & ne produit que de l'herbe;

on y voit néantmoins plusieurs belles maisons de campagne.

## 9. 3. Le pays des Grisons.

Le pays occupé par les Grisons & leurs sujets, entre l'Italie & l'Allemagne, faisoit anciennement partie de la Rétie province Romaine: il est borné au nord par les seigneuries de Sargans & de Vaduts, dependantes des Treize Cantons & par les comtés de Feldkirch & de Pludents, portion de la Souabe soumise à la maison d'Autriche; au levant par le Tirol & l'évêché de Trente; au midi par les états de Venise & le Milanez; & au couchant par les cantons d'Ury & de Glaris. Son étendue du levant au couchant est d'environ 30. lieues communes de France & d'un peu moins du midi au nord.

Ce pays, après avoir fair parrie de l'empire d'Allemagne, tomba au pouvoir de divers seigneurs, qui tyrannisoient si fort les peuples qui leur étoient soumis, que ces mêmes peuples secouerent le joug de leur autorité au commencement du XV. fiécle, se liguerent pour se gouverner en république, & formerent trois ligues qui se lierent ensemble en 1471. Elles s'unirent à la confédération des Suisses en 1497. & 1498. alliance qu'elles ont renouvellée & étendue en différens tems. Enfin elles se liguerent en 1600, avec la république du Vallais. Les Grisons ont soumis en divers tems à leur autorité quelques pays voifins, qu'ils regardent commme leurs sujets. Du reste on donne le nom de Grisons à ces peuples, parce qu'ils portoient des habits d'une étoffe grossiere & Grise, qui se fabrique dans le pays. Les Allemands appellent leur pays Gran-Brunt-

Ce pays, situé dans le cœur des Alpes, est rempli presque par tout de montagnes assreuses, dont plusieurs sont inaccessibles; & où le Rhin, l'Inn & l'Adda prennenc

Tome II.

leur source. Cette situation fait comni le terroir des plus fertiles; cependant il est fort peuplé, & l'industrie des habitans supplée à la stéritité du terroir. Il y a d'ailleurs queiques vallées cultivées, & on nourrit en général dans le pays beaucoup de troupeaux par l'abondance des paturages que les Alpes fournillent. Les deux extremités voisines de l'Italie, qui jouissent d'un air plus tempéré, sont allez fertiles en bled, en frants & en vin : le gibier y aboude; & les rivieres & les lacs y

donnear beaucoup de poisson.

Les mœurs des Grisons tiennent un milieu entre celles des Suisses & des Italiens: ils sont extrémement jaloux de leur liberté, ce qui les rend siers & courageux; mais ils sont farouches, grossiers & emportés, quoique francs & ouverts. Quant à la relizion, la Protestante ou Reformée y est la dominante & la plus nombreuse; il y a néantmoins beaucoup de Catholiques, qui vivent en bonne intelligence avec les Protestans; en sorte que de 148. paroitles qu'on compte dans le pays des Grisons proprement dit, il y en a 83. de Prétendues Reformées, 30. entierement Catholiques & 28. Mixtes ou habitees par des Catholiques & des Protestans. La religion Catholique est seulement dominante dans la ligue Grise. Chaque église Protestante chez les Grisons a droit d'élire & de déposer ses Pasteurs. Les Catholiques dépendent de l'évêque de Coire, de celui de Come en Italie ou de l'abbé de Dissentis. La communion de Généve fut introduite chez une partie des Grisons en 1524. Ce changement a causé beaucoup de troubles dans le pays, qui n'ont été entierement pacifiés qu'en 1646, par l'accord que fi- mille hommes de milice. rent entre eux les Catholiques & les Prorestans, de faire sortir tous les Capucins; & de ne souffrir dans le pays aucuns religieux d'un ordre nouveau.

Le gouvernement des Grisons est pureprendre que l'air n'y est pas des plus doux ment démocratique, & chaque homme âgé de 16. ans a droit de suffrage. Chaque communauté est gouvernée par ses loix & ses coûtumes particulières : elle élit ses magistrars & jouit d'une espèce de souveraineré. Pour les affaires générales, il y a des diettes provinciales & des diettes générales. La diette générale se tient régulierement une fois l'an à la fin d'Août: elle est composée des trois chess des ligues, & d'un député de chaque communauté qui a droit de suffrage. Le chef de la ligue où elle se tient y préside toujours. Elle se tient alternativement dans la capitale de chacune des trois ligues. Ces trois ligues sont la ligue Grise, qui a 27. députés ou suffrages dans la diette générale & qui a donné son nom à tout le pays; la Caddée qui en 2 22. & celle des Dix Droitures qui en 2 14. ce qui fait 66. députés qui composent la diette générale, en comptant les trois chefs des ligues. Elle forme un corps. en qui réside l'autorité suprême & souveraine. On ne traite que les affaires générales dans les affemblées générales, comme de la paix, de la guerre, des alliances; & quoique une ligue ait plus de députés que l'autre; on compte les voix, par le nombre, fans distinction. Quant aux affaires particulières à chaque ligue, elles se traittent dans leur assemblée particulière. Quand il survient des affaires extraordinaires & extrêmement importantes, on tient des affemblées générales de toute la nation; mais le cas arrive fort rarement. Ce sont les magistrats de chaque ligue élus tous les ans, dans des assemblées particulières, qui rendent la justice. On assure que les Grisons peuvent mettre sur pied 45. à 40.

> Cette république comprend le pays des Grisons proprement dit & celui qui est. occupé par leurs sujets.

# 1. Pays des Grisons proprement dit.

Il est composé des trois ligues ou quar-

ctiers qui suivent.

1. La Ligue Grife ou Haute. C'est la première en ordre : elle occupe à peu près toute la longueur & la partie occidentale du pays des Grisons proprement dit. Elle est fort montagneuse & on y voit les trois sources du Rhin, dont la plus méridionale est fituée au 46. degré 25. m. de latitude & la plus septentrionale, au 46. 32. m. Cette ligue commmença en 1424, par l'union que formerent entre eux l'abbé de Disentis, le comte de Masox & le baron de Betzurs, pour s'opposer aux courses des brigands qui défoloient le pays:elle s'unit en 1497. aux sept anciens Cantons Suisses. Elle tient tous les ans une assemblée particulière pour l'élection de ses magistrats. Elle est partagée en 8. grandes communautés, qui contiennent 22. jurisdictions -& 64. paroisses, dont 32. sont Catholiques, 19. Prétendues Reformées & trois Mixtes. Les habitans y parlent 4. sortes de langues; sçavoir l'Allemand près des · Sources du Haut Phin; un jargon, nommé Romand, mêlé de Latin, d'Italien & de la langue des anciens Lepontiens, dans la vadée de Schams & aux environs ; un mauvais Italien dans la valée de Masox ou Missox, qui confine avec l'Italie; & le Grison dans le Rhinwald & fix jurisdictions voilines.

Disentis, en Latin Desertinum est la première des 8. communautés de la ligue Grise. Elle a pour ches-lieu le bourg de ce nom situé à la gauche de la source du bas Rhin, un peu au dessous de sa jonction avec la source du milieu: il y a une belle abbaye, riche & célébre, de Bénédictins de la congrégation de Suisse sondée dans le VII. siècle. L'abbé, qui est élû par les religieux, est prince de l'empire & a droit de battre monnoye: il a jurissic. tion spirituelle & beaucoup de droits dans les communautés de Disentis & de Welten-bourg. Celle de Disentis est composée de 4. jurisdictions ou cours de justice. Ilants est le plus grand bourg de la ligue Grise dont il est regardé comme le chef-lieu, parce que la diette générale s'y tient ordinairement tous les 3. ans : il est situé à la droite du Rhin à six lieues au dessous de Disentis au consuent de la riviere de Grunner avec ce seuve. Tromb ou Tront est un village considérable où les assemblées générales du pays se tiennent quelquesois. Masor autresois château très-sort, a eu titre de comté.

2. La Ligue de Caddée ou de la Maison de Dieu. Elle est située au levant de la ligue Grife & occupe le côté oriental de la partie méridionale du pays des Grisons proprement dir. C'est la plus étendue & la plus puissante des 3. ligues. Elle se forma en 1400. & 1419. & se ligua avec les anciens cantons en 1498. Elle est compofée de 11. grandes communautés partagées en 21. jurisdictions ou cours de justice & en 46. paroisses, dont 30. sont de la religion Prétendue Reformée, 7. Catholiques & 9. Mixtes. Elle s'étend dans plusieurs vallées, dont les principales sont celles d'Enguadine & de Bregaille ou Pregal. La première divisée en haute & basse a 18. à 20. lieues d'étendue & est arrosée par la riviere d'Inn qui y prend sa source, & qui la parcourt du sud-ouest au nord-est. On y parle diverses langues. Dans la valée de Pregal & dans celle de Puschiavo qui en dépend, qui confine avec l'Italie, & dont tous les habitans sont Carholiques, on parle l'Italien; Allemand à Coire & dans deux autres communautés; & dans tout le reste du pays une langue corrompue de l'Italien & de l'Allemand.

Corre est la capitale de cette ligue & la plus considérable du pays des Grisons; & elle fait elle seule deux des onze com-

I i ij

munauté de la lique de Caddée. Elle et fincea u.4.6 deggé 5.1 m de latitude fut la petite riviere de Pleffur, à un quart de liteu de fince de la poetite riviere de Pleffur, à la nduire de les de la poetite nouve le Rhin, à la doute de ce fleuves qui commense en de l'elle faire manchande, riche 8.5 bien làs-tie. Elle ett ancienne 8.0 epifospol et dipuis le l'elle faire manchande, riche 8.5 bien làs-tie. Elle ett ancienne 8.0 epifospol et dipuis de l'elle faire manchande, riche 8.5 bien làs-tie. Elle entities da l'h. Visicel e elle tut d'aband foumité a la métropole de 8.4 bilan ; se elle d'épend annuel fair de celle de Mayence : Cévéque fe prévent l'acqueur de la ville, qui le liè le liè l'april de s'orfisien 8.6 les Suiffe.

La ville de Coire est partagée en deux portions inégales : la principale est une grande & belle ville fort peuplée, lituée dans une plaine fertile entre des montagnes. Ses habitans fuivent la plupart la referent en 1529. & font gouvernes par leurs magiffrats & leurs loix. On a fait un collége du couvent des Dominicains. La ville est divisée en s. tribus ou corps de mêrier, d'où on tire 70. personnes qui composent le grand conseil : on rire de ce conseil 15. confeillers qui composent le confeil etroit ou le fenat. Ces confeils ont deux bourgmestres à leur tête, qui y président tour à tour durant deux années, Au dehors de la ville est sur une hau-

reur l'abbaye de S. Luziur, de l'ordre de Prémontré, qui pallaen 114,0. à cet ordre, de celui des Bénédiètins. Les religionaires s'en emparerent en 1329. Se envalitient tous festiones. Ils ont refituir en 1630. l'eglife & le monaftère aux Prémontrés qui y ont un abbé régulier depuis l'an 1747. Quant aux biens ils ess om gardés.

L'autre partie de Coire, qu'on nomme la Cour, ou Hoff en Allemand, est fituée fur une élevation. Elle est un peu éloignée de la ville, avec laquelle elle communique par une porte, & est fermée de auteailles. On yvoir la cathédrale de No-

tre-Dame, dont le chapitre est composé de 24 chanoines nobles ou docteurs, de fix dignirés & de l'abbé mitré de Sainte Croix dans le diocése. On v voit aussi le palais de l'évêque, & les maisons du dozen & des chanoines. Tous les autres habitans de la Cour font Catholiques. L'évêque de Coire a repris depuis l'an 1642. fa voix & feance aux diettes de l'empire : mais il n'y affifte que quand il veut & ne fournit aucun contingent comme allié des Suiffes. Il est élû par ion chapitre ; & fon élection est confirmée par le Pape. Ses chanoines font plus riches que lui à proportion; puisqu'ils jouissent chacun de près de mille écus de rente, ce qui est beaucoup pour un pays autil merat. L'évêque avoit autrefois un domaine fort étendu ; & la plupart des communautés de la ligue de la Maison de Dieu en dépendoient : mais plusieurs se sont rachetées pour de l'argent ; & les autres ont fecoué le joug en changeant de religion. Il possede le château de Furstenan à 5, lieues au midi de Coire. Ce prélat & son chapitre se firent bourgeois de Zurich en 1419. pour co. ans , & s'allierent en 1498, avec la ligue Grife & les Cantons Suiffes, L'évêque a fes grands othiciers au nombre de quatre. Son diocése comprend le pays des Grifons & une partie de la Suisse. Il n'à plus aniourd'hui aucune part dans le gouvernement de la république des Grisons.

La vallée de Munferiral fêtuée dans la Caddée fur les frouieres du Tirol, forme une communauré de cette ligne. Elle prend fon nom d'un ancien monstèter on abbaye de filles Bénédicines frondée par Charlemagne four l'invocation de la Viere, e. L'abbave de Bénédicins du Mun Str., Maris fondée aux UII, fiétels, qui dépend du Tiroleft dans le voifinage de cette vallee. Il ya de seaux themmiels « 3. Maris. Baldsufféin eft une batronie libre de indipendante, a veu un chitexu for, à un:

mille au dessous de Coire. Ses seigneurs ont droit de battre monnoye.

3. La ligue des Dix Droitures prend son nom des dix jurisdictions dont elle est composée, quoiqu'elle ne renferme que sept communautés, dont 3. se subdivisent chacune en deux jurisdictions. Elle est la moins étendue des trois ligues, & occupe la partie la plus septentrionale du pays des Grisons proprement dir. Ces 7. communautés le liguerent ensemble en 1436. après avoir secoué le joug de la maison d'Autriche; & elles se liguerent en 1471. avec les deux autres ligues. Elles s'allierent en 1990, avec les cantons de Zurich & de Glaris & en 1602. avec celui de Berne : la plûpart des habitans suivent la religion Prétendue Réformée; & de 28. p2roisses dont cette ligue est composée, il y en a 24. qui la protessent; & 4. qui sont d'une religion mixte. On parle l'Allemand dans toutes cesparoisses, excepté 1. ou 2. villages où le Grison est en usage.

Meyenfeld, petite ville située à la gauche & auprès du Rhin, à 5. lieues au dessous & au nord de Coire en est le lieu le plus confidérable ; elle est défendue par un châreau : c'étoit une seigneurie particulière que les trois ligues acheterent en 1509. Le village de Davos, situé à 6. lieues au levant de Coire est regardé comme le cheflieu de la ligue, parce qu'on y tient tous les trois ans l'assemblée générale du pays. Le comte de Tirol a le domaine utile de cette communauté. L'abbaye de Churwald de l'ordre de Prémontré, fondée vers l'an 1150, est située dans l'étendue de cette ligue & de la communauté d'Alvenen, à 1. lieues au midi de Coire, sur une élevation au milieu des bois. Il y a un abbé regulier. S. Jacob étoit une autre abbaye de l'ordre Prémontré supprimée en 1426. Il y a des eaux thermales très-salutaires à Flaesch, & les vignobles qui sont aux environs produisent de fort bon vin-

. . .

# 2. Pays sujet des Grisons.

Il comprend la Valteline & les comtés de Bormio & de Chiavenne, situés a l'entrée de l'Italie, qu'ils ont au midi : ils ont le pays de Grisons au nord & au couchant; & le Tirol au levant : ils faisoient anciennement partie du duché de Milan, 80 furent d'abord donnés au commencement du XV. siécle à l'evêque de Coire, par Mastin, fils de Barnabé vicomte de Milan, chassé par Jean Galeas. Ce prélat les ceda aux Grisons, qui n'en jouissent néantmoins que depuis le commencement du XVI. siécle ; le duc Maximilien Sforce les leur ayant cedés en 1513. ce qui fur confirmé par le roi François I. comme duc de Milan en 1516. Ils ont 24. lieues de Suisse d'étendue du levant au couchant & fix ou sept dans leur plus grande largeur du midi au nord. Comme les peuples qui les habitent sont à l'entrée de l'Italie, & anciennement sujets des ducs de Milan, ils sont Italiens de mœurs, de religion & de langage, & zelés Catholiques; en sorte que les Grisons & les anciens habitans Protestans qui y ont des biens, ne peuvent y demeurer que six semaines de fuite, avec la permission du magistrat : ils dépendent pour la plus grande partie, pour le spirituel, des diocéses de Come, de Bergame & de Brescia.

Ces trois pays approchent beaucoup de de la beauté & de la fertilité du reste de l'Italie: on y recueille surtout d'excellent vin. Aussi sont-ils extrêmement peuplés: on ne voit partout qu'églises dans les montagnes & dans les bois; & on compte 200. paroisses dans la grande valée partagée entre ces trois pays.

### 1. La Valteline.

Ce pays est situé entre le comté de Bormio,

qu'il a au levant,& celui de Chiavenne au conchant; les Grisons au nord, & le Milanez & les terres des Venitiens au midi. Il consiste proprement en une valée fort étroite mais fort longue, que l'Adda traverse entierement du levant au couchant, dans l'espace de près de 15. lieues, jusqu'à fon embouchure dans le lac de Come.

Les Espagnols tenterent de se saisse de ce pays en 1620, pour joindre les états que la maison d'Aussiche possedoit en Italie avec ceux d'Allemagne, & pour s'assurer des passages & tenir les Grisons en bride. Ils y exciterent d'abord une révolte, durant laquelle les peuples, qui font Catholiques, égorgerent 500. Réformés qui se trouvoient parmi eux & s'emparerent de divers postes: mais comme cette entreprise étoit contraire au traité que François I. roi de France avoit conclu avec les Grifons, suivant lequel la France devoit avoir les patfages du pays à sa disposition; le roi Louis XIII. se ligua en 1624. avec la Savoye & la république de Venise; & ces puissances ayant envoyé une armée dans la Valteline, elle en chassa les Espagnols; & le pays fut rendu aux Grisons.

La Valteline prend son nom du château ou bourg de Teglio, Telium en Latin, qui en étoit anciennement le chef-lieu : elle est assez ferrile, quoique le pays soit montagneux, & elle produit entre autres d'excellent vin. Elle est partagée en trois principaux territoires & en 5. bailliages ou gouvernemens, qui ont chacun leur conseil & leur chef, élus par toutes les communautés qui les composent:ils ont aussi leurs officiers militaires qui commandent 3000. hommes choisis; leurs syndies & leurs of ficiers de justice. On tient des assemblées générales de toute la valée pour les affaires qui regardent le pays en général, dont les habitans, qui sont Italiens de mœurs & de langage, jouissent de divers priviléges sous l'autorité des Grisons. Les assemblées gé- da au pied du mont Masegrio, où on tient

nérales se tiennent à Sondrio : le gouverneur du pays pour les Grisons ou son afsefleur y préside. Les trois territoires qui partagent la Valteline sont nommés d'en Haut, du Milieu & d'en Bas.

1. Le Territoire d'en Haut, qui est le plus oriental, ne contient que le gouvernement ou bailliage de Tirano, qui prend son nom de sa capitale, & qui comprend onze communautés partagées en deux archiprêtres; sçavoir celui de Mazo, d'où dépendent les 6. communautés les plus orientales; & celui de Villa, qui contient les 5. communautés les plus occidentales du bailliage. Tirano, située fort agréablement, autrefois à la droite, & aujourd'hui sur la gauche de l'Adda où on l'a rebatie, est une ville assez peuplée & recommandable par ses foires. C'est la résidence du gouverneur & de la régence du pays: il y a tout auprès une église magnifique de la Madona ou de la Vierge, celébre par les frequens pelerinages qu'on y fait. Il y a une commanderie de l'ordre de S. Antoine à Lucro.

2. Le hailliage ou gouvernement de Teglio, qui donne le nom au pays, est situé entre le territoire d'en Haut & celui du Milieu. Il contient la douzieme partie du pays,& est partagé en 36. départemens qu'on appelle Contrées. Chacune de ces contrées fournit un député pour le conseil du pays, qui a deux chets ou présidens, qu'on appelle Doyens, tires l'un de la noblesse & l'autre de la bourgeoisse.

3. Le troisième bailliage occupe toute la partie de la Valteline qu'on appelle le Tiers du Milieu. Ce bailliage est compose de 7. communautés, & chaque communaunauté est subdivisée en plusieurs départemens. Sondrio, qui en est le chef-lieu, étoit la capitale de tout le pays: mais hiant été ruince en 1335, ce n'est plus aujourd'hui qu'un joli bourg, situé à la droite de l'Adles assemblées générales du pays. La communauté de Sondrio est subdivisée en cinq départemens : celui de Sondrio a un conseil de 7. personnes, dont 3, doivent être nobles. Ronchi, où est l'abbaye de filles de S. Laurent, est du département de Monte di Sondrio. Ponto, gros bourg litué sur la drotte de l'Adda, chef d'une autre communauté, a un collège de Jésuites. Trisfivio & Barban ont titre d'archiprêtré.

4. Trahona, quatrieme bailliage, occupe avec celui de Morbegno, la partie de la Valteline qu'on appelle le Tiers d'en Bas & qui comprend la partie occidentale du pays. Le bailliage de Trahona contient 11. communautés & chaque communauté est composée de plusieurs villages. Trahona est un joli bourg près de la droite de l'Adda. Ardanno chef - lieu d'une communauté a une prévôté de Charoines Reguliers. Il y a des eaux thermales à Bagni di Mascillo.

5. Morbegno, cinquieme bailliage de la Valteline a pour chef-lieu le gros bourg de ce nom situé sur la gauche de l'Adda, presque vis-à-vis de Trahona : il tire son nom de son ancienne situation dans un lieu marécageux & mal sain; ce qui a fait qu'on l'a transféré dans l'endroit où il est aujourd'hui, au pied d'une montagne sur la petite riviere de Bitto: les Dominicains y ont un couvent. Ce Bailliage est partagé en 12. communautés, où il n'y. a rien de remarquable.

#### 2. Le Comté de Bormio.

Il est situé au levant de la Valteline, & a environ 7. lieues d'étendue du levant au couchant & 6. du midi au nord. L'Adda, qui y prend sa source, le traverse du nord-est au sud-ouest. Les Grisons sont administrer ce pays par un Podesta ou gouverneur, dont la charge duie pendant 2. ans, qui réside à Bormio & qui préside ra qui l'arrose, le traverse du nord au mi-

au conseil du pays dans les affaires civiles & criminelles: il a ses lieutenans. Les habitans ont divers priviléges, & choisissent par le fort tous leurs magistrats. Cette élection se fait tous les ans au mois de Mai, dans l'assemblée générale du pays, composée de 60, députés de la ville de Bormio & de 63. autres députés des 4. vallées du pays, dont celle de Luvino n'en envoye que 4. La milice du comté consiste en 500. hommes enrollés.

Ce comté est partagé en cinq communautés, qui sont celles de Bormio; la valée Forba; la valée Interieure, la valée Inferieure & la valée Luvino. Chacune de ces valées ne compose qu'une communauté: chaque communauté est composée de plufieurs villages, & il n'y a que 6. paroilles dans tout le pays.

La ville de Bormio, qui en est la capitale, n'est proprement qu'un bourg, fortifié en quelques endroits, fort peuplé, & situé au confluent de l'Adda & de l'Isolacia, au 46. degré de latitude & au 30. de longitude, environ 20. lieues au sud-est de Coire, dans un valon protond, environné de hautes montagnes ; il y a une collégiale avec un archiprêtré. Elle est habitée par plusieurs familles nobles. Il y a des bains célébres à une lieue de ce bourg vers le nord.

## 3. Le Comté de Chiavenne.

Il est situé au pied des Alpes Rhétiennes, au couchant de la Valteline, & a environ 8. lieues d'étendue du midi au nord & 6. du levant au couchant. Il est borné au nord & au couchant par le pays des Grifons, & au midi par le Milanez; il est partagé en 3. valées ou départemens & est environné de hautes montagnes: il est trésfertile en grains, en fruits, & furtout en vin excellent, & fort peuplé. La riviere de Meiches: mais simples en leurs meubles & en sous leurs ordres. leurs habits. Ce qui les met dans l'opulence, c'est qu'il n'y a ordinairement qu'un enfant de chaque famille qui se marie. On trouve dans le pays des mines d'une espece d'ardoise huileuse & écailleuse, dont on fait pour les cuisines des pots qui sont

d'un grand usage.

CHIAVENNE, qui en est la capitale, est située dans le centre du pays au 46. degré 20. m. de latitude, sur la riviere de Meira, à 2. à 3. lieues au nord d'un lac auquel elle donne son nom, & dans lequel cette riviere a son embouchure : elle est dans un vallon, & elle occupe, avec ses jardins, tout l'espace qui est entre les montagnes; en sorte que les grottes de la montagne servent de cave aux habitans. Elle tire son nom, de sa situation, parce qu'elle ferme l'entrée du pays des Grisons d'un côté, & de l'Italie; & de l'autre qu'elle en est la clef : ce qui est fignifié par Clavena, qui est fon nom Latin. Les Allemands l'appellent Claven. Ce passage étoit défendu par un bon château que les Grisons démolirent en 1536. La ville est grande, bien bâtie & bien peuplée; elle l'étoit beaucoup plus il y a environ s. siècles, que toute la partie septentrionale fut ensevelie sous la chûte d'une partie de la montagne qui se détacha des Alpes. Elle dépend pour le spirituel du diocése de Come dans le Milanez. On compte six eglises dans son enceinte & 3. au dehors: l'une des principales est l'abbaye réguliere de Ste. Marie de Bénédictins de la congrégation du Mont-Cassin. Le palais du gouverneur, que les Grisons y envoyent avec le titre de commillaire, & qui a un plein pouvoir dans les affaires civiles & criminelles, est très-beau. Les habitans ont le gouvernement politique, qu'ils exercent par leurs magistrats élus tous les ans par le sort,

di. La plupart de ses habitans sont fort ri- militaires, qui ont mille hommes choisis

Il y a quantité de beaux vignobles aux environs de la ville : ils produisent un excellent vin qui a le goût aromatique. Les raisins qui sont fort gros ne se recueillent qu'au mois de Novembre, & on les garde long-tems avant que d'en faire du vin. La réverbération du soleil dans les montagnes des environs contribue beaucoup à les faire meurir. Le lac de Chiavenne est de figure ovale, & a deux milles de diametre. Il se jette au midi par un canal peu large dans celui de Come, dans le Milanez. La valée ou le département de Chiavenne est partagé en 4. communautés qui contiennent plusieurs villages. Pleurs, ou Piuri en Italien, est la seconde place du pays; c'est un bourg d'environ 2000. ames: c'étoit autrefois une grande ville, qui en 1618, fut ensevelie sous les ruines d'une montagne voifine, par un tremblement de terre. Il est situé sur la riviere de Meira, à une lieue de l'ancienne ville qui fut détruite par cet accident. S. Jacques ou San Giacomo, est la troisième valée ou département du comté de Chiavenne. Il est partagé en 12. quartiers, qui ont chacun un ou deux villages. Il y a un confeil particulier de 12, personnes dans cette valée.

# S. 4. Le Valais.

Ce pays, qui a été la demeure des Séduniens & des Veragres, peuples des Alpes Pennines dans les Gaules, & qui est le plus méridional de la Suisse, est borné au nord par le canton de Berne, au levant par celui d'Ury & les Bailliages Italiens foumis aux Suisses; au midi par le Milanez & le Piémont; & au couchant par la Savoye, dont il est separé par le Mont Sains Bernard: le Rhône, qui prend sa source à l'extrêmité orientale du pays, à la monau nombre de 14. Il y a aussi des officiers : tagne de la Fourche, parce qu'elle se partage en deux, le rraverse du levant au couc'allierent avec les Suisse en 1477. &
c'hant dans som milieu, & y formeu une 175,3 alliance qua y été depuis planieurs
33. lieus communes de France ; & puis en convoillée : Tévêque y conserva un
33. lieus communes de France ; & puis en refle d'autorité dont il a continué de pour
prenant fon cours fui de de la anoté ouelt, Danie le XV. sied ce caus de l'auta pays &
d'continué de le parcourir en le feparant cour du Bis se fairent une cruelle genera
de canton de Berre pendant ; à d. é leuxes, Les Haust y Valiafans vianquieuret enfin
jusqu'i son embouchure dans le lac é Gécart du Bis, dont ils finet une province in fine le province in plus qu'en de l'autorité de l'entre de l'autorité de l'entre de

nord, eft de 10, à 12, lieues. Le Valais est environné, excenté du côté du couchant, de montagnes fi hautes. qu'elles font en tout rems couvertes de neige. Il s'ouvrit un volcan en 1714. dans une de ces montagnes fituée à deux liques de Sion vers le couchant. L'air v est par conféquent extrêmement froid en hyver , mais il est assez chaud en éré ; il est moins fain le long du Rhône que dans les montagnes; & les habitans qui font la plupart balanés, font fujets aux fiévres. Il est fertile en grains, en fruits, en pâturages; & on v requeille affez de vin furtout de muscat qui est fort bon. On v trouve des eaux minerales , beaucoup de gibier & quelques mines : les montagnes qui l'environnent ne laissent dans le milieu du pays, que l'espace qui est entre elles & le Rhône. Elles s'élargiffent quelquefois & forment des deux côtés de ce fleuve des valées, de cinq, de huit & quelquefois de dix lieues de long. Le pays est néantmoins très-peuplé & contient 55, grandes paroiffes.

Tome II.

1533. alliance qui a été depuis plutieurs fois renouvellée : l'évêque y conferva un reste d'autorité dont il a continué de jouir. Dans le XV. fiécle ceux du Haut pays & ceux du Bas fe firent une cruelle guerre. Les Haurs Valaifans vainquirent enfin caux du Bas . dont ils firent use province soumise à leur autorité. Ils y envoyent des baillis ou des gouverneurs pour administrer la justice ; en sorte que les peuples des fept communaurés du Haut Valais font confenverains du bas pays avec l'évêque, qui se dit prince de l'empire & comre de Valais : ils nomment enfemble le gouverneur du Bas Valais . Les Vallairans : ils paffent pour courageux & font endureis an froid, au chaud & au travail. Ils font jaloux de leur liberté & ont établi parmi eux une espece d'ostracisme.

Suivan le rapport d'un vospague modernen ovisi dans le Valais, furrous dans la capitale, une efficie d'hommes affer finguillere, qui on appelle des Critini : ils font founds, muers, imbecilles x, persigne inqui leur pendent jusqu'al la ceintres : on n'apperçois en eux aucune rarce de raifonnementix il son en revanche une s'activité fauprenance , pour tout ce qui regarde les bestina rosporels. Es familles qui one des Critini les regardent comme llus namches de la comme de la mire de la missa de la 1754 p. 1992 - 1754

On pelle Allemand dane le haur Valair, Lee Bra Valaifica patient le Remand, tyni eft un François corromput, comme division la Suific, onk chaque canton a fon jargon particultier. Lé changement des deux languest fe vois L'acté, gros bourg finé au milleu du pays. La plupart des principaux, & fouvent desgens du commun, se piquent de fçavoir le Latin, l'Italien, le François & Pallemand.

K L

Comme la plûpart des eaux du pays font chargées de talc, il y a des villages entiers, attaqués de la gouêtre. Tous les

Valaisans sont Catholiques.

Le gouvernement est démocratique : Chacun des fept départemens du Haut Valais, a fa jurifdiction separce, son chet & ion confeil, qui jugent toute forte d'affaires. Les appels de ces départemens sont portés à l'affemblée générale, ou au conseil du pays, qui se rient deux sois l'année & ordinairement à Sion : chaque village y envoye deux ou trois députés. L'évêque de Sion y préfide & le bailli recueille les suffrages. Outre les appels qu'on vuide à cette aisemblée, on y traite les affaires de l'état, & on y élit les baillis du Bas Valais & autres officiers. Cette assemblée, qui jouit de l'autorité souveraine, élit tous les deux ans le bailli ou capitaine du pays, qui après l'évêque est la seconde personne de l'état.

On divise le Valais en Haut & Bas, comme on vient de le voir : le premier comprend la partie orientale du pays & l'autre l'occidentale.

### Le Haut Valais.

Il s'étend depuis la fource du Rhône jusques au dessous de Sion & renferme 30. paroisses partagées en 7. communautés ou départemens, qui occupent près des deux tiers du pays; & la partie que les anciens Seéuni ou Séduniens habitoient.

Sion en est la capitale & de tout le pays: elle est située sur la rive droite du Rhône à quelque distance de ce sleuve, dans une belle plaine, dans le centre du pays, au 46. degré 10. m. de latitude. Les Allemands l'appellent Sitten, d'une perite riviere de ce nom qui la traverse & qui la trient propre. Elle est grande, ancienne & commandée par deux montagnes isolées, qui s'élevent au milieu de la campagne. Sur l'u-

ne de ces montagnes, nommée Valeria, est un château fort, avec la collegiale de Ste-Cathérine, composée de sept chanoines, & plusieurs belles maisons. Sur l'autre montagne, appellée Turbelen ou Tourbillons est le château de l'évêque, où ce prélat réside ordinairement en été, d'où on descend à un autre château nommé la Majorie situé sur une élevation où il réside en hyver: les chanoines de la cathédrale ont leurs maisons aux environs de ce dernier château, qui est fort beau.

La ville, située au pied de ces hauteurs, est unie, grande & bien bâtie ; & elle s'embellit tous les jours. Sa principale églis'embellit tous les jours. Sa principale églis'embellit tous les jours. Sa principale église, est la cathédrale de Notre - Dame
dont le chapitre est composé de 24. chanoines ; sçavoir 12. capitulaires & 12.
domiciliés, & de 4. dignités. Les Capucins y ont un couvent & il y a un collége.

L'evêché de Sion, qui est sous la métropole de Tarentaise, n'y fut établi qu'au VI. siècle, après la ruine par les Lombards de la ville d'Ostodurum, ancienne capitale du pays. Charlemagne donna & S. Théodule evêque de Sion & à fes successeurs la préfecture du pays ; d'où ces prélats prirent occasion de s'ériger en souverains du Valais: mais cette souveraineté leur sur disputée par les peuples, qui les réduirent enfin à la qualité de simples gouverneurs ou magistrats, quoiqu'ils ayent continué de se qualifier Comtes de Valais & Princes de l'Empire. Ces prélats avoient difcontinue d'assister aux dietres de l'empire; ilsse sont fait rétablir depuisun certain nombre d'années dans la matricule de l'empire, pour avoir droit d'affister aux diettes quandils le jugent à propos:mais ils ne rendent aucune obeissance ni aucune redevance à l'empereur, aux états de l'empire & aux chambres impériales, à cause qu'étant alliés des Cantons Catholiques, ils jouissent des franchises attachées au corps Helvétique.

L'évêque de Sion préside aux états du Valais, avec une autorité à peu près semblable à celle du doge de Venise. La monnoye du pays se bat à son coin, & les actes publics & particuliers se sont sous son autorité: mais le pouvoir souverain réside dans l'assemblée générale du pays. L'évêque jouit d'un domaine particulier qui est considérable, & il exerce la souveraineté sur 20, villes ou châteaux. Il est élû par son chapitre, qui choisit par voye de serutin 4, sujets de son corps, & les présentent à l'assemblée générale, laquelle se détermine pour l'un des quatre & lui prête serment de sidélité.

Le diocése de Sion comprenoit anciennement 70. paroisses. Les 55. du Valais en sont encore partie : mais les autres étant dans le canton de Berne, sont au pouvoir des Prétendus Résormés. Il y a peu de couvens dans le diocése.

Le département particulier de Sion, qui est le septiéme du haut Valais, a 8. milles de longueur & un peu plus de largeur.

Les autres chefs lieux de mandement du Haut Valais sont 1°. Siders tenommé pour les bons vins & pour son laffran : les Carmes y ont un couvent; 2°. Brig ou Brige bourg situé à la gauche du Rhône & à peu de distance de ce seuve. Il y a un collège de Jésuites & il est renommé pour ses eaux thermales; c'est la résidence du capitaine du pays, 3° Vispe, Fisp ou Fischback, bon bourg renommé pour ses mines de cristal. Il y a deux églises & plusieurs jolis bâtimens. La plupart des familles nobles du Valais tirent leur origine de ce bourg : il est situé sur la rive gauche du Rhône, sur une petite riviere qui lui donne son nom. 4°. Leuck ou Lench autre gros bourg, sur la rive droite du Rhône: il y a deux églises, plusieurs belles maisons, un hôtel - de - ville fort beau, & un château à l'antique, qui appartient à l'évêque de Sion vil y a des bains

célébres par toute la Suisse à deux lieues de ce bourg au pied du Mont Gemmi: comme ce bourg est presque au milieu du pays, les députes du Valais s'y assemblent souvent avec ceux de l'evêque, pour déliberer des affaires d'etat. Les deux langues, l'Allemande & le Romand, sont en usage également à Leuck. 5°. Ravon ancienne batonnie sur la droite du Rhône. 6°. Gomps. Les assemblees du département pour les assaires civiles & criminelles se tiennent au bourg d'Arnen.

### Le Bas Talais.

Cette portion du Valais en renferme la partie occidentale, & occupe le pays habité par les anciens Veragres: il contient 25. paroilles partagées en fix communautés ou bannières, 3. à la droite & 3. à la gauche du Rhône.

S. Maurice, bourg qui est l'ancienne Agaunum cité des Veragres, est le chef-lieu d'une des fix communautés. Il est situé à la gauche du Rhône, à 6 lieues au couchant de Sion, & à 14. au levant de Généve. S. Sigismond roi de Bourgogne tonda en 312. nn célébre monastère en ce lieu, qui étoit de son domaine. On le nomma aussi Tarnat, parce qu'il étoit contigu à une ville de ce nom. Il y eur anciennement jusqu'à 900, moines, & ce qu'on appelle Lan Sperennis, dans ce monastère ; en forte que les moines qui l'habitoient se relevoient successivement, pour chanter continuellement les louanges de Dieu. Cette abbaye, qui prit le nom de S. Maurice après qu'on y eut découvert vers la fin du IX. S. les reliques de ce S. Martyr & de ses compagnons, passa en 1128. des Bénédictins aux Chanoines Reguliers de S. Augustin, qui la possedent encore, & qui ont un abbé régulier à leur tête, foumis à l'évêque de Sion tant pour le spirituel que pour le temporel. Les abbés de S. Maurice se sont qualifiés autrefois princes de l'empire, & Kkij

cette abbave est encore considérable. Elle fut presque réduite en cendres en 1692. par un incendie : on l'a rétablie depuis. Le bourg est au pied d'une haute montagne, jointe à une autre montagne, qui est de l'autre côté du Rhône, par un pont extrêmement hardi composé d'une seule arche. Ce pont est comme une porte qui ferme le passage de la valée, dont l'abbe de S. Maurice est le maître. Le bourg est défendu par un affez bon château. On y trouve de précieux restes d'antiquité. C'est le pas-

fage pour aller en Savoye.

Martinach ou Martigni est un autre bourg chef-lieu d'une des six communautés du Bas Valais. Il est situé dans une plaine entre de hautes montagnes, à quatre lieues au dessus & au sud-est de Saint Maurice à la gauche du Rhône, près de l'endroit où ce fleuve reçoit la riviere de Drause; & 1 . lieues au dessous & au sudouest de Sion. L'opinion commune est que c'est l'ancien Octodurum cité des Veragres, où Saint Maurice & ses compagnons souffrirent le martyre sous Diocletien, &c où il y avoit dès le IV. fiécle un évêché, qui après la ruine de cette ville par les Barbares, fut transféré à Sion au VI. On voit auprès de ce bourg les ruines d'un ancien château. Outre les six communautés du Bas Valais soumises à la république des Valefans; elle possede le gouvernement de Montey & le châtellente de Bouveret qu'elle a conquis sur la Savoye en 1535.

# 5. 5. La République de Généve.

Généve est une ville allice des Suisses & située à l'extrêmité d'un lac qui porte son nom, entre la France, les états de Savoye & la Suisse, au 46. degré 12. m. de latitude & au 24. de longitude. Elle est ancienne & elle étoit déja considérable du tems de César : elle faisoit partie du pays des

Allobroges, peuples qui avoient été deis soumis par les Romains, & qui étoient compris dans la Province Romaine ou Gaule Narbonnoise. Après avoir passe de la domination des Romains, sous celle des Bourguignons, elle tomba au pouvoir des François qui la firent gouverner par un comte, comme les autres cités des Gaules : elle fut ensuite comprise dans le royaume de la Bourgogne Transjurane; qui fur uni à l'empire d'Allemagne sous

Conrad le Salique.

L'évêché de Généve fut établi dès le IV. Siècle sous la métropole de Vienne. Les évêques jouirent d'abord de l'autorité temporelle sur la ville par les bienfaits des rois de Bourgogne. L'empereur Frédéric Barberousse les confirma dans certe autorite à la fin du XII. siècle, & leur accorda même les droits qui appartenoient à l'empire sur cette ville; ne se réservant que les droits purément honorifiques quand il seroit en personne à Généve. Ces prélats, en qualité de seigneurs de la ville, pritent les comtes de Génévois pour leurs avoués, leur inféoderent le Vidonnat de la ville & le comté de Génévois, dont ils le réserverent l'hommage, avec la justice & la seigneurie de la ville, & le droit de battre monnoye. Cette ville avoit néantmoins ses privilèges & ses franchises, & les habitans avoient part au gouvernemem. La ville sur enfin reconnue pour ville impériale en 1531. La charge de vidame de Généve avant passé dans la maison de Savoye au XIII. S. les princes de cette maison firent divers efforts pour s'asfujettir enticrement la ville; mais ils ne purent réussir; & les habitans s'étant partagés en deux factions, celle qui étoit opposée au duc de Savoye prévalut. Cette faction se forma au commencement du XVI. fiécle; & on appella ceux qui en étoient, Eignots, ce qui signific en Allemand, les Confédérés pour maintenir la liberté; d'où

d'Huguenots, qui passa en France quelques années après : cette faction s'allia pour se soutenir, avec les cantons de Berne & de Fribourg en 1526, malgré l'oppofition de l'évêque. Deux ans après, les Génévois se déclarerent pour les nouvelles opinions sur la religion prêchées par Zuingle, & embrassées par les Bernois leurs alliés, se rendirent maîtres de la ville, se fortifierent; & détruitirent les eglises & les monaitères des fauxbourgs. Ils chaiferent enfin en 1535. l'évêque avec son chapitre qui se retirerent à Annéci, chasserent aufsi tout le clergé séculier & regulier de la ville, firent profession publique de la religion Protestance, abolirent l'exercice de la Catholique, & s'érigerent en république, fous l'alliance des cantons Suilles Protestans qu'ils conclurent en 1558. & 1584. Ils se sont maintenus depuis dans le gouvernement républicain; en forte que c'est aujourd'hui une république libre & souveraine; qui jouit de la franchise du corps Helvétique : mais elle a tenté jusqu'ici inurilement d'avoit séance dans l'afsemblée générale des Treize Cantons.

La ville de Généve occupe les deux bords du Rhône qui la parrage en deux parries. La plus grande, qui est proprement la ville de Généve, est située sur la rive gauche du fleuve, qui faifoir en cer endroit la féparation de la Narbonnoise & de la Celtique. Elle va en s'élevant par une pente douce jusques au haur d'une colline où est la Cité. L'autre partie, qu'on appelle Saint Gervais à cause de la paroisse de ce nom, n'étoit anciennement qu'un fauxbourg. Au milieu de ces deux parties il y a une isse dans le Rhône qui est habitée, & qui les soint par deux ponts de bois.

En général la ville de Généve est grande, bien batie, & bien peuplée par proportion à la grandeur : on compte qu'elle contient plus de 20000, ames. Le séjout

s'est formé vraisemblablement le mot en est agréable; & les habitans sont polis & pleins d'esprit. Ils s'appliquent à diverfes manufactures, & furtout à l'horlogerie & à la dorure. La ville est fort belle, fort commerçante : on y voit plusieurs beaux bâtimens publics & particuliers; & elle s'embellit tous les jours. Le principal remple est celui de S. Pierre, qui est l'ancienne cathédrale : c'est un très-bel édisce; on y voit entr'autres les tombeaux de Henri duc de Rohan & de Théodore de Beze. Outre les églises Françoises de cette ville, qui sont au nombre de 4. il'y en a' deux d'Allemandes, dont l'une est Calviniste & l'autre Luthérienne, & une église Calviniste Italienne. La maison-de-ville & l'arcenal font remarquables: mais ce qu'il y a de plus beau à voir, ce sont les fortisscations de la ville, & la bibliothéque publique. L'académie & le collège de Généve furent fondés aussi-tôt après le changement de religion en 1336. Il y a des prosesseurs pour l'Hebreu & le Grec, pour les langues orientales, pour la philosophie, la théologie, le droit, &cc cette académie a produit des hommes célébres parmi les Protestans. L'hôpital général est encore un batiment remarquable.

> A l'égard du gouvernement, l'autorité souveraine est entre les mains de l'assemblee générale de la bourgeoisse, qui se rient pour l'élection des syndics & de quelques autres officiers, on dans des cas extraordinaires : elle est composée d'environ 1500. citoyens ou bourgeois. Dans l'intervalle : le gouvernement est entre les mains d'un conseil composé de 200, perfonnes, d'où on tire le petit conseil, qui y est comptisse qui est composé de 25. perionnes. Parmi ces 25, il y en a 16, qu'on appelle syndics & qui sont les chess de la république. Quatre de ces syndics tiennent par tout le gouvernement d'année en annce. Outre cela il y a le conseil de 60. pour les affaires importantes : il est com

posé du conseil des 25. & de 35. conseillers tirés des 200, On renouvelle les charges tous les ans au mois de Janvier ; & outre cela il y a plutieurs chambres pour l'administration de la justice & de la police.

Les revenus de la république montent environ à 120000, écus. On compre dans la ville 14. pasteurs & autant pour la campagne : ceux de la ville font chargés de prêcher dans les 4. paroisses de Génève. La république de Génève mossede aux

environs de la ville une petite étendue de pays, qui contient 11. paroifles, & qui faifoit partie du Génévois dont on a parlé ailleurs. Tout ce pays est fort fertile , fort beau, bien cultive & rempli de maisons de campagne. Le lac de Généve où le lac Leman, qui fépare la Suisse de la Savoye, a 16. lieues de longueur du côte convexe de la Suiffe & environ 12. du côté de la Savoye : il a 5. lieues d'étendue dans fa plus grande largeur. Le Rhône le traverfe dans toute sa longueur, & en fort à Généve. Il est profond & fort poissonneux: c'est le seul de la Suisse qui ne se oèle jamais.

#### 4. 6. Les Comtés de Neuchatel de de Vallengin.

Ces deux comtés font un petit état fouverain, qui est borné au couchant par la Franche-Comté, dont il est separé par le Mont Jura & par le Douxtaumord par l'évêche de Bâle ; & au fud par le lac de Neuchâtel & les cantons de Berne & de Fribourg. Il a 12. lieues de long & c. de large : d'autres ne lui donnent que 10. lieues communes de France de long fur 3. & demi de large. Il faifoit anciennement partie de la Bourgogne Transjurane ; & il a en depuis la fin du XII. siècle ses comtes particuliers & fouverains, qui s'allierent au XIV. avec les cantons de Berne, Lu- Laufanne réfidant à Fribourg. Il y a dans cerne, Fribourg & Soleure. Ce comté passa le pays beauconp d'autres villages qui à la fin du XV. dans la maison de Lon- n'ont point d'églises & 3000, maisons des

gueville. Jean - Louis d'Orleans dernier male de cette maifon étant mort en 1694. sans enfans, Marie sa sœur Duchesse de Nemours, fur investie de cette principauté par les états du pays; & après la mort atrivée en 1707, ils donnerent la même invettiture au roi de Pruffe : elle lui fut confirmée par le traité d'Utrecht en 1713. & ses successeurs en ont joui depuis.

Ce pays, fitué parrie en plaines & parrie en montagnes, est fertile en vins, en grains, en fruits & en pâturages : on éleve beaucoup de chevaux fur les montagnes , & il abonde en gibier. Le lac de Neuchâtel, qui est fort poissonneux, a 7. lieues de long fur 2. dans fa plus grande largeur; mais on prétend qu'il s'est fort retreci depuis un certain nombre d'années.

Le pays est gouverné par le prince ou fouverain, qui établit un gouverneur à la tête du conseil d'état. La justice y est rendue par 11, tribunaux inférieurs, d'où on appelle à celui des trois états du pays. composé de 4. nobles . 4. chârelains & 4. juges du confeil de ville. Le gouverneur préside à ce tribunal, accompagné du chancelier & du procureur général. On plaide devant ce tribunal, comme devant ceux de France.

Les deux comtés de Neuchâtel & de Vallengin unis ensemble contiennent 44. tant villes que principaux villages qui ont leurs églises, parmi lesquelles il y en a 31. de paroissiales : les autres sont des annexes. Toutes ces celifes font de la religion Prétendue Reformée que le pays embraifa en 1530. Il v a de plus fix clochers ou églifes dans la Chaftellenie de Landeron qui se sont conservées dans la profession de la religion Catholique, sans aucun melange. Les Catholiques du pays font foumis à l'autorité de l'évêque de en sorte qu'il est fort peuplé, & qu'il peut mettre 8000, hommes sous les armes.

Les peuples de ce pass jouissent de grands priviléges, dont ils sont fort jaloux: ils sont polis, ingenieux & laborieux.

La ville de Neuchatel est gouvernée par les propres magistrats, qui forment un grand & un petit conseil : elle s'allia en 1406. avec le canton de Berne. Cette ville, nommée en Latin Neocomum & en Allemand Newenbourg, capitale du pays, est fituée fur le bord occidental du lac, auquel elle donne son nom & dont on a déja parlé, au 47. degré 5. m. de latitude, à 11. lieues au fud-ouest de Soleure & 125. au nord-est de Généve. Elle est belle, pafsablement grande & dans une simution inégale : on y voir de beaux édifices. La petite riviere ou torrent de Sion la traverse avant que de se jetter dans le lac. Le château où réside le gouverneur, est sur la hauteur qui commande la ville : c'est un grand bâtiment à l'antique. Les Religionaires y ont doux remples l'ancien & le nouveau: ce dernier fert aush pour l'église Allemande, car on parle François dans tout le pays, ou plutôt un patois particulier approchant du Bourguignon.

Wallengin est un petit bourg situé à une lieue au nord-ouest de Neuchâtel, & chef lieu d'un comté qui a cinq justices subalternes dans son étendue. Les 16. autres justices sont dans l'étendue du comté de Neuchâtel, qu'on partage avec celui de Wallengin en 4. châtellenies.

# §. 7. La République de Bienne.

Bienne, ou Biel en Allemand, est une petite ville si uée à 6- lieues au nord-est de Neuchâtel & à autant au sud-est de Soleure. Son nom fignisse une Hache dont elle a la forme; & elle en porte deux dans

ses armes. Elle est bârie en un lieu fort agréable; au pied d'une colline chargée de vignes, sur la riviere de Suze, & tort près d'un lac extrêmement poissonneux, auquel elle donne son nom, dans un petir pays dont elle est capitale, & qui est entre la Suisse propre, l'évêché de Bâle, la Franche-Comté & le comté de Neuchâtel. Cette ville est une espece de république qui a son grand conteil composé de 30. bourgeois; & son petit conteil composé de 24 avec un bourgmestre qui en est le chef & qui a le soin de l'administration des affaires. Les conseillers sont pris entre les hourgeois partagés en six tribus. Cependant elle ett en quelque facon dépendante de l'evêque de Bâle, qui a droit d'y établir un maire, préfident du conseil, dans les affaires criminelles; & de lui demander un certain nombre de troupes en tems de guerre ; il y reçoit aussi les dixmes & une partie des amendes. Le terroir de Bienne n'a pas beaucoup d'étendue. Tous ses habitans sont Réformés: ils sont dans l'alliance des Suisses & sont bourgeois de Berne depuis le XIV. siècle.

La vallée de S. Imier ou la Seigneurie d'Arguel, divisée enplusieurs communautés, qui ont chacune leur amman, appartient à cette ville, qui à cause de l'alliance qu'elle conclut en 1479, avec les Treize Cantons, a le droit d'avoir un député à leur assemblée. L'Allemand est la langue dominante à Bienne. Le Romand ou le François y est aussi en usage; & il y a un temp'e pour les Résormés François. Cette ville étoit du diocése de Lausanne.

# §. 8. La République de Mulhausen.

Cette ville, enclavée dans le Sundgaw ou la haute Alface, est située à solieues au nordouest de Bâle & se gouverne en république sous l'alliance des Treize Cantons : elle est située sur la riviere d'Ill, dans une

cerent à leur alliance en 1586. & la ville de Mulhausen ne l'a conservée depuis qu'avec les 4. cantons Protestans. La 11viere d'Il & deux autres petites rivieres l'environnent & lui servent de tosses, qu'on palle sur des ponts : le gouvernement est démocratique, & les bourgeois sont partagés en six tribus, d'où on tire le grand conseil composé de 24. conseillers, & le petit composé de 18. les deux conscils ont les bourgmestres pour chefs.

La ville de Rotweil en Souabe a été alliée des Suisses depuis l'an 1463, mais

cette alliance a fini en 1632.

# LES SUJETS DES SUISSES.

On appelle sujets des Suisses divers bailliages, pollédés en commun par un certain nombre de cantons, tant au dedans qu'an dehors de la Suisse.

# 6. 1. Bailliages sujets des Suisses au dedans de la Suisse.

1. Le comté de Bade: c'est le principal & le plus beau des bailliages possedés par les Suilles en dedans du pays. Ce bailliage s'étend jusqu'à la jonction de l'Aar avec le Rhin, dans l'espace de 7. à 8. lieues de

belle campagne fertile en bled, en vin & Suisse du midi au nord, & de deux à troit en fruits; elle est grande, bien batie, & de large. Il est borné au nord par le Rhin bien peuplee, & ornée de divers édifices qui le sépare du Klergow & des villes fopublics & particuliers. Après avoir dé- restieres; au levant par le canton de Zupendu du domaine des evêques de Straf- rich; au midi par ce canton & les Bailliabourg, elle devine ville impériale vers la ges libres, & au couchant par ces Bailliafin du XIII. fiécle. Les habitans s'ailie- ges & le canton de Berne. Il renferme 3. rent d'abord avec les cantons de Berne, villes, un gros bourg & plusieurs villages; de Fribourg & de Soleure & se mirent en & est arrose, outre le Rhin, par trois rivie-1464. sous la protection des sept plus an- res navigables qui sont le Limat, la Russ ciens cantons. Ils s'allierent avec les Trei- & l'Aar : le rerroir en est fertile. C'étoit ze en 1515. & embrallerent la religion anciennement un comté, qui entra dans Prétenduc Réformée en 1523, les cantons la maison de Habsbourg ou d'Autriche, Catholiques, par mécontentement, renon- sur laquelle les Suisses le conquirent en 1415. Il est partagé en plusieurs jurisdictions, & a appartenu jusqu'en 1712. aux sept cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Swits, Underwald & Zug: mais la guerre civile s'étant élevée cette derniere année entre les cantons Catholiques & les Protestans, les premiers furent vaincus; & obligés de ceder aux deux cantons Protestans de Zurich & de Berne, par la paix d'Araw, leur part du comté de Bade.

> On conserva aux habitans, qui sont Catholiques, leurs franchises & la liberté de conscience; en sorre, qu'il n'y a plus aujourd'hui que ces deux derniers cantons, & celui de Glaris, qui étoit demeuré dans la neutralité durant la guerre, qui envoyent par tour un bailli tous les deux ans pour gouverner ce comté, qui leur sert de com-

munication.

Bank est une ancienne ville fort célébre par ses eaux thermales connues dès le rems des Romains, qui lui donnerent le nom d'Aqua Helvetica ou de Castellum Thermarum; & on y découvre tous les jours des medailles & d'autres antiquirés Romaines. Cette ville, célébre d'ailleurs par le traité de paix qui y fat conclu en 1714. entre l'empereur & la France, est située sur le Limat, à 4. à 5. lieues au dessous & au nord-ouest de Zurich, dans une

plaine

plaine refferrée entre deux côteaux fort aussi une commanderie de Malte, qui a élevés, l'un en deça, l'autre au delà de la riviere : elle est jolie, passablement grande & commerçante. Ses habitans, qui font Catholiques, se gouvernent par leurs propres magistrats, & elle a son grand & son petit confeil, & fon avoyer. On y voit la collégiale de Notre-Dame : les Capucins y ont un couvent & les léfuites un collège. L'hôtel-de-ville sert pour l'assemblée du service divin dans l'église paroissiale qui conseil qui en a le gouvernement : il ser- est fort jolie. Il y a à côté une église collèvoit autrefois pour celle des Cantons. Le bailli de Bade ou gouverneur pour les cantons fait sa résidence dans un château qui est de l'autre côté de la riviere, sur laquelle il y a un beau pont de bois couvert.

Les eaux minerales qui rendent cette ville célébre, & qui lui ont donné fon nom Latin & Allemand , font mêlées de fouffre & d'alun. Elles sont à un quare de lieue au desTous le long des denx côtés de la riviere de Limath : fur un des côtés est un fort joli bourg, qui est un second Bade & fur l'autre un village. Il y a dans ce bourg une grande place environnée de belles hôteleries , dont chacune a ses bains particuliers & fort propres : on en compte plus de 60. publics ou particuliers; & ils font fort fréquentés.

Kaifersthul & Klingenau sont les deux autres villes du comté de Bade. La premiere est située sur un côteau élevé au bord du Rhin, où il y a un pont, c'est un paffage fore important ; les habitans sont Réformés : la ville appartient à l'évêque de Constance depuis l'an 1294. & ce prélat

Tome II

été transférée à Luggeren de l'autre côte de la riviere.

Zurzach est un gros bourg fur le Rhin célébre pour ses foires qui sont fort trequentées. Ce lieu est fort ancien & on y découvre tous les jours divers monumens d'antiquité. Les Catholiques & les Protellans qui l'habitent, font tour à tour le giale, qui est sort riche & dont on attribue la fondation à l'empereur Charles le Gros. Le bourg appartient auffi à l'evêque de Constance, sous la souveraineré des cantons seigneurs du comté de Bade.

Wettingen, Maris Stella en Latin, eft une abbaye de l'ordre de Cîteaux, fondée en 1127. où il y a ordinairement co. religieux : elle est sur le bord du Limath à demi lieue au dessus de Bade dans une fituation agréable. Elle est belle & bien bâtie ; & fon églife faire en double croix , est forr vaste. On y voit le tombeau de l'empereur Albert I. dont le corps fut enfuite transféré à Spire. Il y a tout auprès un bourg de même nom qui est ancien, Fabr est une abbave de Benédictines situće à la droite de la riviere de Limath.

Le comté de Bade s'étend au delà & 1 la droite du Rhin dans le Kletganv, où il y a plusieurs villages qui en dépendent. On y fuit les deux religions.

2. Le Turgow ou Thourgan. Ce pays prend fon nom de la riviere de Thur qui le traverfe. Il s'étend des deux côrés de possede austi en sief celle de Klingenau: cette riviere, & dépend de la souverainecar la souveraineré appartient aux cantons té commune des huit anciens cantons ; ils seigneurs du comté de Bade. Cette der- y envoyent tour à tour un bailli qui le niere est située sur la rive droite de l'Aar gouverne pendant deux ans. Il est borné à une lieue de Waldshut, l'une des qua- à l'orient & au nord par le lac de Constantre villes Forestieres : les habitans sont ce, au couchant par le canton de Zurich . Catholiques. Il y a une collégiale, une & au midi par les terres de l'abbé de Saint paroiffe, & un couvent de Guillelmites, Gal. Ce bailliage, qui est le plus grand nommé Sion, dans le fauxbourg. Il y avoit qu'il y ait dans toute la Suisse, a environ au couchant & sept à huit du midi au nord. C'est un des plus beaux pays de la Suisse, agréable, riche & servile en tout ce qui peut être nécessaire à la vie : aussi est-il extrêmement peuplé. Il contient 8. à 10. villes, 9. à 10. monastères, & 170. châteaux, bourgs ou villages qui sont plus de 50. paroisses : on y compte jusqu'à 72. seigneurs de jurisdiction, ecclésiastiques ou laïques. Les habitans sont des deux religions, Catholique & Protestante. Ceux de cette derniere en sont sont soumis à l'evêque de Constance. Les ministres des Prétendus Résormés y composent un synode partagé en divers dovenés.

Le bailli réside à FRAWENFELD ville capitale du pays. Elle n'est pas grande, mais elle est située avantageusement sur une hauteur, au pied laquelle coule la riviere de Murg, qui se jette ensuite dans le Thur, à six lieues de Constance vers le couchant: le château où réside le bailli est à l'extrémité de la ville, où il y a deux églises; l'une à l'usage des Catholiques, & l'autre des Résormés. L'abbaye de Richenau a divers droits sur cette ville, qui a son conseil & sa chambre de justice. Les cantons y tiennent leurs assemblées générales depuis l'an 1712, les autres lieux plus remarquables du pays sont.

Arbon petite ville située sur le bord occidental du lac de Constance à cinq à six lieues au sud-est de cette ville, & dans le domaine de l'évêque de Constance. Elle est ancienne, & connue sous le nom d'Arbor Felix dans l'Itineraire d'Antonin: les habitans jouissent de divers priviléges & sont partagés entre les deux religions, dont chacune y a son église.

Bischof-Zell, ou Cella Episcopi en Latin, jolieville située sur le Thur à 4. lieues au midi de Constance. Elle doit son nom & son origine à un monastère qu'un evê-

12. lieues de Suisse d'étendue du levant au couchant & sept à huit du midi au nord. C'est un des plus beaux pays de la Suisse, agréable, riche & ferrile en tout ce qui peut être nécessaire à la vie : aussi est-il extrêmement peuplé. Il contient 8. & ses magistrats. Les habitans sont en partie l'evêque de Constance qui y a un bailli: mais elle se gouverne par ses propres loix & ses magistrats. Les habitans sont en partie Catholiques & en partie Réformés.

Diessenhofen ville située sur la gauche du Rhin, entre celles de Schafsouse & de Stein. Elle est grande, riche & bien bâtie, & a un pont sur le Rhin: elle jouit de divers privilèges & a son avoyer & son confeil sous la protection des cantons de Zurich & de Schafsouse. Elle embrassa la religion Ptétendue Resormée en 1529. L'abbaye de silles du Val Ste. Cathérine ou Santa Catharina-Thal, est située au dessous de la ville près du Rhin.

Pfin petite ville ou bourg bien bâti & fort agréable situé dans une campagne sertile sur le Thur: il sait avec son territoire un bailliage dépendant du canton de Zurich: les habitans sont Résormés.

Steckborn au bord du lac de Constance, perite ville qui dépend du domaine de l'evêque de Constance, quoique ses habitans soient Prétendus Réformés.

Weinfelden joli bourg, chef d'un bailliage qui dépend du canton de Zurich. Il

est situé à la droite du Thur.

Fischingen abbave de Bénédictins de la congrégation de Suisse, fondée au VII. siècle par Ste. Itte comtesse de Tockenbourg qui y a son tombeau : elle est située sur le Murg au pied du mont Hoernlin à 2. lieues au midi de Wyll. Son nom Latin est Augia S. Petri; l'abbé se qualisse prince de l'empire.

Ittingen chartreuse qui passa en 1461. des Chanoines Reguliers aux Chartreux. Elle est siruée à la droite de la riviere de Thur entre Frawenseld & Diessenhosen.

Munsterlingen abbaye de Bénédictines qui se qualifient aujourd'hui chanoinesses, fondée au X. siècle & située sur le lac de

Confrance au voifinage de cette ville.

Rhinau ou Rhenou, en Latin Augia Rheni, abbave de Benedictins de la congregarion de Suiffe firuée dans une iffe du Rhin à une lieue & demie au dellous de Schaffouse, auprès des cataractes de ce fleuve. dans le dovené de Stechhorn : elle est joinre par un pont à une ville fituée fur la rive. gauche du Rhin dans une presou'ille. Elle étoit déia fondée au commencement du IX. siècle : on attribue sa fondation aux ville située sur la Russ, où il y a un pont de comres de Kibourg, Gerold de Zurlauben abbé régulier de ce monaftère l'a entierement rebâti avec l'églife au commencement de ce siécle. L'abbé est seigneur de la léges & fe gouverne par ses magistrats ville sous la souveraineré des cantons : la sous la souveraineré des trois cantons , ne plupare des habitans sont Réformés, les reconnoissant pas le bailli des provinces autres font Catholiques.

rois abbayes de filles de l'ordre de Ci- est sur la Russ l'abbaye de Gnadenthal nomteaux fous la dépendance de l'abbé de mée en Larin Vallie Gratiarum , entre cet-Wertingen, La première nommée en Latin te ville & Mellingen, Elle eft de filles de Cella B. M. ad clivum Calcarium, fut fon- l'ordre de Cîteaux, & non pas un monafdée en 1220. La feconde fut fondée en tère de Bénédictins comme la Martiniere 2252, pour des Bénédictines & elle palla l'a avancé après l'auteur de l'Erat & des deux ans après à l'ordre de Cireaux : elle délices de la Suiffe. Au deffus de Bremest fituée sur le lac de Constance près de garren est à quelque distance, à la gauche la ville & dans le dovené de Sreckborn, de la Ruff, l'abbave de Bénédictines d'Her-La troisième, nommée en Latin Vallis Li- metsur! ( Hermetis Villa ) siruée auprès liorum fur fondée en 1257. Tobel est une d'un village de même nom , & soumise à commanderie de Malte, & Paradis une l'autorité de l'Abbé de Mouri, dont elle abbave de Cleristes située à la gauche du est éloignée d'une lieue & demie. Rhin entre Dieffenhofen & Schaffoufe.

liages & en Allemand Freren Aemoter font de la Ruff, le long de cette riviere, en- de quelques priviléges. tre les cantons de Zurich & de Berne. dans l'espace de sept à huit lieues de Suis- fée & Niderwyl , formoient autrefois chafe de long & de deux à trois de large. Ce cun une feigneurie franche & indépenquartier comprend deux villes , 4. bourgs, dante ; ce qui leur a fait donner le nom de trois ou quatre monastères & plusieurs Francs Bailliages. Le premier est fort joli

bitans professent la religion Catholique , appartenoient aux 8, anciens cantons qui y envoyoient tour à tour un bailli pour les gouverner ; mais par le traité de paix d'Araw en 1712, on partagea ce pays on haut & bas. Le haut demeura aux 8. cantons : mais le has fur adjugé aux troit cantons de Zurich . Berne & Glaris oui y envoyent un bailli à l'alternative.

On voit dans ces bailliages Bremgarten. hois. Elle off hien barie, parragée en haute & basse, & environnée de trois côtés par la riviere. Elle jouir de grands privilibres: & elle exerce la batte jurisdiction Kalchrein, Feldbach, & Tennikou font fur quelques villages voifins. Au deffous

Mellingen autre ville des francs baillia. 2. Les Bailliages on Offices libres. Ces ges est aussi fituée sur la Russ où elle a un bailliages, qu'on appelle aussi Francs Bail- pont de bois, Elle est petite, mais dans une situation agréable, à deux licues de un pays long & étroit , firué au couchant Lentssbourg & à autant de Bade. Elle jonit

Les trois bourgs de Meyenberg, Richenvillages. Il composoit autresois le comté & a un château : il dépend ainsi que le sede Rore. Ces bailliages, dont tous les ha- cond de la portion des Francs bailliages

ciens cantons ou du haut pays.

riche abbaye de Bénédictins de la congrégation de Suille, lituée à lix heures de chemin au midi de Bade, sur la petite riviere de Bintz. Elle fut fondée en 1017. dans le doyené de Lucerne au diocése de Constance par Wernier evêque de Strafbourg, fils de Ralbold comte d'Habsbourg; & c'est le plus ancien monument de la piété des comtes de ce nom, tige de la maison d'Autriche, originaire de la Suisse. Ce prélat lui donna pour dessenseur fon frere Lancelin comte de Habsbourg & ses descendans. La comtesse Itte mere de Wernier contribua aussi à la fondation. L'église, qui est sous le nom de S. Martin, & les bâtimens, qui ont été nouvellement rebatis, sont très-beaux : la bibliothèque est nombreuse. L'abbeest prince de l'empire depuis l'an 1701. la communauté est ordinairement de ço. religieux.

Huzkilch est une commanderie de l'or-

dre Teutonique.

4. Le Rhinthal. C'est une valée de l'ancienne Rhétie, étroite, longue d'environ six lieues de Suisse & située sur le bord occidental du Rhin, depuis la baronie de Sax jusqu'au lac de Constance, au conchant du canton d'Appenzel. Ce pays qui est ferrile en bled & en lin, mais surrout en vin, est partagé en (, communautés, qui ont chacune deux chefs ou Ammans. Les huit anciens cantons & celui d'Appenzel, qui ont la sogveraineté du pays depuis la fin du XV. siècle, en choisssent un : l'abbé de S. Gal, qui partage le domaine ou la seigneurie du pays avec ces cantons, choisit l'autre. Ces cantons envoyent tous les deux ans, chacun à leur tour, un Gal a de grands revenus dans le pays, & teau où le bailli fait fait fa réfidence. il a presque tous ceux du haut Rhinthal. Les habitans sont la plûpart de la religion sons le borne au levant & au midi; & il

qui est demeurée sous l'autorité des 8. an- Prétendue Réformée; mais il y a aussi des Catholiques : les églises Reformées ont On voit dans cette portion Mouri belle & droit de présenter deux sujets pour être leurs pasteurs, à l'abbé de S. Gal qui en choisit un, comme patron des églises du pays.

On le partage en haut & bas Rhintal. La petite ville de Rhyneck est la capitale du bas & de tout le pays : elle est située avantageusement pour le commerce à l'endroit où le Rhin se jette dans le lac de Constance, à 5. lieues au levant de S. Gal. Il y a un fort château, où le bailli du pays pour les cantons fait sa résidence. Altstetten, autre petite ville, est la capitale du haut Rhintal : Ses habitans sont de la religion Prétendue Reformée.

5. Baronie d'Altsax. Le château de Hohensax ou d'Altsax, aujourd'hui ruine, a donné son nom à cette baronie, située au midi du Rhintal, entre le Rhin & le canton d'Appenzel. Elle appartient au canton de Zurich qui l'acheta en 1615. après l'extinction de la race des barons, & qui en a fait un bailliage: il confiste dans le château de Forsteck, le village de Sax & quelques autres. Les habitans sont de la reli-

gion Prétendue Reformée.

6. Comté de Werdeberg. Il est situé au midi de la baronie de Sax, entre la gauche du Rhin & le Tockenbourg : il dépend du canton de Glaris, qui l'acheta en 1517. du dernier comte, & qui y envoye tous les trois ans un bailli pour le gouverner. Comme les habitans de ce comté sont Réformés, le bailli que le canton de Glaris y envoye est roujours de la même religion; & il n'envoye que des baillis Catholiques à Gaster & à Utzenach.

Werdeberg, capitale de ce comté, est une petite ville assez jolie, située à la gauche bailli pour le gouverner. L'abbé de Saint du Rhin dans une plaine; il y a un châ-

7. Comté de Sargans. Le pays des Gri-

en est separé au levant par le Rhin : il a le canton de Glaris & le bailliage de Gaster au couchant, & les comtés de Tockembourg & de Werdeberg au nord. Il a six à sept lieues de Suisse de longueur & presque autant de largeur. On y voit des vallées ferriles en bled & en fruits : mais c'est un pays de montagnes. Il est mi-parri pour la religion entre les Catholiques & les Prétendus Reformés, & arrosé par 3. rivieres; scavoir le Sets qui se jette dans le lac de Wahlestadt, le Sar qui lui donne son nom, & qui se jette dans le Rhin, & non pas dans ce lac comme le dit la Martiniere, & la Tamina qui se jette aussi dans le Rhin; le pays étant à la gauche de ce seuve. Il a appartenu à des comtes particuliers qui le vendirent en 1423. aux sept anciens cantons; celui de Berne a aussi part à la souveraineté avec eux depuis 1712, ils le font gouverner par un bailli qu'ils y envoyent tour à tour.

On divise le pays en haut & bas qui composent deux bailliages : le dernier a pour capitale Wahlestadt, petite ville fort jolie qu'on nomme Riva en Latin, située auprès d'un lac auquel elle donne son nom; c'est un grand lieu de passage, pour ceux qui vont de Snisse dans le pays des Grisons. Les habitans ont leur conseil & leur avoyer avec la basse jurisdiction de la ville. Le lac auprès duquel elle est située à 5. lieues d'étendue du levant au couchant & demi lieue de large. Les habitans de Wahlestadt professent la religion Catholique ainsi que ceux de Flums, bourg qui dépend de son bailliage; mais ceux de Wartau sont protestans : c'est un bourg soumis immédiatement aux Reformés du canton de Glaris. Il y a une fonderie d'acier.

SARGANS capitale du pays & du comté de son nom, est une ville médiocrement grande, située au milieu du comté à la gauche du Rhin, à six lieues au nord de Coire. Le château où réside le bailli est planté sur un rocher élevé qui commande la ville.

Pfefers, Fabaria en Latin, est une abbaye de l'ordre de S. Benoît & de la congrégation de Suitle, sur les confins du pays des Grisons : elle dépend du diocése de Coire pour le spirituel. Elle est située fur une haute montagne; mais néantmoins dans un terrain uni, à 4. lieues au nord de Coire : ses abbés ont la qualité de princes de l'empire depuis la fin du XII. siècle. Elle sut fondée au VIII. les bâtimens qui ont été renouvellés en sont fort beaux. L'abbé est seigneur de tous les environs, sous la souverainezé des cantons, maîtres du comté de Sargans, qui en ont la protection: il v a des bains salutaires aux environs de l'abbaye.

8. Bailliages de Gaster & Utzenach. Ces deux bailliages, situés dans l'étendue du diocése de Constance, sont sous la souveraineré des cantons de Schwits & de Glaris, qui y envoyent tour à tour des baillis pour les gouverner; en sorte, que quand il y a un bailli de Schwits dans l'un, l'autre en a un de Glaris: mais quand c'est le tour de Glaris, il n'y envoye que des baillis Catholiques. Ils font situés entre la riviere de Linth & le lac de Wahlestadt qu'ils ont au couchant, & la rivière de Thur qu'ils ont au levant : leur ctenduc est d'environ six lieues du midi aunord & de trois du levant au couchant : leurs habitans sont mi - partis entre la religion Catholique & la Prétendue Reformée.

Le bailliage de Gaster, nommé Castra Rhética en Latin, a pour capitale Wesen petite ville ou bourg situé sur le bord occidental du lac de Wahlestadt à 3 lieues au nord de Glaris. Elle a été autresois sort grande. C'est un lieu de passage pour aller au pays de Grisons. Il y a trois églises & un monastère de Bernardines.

L'abbaye de Schennits est située dans l'é-

tendue de ce bailliage, à une demi lieue à la droite de la Linth. Elle fut fondée au commencement du IX. Siécle par un landgrave du pays des Grisons. Elle est occupée aujourd'hui par des chanoinesses séculieres nobles, & il n'y a que l'abbesse qui fasse des vœux: elle a titre de princesse de l'empire depuis le XI. S. Les deux cantons de Schwits & de Glaris, qui ont la souveraineté du pays, sont les avoués ou protecteurs de cette abbaye qui a été rebâtie après un incendie à la sin du XVI. siécle; elle est jointe à un bourg de même nom: elle est fort riche, & possede de grands biens dans tout le pays.

Utzenach petite ville capitale du bailliage de son nom, située à peu de distance à la droite du lac de Zurich & à six lieues au nord de Glaris, a son avoyer & son conseil. On voit dans l'eglise de Saint Antoine les tombeaux des anciens com-

tes de Tockenbourg.

Grynau a un vieux château avec un pont

pour passer la Linth.

Gambs bourg situé à deux lieues à la gauche du Rhin, & enclavé dans la baronie d'Alt-Sax, est un autre bailliage soumis aux cantons de Schwits & de Glaris.

9. Comté de Raperswyl. Ce comté n'est pas fort étendu : mais il est dans une siruation fort agréable. Il a eu des comtes particuliers & il tomba ensuite dans la maison de Habsbourg ou d'Autriche. Les habitans s'étant mis au milieu du XV. siècle sous la protection des 4. petits cantons; ceux-ci y établirent insensiblement leur souveraineté: mais les mêmes habitans ont recouvré pour la plus grande partie leur ancienne liberté, sous la protection des cantons de Zurich, de Berne & de Glaris, fous la domination desquels ils ont passépar le traité d'Arau en 1712. Ils se sont conservés dans la religion Catholique: mais en 1646. ils ont refusé de recevoir chez eux les Jésuites qui vouloient s'y etablic

La ville de Raperswil, chef du comté, est ancienne, & on y découvre tous les jours divers monumens d'antiquité. Elle est située dans une langue de terre ou promontoire qu'elle occupe entierement, & qui s'avance sur le bord oriental du lac de Zurich, à 6. lieues au sud-est de cette ville. Il y a une paroisse & un couvent des Capucins: elle est jointe au village de Hurden, qui est de l'autre côté du lac & qui en dépend, par un pont qui a 1850, pas de long & 12. pieds de large : mais qui est sans gardesous. Ce pont sépare le lac superieur de Zurich d'avec l'inferieur. La ville de Raperswil se gouverne par ses propres magistrats, & elle a son grand & son petit conseil. Le premier est composé de 27. conseillers, & le petit de 15.

A environ une lieue de Raperswil sur le lac de Zurich est l'abbaye de Wurmspach de filles de l'ordre de Cîteaux soumise à l'abbé de Wettingen: on la nomme en La-

tin Cella B. Marie.

# §. 2. Bailliages sujets des Snisses , situés hors du Pays.

Ces bailliages situés au bas des hautes Alpes du côté de l'Italie, sont au nombre de 7. Les cantons d'Ury, de Schwits & du bas Underwald acheterent les trois premiers du duc de Milan au commencement du XV. siècle. Maximilien Sforce duc de Milan chassé de ses états par les François, fit donation en 1512. des 4. derniers aux 12. anciens cantons; & le roi François I. confirma cette donation par le traité de Fribourg en 1515. Les baillis que les cantons y envoyent pour les gouverner ont une autorité absolue pour le civil & pour le criminel. Les peuples du pays, Italiens des mœurs & de langage, sont tous Catholiques & dépendent pour le spirituel des diocéses de Come, de Brescia

& vicieux.

1. Bellinzone est le plus méridional des bailliages Italiens qui appartiennent aux petits cantons; il est d'une assez grande étendue & contient 17. paroisses & un grand nombre de villages fort peuplés. Le Tesin qui se jette dans le lac de Locarno & quelques autres petites rivieres arrosent ce bailliage, qui est fertile en grains, en vin, en fruits & en pâturages. La ville de Bellinzone, capitale du pays, est située d 10. lieues au nord-ouest de Come dans une plaine, au pied des Alpes sur le bord du Telin, entre trois côteaux, sur chacun desquels il y a un château, où le bailli fait tout à tout sa résidence. Cette ville est médiocrement grande. Les Bénédictins lége public.

1. Riviera, ou Pollegio-Polese est un petit bailliage fitué au nord du précédent. Il contient neuf paroisses: la capitale qui lui donne son nom est petite & située sur la

Brenna.

3. Val Brenna prend son nom de la riviere qui l'arrole. Il est situé au nord du précédent entre le canton d'Uri & le pays bourg. Ce bailliage qui est long & étroit, ne contient que quelques villages.

4. Locarno est un bailliage aslez étendu qui contient 49, paroisses partagées en 4. communautés pour la police : il renferme trois ou quatre vallées fertiles, & est arro-Té de plufieurs petites rivieres, qui se jettent dans le lac Majeur, dont la partie superieure, qu'on appelle Lac de Locarno, est située dans l'étendue de ce bailliage.

La ville de Locarno, qui lui donne Ton nom, est située sur le bord occidental du lac à 3. lieues au Sud-ouest de Bellinzone : elle est jolie & contient 500. familles. Elle est dans une situation fort Lugano entre ce lac & celui de Come. La

& de Milan: on les accuse d'être mutins fort commerçante & on y tient de fréquentes foires. Il y a un palais qui fert de résidence au bailli : les habitans sont partagés en trois ordres; des nobles, des bourgeois & du peuple. Ils choisissent les officiers du conseil au nombre de 21. conjointement avec ceux de la campagne.

5. Lugano est un fort grand bailliage 3 situé au levant du précédent. Outre la ville de ce nom, il contient 61. bourgs ou paroisses & 105. villages fort peuples. La ville de Lugano, que les Allemans nomment Lawis ou Lawer, est située sur le bord septentrional d'un lac auquel elle donne son nom, & qui communique par un canal avec celui de Locarno, à ç. lieues au sud-est de cette derniere ville & à autant au nord-ouest de Come. Elle est méde la congrégation de Suisse y ont un col-diocrement grande : il y a plusieurs églises & un vieux château où réside le bailli.

6. Maggia, nommé Madia en Italien 🕹 & Meinthal en Allemand, est un bailliage qui confiste dans une longue vallée située au nord de celle de Locarno, arrosée par une riviere qui lui donne son nom & qui y coule du nord au midi dans l'espace de 8. lieues de Suisse. Cette riviere, après avoir traversé le bailliage de Locarno, và des Grisons: Palenza en est le principal se jetter dans le lac. La vallée, resserrée entre de hautes montagnes, a trois à quatre lieues dans sa plus grande largeur. Le bailliage confine au nord avec le canton d'Uri. On y voit la ville de MAGGIA sur la riviere de ce nom qui en est la capitale; le bourg de Gevio où réside le bailli; & plufieurs villages, dont il n'y a qu'un seul où on parle l'Allemand.

7. Mendrisso est e bailliage le plusméridional de ceux que les Suisses possedent en Italie: il a environ trois lieues de long & deux de large. Il est peuplé & contient quelques bourgs & un assez grand nombro de villages. Il est fitué au midi du lac de agréable & l'air y est doux & pur. Elle est ville de Mendrisse qui lui donne son nom, grande : elle est à deux lieues au-nordouest de Come.

### GOUVERNEMENT

ÉTAT PRÉSENT DE L'EGLISE D'ALLEMAGNE

## Et des Pays Bas.

L'Allemagne, connue des Romains sous le nom de Germanie, n'a été soumise à leur empire que le long du Rhin & du Danube; c'est-à-dire dans sa partie occidentale & dans sa partie méridionale : c'est aux environs de ces deux fleuves qu'on voyoit 5. provinces Romaines; scavoir les deux Germaniques attribuées aux Gaules le long du Rhin; & le long du Danube, les deux Rhéties qui faisoient partie de l'Italie & le Norique compris dans l'Illyrie. La foi Chrétienne fut prêchée & établie dans ces provinces dès le III. & le IV. siècles: mais les ravages des Huns conduits par Attila leur roi, & de divers autres barbares, y causerent beaucoup de préjudice dans le V. siècle & les suivans,

S. Boniface & plufieurs autres missionnaires François ou Anglois s'employerent avec succès au VIII. & dans le suivant au rétablissement de la religion dans les mêmes provinces, ou à son établissement dans la Germanie Interieure, Charlemagne les soutint par la force de ses armes; & ayant soumis la Saxe & la Bavière, il rétablit les anciens évêchés; en érigea de nouveaux, attira presque tout le pays à l'évangile, & y jetta les fondemens du nouvel empire d'Occident.

Les empereurs ses successeurs s'empresscrent à l'envi d'enrichir les eglises & les monastéres qu'ils trouverent établis ou qu'ils fonderent de nouveau, & leur don-

siruée au milieu du pays, est médiocrement les évêques, les abbés & les abbesses eurent rang & séance aux diettes de l'empire, ou aux assemblées générales de la nation en qualité de grands vassaux; ce qui a subsisté depuis.

> Lorsque l'empire d'Occident eut passé de la maison de Charlemagne dans celles de Souabe & de Saxe, les papes, qui croyoient que les empereurs leur étoient redevables de leur dignité, n'en voulurent recevoir qu'à leur fantaisse. Les empereurs, de leur côté, s'imaginant que les papes étoient soumis à leur autorité temporelle, prétendirent les élire & les déposer suivant leur caprice. La question des investitures se joignit à celle des élections; & elles causerent une si grande division entre les deux puissances, qu'elles mirent le sacerdoce & l'empire à deux doigts de leur perte. Ces differends ont cessé depuis que l'empire a passé dans la maison d'Autriche : les empereurs ont laissé l'élection des papes au collège des cardinaux; & les papes ne se mêlent plus de celle des empereurs.

A ces querelles il en a succédé d'autres en Allemagne bien plus fâcheuses : ce sont celles de religion excitées par Jean Hus, Zuingle, Luther & Calvin; qui sous prétexte de la réformer, en ont établi une nouvelle; & s'étant fait un grand nombre de sectateurs, ont introduit leurs erreurs dans une grande portion du pays qui les suirencore, & qui s'est separée de l'eglise Romaine; en sorte que de 9. provinces ecclésiastiques qu'on voyoit tant en Allemagne que dans les Pays Bas au XVI. siècle, il n'y reste plus que six archevêques; & que de 47. évêques, qui leur étoient soumis, il n'y en a plus que 30. Les autres archevêchés & éyêchés ont été supprimés depuis le changement de religion: ils étoient joints à de grands domaines dont les princes-séculiers se sont emparés à nerent de grands domaines; en forte que l'occasion de ce changement; & c'est un des

princes à changer eux-mêmes de religion & 1 embrasser les nouvelles opinions.

L'Allemagne est partagée aujourd'hui entre les provinces qui font proprement le corps de l'Empire composé de neuf cercles; & c'est ce que nous avons nommé l'Allemagne Interieure; & celles qui ne sont plus du corps de l'Empire, comme la Bohême & ses dépendances & le pays des Suisses; que nous appellons l'Allemagne Exterieure. Les archevêques & évêques de l'empire sont élus par leurs chapitres. Quant aux abbés & aux abbesses ils sont élûs par leurs communautés; soient qu'ils soient du corps de l'empire ou de l'Allemagne exterieure. En Bohême & dans les provinces de ses dépendances, qui embrasserent la foi au IX. siècle, le prince ou le roi nomme à l'archevêché de Prague & aux évêchés du pays. Les erreurs des Hussites & des Luthériens avoient fait beaucoup de progrès dans ces provinces, mais on ne souffre que la religion Catholique dans la Bohême proprement dite & dans la Moravie depuis qu'elles appartiennent à la maison d'Autriche, de même que dans les autres domaines immédiats que cette mai-Ion possede en Allemagne. Les élections se sont conservées en Suisse tant pour les évêchés que pour les abbayes, conformément au concordat Germanique: mais ies évêques & plufieurs abbés du pays ont perdu une partie de leurs domaines, par le changement de religion, dans la partie du pays qui a embrasse la prétendue réformation de Zuingle & de Calvin. Les Suifses qui ont persévéré dans la religion Catholique en sont zélés partisans.

Le pape confirme les élections des évêques Catholiques d'Allemagne, qui sont princes de l'empire & qui sont élûs par leurs chapitres; & celle des abbés, qui sont tous réguliers, suivant le concordat Germanique conclu en 1448. Par un ar-

Tome II.

des principaux motifs qui a engagé ces ticle de ce concordat, le pape a reglé les annates que chacun de ces prélats doit lui payer pour les bulles. Quand les prélatures sont vacantes, l'empereur a droit d'envoyer un commissaire impérial pour présder à l'élection.

La situation des évêchés Catholiques d'Allemagne, environnés la plûpart de villes ou de princes Protestants, a donné jusqu'ici occasion à divers princes, d'en posseder plusieurs ensemble, & quelquefois jusqu'à cinq à six, sous prétexte de les défendre & de les proteger contre l'invasion qu'on en pourroit faire. Aussi la plûpart des évêques d'Allemagne sont-ils plus curieux d'avoir une cour brillante & de vivre dans l'éclat, la splendeur & la magnificence, que la richesse de leurs bénéfices leur procure, que de remplir les fonctions épiscopales, dont ils laissent souvent le soin à des évêques suffragans ou à de grands-vicaires. Il est vrai aussi de dire, que la plûpart des diocéses d'Allemane étant d'une fort grande étendue, les évêques ont besoin de secours pour les administrer : de là vient que le pape leur accorde aisément un ou plusieurs suffragans pour leurs diocéses. Ainsi, si les anciens canons sont observés d'un côté en Allemagne par la liberté des élections qui s'y conserve; il arrive assez souvent de l'autre, qu'on les viole en mettant plusieurs évêchés, canonicats & autres dignités ecclésiastiques sur la tête d'un seul.

Le clergé séculier d'Allomagne est riche; furtout celui des cathédrales; & la plûpart des chanoines de ces églises, qui ont très-souvent la liberté de posseder plufieurs prébendes ensemble dans différentes églises, vivent en princes plûtôt qu'en eccléfiastiques : en quoi leur naissaice femble les rendre plus excufables ; car on sçait qu'il faut être d'une ancienne noblesse, pour être admis dans les chapitres des cathédrales d'Allemagne & de plutieurs

autres églifes, ou abbayes de l'empire; prérogative dont les Allemands sont fort jaloux; & qui fait que la noblesse ne s'y mésallie passcomme ailleurs. Au reste on célébre l'office divin avec beaucoup de pompe dans la plûpart des églises d'Allemagne, qui sont communement de fort beaux édi-

Le clergé régulier est à proportion aussi riche que le séculier; & il conserve encore, malgré le changement de religion dans la moitié de l'empire d'Allemagne, plusieurs belles & grandes abbayes, dont les abbés de plusieurs sont princes de l'empire, & vivent en souverains. La plûpart de ces abbayes ont de belles églises, de grands & magnifiques bâcimens & des communautés nombreules; ce qu'on doit attribuer principalement à ce qu'on n'y connoît pas les commandes : ainsi les abbés réguliers employent une grande partie de leurs revenus, soit à l'ornement de leurs églises, soit à l'embellissement de leurs monastères & à l'augmentation de leurs bibliothéques; soit à diverses œuvres de piété. L'ordre de S. Benoît possede encore actuellement en Allemagne ou dans l'empire, en y comprenant la Bohême & la Suisse, environ 150. abbayes d'hommes, une cinquantaine de prévôtés, collèges ou maisons conventuelles, & so. abbayes de filles. Parmi ces abbayes, les abbés des reois principales, qui sont Fulde, Kempten & Corwey ont rang & feance dans le collège des princes de l'empire, & il faut faire preuve d'une ancienne noblesse pour y être admis. L'abbé de Maurback en Alface se qualifie prince de l'empire, & il avoit encore droit d'assister aux diettes en cette qualité; mais il n'y affifte plus depuis que l'Alface est à la France. Les abbés de S. Gal & quelques autres de Suisse se qualifient aussi princes de l'empire, mais ils n'affistent pas non plus aux envahies par les Protestans ou unies à d'audiettes. Il y a encore une vingtaine d'ab- tres communautés. Les Chartreux ont une

bayes de l'ordre de S. Benoît en Sonabe on dans d'autres provinces ,.dont les abbés sont princes de l'empire; & sont corps avec les prélats immédiats des bancs de Souabe & du Rhin, qui ont collectivement deux suffrages dans le collège des

princes.

L'ordre de Cîteaux possede aussi plus de 80. abbayes considérables en Allemagne & pour le moins un aussi grand nombre d'abbayes de filles. Entre ces abbayes il y en a quelques - unes dont les abbés sont princes de l'empire & font corps avec les prélats des bancs de Souabe & du Rhin. Il en est de même de l'ordre de Prémontré qui possede actuellement dans l'Allemagne généralement prise; mais sans y comprendre les Pays Bas , plus de 50. abbayes ou prévôtés d'hommes & 18. de filles; & plusieurs abbés de cer ordre ont le titre & le rang de princes de l'empire dans les deux bancs des prélats de Souabe & du Rhin.

L'ordre des Chanoines Réguliers de Sa Augustin possede plusieurs maisons considérables en Allemagne, gouvernées par des chefs qu'on appelle Prévôts, entre lesquels ceux d'Elmang & de Berchtolgaden ont séance aux dietres parmi les princes de l'empire.

Enfin, on y voit plusieurs abbesses qui jouissent de la même prérogative, & qu' sont aggregées aux deux bancs des prélats immédiats dont on vient de parler. Quelques-unes de ces abbesses sont à la tête d'un corps de chanoinesses séculieres qui ne font pas des vœux, & qui dans leur origine ont professé la regle de S. Benoît ou celle de S. Augustin.

C'est ce qui reste encore en Allemagne d'un plus grand nombre d'abbayes ou de monastères qui ont appartenu autrefois & ces corps religieux : les autres ont été ou

trentaine de maisons de leur ordre en Al-chés des Pays Bas Catholiques sont à la demagne, sans compter beaucoup d'au- nomination du prince, mais les abbayes tres que le changement de religion leur a fait perdre. Les Dominicains, les Franciscains, les Augustins & les Carmes ont ont conservé le droit d'élection, conforencore un grand nombre de couvens dans mément au concordat Germanique qui y l'Allemagne Catholique; & on peut dire que tous les réguliers y vivent avec édification. Les principaux défauts qu'on leur reproche, ainsi qu'au Clergé Séculier, est leur peu d'application aux bonnes études & l'amour de la table & de la bonne chere; mais ce défaut est celui de toute la nation.

De tous les ordres religieux nouvellement établis en Allemagne, le plus puis-Lant, le plus riche & le plus acrédité, surtout dans les cours des princes, est celui des Jépossedoit en 1710. dans 5. provinces de la Société, près de 300. maisons, y compris 121. colléges; & on y comptoit en- engagement; & elles penyent en fortir viron 4500. Jésuites: ils y ont la direction de la plûpart des universités Catholiques du pays qui y sont en assez grand nombre, & il y a peu de leurs colléges, qui n'ayent ce qu'ils appellent des maisons de Seminaire qui y sont jointes, & où ils ont un' grand nombre de pensionnaires. Les Bénédictins & les peres qu'on appelle d'Elle Scuole Pie ont aussi quelques colléges.

Quant aux pays Protestans de cette, portion de l'Europe, il y a beaucoup d'u-. niversités; & on peut dire que les études y sont mieux cultivées que dans les univerfités Catholiques. Les Protestans, Luthériens ou Reformés, ont aussi beaucoup de colléges pour l'éducation de la jeunesse, qu'ils ont fondés, pour la plûpart, des revenus des anciens monastères qu'ils ont se-

On peut direia peu près la même chose des Pays Bas, Catholiques & Protestans, que nous joignons ici dans la table géographique & chronologique. Les évê-

de divers ordres, qui y sont en grand nombre, & qui sont riches & considérables, est établi. Les communautés présentent ordinairement trois sujets au prince qui en choisit un pour abbé : les Jésuites y ont 2. provinces de leur institut, & 47. maisons, parmi lesquelles il y a 35. collèges.

Outre les divers ordres religieux qui sont établis & qui ont beaucoup de couvens dans les Pays Bas Catholiques, on y voit dans la plûpart des principales villes, ce qu'on appelle des Beguinages. Ce sont des maisons fort yastes où plusieurs veu-Lites, qui en y comprenant la Hongrie, ves ou filles se retirent pour y vivre ensemble, ou séparement, de lour bien ou du travail de leurs mains, sans aucun quand elles jugent à propos. Ces Beguines portent un habit modeste & uniforme : elles font profession de soigner les malades & d'élever les jeunes filles pauvres.

> Quoique les états généraux des Provinces Unies ayent supprimé l'archeveché d'Utrecht & les évêchés de cette province ecclésiaftique, peu de tems après son érection; comme il y a beaucoup de Catholiques répandus dans tout le pays, il s'y est conservé un ou deux évêques ou vicaires apostoliques, qui y font les fonctions

épiscopales.

On a marqué dans la table suivante, par une étoile, les archevêchés & évêchés qui ont été supprimés ou secularisés, en Allemagne & dans les Pays Bas depuis les troubles de la religion au XVI. siècle & dans le suivant ; & par une croix ceux qui donnent le rang de prince de l'empire.

Mmij

#### GEOGRAPHIE HISTORIQUE, 276

TABLE GÉOGRAPHIQUE.

L'ALLEMAGNE.

comprenoit anciennement comprend aujourd hui

MITROP. PROV. ARCHEV. PROV. de de de de



TABLE CHRONOLOGIQUE.

Bohéme.

PROVINCE D'UTRECHT.

Archeveché.

Utrecht, Trajedium ad Rhenum VIII. Siecle, érigé en archevêché, XVI. S. \*

Evêchés.

Deventer, Deventria, XVI. S. \* Groningue, Groninga, XVI. S. \* Leuvarden, Leovardia, XVI. S. \*

Harlem, Harlemon, XVI. S. \* Middelbourg, Middelburgum, XVI. S. \*

PROVINCE DE MALINES.

Archevêché.

Malines , Mechlinia , XVI. S.

Evêchés.

Ruremonde, Ruremunda, XVI. S. Bosleduc. Sylvaducis, XVI. S. \* Anvers, Antherpia, XVI. S. Bruges, Bruge, XVI. S. Grand, Gandavum, XVI. S. Ypres, Tpra, XVI. S.

PROVINCE DE COLOGNE

Archevêché.

Cologne, Colonia, IV. S. électeur & chancelier pour l'Italie. †

Evechés

Munster, Monasterium, VIII. S. + Minden, Minda, VIII. S. \* Ofnabruck, Ofnabrucum, VIII. S. T. Liege , Leodium , VIII. S. †

PROVINCE DE BREME:

Archevêché.

Bréme, Brema, VIII. S. érigé en archeveché, IX. \*

Evechés.

Lubec, Lubecum, XII. S. \* Ratzebourg, Ratzeburgum, XI. S. \* Suerin, Suerinum, XII. S. \*

PROVINCE D E MAGDEBOURG:

Archevêché.

Magdebourg, Magdeburgum, X. S.

Evêches.

Havelsberg, Havelsberga, X. S. \*
Brandebourg, Brandeburgum, X. S. \*
Mersbourg, Mersoburgum, X. S. \*
Naumbourg, Naumburgum, XI. S. \*
Meislen, Mijna, X. S. \*

# PROVINCE DE MAYENCE.

## Archeveche.

Mayence, Moguntia, III. S. électeur & chancelier pour l'Allemagne. †

## Evêchés.

Wormes, Vormatia Vangionum, IV. S. †
Spire, Spira Nemetum, IV. S. †
Constance, Constantia, VI. S. †
Coire, Curia, IV. S. †
Augsbourg, Augusta Vindelicorum, IV. S. †
Aichstet, Quercetum, VIII. S. †
Wirrsbourg, Herbipolis, VIII. S. †
Bamberg, Bamberga, XI. S. exemt. †
Paderbon, Paderborna, VIII. S. †
Hildesheim, Hildeshemium, IX. S. †
Halberstat, Halberstadium, IX. S. \*
Ferden, Verda, VIII. S. \*
Strasbourg, Argentoratum, V. S. †

## PROVINCE DE SALTSBOURG.

Archevêché.

Saltibourg, Javavia, VIII. S. T

#### Evêchés.

Passaw, Patavia, V. S. érigé en archevêché VII. S. réduit en évêché, IX. S. † exemt. XVIII. S. Ratisbonne, Ratisbona, VI. S. † Frisingue, Frisinga, VIII. S. † Brixen, Brixino, VIII. S. † Lavant, Lavantum, XIII. S. Gurk, Gurcum, XI. S. Secou, Secovium, XIII. S.

## PROVINCE DE PRAGUE!

#### Archevêché.

Prague, Praga, X. S. érigé en archevêché XIV. S.

#### Evechés.

Leitomeritz, Litomerium, XVII. S. Konigingtetz, Reginogradecium, XVII. S. Olmutz, Olomucium, XI. S.

### Archevêché.

Vienne, Vienna, évêché, XV. S. archevêché XVIII. S.

#### Eveché:

Neuftad , Neoftadium , XV. Se





# LEUROPE OCCIDENTALE.



ROIS principales parties composent cette quatriéme partie de Europe; sçavoir les Pays-Bas, la France & l'Espagne.

#### PAYS-BAS. LES

On donne le nom de Pays-Bas à cette partie de l'ancienne Belgique, province des Gaules, & de l'ancienne Germanie, qui est bornée au nord & au couchant par l'O--¢éan ; au levant par l'Allemagne & au midi par la France ou la Picardie, la Champagne & la Lorraine. Cette portion de l'Europe, s'étend entre le 49. degré 15. minutes de latitude & le 53.25, m. & entre le 20. & le 24, 30. m. de longitude; en sorte qu'elle a plus de 100, lieues communes de France d'étendue du midi au nord. Sa largeur du levant au couchant est inégale : la plus grande, dans sa partie méridionale, est de 60. lieues; & la moindre vers sa partie septentrionale n'est que de 12. 2 15. On l'appelle les Pays-Bas, à cause de la appella les Dix-sept Provinces. situation de ses côtes vers la mer du nord, où plusieurs grandes rivieres ont leur embouchure; on l'appella aussi Basse Allemagne, lorsqu'elle eut été comprise sous Charles V. dans l'empire d'Allemagne.

Les France ayant passé le Rhin, & s'étant

établis dans les Gaules, envahirent tout co pays sur les Romains & le soumirent à leur empire au V. siècle. Vers la fin de la seconde race de nos rois, il se sorma dans cette partie de la monarchie Françoise comme dans les autres provinces qui en dépendoient, divers duchés, comtés, & autres états indépendans; & ceux qui les possedoient s'emparerent des droits régaliens. Comme la monarchie Françoise fut partagée au milieu du IX. siècle entre les fils de l'empereur Louis le-Débonnaire, qui formerent divers royaumes; les grands vassaux des Pays-Bas furent soumis les uns au royaume de France; & les antres d ceux de Lorraine ou de Germanie.

On compre dans les Pays-Bas 4. duchés, scavoit de Brahant , Limbourg , Luxembourg & Gueldres ; 7. comtés, de Flandre, Artois, Hainaut, Hollande, Zélande, Namur & Zutphen; 5. Seigneuries, de Frise, Malines, Utrecht, Groningue & Oweriffel, & enfin le marquisat d'Anvers, enclavé dans le duché de Brabant; ce qui forma ce qu'on

Philippe le Bon duc de Bourgogne, & Charles le Hardi son fils & son successeur tué devant Nanci en 1477, unirent à leur domaine 12. de ces 17. provinces, que Marie fille de Charles le Hardi, porta dans la maison de Maximilien d'Autriche son mapetit-fils de Maximilien posseda ces 12. provinces comme héritier de la maison de Bourgogne; & y unit successivement 1°. en 1527. les seigneuries d'Utrecht & d'Owerissel, 2° en 1528, celle de Frise, 3°. en 1536, celle de Groningue; & enfin en 1543. le duché de Gueldres & le comté de Zurphen. Ce prince forma alors de ces 17. provinces, & de la Franche-Comté, qu'il possedoit comme héritier de la maison de Bourgogne, un dixiéme cercle de l'empite sous le nom de Cercle de Bourgogne. Mais ce prince étant mort en 1556. & les Pays-Bas ayant passé à Philippe II. son fils avec la monarchie d'Espagne ; les 17. provinces & la Franche-Comté cesserent d'être censées faire partie de l'empire; & elles n'ont jamais contribué à ses charges.

Sous Philippe II. roi d'Espagne les 8. provinces situées vers le nord, après une longue guerre, secouerent le joug de la domination Espagnole en embrassant la religion Prétendue Reformée, & s'érigetent enfin en république. Les neuf autres situées vers le midi demeurerent sous l'autorité du roi d'Espagne, & se maintinrent dans la religion Catholique : c'est ce qui a donné occasion de diviser depuis les 17. provinces en Pays-Bas Catholiques, & en Pays-Bas Protestans ou Provinces Unies.

# PAYS - BAS CATHOLIQUES

## OU AUTRICHIERS.

Les provinces comprises dans les Pays-Bas Catholiques, à compter depuis la parzie la plus méridionale du Luxembourg, jusqu'à la plus septentrionale du Brabant, s'étendent entre le 49. degré 15. m. de latitude & le (2. & le 20. & le 24. de longitude; en sorte qu'elles ont environ 70. lieues communes de France d'étendue du midi au nord & 60. du levant au couchant. Elles comprenent les duchés de Brabant,

ri. Charles V. empereur & roi d'Espagne Limbourg & Luxembourg, les comtés d'Artois, de Flandres, de Hainaut & de Namur, la seigneurie de Malines, le marquisat d'Anvers, & une partie de la Gueldre: les François sont maîtres de l'Artois & d'une partie de la Flandre, du Hainaut & du Luxembourg, dont on parlera ailleurs. Les états des Provinces Unies possedent la partie septentrionale de la Flandre & du Hainaut. Tout le reste, après avoir appartenu à la couronne d'Espagne jusqu'en 1700. a été cedé à l'empereur & à la maison d'Autriche par le traité de Radstat le 6. de Mars de l'an 1714, confirmé par la paix de Bâde de la même année, & par le traité d'Aix-la-Chapelle de l'an 1748. ce qui a fait qu'on a donné depuis à cette partie des Pays-Bas Catholiques, le nom de Pays-Bas Autrichiens.

> L'air est sain & assez temperé dans ce pays, qui est baigne par un grand nombre de rivieres, dont les principales sont la Meuse, l'Escaut, la Sambre, la Scarpe, la Lys & la Nethe. Il est extrémement fertile en grains & en pâturages; riche par ses manufactures & par son commerce; très-peuplé, & rempli d'un grand nombre de belles villes, la plûpart très-fortes. On a donné des surnoms aux principales, ainsi qu'à celles d'Italie; en sorte qu'on dit Malines la Belle, Anvers la Riche, Bruxelles la Noble, Louvain la Sage, Gand la Grande, Brugges l'Ancienne & Cambrai la

Forte.

Marie-Thérése d'Autriche imperatrice & reine de Hongrie, qui regne aujourd'hui sur les Pays-Bas Autrichiens, les fait administrer par un gouverneur général & un conseil qui résident à Bruxelles capitale du pays; & il y a un parlement à Malines où ressortissent les appellations des diverses cours établies dans ces provinces. Nous les partagerons en six principales parties, qui sont la Flandre, le Hainaut, le comté de Namur, le duché de Luxembourg, & ceux de Limbourg & de Brabant.

# I. LAFLANDRE.

La Flandre est bornée au nord par les Etats des Provinces Unies & l'Escaut, qu'on appelle occidental & qui fait un bras de mer; au couchant par l'Océan, au midi par l'Artois qui en faisoit autresois partie; & au levant par le Hainaut & par le Brabant. Cette province, qui est un ancien comté & une des douze pairies de France, a environ 25. lieues communes de France du midi au nord & 22. du levant au couchant.

Elle avoit d'abord des bornes plus étroites qu'elle n'a aujourd'hui, & ne comprenoit proprement que le terroir de Brugges. C'est un des plus anciens domaines de la monarchie Françoise, que nos rois firent gouverner par des seigneurs qu'on appelloit Forestiers, à cause que le pays étoit rempli de forêts. Ces gouverneurs, qui prirent le titre de Comtes, rendirent leur gouvernement héréditaire depuis Baudouin I. surnommé Bras de Fer, en faveur duquel le roi Charles le Chauve disposa du comté de Flandres en 863. La postérité de Baudouin ayant fini au commencement du XII. siècle, le comté de Flandres passa successivement en 1117, 1 Charles de Dannemarck, en 1127. à Guillaume de Normandie, & en 1128, à Thierri d'Alface: ces princes succederent dans ce comté du chef de leurs meres qui étoient de la race des anciens comtes, Marguerite sœur de Thierri porta en 1191. le comté de Flandres dans la maison de Baudouin V. comte de Hainaut son mari. Marguerite petite-fille de Baudouin V. fucceda à son frere & à sa sœur dans le comté de Flandre, & le porta en 1246. dans la maison de Guillaume de Bourbon sieur de Dampierre son mari, Gui de Dampierre succeda en 1251. 1 Guillaume son frere dans le comté de Flandres; & sa postérité en jouir jusqu'en 1383, que Marguerite fille & héritiere de Louis de Malle,

comte de Flandre, le porta dans la maison de Philippe de France duc de Bourgogne son mari, trisayeul de Marie héritiere de Bourgogne, & femme de Maximilien d'Autriche, dont la postérité possede encore aujourd'hui ce comté, avec le reste des Pays-Bas Autrichiens.

La Flandre est un pays où l'air est bon mais assez froid, Le terroir est fort sertile en grains & en pâturages, & on y voit de grandes & de belles sorêts. Elle est extrêmement peuplée: on compte en esset qu'il y a 28. ou 30. villes murées & plusieurs autres considérables, 1158. villages, 48. abbayes, & un grand nombre de prieurés, de colléges & de monastères. Les Espagnols qui suivirent Philippe II. disoient que toute la Flandre n'étoit qu'une ville, tant elle leur paroissoit peuplée, auprès de leurs provinces d'Espagne.

Les Flamans ont toûjours été laborieux & industrieux; & ils ont porté à une grande perfection tout ce qui appartient à la Tisseranderie, si on peut se servir de ce terme; sans parler de plusieurs autres arts, dont on leur est redevable. On prétend qu'ils surent les premiers des peuples septentrionaux, qui commencerent à faire des draps & des toiles de toutes sortes; leur pays leur sournissant le plus beau lin de tous, & l'Angleterre les laines les plus belles.

Ce trafic de draps & de toiles, qui ne se saisoir au commencement qu'en France & en Allemagne, augmenta beaucoup durant trois siécles: mais les impôts, que les princes Flamands mirent sur les soires & sur les manusactures, firent passer les ouvriers dans le Brabant, dont les peuples ayant imité les Flamands, les ouvriers passerent quelque tems après en Angleterre, y donnerent les premieres connoissances de la draperie, & apprirent aux Anglois la manière de mettre leurs propres laines en œuvre, au grand dommage du commerce

01000

Fommerce des Pays-Bas : car jusqu'en de, qui est la plus considérable, est située 2404. & même au - delà, les Anglois entre les deux autres & tient le milieu du vendoient leurs laines aux Flamands en pays. Le roi Louis XV. s'étoit rendu maîsecevoient des draps en payement.

Il y a plusieurs ports de mer sur la côte & plusieurs rivieres & canaux dans le pays; ce qui contribue beaucoup à y entretenir le commerce : les principales de ces rivie-

res sont l'Escaut, la Lys & l'Yser.

Les Flamands sont communement gros & puissans, & quoiqu'ils ayent du sens & même de l'esprit, ils manquent de vivacité & paroissent d'un génie tardis: les semmes y sont belles, sans être piquantes. Ils sont sobres en particulier: mais ils aiment la bonne chere dans les compagnies. Ils usent beaucoup de thé, de lait, de beurre, de fromage, de viandes séches & de legumes. Leur boisson ordinaire est la biére.

Durant les troubles des Pays-Bas à la fin du XVI. siècle, les erreurs de Luther & de Calvin, avoient fait des progrès dans le pays; mais on n'y professe aujourd'hui que la religion Catholique; excepté dans la partie soumise aux Provinces Unies; & les peuples y sont très-atta-shés. Ils s'adonnent beaucoup au culte exterieur, & aiment surtout les représentations théâtrales dans leurs processions. Le comté de Flandre dépend aujourd'hui de six à sept diocéses; sçavoir d'Arras, de S. Omer, de Brugges, de Gand, d'Ypres, de Toutnay & de Malines.

La justice est administrée par les magistrats des villes & châtellenies, ou échevins, qui ont des gens de loi pour assesseurs.

On divise la Flandre de disserentes manières: celle qui est établie aujourd'hui, & que nous suivrons, est de la partager en Flandre Françoise, Autrichienne & Hollandoise; conformément aux trois disserentes puissances, qui en partagent le domaine. La première occupe la partie mésidionale: nous en parlerons ailleurs. La aroisième s'étend vers le nord; & la secon-

Tome II.

entre les deux autres & tient le milieu du pays. Le roi Louis XV. s'étoit rendu maitre de ces deux parties durant la derniere guerre: mais il les a rendues généreusement l'une & l'autre à leurs souverains par le traité d'Aix-la-Chapelle de l'an 1748. & n'a conservé que ce qu'il possedoit dans le pays par le traité d'Utrecht de l'an 1713. quoiqu'il ent une occasion par ses victoires, de rétablir l'ancienne mouvance de ce comté de la couronne, à laquelle le roi François I. renonça par le traité de Cambrai en faveur de l'empereur Charles V. Ces trois parties contiennent ce qu'on appelle la Flandre Flamingante, où on parle le Flamand, qui est un dialecte du Teutonique, & qu'on subdivise en Flandre Teutonique & Imperiale; & la Flandre Wallone, qui est la partie méridionale de la Flandre, dont les peuples parlent un François plus corrompu que celui de Picardie.

## S. E. La Flandre Autrichienne.

Nous partagerons en trois parties principales cette partie de la Flandre; sçavoir 1° entre la Lys & la mer. 2° entre la Lys & l'Escaur, 3° des deux côtés de l'Escaur depuis Gand jusqu'à à Anvers; ce qu'on appelle la Flandre Imperiale. La première s'étend au couchant & contient la partie occidentale de la Flandre Autrichienne; la deuxième la partie orientale, & la troissième la septentrionale.

## 1. Flandre Autrichienne Occidentale.

Cettre partie est entierement située dans l'étendue de la Flandre Flamingante.

BRUGGES ville épiscopale en est la principale: elle est située environ à trois lieues de la mer au 51. degré 11. m. de latitude, & au 20. 46. de longitude, & à 9. lieues au nord-ouest de Gand. Il n'y a point de riviere qui y passe: mais elle a un magnifique canal, qu'on pourroit prendre pour

une grande riviere, & qui se partage dans la ville en plusieurs branches; on en a conftruit un autre dans le voisinage qui est afsez profond & assez large, pour porter commodement des vailleaux de 400. tonneaux, depuis la ville jusqu'à la mer. Brugges a été autrefois beaucoup plus puillante & plus peuplée qu'elle ne l'est aujourd'hui : elle est encore grande & belle ; & son circuit a à peu près tix milles d'Italie: on y compte 18000, mailons & environ 60. églises: la principale & la plus belle est celle de S. Donatien, ancienne collégiale fondée au IX. siècle & érigée en cathédrale en 1559, après avoir eté distraite du diocése de Tournay. Son chapitre est composé de 30. chinoines, sous un doyen qui est la première dignité du chapitre. Il y a cinq autres dignités & un bas chœur fort nombreux. Parmi les canonicats il y en a 9. d'affectés aux gradués. Ce chapitre a une jurisdiction qu'il fait exercer par 4.

chanoines députés.

Parini les autres églises de Brugges il y a deux collégiales qui sont celles de Noest fort belle & le prévôt y fait les fonctions de curé. Ces deux églises sont paroissiales & il y a six autres paroisses dans struce entre Brugges & Ostende. la ville. On y compte 8. abbayes trois mières sont S. André hors des murs, de Bénédictins; Eschout de Chanoines Regumelsdaels de celui des Cîteaux; & celle des diviserons en 4. articles. Urbanistes de Ste. Claire. Les Chartreux avec celui de Ste. Anne, qui est des filles tre la Lys & la mer; mais une partie ap-Jéluires, on compte à Brugges huit autres se, & l'autre à la Hollandoile; les princice qui fait en tout 34. communautés reli- Brugges sont.

gieules : on y voit aussi plusieurs hopitaux maisons pour les orphelins, &c.

On compte dans Brugges 160. rues, 7. portes & six places, dont la plus belle est celle du grand marché, environnée de halles ou galeries publiques, & ornée d'un grand clocher soutenu par 40 pilliers, qui est un des plus beaux de l'Europe, & où il y a un fort beau carillon; la maison-de-ville est un bâtiment Gothique. Le magistrat est composé de deux bourgmestres, 12. échevins, 12. conseillers, 6. pensionnaires ou assesseurs & 2. thrésoriers. C'est la première des 6. jurisdictions de la ville. Brugges fut prise par les François en 1745. & rendue à la maifon d'Autriche par la derniere paix d'Aixla Chapelle Philippe le Bon duc de Bourgogne institua en cette ville en 1430. l'ordre de la Toison d'or, lorsqu'il y célébra ses nôces avec Elizabeth de Portugal-

Le diocése de Brugges a 54- milles d'Italie de long & 25. de large. Il est partagé en 3. dovenés, & contient 14. villes & 136. villages. Outre les abbaves dont on tre-Dame & de S. Sauveur. La première vient de parler il y a celle d'Oudemhours sous la regle de S. Benoit sondée au XI. siècle avec une petire ville de même nom

La ville de Brugges est capitale d'uns d'hommes & 5. de filles. Les trois pre- des 4. quartiers ou districts, suivant lesquels on partageoit autrefois la Flandre Flamingante : les trois autres font ceux liers de l'ordre de S. Augustin & les Dunes de Gand & d'Ypres & le quartier qu'on de l'ordre de Cîteaux, située auparavant appelle le Franc de Brugges. De ces quarsur la côte. Les abbayes de filles sont Ste. tiers il y en a 3. de situés entre la Lys 85 Godolive ou Godolenade de Bénédictines; la mer ou dans la Flandre Autrichienne S. Tron d'Odrghem de l'ordre de S. Augustin; occidentale. Cette parrie renferme aussi Sparmaille ou la Nouvelle Jerusalem & He- la châtellenie de Furnes : aius nous la

1. On compte dans le Quartier de Brugont un beau monastère hors de la ville, ges 18. villes ou gros bourgs, situés ende leur ordre. Enfin, outre le collège des partient aujourd'hui à la Flandre Prançois communautés d'hommes & 15. de filles, pales villes du quattier Autrichien de

Ostende située à 4. lieues de Brugges vers le couchant avec un port de mer, entouré de plusieurs fores. Ce n'étoit au IX. siècle qu'un village, qui devint un bourg au XI. & une ville au XV. Elle fut fortifiée en 1 583. & devint une des plus fortes de l'Europe; elle foutint au commencement du dernier siècle un siège mémorable de plus de 3. ans : mais elle fut prise en 1745. après dix jours de tranchée ouverte par les François, qui l'ont rendue à la maison d'Autriche : la maison-de-ville, qui a été rebâtie en 1711. est fort belle. La paroisse de S. Pierre est desservie par les peres de l'Oratoire : les Capucins y ont un couvent, & on y voit de plus deux couvens de religieuses & un hôpital; mais comme l'eau douce y manque & qu'on est obligé de la faire venir de Brugges, elle n'est pas fort habitée.

Nieupart, ville située sur la riviere d'Yper à 3. lieues au sud-ouest d'Ostende, a un autre port de mer dont elle est à un quart de lieue. On peut inonder en un instant tous ses environs par le moyen des écluses. Il n'y a qu'une paroisse, mais on y voit un monastère de Chartreux Anglois, qui s'y sont établis en 1626. un couvent de Carmes, un de Recollets, un beguinage, & un hôpital desservi par des religieuses du Tiers-Ordre de S. François. Elle est du diocése d'Ypres.

Dixmude est aussi dans le diocése d'Ypres: elle a titre de vicomté & est située fort avantageusement sur l'Yper à 4. lieues au midi d'Ostende: elle est célébre par le commerce de ses beurres. Elle est fort peuplée; mais il n'y a qu'une paroisse. L'abbaye de silles de l'ordre de Cîteaux, nommé la Valée du Ciel qui étoit tout auprès, a été transsérée à Brugges: il y a encore deux communautés de silles.

Poperingue est un bourg tout ouvert où on compte plus de 2000. ames : il est du domaine de l'abbaye de S. Bertin. Il dé-

pendoit autrefois de la chastellenie de Cassel.

2. Le Franc de Brugges: c'est un des 4. quartiers ou membres de Flandres; il conuste en un certain nombre de bourgades. & de villages, enclavés dans le quartier de Brugges; mais qui ont des loix & des priviléges particuliers, & qui contribuent séparément aux impositions de la province. Le Franc de Brugges contenoit 90. bourgs ou gros villages avant que les Hollandois eussent conquis la partie septentionale de ce quartier: on avoit joint à ce pays les châtellenies de Berg S. Vinox, de Bourbourg & de Furnes: mais les deux premières appartiennent à la France.

Damme petite ville située à une lieue au nord-ouest de Brugges : c'est un des principaux lieux du Franc de Brugges, qu'on appelle aussi le Franconnat.

3. Furnes, ville capitale d'une châtellenie, est située à une lieue de la mer & à 5. au fud-ouest d'Ostende, auprès d'un étang qui y rend l'air mal fain, fur le canal qui va de Brugges à Dunkerque. Sa principale église est celle de Ste. Walburge qui est collégiale. Les Prémontrés y ont une abbaye considérable nommée S. Nicolas de Buttenbourg. Il y a aussi un monastére de filles du même ordre de Prémontré, nommé S. Joseph de Bethanie, & il y a été transféré en 1618. elles font 24. il y a deux autres monastéres de filles, des couvens de Capucins & d'Alexiens & 3. hôpitaux. Cette ville, qui est du diocése d'Ypres, sut prise par les François en 1744. & rendue à la maison d'Autriche par la paix d'Aixla-Chapelle.

La châtellenie de Furnes, qu'on appelle le Furnembacht, est recommandable par son étendue, par la richesse de ses habitans & par l'avantage de sa situation : elle s'étend entre la mer & la riviere d'Yper & contient 42. beaux villages dans le diocése d'Ypres. Elle appartenoit à la France par

Nnij

le traité d'Aix-la-Chapelle de l'an 1668. & elle a été cedée à la maison d'Autriche par celui d'Utrecht. Le fort de la Knoque est dans son étendue, avec les abbayes de Lo & d'Eversham de Chanoines Reguliers de l'ordre de S. Augustin, & celle de Roesbrug de silles du même ordre située sur l'Yper. On y voit aussi les restes de l'abbaye de Dunes transférée à Brugges.

4. Ypres ville épiscopale, capitale d'un quartier de la Flandre Autrichienne & d'une châtellenie de son nom, n'est connue que depuis le IX. siècle. Elle est située sur un ruisseau nommé Tper, qui lui a donné son nom, au milieu d'une plaine ferrile, mais dont le terrain est bas & humide, à 15. lieues au nord d'Arras & à peu-près autant au sud-ouest de Gand. Elle étoit autrefois très-grande & très-peuplée; & quoiqu'elle soit encore fort considérable, elle ne contient que le tiers de son ancienne étendue. On lui donne 2700. toises de circuit, sans y comprendre la basse ville, & on n'y compte que 1 2000. habitans. La cathédrale de S. Martin fut érigée en 1559, elle étoit alors réguliere de l'ordre de S. Augustin. Son chapitre est composé de 30. chanoines, d'un doyen & de six dignités. Neuf de ces canonicats sont affectés à des gradués, dont 3. doivent être nobles; six autres chanoines sont curés des six paroisses de la ville. Il y a outre cela un bas chœur fort nombreux.

La principale maison réguliere d'Ypres est l'abbaye de S. Jean au Mont sondée dans la ville de Terouane en Artois au VIII. siècle, & transsérée à Ypres en 1599. longtems après la destruction de la ville de Terouane: l'abbé a séance aux états d'Artois, parce que la plûpart des biens du monastère sont situés dans ce pays. Il y a de plus 2 abbayes de filles de l'ordre de S. Benoît à Ypres: la première est celle de Nonnenbosch, qui y a été transsée.

rée au XVI. siécle des environs de la visse. où elle étoit située, & celle des Angloises ou plûtôt Irlandoises, fondée en 1665. Quant aux autres communautés religieuses, on en compte six d'hommes, outre le collège des Jétuites, & six de filles sans le beguinage, avec plusieurs hôpitaux. L'hôtel de ville, où s'assemblent les échevins qui ont la jurisdiction dans la ville, est un grand & vaste bâtiment, avec un clocher fort haur au milieu d'une grande place. Le roi de France après avoir cédé la ville d'Ypres à la maison d'Autriche par les traités d'Utrecht, de Radstat & de Bade. l'avoit reprise en 1744, mais il l'a rendue démantelée par la paix d'Aix-là-Chapelle.

Le diocése d'Ypres a 156, paroisses parragées en 8. doyenés. Ses principaux lieux dans l'étendue de la Flandre Autrichienne, sont Rousselart petite ville autrefois plus considérable sur le chemin d'Ypres 2. Brugges. On y faifoit un grand commerce de toiles qui est fort diminué; Warneton sur la gauche de la Lys, autre petito ville à deux lieues au midi d'Ypres : il y a une abbaye de Chanoines-Réguliers de l'ordre de S. Augustin; Wermick à la gauche de la Lys, petite ville qui est ancienne & qui n'est plus qu'un bourg; Messine belle abbaye de Bénédictines à deux petites lieues d'Ypres fondée au XI. siècle; Wormesel abbaye de Chanoines Réguliers aux environs d'Ypres : Notre-Dame de Sonnebeke autre abbaye de Chanoines Reguliera à deux milles d'Ypres, rebâtie à neuf depuis quelques années; & Comines fur la Lys un peu au dessous de Warneton, beau village, qui a appartenu au fameux historien Philippe de Comines, qui en étoit feigneur.

## 2. Flandre Autrichienne Orientale.

Il y a 4, villes chefs de châtellenie dans cette partie de la Flandre Autrichienne située entre la Lys & l'Escaut; sçavoie Gand, Courtrai, Oudenarde & Tournay. On parle Flamand dans les trois premières, qui sont dans l'étendue du quartier de Gand, & Wallon dans la quatrieme.

1. GAND ville épiscopale capitale de son quartier & de toute la Flandre, où on tient les états de la province, est une des plus grandes des villes des Pays-Bas. Elle est située au confluent des rivieres de Lys & d'Escaut, au 51. degré 3. m. de latitude & au 21.15. m. de longitude:elle est arrosée d'ailleurs par la Lieve & la More, & par plusieurs ruisseaux & fontaines. Elle communique avec la mer par un grand canal qu'on a construit & qui va jusqu'au Sas de Gandeil y a un autre canal qui conduit à Brugges & à Ostende; en forte qu'elle est très-heureusement située pour le commerce, dans un pays où l'air est fort doux, & dont l'aspect est fort beau-, étant environnée de prairies & de collines bien cultivées. On lui donne trois milles d'Allemagne de circuit : on y a compté jusqu'à 35000 maisons; mais il n'y ent reste plus aujourd'hui que 15. à 16000. elle est défendue par une citadelle assez grande que Charles V. fit construire pour tenir les habitans en bride.

Les rivieres qui y passent la coupent & la partagent en 26. isles, il y a diverses écluses qu'on peut sermer & lâcher,& inonder par là le pays, à la distance d'un mille. On passe dans les isles par une infinité de ponts, dont il y en 2 30. d'assez grands, pour que les batteaux chargés de marchandises puissent passer dessous : on y voit 13. places publiques, dans l'une desquelles est La statue de Charles V. la ville a 8. portes. Il y a un grand nombre d'édifices publics & particuliers qui sont très-beaux : les plus remarquables, sont la rour du Befroi & la maison de ville. Il y a 7. paroisses & en tout 55. églifes, monassères, communautés ou hôpitaux. L'église de S. Bavon, auparavant de S. Jean, fut étigée en ca-

thédrale en 1559, c'est une des plus belles des Pays-Bas. Son chapitre, qui étoit régulier de l'ordre de S. Benoît, avoit été fécularisé 22. ans auparavant; il consiste en un prévôt, s. autres dignités & 32. canonicats, dont 10. sont affectés aux gradués. On y voit de plus la collégiale de S. Nicolas & on y compte 40. maisons religieuses de l'un ou de l'autre sexe. Les principales sont l'abbaye de S. Pierre de Blandin de Bénédictins, qui est très-considérable; celle de Bodelo de religieux de l'ordre de Cîteaux transférée à Gand en 1585. & 7. abbayes de filles; scavoir deux de l'ordre de S. Benoît, les Angloises & Notre-Damejune de l'ordre de S. Augustin; & quatre de celui de Cîteaux qui y ont été transférées de la campagne, à cause des troubles & des guerres du pays. La cathédrale est aujourd'hui dans la ville : les Jésuites y ont deux colléges & une maison de noviciat pour leurs confreres Anglois: il y a deux beguinages, l'un de 900. & l'autre de 400. filles.

La ville de Gand, quoique encore trèsconsidérable, est fort déchue de son ancienne splendeur; & elle est mal peuplée par rapport au circuit de ses murailles: elle est le siège du conseil provincial & de la chambre des comptes de la Flandre Autrichienne. Le roi Louis XV. après l'avoir prise en 1745. l'a rendue par la paix d'Aix-

la-Chapelle.

Le diocése de Gand comprend 183, paroisses partagées en 7. doyenés. Quant à sa châtellenie ou jurisdiction temporelle, elle consiste 1º. dans celle du Vieux Bourg de Gand', composée de 46. villages situés à la gauche de l'Escaut dans la Flandre Impériale, dont le bourg de Sommerghen, est le chef - lieu io. dans la châtellenie du Neuf Château bâti au X. siècle auprès de Gand, qui est un domaine héréditaire de la maison de Melun ou d'Epinoy, & qui a encore beaucoup de dépendances & de

droits seigneuriaux, 3° dans les 4. bailliages ou offices, nommés Ambachten en Flamand, qui s'étendoient dans la Flandre Impériale, & dont ceux d'Axel & de Hulft font aujourd'hui partie de la Flandre Hollandoife.

L'abbaye de Drunghen de l'ordre de Prémontré est située à un mille de Gand sur la gauche de la Lys: celle de Nonnembock de filles de l'ordre de Cîteaux est aussi

au voisinage de cette ville,

2. Courtray, capitale de la châtellenie de fon nom, est une ancienne ville située fur la Lys à 8. ou 9. lieues au sud-ouest de Gand. Elle est du diocése de Tournay & assez considérable. Outre l'abbaye de Groeningen de filles de l'ordre de Cîteaux & le collège des Jésuites, il y a 4. autres maisons religieuses, 3. d'hommes & une de filles: elle est démantelée & toute ouverte

depuis l'an 1683.

Sa châtellenie, qui s'étend le long de la Lys, est partagée en 5. districts qu'on appelle Verges ; sçavoit 1°, celui de Menin qui prend son nom de cette ville située sur la Lys dans un pays agréable, à 2. lieues au dessus & au sud-ouest de Courtray. Elle est perite & il n'y a qu'une paroisse. Les Capucins & les Récollets y ont des couvens: il y en a 4. de filles, dont l'un est celui des Bénédictines réformées. Le roi Louis XV. après l'avoir prise en 1744. en a fait raser les fortifications. Elle est du diocése de Tournay. Sa Verge ou son district contient 13, beaux villages; entre lesquels les plus remarquables sont Wevelghem sur la Lys, abbaye de filles de l'ordre de Cîteaux ; Isenghien château érigé en principauté en 1648, en faveur de Balthafar de Gand, & la baronie de Heule. 2°, Harlebeck, bourg fur la Lys, où il y a une église collégiale. 3°. Deinse bourg aussi sur la Lys, nommé Donsa en Latin; sonterritoite contient fix villages. 4°. Thielt, vildeux lieues & à la gauche de la Lys. 5. Le territoire des Treize Pareisses, situé en-

tre la Lys & l'Escaut.

3. Oudenarde, ville capitale de la châtellenie de son nom, est simée sur l'Escaut dans une vallée, entre les villes de Gand & de Tournay, à fix lieues au midi de la premiére & à 7. lieues au nord de l'autre? Hubner y met mal à propos un évêché. Elle est assez considérable & célébre par sa manufacture de tapisseries de hautelice & par la bataille qui s'y donna en 1708. Il y a deux paroisses, l'abbaye de filles de Magdendaele de l'ordro de Cîreaux, un collège de Jésuites, un couvent de Capucins, un de Récollets, 4. autres monasteres de filles & un fixième d'hospitalieres qui sont nobles : il y a plusieurs beaux édifices. Le roi Louis XV. après l'avoir prise en 1745. l'a rendue démantelée à la maison d'Autriche : elle est du diocése de

Sa châtellenie comprend 19. villages, parmi lesquels est Vichte dont le seigneur est maréchal héréditaire du comté de Flandre; Heyne, qui a une collégiale & est située sur la gauche de l'Escaut; Einham abbaye de Bénédictins sur la droite de ce fleuve dans le diocése de Malines, à demi mille d'Oudenarde, & Petegem abbaye de Cleristes à un mille d'Oudenarde sur

la gauche de l'Escaut.

4. Tournay ville capitale du Tournaisis, est située à 12. lieues au nord de Cambrai & à 5. au levant de Lille, sur l'Escaut qui la partage en deux, la vieille & la nouvelle, jointes par un pont. C'est une des premières villes des Gaules que les Francs conquirent sur les Romains au V. siècle; & ils en firent la capitale de leurs états en deça du Rhin: on y découvrit en effet en 1653, le tombeau du roi Childeric I. La vieille ville, qui est plus considérable que la nouvelle, est à la gauche de lage situé sur la route de Gand à Ypres, à l'Escaut, & appartient à la Flandre. La nouvelle qui est à la droite, dépend du Hainaut & du diocése de Cambrai, avec 7. villages des environs. elle contient dix paroisses, dont sept sont dans la vieille ville & les trois autres dans la nouvelle. La cathédrale de Notre - Dame, qui est une des sept paroisses de la ville, est grande & magnifique. Son chapitre est composé d'un doyen, de 8. dignités & de 31. chanoines, ce qui fait 42. prébendes. L'é-Vangile sut prêché à Tournay dès le III. siècle: mais on ne trouve d'évêques de cette ville qu'à la fin du V. son évêché fut uni avec celui de Noyon sous la métropole de Reims, depuis le milieu du VI. siécle jusques au milieu du XII. qu'ils furent Jepares.

L'abbaye de S. Martin de l'ordre de S. Benoît a une église & des bâtimens également magnifiques; elle sut fondée au milieu du VII. Siècle. Outre cette abbaye, il y a à Tournay, celles de S. Nicolas des Prez de Chanoines Réguliers de S. Augustin, & de Notre Dame des Prez de silles du même ordre. On compte de plus dans la ville 8. autres maisons religieuses d'hommes & plusieurs communautés de silles; les Jésuites, outre le collége & une maison de noviciat, y ont le seminaire: il y a un autre collége où des prêtres séculiers enseignent les humanités, & une communauté de prêtres Irlandois.

La ville de Tournay avec son territoire a toûjours appartenu à la France jusqu'au commencement du XVI. siècle, que le roi François I. sut obligé de les ceder à l'empereur Charles V. Louis XIV. les reprir sur la maison d'Autriche en 1667. & les garda jusqu'en 1709. il les ceda à cette maison par le traité d'Utrecht en 1713. Louis XV. prit Tournay en 1745. & après en avoir fait démolir la plus grande partie de la citadelle & des fortisications, il a rendu cette place à la maison d'Autriche par le dernier traité d'Aix-la-Chapelle.

Le diocése de Tournay compreno avant l'érection de la métropole de Malines en 1559, ceux de Gand & de Brugge qui en ont été distraits ; il passa alors de la métropole de Reims sous celle de Cambrai : il contient encore environ 218, paroisses partagées en 8, doyenés.

Le Tournaiss, ou la châtellenie de Tournai, comprend 50. bourgs ou villages, dont une partie ost restée à la France, & le reste a été cédé avec la capitale, à la maison d'Autriche par le traité d'Utrecht, consismé en 1748, par la derniere paix d'Aixla-Chapelle.

## 3. Flandre Autrichienne, Septentrionale ou. Imperiale.

L'Escaut, après avoir coulé depuis sa source jusqu'à Gand, du midi au nord, reçoit la Lys dans cette ville, prend enfuite son cours du couchant au levant & s'etend fur ses deux rives dans le pays qu'on nomme La Flandre Imperiale. On l'appelloit-ainsi, soit parce qu'on prétend qu'elle relevoit de l'empire, soit parceque les comtes de Flandre, qui la possedoient, n'en rendirent d'abord aucun hommage à personne. Elle comprend la partie septentrionale de la Flandre, & renferme une grande partie de la Flandre Hollandoise. On ajoûte que toute la Flandre Imperiale, qui fur unie au comté de Flandre vers le milieu du XII. siécle, étoit comprise autrefois dans le comté d'Alost. On peut diviser ce qui en reste aujourd'hui à la maison d'Autriche & qui est du quartier de Gand, en 4. parties, scavoir en Comté d'Alost propiement dit, en seigneurie de Dendermonde, en pays de Waes & en pays des Quatre Mêtiers ou Offices.

1. Le comté d'Alost proprement dit s'étend entre l'Escant qui le borne au nord & au couchant; le Hainaut, qu'il a au midi; & le Brabant & la riviere de Deinse au levant. Il renserme plus de 150 villages partagés en 5. Verges ou districts, qui dépendent pour le spirituel du diocése de Malines: ses principales villes sont.

ALOST, qui en est la capitale, est située sur la Denre ou Tenre à 5. lieues au sudest de Gand: elle est toute ouverte depuis l'an 1667, qu'elle sut démantelée par les François. La collégiale de S. Martin est la seule paroisse de la ville; il y a un collége de Jésuites, des Capucins, des Carmelites, un beguinage & deux hôpitaux.
L'abbaye de Roosen de silles de l'ordre de Cîteaux est dans le voisinage à la droite de la Denre.

Ninove petite ville sur la Denre à trois lieues au dessus & au midi d'Alost: il y a l'abbaye de S. Corneille de l'ordre de Prémontré sondée en 1137. cette ville est chef de châtellenie.

Grammont ou Gerardmont & en Latin Gerardi mons autre petite ville sur la Denre, à deux licues au dessus de Ninove: chef de châtellenie, vers les frontieres du Hainaut : les Bénédictins y ont l'abbaye de S. Adrien, fondée au VIII. siècle au lieu de Dikelvene sur l'Escaut entre Gand & Oudenarde & transférée à Grammont au XI. les religieux de cette abbaye sont réformés, & ils ont établi un collège où ils enfeignent les humanités. Il y a un couvent de Minimes & un monastère de Bénédictines réformées. A 500, pas de Grammont sur la Denre, est l'abbaye de Beanpré de filles de l'ordre de Cîteaux & à un peu plus de distance, la Chartreuse de Ste. Gertrude dans la forêt de S. Martin : Gavre a titre de principauté à la maison d'Egmont & Léde celui de marquifat.

2. La feigneurie de Dendermonde ou Tenermonde s'étend des deux côtés de l'Escaut. La riviere de Dente donne son nom à la ville de DENDERMONDE sa capitale, située au confluent de cette riviere & de

l'Escaut à c. lieues au levant de Gand. Elle est environnée de prairies & de marais, & les habitans peuvent inonder le pays par le moyen des écluses. La ville est considérable & marchande: les maisons sont grandes & commodes. Il y a fix piaces publiques & 23. ponts, dont 16. sont de pierre ou de brique. La principale église est celle de la Vierge, qui est collégiale & paroisse : il y a dans cette ville trois abbayes de filles; scavoir de Suiveck de l'ordre de Cîteaux, de Rozenberck ou Walsmonster de chanoinesses de S. Augustin & de Marie-Thronus de l'ordre de Ste. Brigite; les Augustins y ont un collège public comme dans plusieurs autres villes de Flandre : les Capucins y ont aussi un couvent, & il y y a un beguinage, plusieurs hôpitaux & chapelles. Cette ville est du diocése de Gand.

La baronie de Barnheim érigée en comté en 1680, est située au levant de la seigneurie de Dendremonde à la droite de l'Escaut, & contient un pays assez considérable dans le diocése de Malines. Il ya à Bornheim un château considérable, un prieuré conventuel dépendant de l'abbaye d'Afflighem & un couvent de Dominicains Anglois sondé vers l'an 1670.

3. Le pays de Waes occupe la partie orientale de la Flandre Imperiale : il come prend 18. bourgs ou villages qui ont leurs courumes & leurs loix particulieres, & qui ont une cour de justice. Ce pays, qui s'étend sur la rive gauche de l'Escaut, est rempli de belles prairies & de bons pâturages; on y recueille beaucoup de bled, & on y éleve de bons chevaux; il est regardé comme un des meilleurs de la Flandre. Ses principaux bourgs font S. Nicolas qui est très-commerçant, & où il y a une paroisse & un couvent de Récollers; Tamise ou Tempsche sur l'Escaut, où il y a un collège des peres de l'Oratoire qui desservent la paroisse, & un couvent de Dominicains .

minicains; Waesmunster qui avoit autrefois une abbaye de chanoinesses transférée aujourd'hui à Dendremonde; Rupelmonde, petite ville située au confluent du Rupel & de l'Escaut avec titre de comté depuis environ un siécle; Beveren bourgade avec titre de comté située au nord du pays de Waes: il y a un monastère de Guillelmites dans cette bourgade qui fait un quartier separé.

4. Les quatre Bailliages ou Offices sont fitués au nord de la Flandre Imperiale : on les appelle Ambachten dans le langage du pays. Ces quatre bailliages sont ceux d'Axel, de Hulft, de Bosckout & d'Assenede. Les deux premiers avec le Sas de Gand, situé dans le 3e. ont été cédés aux Provinces Unies en 1648, par la paix de Westphalie. Le reste est demeuré à la maison d'Autriche : Bosckout & Assenede sont deux gros bourgs.

## 5. 2. La Flandre Hollandoise.

Ce pays occupe la parrie seprentrionale de la Flandre; & l'Océan le sépare au nord de la province de Zélande. Il a environ 12. lieues d'étendue du levant au couchant, & six dans sa plus grande largeur du midi au nord. Ses limites ont été étendues par le traité de la Barrière de l'an 1715. il comprend les villes de l'Ecluse, de Sas de Gand, d'Ardenbourg & d'Ysendick, qui faisoient partie du quartier de Brugges ; le comté de Middelbourg, la seigneurie de Watervliet, partie des 4. Offices d'Hulst, & d'Axel, les territoires de Saesting, de Doel & de Kelten, & l'Isle de Cadsant, d'où vient le plus beau fromage de Hollande. Les Provinces Unies le conquirent pendant les guerres civiles des Pais-Bas, & il leur fut confirmé par la paix de Munster. C'est un pays fort marécageux, dont la plus grande partie est. inondée; le reste ne se désend contre l'O- pitale de la Flandre Maritime; elle est

Tome II.

céan que par des digues & par des retranchemens prodigieux. Les appels des jugemens des divers tribunaux de ce pays sont portés par voye de réformation au confeil de Flandres établi à Middelbourg.

L'Ecluse, Slusa en Latin & Sluis en Flamand, est une perite ville très-forte par sa fituation, avec un grand port qu'on assure pouvoir contenir commodement jusqu'à cinq cens navires. Les Provinces Unies la prirent en 1604, sur les Espagnols, pendant que ceux-ci assiegeoient Ostende. Comme l'Ecluse est une ville de grande importance par sa situation, on voit aux environs plusieurs forts qui en défendent les avenues, principalement celle qui est gardée par le bras de mer, qui sépare l'isle de Cadsant, de la Terre-Ferme. Les habitans de l'Ecluse sont Flamands ou Hollandois. On en compte 300, capables de porter les armes.

Le Sas de Gand est une place forte & une clef du pays. On y a fait un canal par le moyen duquel on a desseché un grand pays, qui est propre au pâturage, & qui dans plusieurs endroits est fertile en bled & en autres grains que la terre y produit en abondance. Cette ville a été bâtie par les Espagnols; elle fut prise en 1644, par les Hollandois : il y a un fort château qui en défend l'entrée. Le mot Sas signifie un Reservoir : en effet cette ville est située à l'embouchure de divers canaux & des rivieres qui en rendent la situation importante. La ville est petite & ne renferme que cinq à fix rues & environ 200, maisons. L'église a deux pasteurs, l'un pour les reformés Hollandois & l'autre pour les François, qui y font le prêche succesfivement: les Catholiques ont une petite chapelle desservie par les Récollets de Gand. La maison de ville est sur le canal qui traverse la ville.

Ardenbourg, étoit anciennement la ca-

Maurice la prit en 1604, pour les Hollandois, qui changerent l'église collégiale de Notre-Dame en temple : il y a 600. habirans avec une église Françoise. Il y avoit autrefois un monastère de Bénédictins, un de Guillelmites & deux de religieuses.

Middelbourg à une petite lieue au midi d'Ardenbourg est un bourg érigé en comté en 1617. en faveur de la maison de une églife collégiale; les habitans de ce comté sont la plûpart Catholiques.

Tsendick, petite ville qui sert de boulevart à la Zélande du côté de la Flandre. Elle est dans un terrain bas qu'on peut inonder aisément : les Etats Généraux qui en firent la conquête sur l'Espagne en 1604. l'ont extrémement fortifiée. Elle ne renferme que 6. rues & 156. maisons, les la garnison. Catholiques y ont une belle chapelle.

Oostbourg petite ville, aujourd'hui démantelée, qu'Hubner confond avec Ardenbourg. Elle est située dans une petite isse & a deux églises Protestantes; l'une Flamande & l'autre Françoise, & seulement une centaine de maisons. Elle est à une lieue de l'Ecluse. Il n'y a pas de chapelle pour les Catholiques : elle est chef d'un bailliage, qui pour la plus grande partie dépend du Franc de l'Ecluse.

Hulft est aux Hollandois depuis l'an 1645. cette ville est la plus considérable des 4. Offices. Corneille Jansenius docteur en Théologie de Louvain y a pris naissance. Il mourut à Gand, dont il fut le premier évêque, le 10. Avril 1576. La ville est petite: mais très-forte par sa situation dans une plaine qu'on peut inonder; & il y a plusieurs forts qui en rendent l'approche difficile. Les Etats Généraux y tiennent une garnison considérable. Elle est d'une figure ronde, percée de 22, rues & a 400 maisons. Le temple de S. Willebrod étoit autrefois une collégiale, cette fifte plus. Elle appartient aux Etats Géné-

bien déchue de ce qu'elle étoit. Le prince 'église est fort belle. Les trois quarts des habitans font Catholiques: ils ont une chapelle particuliere desservie par deux Récollers. On recueille beaucoup de bled aux environs, mais l'air y est mal sain : la maison de ville est un fort beau bâtiment. Les François la prirent en 1747, avec la plus grande partie de la Flandre Hollandoise & l'isle de Cadsant; mais ils les rendirent aux Provinces Unies l'année sui-Gand ou d'Isenghien: il y a eu autrefois-vante par la paix d'Aix-la-Chapelle. Le bailliage de Hulst a 4. lieues de long & 3. de large: il renfermoit autrefois 11. villages; mais il n'en reste que 4. les autres ont été submergés.

Anel, ville située à deux lieues au couchant de Hulst, est petite, mais forte & environnée de marais. Son bailliage renferme 7. villages : elle a 800. habitans sans.

L'isle de Cadsant appartient encore aux Hollandois. Elle est devenue célébre par les combats qui s'y sont donnés entre les. Anglois, les Flamands & les Hollandois. Cette isle est située à 8. lieues au nordouest de Gand; & sa partie la plus septentrionale n'est separée de Flessingue ville dela Zélande,qu'elle a au nord-ett,que par un canal de 5. quarts de liene. Elle a 8. lienes de circuit, est ferrile & produit de bonfroment. On y voyoit deux petits forts, celui de Nassaw & celui d'Orange qui ont éré rasés. Elle étoit autrefois beaucoupplus grande: mais la mer en a englouri plus de la moitié avec un grand nombrede villages. Ce n'est que par de fortes digues, qu'on a soin d'entretenir, qu'onempêche qu'elle ne soit entierement submergée, parce que le terrain est fort bas: il y a beaucoup de François refugiés. Le roi Louis XV. en a été le maître durant laderniere guerre. Elle a appartenu anciennement à l'évêque d'Utrecht, & il yavoit un monastère de Bénédictins qui ne subraux depuis l'an 1604. Le village de Cadfant est assez grand: il y a deux églises reformées, une Flamande & une Françoise. On compte 17. villages dans l'isse & beaucoup de belles maisons de plaisance des principaux Hollandois.

## II. LE HAINAUT.

Cette province est située entre la Picardie qu'elle a au midi, la Flandre & le
Cambrésis qui sont au couchant; la Flandre & le Brabant au nord & le comté de
Namur au levant. Elle a environ 20. lieues
Françoises d'étendue du levant au couchant
& autant du midi au nord : les Nerviens,
peuples de la Belgique l'ont occupée avant
la conquête des Gaules par César. Elle
n'est connue sous le nom de Hainaut que
depuis le VIII. siècle : les auteurs Latins
du moyen âge l'ont appellée tantôt Hagnavum ou Hagionium, & ensin Hainoum &
Hannonia; nom pris de la riviere de Haif-

ne qui la traverse.

Ce pays, qui dépend du diocése de Cambrai pour le spirituel, après avoir passé de la domination des Romains sous celle de nos rois, fut d'abord administré par des comtes ou gouverneurs amovibles comme le reste de la France. Rainier I. qui possedoit le comté de Hainaut sur la fin du regne de Charles le Chauve le transmit à Rainier II. son fils. les descendans de ce dernier le possederent héréditairement jufqu'à Rainier VI. dont la fille unique & héritiere, nommée Richilde, épousa vers le milieu du XI. siécle Baudouin I. comte de Flandre, qui unit le comté de Hainaut à fon domaine. Marguerite comtesse de Flandre & de Hainaut porta ces deux comtés dans la maison d'Avesne, d'où ils passerent avec celui de Hollande dans celles de Bavière & de Bourgogne, & enfin dans celle d'Autriche, par le mariage de Marie de Bourgogne avec Maximilien d'Autriche.

Le climat du Hainaut est froid & pluvieux à cause du voisinage des Ardennes. Le terroir en est servile : on y trouve des étangs fort poissoneux, des sorêts fort vastres, des mines de ser & de plomb, & une carrière de marbre. Le pays est fort peuplé, & on y compte jusqu'à 24. villes murées, 950. villages, 3. principautés, un duché, un marquisat, 4. comtés & 44. baronies. Ses principales rivieres sont l'Escaut, la Sambre & la Haisne qui lui donne son nom.

Les rois Louis XIII. & Louis XIV. en conquirent une partie sur l'Espagne; & cette partie est restée à la France par les traités des Pyrenées & de Nimégue; en sorte qu'on partage aujourd'hui cette province en Hainaut François & en Hainaut Autrichien. Le premier occupe la partie méridionale & l'occidentale du pays: l'autre s'étend vers le septentrion & le levant. Nous parlerons ailleurs du Hainaut François; nous nous bornons pour le présent à l'Autrichien

Cette partie du Hainaut renferme les 4. Châtellenies de Mons, Ath, Binche, & Braine le Comte: on parle Walon dans la plus grande partie de ces 4. châtellenies.

1. Mons, ville capitale de la province & de la châtellenie ou prévôté de fon nom, est située partie sur une petite montagne qui lui a donné son nom, & parrie dans la plaine, dans un terrain marécageux, à 10. lieues au midi de Bruxelles & à 15. au couchant de Namur, au 50. degré 25. m. de latimde & au 21. 35. m. de longitude. La riviere de Trouille la sépare en deux parties inégales, & se joint à la Haisne dans les fauxbourgs : elle a vûe sur une belle prairie. Cette ville, qui a le siège du conseil superieur de la province, & où on assemble les états du pays, est grande & riche par ses manufactures & par son commerce. Elle est célébre surtout par

Ooij

l'abbave de Ste. Waltrude on Wautru . qui lui a donné l'origine, Cette fainte . après que Madelgaire son époux eur pris l'habit monastique dans l'abbaye d'Aumont, fe retira dans le lieu où est aujourd'hui Mons, qui étoit inhabité & qu'on appelluit alors la Montagne de Caffreloc ; I le y bâtit en 6 56, un monastère sous la regle de S. Benoît, dont elle fut la pre- l'arendue à la maifon d'Autriche par le miere abbelle, & qui devint si considérable, que l'abbesse avoir droit de mettre les comtes de Hainaut en possession de des fortifications. leur comté. Les religieuses se métamorphoferent enfuite en chanoinelles féculie- les, bourgs ou villages & plufieurs abres, & elles ont perfévéré dans cet état. Elles font au nombre de 30. & doivent faire preuve d'une ancienne nobleffe. L'imperatrice reine de Honorie confère les prébendes lorfqu'elles font vacantes, comme comtesse de Hainaut. Le chapitre est gouverné par 4. des plus anciennes cha- da au milieu du VII. siècle. L'abbé, qui est nomettes car elles n'ont plus d'abbette depuis cue les comtes de Hainaut ont uni cette digniré à leur domaine vers le neur spirituel & temporel de la ville. Elle milieu du XI. siècle. L'église de Ste. Waltrude, qui est paroissiale, est fort belle, & toutes les personnes qualifiées de la ville d'hui démantelée : le château de Bossitt est & les étrangers un dépendent dans quelque aux environs de cette ville. part de la ville qu'ils demeurent. Outre les chapellains qui la deffervent, à la place des anciens chanoines, le prévôt & les chanoines de la collégiale de S. Germain, y vont chanter l'office aux principales fetes de l'année avec les chanoinesses.

On compte c, autres paroiffes à Mons, & trois autres abbayes, scavoir celle du Val des Ecoliers de chanoines réguliers de la congrégation de France . & celles de Notre-Dame de la Paix de Bénédictines réformées établies à Mons depuis l'an 1639, & d'Epinlien de filles de l'ordre de Circaux qui s'y font transferces en 1628. Il y a encore à Mons un collège de Téfuires, une maison de PP. de l'Oratoire, six autres

10. aurres communaurés de filles fans le beguinage. Il y a un fecond collége dirigé par des prêtres féculiers.

Cerre ville, qui étoit extrêmement forte. tant par sa situation, que par l'art, a été plufieurs fois prife & reprife durant le cours de deux siécles. Le roi Louis XV. qui la prit le 10. de Juillet de l'an 1746. dernier traité d'Aix-la-Chapelle, après en avoir fair détruire la plus grande partie

La prévôte de Mons comprend 91, vilbayes : fes principales villes font.

S. Guillain ou S. Ghislain, fituée fur la Haifne, à deux lieues an dessous & au couchant de Mons. Elle tire fon origine & son nom d'une célébre & riche abbave de Bénédictins, que le faint de ce nom y fonrégulier comme dans toures les aurres abbayes des Pays Bas Carholiques, eft feioest forte par sa situation, étant environnée de marais & de la riviere. Elle est aujour-

Soignies, Sonegie en Latin, petite ville fituée fur la riviere de Sonneque à quatre lieues de Mons vers le nord-eft. La collégiale de S. Vincent de cette ville, a été dans fon origine un monastère fondé au VII. frécle & fecularifé au X. Le chapitre, qui est seigneur spirituel & temporel de la ville, confifte en un prévôt, deux autres dignités & zor changines, Les PP. de l'Oratoire ont un collège à Soignies où ils enfeignent les humanités ; & il y ade plus a, maifons religioufes, en comprant les Hospitalières qui desservent l'hôpitalicette ville donne son nom à une forêt voisine, qui a plus de 7. lieues de circuir.

Raux & en Larin Rhodium . perite ville communautés ou couvens d'hommes & fort agréable, à 3. lieues au nord-eft de Mons, érigée en comté par Charles V. en faveur de la maison de Croy: les Prémon-

trés y ont l'abbaye de S. Foillan.

Lessines, petite ville sur la Denre à 2. lieues au dessous & au nord d'Ath, dans une belle plaine: on y fait un grand commerce de toiles. Halle, petite ville sur la Senne vers les frontieres du Brabant à 3. lieues de Bruxelles vers le sud-ouest. Les Jésuites y ont un collège: leur église est fort célèbre, par une chapelle de la Vierge où il y a une grande dévotion. Non loin de Halle est l'abbaye de Belinghen de Chanoines Réguliers de S. Augustin qui s'y sont transferés en 1580, après que leur abbaye de Cantinpré située auprès de Cambray eut été brûlée.

S. Denis de Broqueroi belle abbaye de Bénédictins reformés, à une lieue & demie au nord-est de Mons, fondée au XI. siécle & soumise autresois à celle de la Sauve

dans le diocése de Bourdeaux.

Anguien petite ville située à 6. lieues au nord de Mons avec titre de principauré qui passa par semmes dans la maison de Bourbon, & que le roi Henri IV. vendit en 1607. à Charles de Ligne comte d'Arenberg: c'est la première baronie du Hainaut. Les Augustins y ont un couvent & ils y enseignent les humanités.

Stenkerque sur les frontieres du Brabant, village célèbre par la bataille qui

s'y donna en 1692.

La Chapelle Notre-Dame est une Chartreuse située à une lieue d'Anguien.

Beliam ou Bethlem à un mille de Mons est une abbaye de chanoinesses de l'ordre de S. Augustin. Havré principauté située

aux environs de Mons.

2. ATH, ville capitale de la châtellenie de fon nom, est située sur la Denre qui la graverse, à 5. lieues au nord-ouest de Monsz elle est petite, mais assez bien bâtie; elle fait un grand commerce de toiles. Outre la paroisse de S. Julien, il y a une abbaye

de Bernardines, une maison de Jésuites & des couvents de Récollets & de Capucins.

La Châtellenie d'Ath s'étend au couchant de celle de Mons, & contient 117. villages. Ses lieux les plus remarquables

Leuze, petite ville située à la source de la riviere de Denre à 4. lieues au nordouest de Mons. Elle est célébre par la victoire que le maréchal duc de Luxembourg y remporta en 1691. sur les alliés.

Cambron grande & belle abbaye de l'ordre de Cîteaux, dont les bâtimens sont si étendus, qu'on la prendroit pour une ville. L'église est magnisque: elle sur sondée en 1148. & est située auprès du bourg de Chievres, qui a titre de baronie & qui appartient au comte d'Egmont.

Ghislenghien abbaye de Bénédictines fondée en 1126. située entre Ath & Anguien.

Ligne bourg sur le Denre, à une lieue & demie au sud-ouest d'Ath, érigé en 1602.

en principauté de l'Empire.

3. BINCHE petite ville, chef de châtellenie, est située entre Mons & Charleroi, à 4. lieues au levant de la première & à autant au couchant de l'autre. Elle est toute ouverte. L'abbaye de Bonne Esperance de l'ordre de Prémontré est dans le voisinage.

La châtellenie de Binche s'étend le long de la Sambre jusqu'aux frontieres du comté de Namur. On y voit Beaumont, petite ville, avec titre de comté sur les frontiéres du comté de Namur: elle est assez peuplée; Barbançon gros village avec un château qui a titre de principauté à une lieue de Beaumont; Pieton riche commanderie de l'ordre de Malte sur les frontieres du comté de Namur; La Thure à la droite de la Sambre, abbaye de chanoinesses de l'ordre de S. Augustin.

4. BRAINE LE COMTE est une petite ville située entre Soignies & Halle sur les frontieres du Brabant: sa châtellenie n'a pas-

beaucoup d'étendue...

# III. LE COMTÉ DE NAMUR.

Ce comté est entouré des terres de l'évêché de Liégeau levant, au midi & au couchant;& il est borné au nord par le Brabant. La riviere de Sambre le traverse du couchant au levant, & celle de Meuse, du midiau nord, jusqu'à ce qu'elle reçoive la Sambre à Namur. Il a environ 14. lieues communes de France d'étendue du levant au couchant & un peu moins du midi au nord. On y compte 4. villes & 181. villages.

Les François ayant conquis ce pays sur les Romains, il fit partie du royaume d'Austrasie. Il fut possedé par une suite de comtes héréditaires depuis le commencement du XI. siècle, sous l'hommage des comtes de Hainaut, jusques à l'an 1421. que Jean de Flandre dernier comte de Namur le vendit à Philippe duc de Bourgogne, de la maison duquel il a passé dans

celle d'Autriche.

Le pays est fertile quoique montagneux & plein de forêts : on y trouve des mines de fer, de plomb & de charbon de terre, avec des carrières de marbre noir & jaspé; & beaucoup de pierres ou mottes de terre propres à brûler qu'on appelle Houles. Ce comté est partagé en sept baillages.

Namur, ville épiscopale, qui en est la capitale, est grande, bien bâtie, forte, riche par son commerce & une des plus importantes des Pays Bas Autrichiens. Elle est située au 50. degré 24. m. de latitude, à 15. lieues au fud-est de Bruxelles, au confluent de la Meuse & de la Sambre, entre deux montagnes, & défendue par un château placé à l'opposite de la Sambre sur un rocher escarpé, & bâti dès le VII. siécle avant la ville. Les anciens appelloient ce château Castrum Manucum d'où on fait d'abord par une transposition Namusum, & ensuite Namurcum.

La cathédrale dédiée sous le nom de

S. Alban martyr de Mayence, & non de S. Aubin évêque d'Angers, comme le die l'abbé Lengler, & desservie autrefois par des Benédictins, fut changée en collégiale au milieu du XI. siécle. Son chapitre est composé de 8. dignités, 29. chanoines & 20. vicaires. La collégiale de S. Pierre, qui étoit dans le château, a été unie à cette église érigée en cathédrale au milieu du XVI. siécle. L'église de Notre-Dame, qui est la principale paroisse de la ville est collégiale. Elle fut fondée au VIII. fiécle & a pour chef un abbé séculier. Il y a 4.

autres paroifles.

Les Jésuites ont un beau collège & une magnifique églife à Namur, où il y a cinq autres communautés religieuses d'hommes & sept de filles, dont une des principales, est l'abbaye de Notre-Dame de la Paix de Bénédictines réformées. La Cour du prince est un fort beau palais qui sert de demeure au gouverneur. Le palais épifcopal est aussi fort beau. Il y a un conseil provincial qui ressortit au parlement ou conseil souverain de Malines. Le roi Louis XV. après avoir pris la ville de Namur fur la maison d'Autriche au mois de Septembre de l'an 1746, la lui a rendue par le dernier traité de paix d'Aix-la-Chapelle.

Le diocése de Namur, outre le comté de ce nom, comprend tout le Brabant Walon & 326. paroisses partagées en 14. doyenes. On y compte 8. villes, 4. abbayes de l'ordre de S. Benoît, 14. de celui de Cîteaux, une de celui de Prémontré, sept collégiales & trois chapitres de

Chanoinesses nobles.

Le bailliage de Namur comprend 12. villages & entr'autres les abbayes de Geronsart & de Salsen, La première, située 1 la droite de la Meuse à un quart de lieue de Namur, est de Chanoines Réguliers. L'autre, qui est à la droite de la Sambre auprès de Namur, est de filles de l'ordre de Cîteaux.

Les principaux lieux du comté de Nasnur font les suivans.

Bouvines ou Bouvignes petite ville sur la Meuse à 4-lieues au midi de Namur, & à une demi lieue au nord de Dinant qui appartient au pays Liége : elle est chef de bailliage. Ce n'étoit d'abord qu'un château que Henri l'Aveugle comte de Namur sit entourer de murailles en 1173. Elle est differente du Pont à Bevines village de Flandre, où le roi Philippe-Augus-

se remporta une célébre victoire.

Charleroi, autrefois place très-forte, située sur la gauche de la Sambre à 8. lieues au couchant de Namur. Ce n'étoit qu'un village nommé Charnoy que les Espagnols sirent fortisser en 1666. & qu'ils nommement Charleroi du nom de Charles II. leur roi. Les François qui avoient pris & repris cette place en 1667. & 1693. la renditent par la paix de Riswick. Le roi Louis XV. l'ayant prise en 1746. sur la maison d'Autriche la lui a rendue démantelée en 1748. Elle est partagée en ville Haute & Basse. La Haute est régulierement bâtie.

Walcourt petite ville chef d'un bailliage située sur la riviere de Heure: elle a la collégiale de Notre-Dame qui sur entierement brûlée avec la ville en 1605. l'une & l'autre surent ensuite rétablies. L'abbé du Jardines de l'ordre de Cîteaux, dont le monastère est situé dans le voisinage, est

seigneur de Walcourt.

S. Gerard de Brogne abbaye de Bénédictins entre Sambre & Meuse sondée au commencement du X. siécle. La Mense abbatiale est unie à l'évêché de Namur.

Wasor sur la Meuse entre Dinant & Philippe, autre abbaye de Bénédictins sondée au X. siècle. Celle d'Hastier située dans

le voisinage lui est unie.

Moutiers abbaye sur la gauche de la Sambre à 3. lieues au dessus de Namur. Elle a été dans son origine de Bénédictanes: elle sut changée au XIII. siècle en

un chapitre de 17. Chanoinesses séculières nobles & de dix chanoines.

Andenne sur la droite de la Meuse, à 4. lieues au dessous & au nord-est de Namur vers les frontieres du pays de Liège, a un autre chapitre de 30. Chanoinesses séculieres nobles, de 3. dignitaires & de 10. chanoines: c'étoit une abbaye sondée au VII. sécle pour des Bénédictines.

Grandpré abbaye de l'ordre de Cîteaux fituée à deux lieues au sud-est de Namur

& fondée en 1231.

On voit enfin dans le comté de Namur Molines abbaye du même ordre de Cîteaux fondée d'abord pour des filles au XIII. siécle située à la droite & auprès de la Meufe, à une lieue au dessous de Bouvines.

Bonesse sur la Mehaigne vers les frontieres du Brabant; Solieres sur les frontieres du pays de Liége à une lieue & demie d'Hui; Soleismont entre Charleroi & Flerus & Marche les Dames à la gauche de la Meuse à une lieue & demie au dessous de Namur sont 4. abbayes de silles de l'ordre des Cîreaux.

Floresse célébre abbaye de l'ordre de Prémontré, & la troisième de l'ordre: elle sur sondée en 1121. À la droite de la Sambre à trois lieues au dessus de Namur. L'abbé a plusieurs autres abbayes avec 2. prieurés conventuels & le collége de Louvain sous sa dépendance.

Maloigne abbaye de Chanoines Réguliers & anciennement de Bénédictins: elle dépend du diocése de Liége quoique enclavée dans le comté & le diocése de Namur. Elle est située entre Sambre & Meuse, à la droite de la première de ces deux rivieres & à un peu plus d'une lieue au dessus de Namur.

Broterd a une commanderie de l'ordre de Malthe.

Fleurus ou Flerus village célébre par les deux batailles qui s'y sont données en 1622. & 1690. Il est situé sur les fronties res du Brabant entre Charleroi & Gemblours : c'est mal à propos que l'abbé Lenglet & Hubner y mettent une abbaye.

## I V. LE DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Il est borné au nord par le duché de Limbourg & l'évêché de Liége; au levant par l'archeveché de Tréves; au midi par la Lorraine & par l'évêché de Liége, & au couchant par la Champagne. Son étendue du midi au nord est d'environ 25. lieues communes de France & d'autant du levant au couchant.

Ce pays, qui a été habité anciennement partie par les Tongrois, & partie par les Tréveriens, s'étend dans une grande partie de la forêt d'Ardenne. C'est un des plus anciens domaines de la Monarchie Françoise, qui a fait partie du royaume d'Austrasie ou de Lorraine : il fut ensuite possedé par des comtes héréditaires, qui prenoient le titre de Comtes d'Ardenne. Sigéfroi l'un de ces comtes, acquit en 963. le château de Luxembourg, qui étoit du domaine de l'abbaye de S. Maximin de Tréves, de l'abbé de ce monastère, dont il étoit avoué. Sigéfroi & ses descendans prirent ensuite le nom de comtes de Luxembourg. Ce comté passa successivement par femmes aux XII. & XIII. siécles, dans les maisons des comtes de Namur & de Limbourg. La posterité de ces derniers comtes, qui prirent le nom de Luxembourg, posseda le comté qui sut érigé en duché en faveur de Wencessas, vers l'an 1354. par son frere Charles IV. empereur & roi de Bohême. Sigismond duc de Luxembourg donna en dot ce duché à Elifabeth sa niéce en 1442, en la mariant avec Antoine de Bourgogne duc de Brabant: Elisabeth le vendit à Philippe le Bon duc de Bourgogne ; d'où il a passé dans la maison d'Autriche, qui le possede pour la plus grande partie.

Les premiers comtes de Luxembourg ne possederent d'abord que la partie orientale du pays, qui composoit le comté de Luxembourg proprement dit: l'occidentale dépendoit du comté de Chini, possedé par une suite de comtes héréditaires depuis le commencement du XI. siècle. Ce comté passa par femmes au XIII. siécle dans la maison de Loss qui le posseda jusqu'à l'an 1370. Marguerite de Loss derniere comtesse de Chini le vendit cette année à Vencessas duc de Luxembourg. qui l'unit à ce duché. Le comté de Chini étoit un fief mouvant du duché de Bar : mais les ducs de Bar ont renoncé à cette

féodalité depuis plus d'un siécle.

Le pays de Luxembourg est arrosé par plusieurs rivieres, dont la principale est la Moselle, qui coule à l'extrêmité de cette province velle fud-est : les autres plus considérables sont la Sour, l'Ouste & le Semoy. Il est rempli de montagnes & de forêts & n'est pas partout également fertile; de-là vient qu'il n'est pas peuplé, à proportion, autant que les autres provinces des Pays Bas : on y compte néantmoins 22. villes & près de 1200. villages. La partie du pays qu'on appelle Famenne est abondante en bled & en toute sorte de truits. Celle qu'on nomme Ardenne, de la forêt de ce nom, entrecoupée de montagnes & de bois, ne produit qu'un peu de seigle, des pois, des feves & divers autres legumes: mais il y a beaucoup degibier & de bêtes fauves, & diverses fortes d'oiseaux, entre lesquels ceux qu'on appelle Cauvettes ressemblent aux cailles & sont d'un plumage fort bigarré: ils ont les pieds & les yeux rouges & la chair blanche, & sont d'un goût fort agréable.

Le duché de Luxembourg appartient pour la plus grande partie à la maison d'Autriche: le roi de France en possede une autre partie vers le midi depuis la paix des Pyrenées; ce qui fait que ce pays

cft

est partagé aujourd'hui en Luxembourg trecht de l'an 1713. On a découvert aux François & en Luxembourg Autrichien. environs une mine d'antimoine. Nous parlerons ailleurs du premier.

Le Luxembourg Autrichien se divise en Allemand & en Walon. On parle communement la Langue Teutonique dans le premier & un François corrompu dans l'autre. Le pays Allemand occupe la partie orientale du duché, qui est le comté de Luxembourg proprement dit, & qui dépend du diocése de Treves pour le spirituel. Le Walon s'étend dans la partie occidentale & est soumis à l'évêque de Liége pour le spirituel.

## 5. 1. Le Luxembourg Allemand.

Luxembourgen est la capitale & de tout le pays. C'est une des plus fortes places de l'Europe située au 49. degré 35. m. de latitude & au 23. 50. m. de longitude, à 9. lieues au sud-ouest de Treves & à 3. lieues à la gauche de la Moselle, fur un rocher élevé. La riviere d'Alser ou d'Elle, qui passe au pied du rocher, la partage en Haute & Basse. La Haute est plus ancienne, & elle doit son origine vers la fin du X. siécle à un château qui étoit du domaine de l'abbaye de S. Maximin de Treves, ainsi qu'on l'a déja remarqué. C'est le siège du conseil provincial du pays, dont l'appel est porté au conseil souverain ou parlement de Malines. Les Bénédictins y ont l'abbaye de Notre-Dame & les Jésuites un collège. La basse ville est composée seulement de deux fauxbourgs, l'un appellé Pafendal, & l'autre Munster ou le Grundt. Charles II. roi d'Espagne ayant cédé en 1684. le Luxembourg au roi Louis XIV. ce dernier prince augmenta beaucoup les fortifications de la ville de Luxembourg; mais il la rendit avec le reste du pays en 1697. par le traité de Riswick Les François reprirent cette ville en 1701. & la rendirent à la maison d'Autriche par le traité d'U-

Tome II.

Les autres lieux plus remarquables du Luxembourg Allemand font Echternach, à 8. lieues au nord-est de Luxembourg. sur les frontières de l'électorat de Treves, abbaye fondée au VIII. siécle sous la regle de S. Benoît par S. Wilbrord. Elle est accompagnée d'un bourg situé, comme l'abbaye, dans une valée entourée de montagnes; S. Veit, petite ville fituée dans la partie septentrionale du Luxembourg & capitale d'une prévôté, qui renferme 47. villages, & qui appartient à la maison de Nassau; Vianden sur l'Ourte, petite ville avec un château fort qui appartientaussi à la maison de Nassau; il y a près de ço. villages qui en dépendent ; Salme seigneurie qu'on nomme le Bas Salme & qui appartient aux comtes de Salme-Reiffercheid; Roth commanderie de Malte, &c.

# S. 2. Le Luxembourg Walon.

La forêt d'Ardenne qui étoit autresois si étendue, & qui n'a aujourd'hui que 25. à 30. lieues depuis Thionville jusqu'auprès de Liège; en occupe une grande partie. Chini, petite ville située sur les frontieres de la Champagne, à 12. lieues au couchant de Luxembourg, en est le cheflieu & a eu titre de comté, ainsi qu'on l'a déja remarqué. Cette ville, qui n'est plus qu'une bourgade, fut bâtie sur la fin du X. siécle.

Les autres lieux plus remarquables de cette partie du Luxembourg, en allant du midi au nord, font Arlon petite ville, fituée sur une élevation vers la source du Semoy à fix lieues au couchant de Luxembourg. C'est un ancien titre de marquisat qui appartient au roi de Prusse de la succession d'Orange. Il est divisé en 15. Mayeuries qui renferment 119. villages, Cette ville, qui est fort ancienne, est située sur une petite montagne : comme elle a Pp

été démantelée, ce n'étoit plus qu'une bourgade; mais on en a reparé les fortifications: il y a plusieurs martinets aux environs; Neufchateau petite ville chef-lieu d'une baronie.

S. Hubert abbaye réguliere de Bénédictins reformés, riche & célébre, nommée en Latin Andainum ou Andagium : elle est située à 8. lieues au nord de Chini & à 12. lieues au sud-est de Namur, au milieu de la forêt des Ardennes dans le diocése de Liégé. Elle fut fondée au commencement du VIII. siècle, & elle prit le nom de S. Hubert, après que les reliques de ce S. évêque de Liége y eurent été transférées en 817. On y mene les personnes mordues par quelque animal enragé pour obtenir leur guérison. L'abbé est seigneur du lieu & de 16. villages qui en dépendent. Il prétendit au XVI. srécle aux droits de souveraineté; il est aujourd'hui indépendant fous la protection de la France.

Bastogne une des plus jolies villes du Luxembourg & fort commerçante : elle est située à 11. lieues au nord-ouest de Luxembourg, & a une prévôté, qui com-

prend 145. villages.

La Roche en Ardenne sur la riviere d'Ourte, ancien palais de nost rois de la seconde race. C'est une petite ville qui a titre de comté, partagé en 4. Mayeuries, dont chacune comprend 13. villages dans son district.

Rochefort, comté sur les frontieres du pays de Liége. L'abbaye de S. Remi de l'ordre de Circaux est située tout auprès. Le village d'Avein où l'armée Françoise battit l'Espagnole en 1635, en est à 2, lieues.

Marche en Famine, petite ville située aussi sur les frontières du pays de Liége:

les Jésuites y ont une maison.

Durbui dans la partie septentrionale de cette portion du Luxembourg sur l'Ourte, a titre de comté. Il ya 76. villages qui en dépendent.

Orchiment baronie fort étendue des deux côtés du Sémoy : elle est assez près de Maisieres & de Charleville.

# V. DUCHÉ DE LIMBOURG.

Le duché de Juliers borne cette province au nord & au levant : elle a l'évêché de Liége au midi, & en est separée au couchant par la Meuse. Son étendue du midi au nord est d'environ 12. lieues communes de France & de 8. dans sa plus grande largeur du levant au couchant. Henri I. dit Waleran étoit comte de Limbourg en 1029. Son fils Henri II. qui lui succeda dans ce comté, fut duc de la Balle Lorraine & comte d'Arlon par sa semme Adele. Les descendans de Henri II. possederent Limbourg à titre de duché, jusqu'à Adolfe qui le vendit en 1282, à Jean I. duc de Brabant, lequel l'unit à son domaine & on l'appella depuis : Le Pays d'Outre Meuse.

Il est fort peuplé & on y compte trois villes & 123. villages: on y recueille beaucoup de grain & toutes les choses nécesfaires à la vie, à l'exception du vin. On y trouve des mines de fer, de cuivre & de plomb, du marbre, des eaux salutaires &

des herbes médicinales.

On divise ce pays, qui dépend du diocése de Liége pour le spirituel, en deux parties, sçavoir en Limbourg Autrichien qui occupe la partie méridionale; & en Limbourg Hollandois qui s'étend dans la septentrionale.

# 9. 1. Le Limbourg Autrichien.

Cette partie comprend le duché de Limbourg proprement dit. Il n'y a d'autre ville que Limbourg, capitale du pays, située sur un rocher escarpé presque de toutes parts, sur la riviere ou ruisscau de Wese, à six lieues au levant de Liége, & à autant au sud-ouest d'Aix-la-Chapelle. La ville est petite, mais sorte par sa situation. Il n'y a que deux portes & la seule église

de S. George. Les François l'ayant prise en 1675, en firent raser les torrifications avec celles du château:ils la rendirent aux Espagnols en 1678, par le traité de Nimegue.

# §. 2. Le Limbourg Hollandois.

Il consiste en trois seigneuries, qui étoient des annexes du duché de Limbourg, auquel elles avoient été unies successivement. Philippe IV. roi d'Espagne en ceda une grande partie aux Provinces Unies par le traité conclu à la Haye le 2. de Décembre de l'an 1661, en conféquence de celui de Westphalie; à condition que l'exercice de la religion Catholique y seroit libre. Les habitans sont censés sujets des Etats Généraux & par-là ils ne sont ad · mis à aucune charge de l'état. Ces trois seigneuries, auxquelles nous joignons la ville de Mastricht, sont les suivantes.

1. Fauquemont ou Valkenbourg en Allemand. Cette seigneurie s'étend entre celles de Dalem & de Rolduc. Elle a environ fix lieues de long fur 4. de large & renferme outre la ville de Fauquemont, 35. villages & l'abbaye de S. Gerlac. La maison d'Autriche s'est reservée une partie du pays par le traité de l'an 1661. & par celui de la Barriere.

La ville de Fauquemont est située à huit lieues au nord de Limbourg, sur la petite riviere de Geul. Elle est assez grande, bien fortifiée & défendue par un château, que les François démolirent en 1672 après l'avoir pris. La ville fut rendue aux Hollandois par la paix de Nimégue.

2. Dalem, bourgade située sur la riviere de Berwine à 5. lieues au nord-ouest de Limbourg, est capitale d'un comté qui fut partagé par le traité de l'an 1661, entre le roi d'Espagne & les Etats Généraux.

l'Espagne, d'où il a passé à la maison d'Autriche. Tout ce pays a 3. lieues de long & presque autant de large. Dalem n'a qu'une églife qui fert également aux Ca-

tholiques & aux Reformés.

3. Rolduc ou Hertongebrad, est une seigneurie située sur les frontieres du pays de Juliers, Elle a six lieues de long du levant au couchant fur deux de large du midi au nord. Elle fur unie au duché de Limbourg au XII. siécle par le mariage de Henri duc de Limbourg avec Mathilde fille d'Adolfe comte de Spahenberg. Par le traité de l'an 1661. le château & la ville de Rolduc, avec six villages du pays & leurs dépendances demeurerent à l'Espagne : cinq autres villages avec leurs dépendances furent cedés en souveraineté aux Etats Généraux, qui les font gouverner ainsi que les deux autres seigneuries, par un drossart ou chef du gouvernement politique & de la justice criminelle, lequel est à la tête des nobles & des députés des bancs ou des justices subalternes, dont l'appel pour le civil est porté au tribunal superieur de Mastricht.

Rolduc est une petite ville ou bourg situé entre Mastricht & Aix-la-Chapelle. Il y a une abbaye considérable de Chanoines Réguliers de l'ordre de S. Augustin, dont l'abbé a fous sa dépendance les deux monastères de filles du même ordre, situés l'un à Marieval dans le comté de Spahenberg, & l'autre à Sinnich dans le duché de Limbourg.

4. La Seigneurie de Mastricht est enclavée dans l'évêché de Liége, dont elle dé-

pend pour le spirituel.

MASTRICHT ville située sur la gauche de la Meuse, à six lieues au dessous & au nord de Liége, & à 7. lieues au couchant d'Aixla-Chapelle, est une des plus fortes pla-Ceux-ci eurent le bourg de Dalem avec ces de l'Europe, & la principale clef fix villages de sa dépendance : le reste du des Provinces Unies auxquelles elle apcomté, consistant en 12. villages sut laissé à partient : elle est jointe par un pont de

Ppij

pierre à la perite ville de Wick, qui est située de l'autre côté à la droite de la Meuse & qui est aussi bien fortifiée; on compte que les remparts de Mastricht ont une lieue de circuit, & ceux de Wick un quart de lieue.

Cette ville, nommée en Latin Trajedum ad Mosam ou Trajectum Superius, pour la distinguer d'Utrecht, nommée Trajectum Inferius, est ancienne & a été autrefois épiscopale par la translation qu'on y fit à la fin du V. siécle de l'évêché de Tongres, qui fut transferé à Liége au commence-

ment du VIII.

Mastricht après avoir fait partie du royaume d'Austrasie & ensuite de l'empite d'Allemagne, tomba au pouvoir des ducs de Brabant & des évêques de Liége au commencement du XIII. siècle. Le roi d'Espagne qui en avoir le principal domaine comme duc de Brabant, la ceda aux Provinces Unies par la paix de Munfrer, à condition que l'exercice de la religion Carholique y seroit conservé : l'évêque de Liége n'a que le domaine utile &

une portion de la justice.

La ville est assez grande & bien peuplée, & on y compte environ 3000. maifons & 13. ou 14000, habitans, fans la garnison qui est ordinairement fort nombreuse. Il y a plusieurs grandes & belles rues : elle est parragée en 14. quartiers qui ont chacun leur chef. Wick, quoique separé de Mastrick par la Meuse, a fait toûjours partie de la ville & est sous la même jurisdiction; & il renferme plusieurs belles rues. La maison-de-ville de Mastriche est une des plus belles qu'il y ait dans tous les Pays Bas. Elle est ornée d'une bibliothéque & fituée fur la place du grand marché:il y a une autre belle place à Mastricht.

Comme cette ville appartient aux Etats Généraux des Provinces Unies & à l'évêque de Liége, la religion Catholique & 🗫 Protestante , y sont publiquement exer-

cées conformement au traité de Nimegues les Catholiques y possedent deux collégiales, sçavoir celle de S. Servais, qui a été autrefois un monastère de Bénédictins & qui est fort belle, & celle de Notre-Dame. Le chapitre de S. Servais est composé de 37. chanoines, 4. dignités, & une quarantaine de chapelains: les prébendes sont conferées alternativement par les Etats Généraux & par le prévôt, qui est le chef du chapitre : la collégiale de Notre-Dame a un prévôt, un doyen & 16. chanoines. Ces deux églises sont paroissiales : il y ep a 4. autres pour les Catholiques, qui ont à Mastricht 21. maisons religieuses; sçavoir 10. d'hommes & 11. de filles. Parmi les premières sont le collège des Jésuites, les Antonins, les Croisiers, la commanderie de l'ordre Teutonique, les Dominicains, &c. les Catholiques n'ont pas la liberté de porter publiquement le Viatique aux malades.

Les Reformés ont trois églises à Mastricht; fçavoir deux Flamandes desservics par cinq ministres Hollandois & une Françoife qui a trois ministres. Ceux de la confession d'Augsbourg ont aussi une église à Mastricht. Les Reformés y ont un collége pour enseigner les humanités à ceux de leur communion, & une école illustre où il y a un professeur de théologie, un de philosophie & un d'éloquence : les Catholiques & les Reformés ont aussi des hôpitaux & des maisons pour les Orphelins. La maison des députés des Etats Généraux & celle du gouverneur sont fort belles. Il y a un arcénal bien fourni : les habitans jouissent de divers priviléges & læ bourgeoisse est partagée en 23, corps de mêtier: les magistrats qui gouvernent la ville, au nom des E. G. & de l'évêque de Liège, font au nombre de vingt-huit; moitié Brabançons & Reformés de religion, nommés par les Etats généraux, & moitié Liégeois ou Catholiques, nommés par l'évêque de Liege.

sièges considérables. Le roi Louis XIV. la prit en 1673. & la rendit 5. ans après par la paix de Nimégue. Elle a été prise en dernier lieu en 1748, par le roi Louis XV. qui la rendit la même année par la paix d'Aix-la-Chapelle.

Le domaine de Mastricht s'étend sur 3. ou 4. villages à la ronde. Tous les environs de cette ville sont marécageux. Le tort S. Piefre, que les Hollandois ont fait construire en 1703, auprès de Mastricht sur une montagne, sert de boulevart à cette ville.

## VI. LE DUCHÉ DE BRABANT.

Cette province, qui est la principale des Pays - Bas Catholiques, est bornée au nord par la Meuse qui la separe du comté de Hollande & ensuite du duché de Gueldres: ce dernier duché la borne d'abord au levant & ensuite l'évêché de Liége; elle 2 le comté de Namur au midi & le Hainaut & la Flandre au couchant. Son étendue du midi au nord est d'environ 32. lieues communes de France, & fa plus grande largeur du levant au couchant de 22. dans fa partie septentrionale, & seulement de 16. à 17. dans sa partie méridionale.

Le Brabant après avoir passé de la domination des Romains sous celle des Francs, fit partie du royaume de Lothaire & fut compris dans le duché de la Baile Lorraine. Ce duché échut vers la fin du XI. siècle, à Godefroi de Boulogne dit de Bouillon, qui fut roi de Jerusalem; de ce prince il passa d'abord dans la maison des comtes de Limbourg & ensuite dans celle des comtes de Louvain, en la personne de Godefroi Le Barbu, comte de Louvain, qui prit le titre de duc de Lothier ou de Lorraine & de comte de Brabant, au commencement du XII. siécle. Godefroi Le Grand succeda en 1140. à Godefroi Le Barbu son pere; & Henri IV. son perit-fils

La ville de Mastrichta soutenu divers mort en 1237, sut le premier qui se qualifia duc de Brabant ou Brachbant, nom qui avoit commencé à être en usage au VII. siècle. Jean III. duc de Brabant, de la maison de Louvain étant mort en 1355. ne laissa que des filles, qui porterent ce duché dans la maison de Bourgogne, d'où il a passé dans celle d'Autriche; & cette derniere en possede actuellement la plus grande partie.

> Le Brabant est arrosé par plusieurs rivieres dont les principales sont la Meuse, l'Escaut qui le separe de la Flandre vers son embouchure dans l'Océan, la Thille ou Dille, le Demer, la Nethe, l'Aa, &c. on y voit des lacs, des marais, des étangs & des forêts: le terroir est fertile, excepté dans la partie septentrionale, qui appartient aux Provinces Unies. On y compte 26. villes murées & fortifiées & 700. villages. La feigneurie de Malines & le marquisat d'Anvers, qui faisoient autresuis deux provinces separées du nombre des 17. des Pays-Bas, y sont aujourd'hui compris. Dans les assemblées générales de ces 17. provinces, celle de Brabant avoit le premier rang & parloit la premiére.

Le Brabant est divisé dans sa totalité en 4. quartiers, qui sont ceux de Bruxelles; Louvain, Anvers & Boisteduc. Les trois premiers, qui occupent la partie méridionale dupays, appartiennent à la maison d'Autriche, & le dernier, qui s'étend dans la partie septentrionale, appartient aux Hollandois ou plûtôt aux Provinces Unies; ce qui fera que nous partagerons cette province en Brabant Autrichien & en Brabant Hollandois.

#### LE BRABANT AUTRICHIEN.

Il renferme les trois quartiers de Bruxelles, de Louvain & d'Anvers, ainsi qu'on l'a déja remarqué.

# 5. 1. Quartier de Bruxelles.

Ce quartier est borné au nord par ce-

lui d'Anvers, au levant par celui de Louvain, au midi par le comté de Namur & le Hainaut, & au couchant par ce derniet endommagée, que 14. églifes & 4000. pays & la Flandre. Il a environ 16. lieues communes de France d'étendue du midi an nord & 10. du levant au couchant: on le divise en pays Flamand & en Brabant Walon. On parle Flamand dans le premier, qui occupe toute la partie seprentrionale du quartier. La langue Walone ou Françoise est en usage dans l'autre qui s'étend dans la partie méridionale. La première partie dépendoit autrefois pour le spirituel du diocése de Cambray, & elle dépend aujourd'hui de celui de Malines. La seconde, comprise anciennement dans le diocése de Liège, fait aujourd'hui partie de celui de Namur.

## 1. Le Pays Flamand,

BRHXELLES en est la capitale, & de tous les Pays Bas Autrichiens. Elle est située dans un fort bonair sur la riviere de Senne qui la traverse, & qui communique à l'Escaut par un canal, au 50. degté 51. m. de latitude & au 22. 5.m. de longitude, partie sur une éminence & partie dans la plaine, dans un terrain fertile en grains & en pâturages. Elle est de figure ovale, belle, grande, fort peuplée, fort riche par son commerce & par ses manufactures & ornée de quantité de magnifiques bâtimens tant sacrés que prophanes, d'un grand nombre de belles fontaines & de plusieurs canaux tirés de la riviere de Senne. On lui donne deux lieues de circuit & on y comte lept à huit cens carolles.

Bruxelles n'est connue que depuis le X. fiécle: c'étoit alors un palais impérial qui a donné l'origine à la ville, laquelle s'est accrue peu à peu à cause de l'avantage de sa situation. Elle fit ensuite partie du comté de Louvain. Ses murailles sont anciennes, mais elle n'est pas forte: elle est défen-

due par le fort de Monterey. Les François la bombarderent en 1695. & elle en fut si maisons furent réduites en cendres: mais elle s'est rétablie depuis & est plus régu-

liere qu'auparavant.

Le palais du prince, que Philippe le Bon duc de Bourgogne avoit fait achever en 1445, fut réduit en cendres la nuit du 3. au 4. de Fevrier de l'an 1731, mais il a été rétabli depuis : le gouverneur des Pays Bas Autrichien y fait sa résidence & il est accompagné d'un parc, d'une grande éten-

Les églises de Bruxelles sont magnifiques : la principale & la plus belle est celle de Ste. Gudule qui est collégiale & fondée au XI. siècle; elle est placée dans le haut quartier de la ville & on y voit plusieurs

tombeaux remarquables.

On compte à Bruxelles 12. ou 13. maisons religieuses d'hommes sans celle des PP. de l'Oratoire. Les principales sont la prévôté de S. Jacques de Cauberghe de Chanoines Réguliers de S. Augustin: le prévôt est mitré & premier chapelain de la cour. Il y a une autre prévôté de Bénédictins à Notre-Dame de la Chapelle dépendante de l'abbaye du S. Sepulchre de Cambrai. Les Jésuites y ont un collège,& les Augustins y enseignent aussi les humanités. L'église des Jésuites est une des plus belles de la ville. Les Chartreux sont aujourd'hui dans la ville. Il y a 19. couvens. de filles, parmi lesquels sont ceux des Bénédictines & des Dominicaines Angloises. Il y a de plus le grand & le petit Beguinage: le grand, où il y a ordinairement sept à huit cens Beguines, est entouré de murailles & ressemble 1 une petite ville. Leur église est d'une fort belle architecture.

Il y a sept grandes places à Bruxelles; une des principales est celle du grand marché qui est carrée & fort vaite : l'hôtelde-ville est situé sur cette place. Sa tour a 364. pieds de haut & est d'une belle structure : toute la principale noblesse des Pays-Bas a de sort beaux hôtels à Bruxelles.

Outre la résidence du gouverneur des Pays-Bas Autrichiens; les conseils d'état, des sinances & de la guerre, la chambre des comptes, la chancellerie & la cour de Brabant sont établis dans cette ville, où les états de Brabant s'assemblent. L'arcénal est un fort bel édifice: il y a un très-beau

cours le long du canal.

La bourgeoisse de Bruxelles est divisée en 9. classes ou Nations, composées chacune de plusieurs corps de mêtiers; & chacune a son ches ou doyen: quant à la magistrature, elle est composée de 7. échevins nommés par le prince & pris entre les descendans des sept anciennes familles patriciennes de la ville; de deux consuls, dont l'un est tiré du corps de la noblesse & l'autre de celui de la bourgeoisie, & de six conseillers pris dans les corps de mêtiers. Ils ont à leur tête un bourgmestre, & jugent en première instance les causes des bourgeois, qui sont portées par appel au conseil souverain de Brabant.

Le principal commerce de Bruxelles consiste en camelots, en dentelles & en tapisseries. Le roi Louis XV. se rendit maître de cette ville le 21. de Février de l'an 1746, il l'a rendue en 1748, à la reinne de Hongrie avec le reste des Pays-Bas Aurrichiens par le traité d'Aix-la-Cha-

pelle.

Les autres lieux remarquables du pays

Allemand font,

Wilvorden perite ville assez agréable située à deux lieues au nord & au dessous de Bruxelles, sur la riviere de Senne qui la traverse & anprès du canal de Bruxelles. Elle étoit autresois plus considérable. Les Dominicains y enseignent les humanités. Les religieux Prémontrés de l'abbaye de Bernen près de Boisseduc s'y sont transsé-

rés. Il y a de plus deux couvens de Carmelites, un d'Augustines qui s'y sont transférées de Boisseduc, un beguinage, un hôpital, &c.

Weere & Duisbourg ont titre de vicomté; Everberge, celui de principauté & Gaesbecke

celui de baronie.

Affleghem abbaye considérable de Bénédictins reformés, située sur les frontières du comté de Flandre: la mense abbatiale est unie à l'archevêché de Malines, & elle est gouvernée par un prévôt qui a droit de porter la mitre. Elle sut sondée au XI. siècle: l'abbé a le premier rang parmi les 12. abbés du Brabant qui ont séance aux

états du pays.

Corteberg & Vorst abbayes de Bénédictines : la première est située entre Bruxelles & Louvain, & la seconde, nommée Forestum en Latin, sur la Senne à une demi lieue au destus de Bruxelles & dans sa banlieue. Le Grand Bigard auprès de Bruxelles est une autre abbaye de Bénédictines. Cambre auprès de Bruxelles abbaye de filles de l'ordre de Cîteaux. L'abbaye de Dilighem, firuée a'un mille de Bruxelles est de l'ordre de Prémontre. ainsi que celle de Grimbergue, située à 2. lieues au nord de Bruxelles : cette derniére est considérable & a 60. religieux. Grimbergue a de plus titre de comté érigé en principauté en 1730.

#### 2. Le Brabant Walon.

Cette partie du quartier de Bruxelles a pour principale ville Nivelle, petite & jolie ville, située à 6. lieues au midi de Bruxelles, dans un pays fort agréable : elle doit son origine à un double monastère d'hommes & de silles, qu'Itre veuve de Pepin de Landen maire du palais y sonda en 640. sous la régle de S. Benoît, en l'honneur de la Vierge & des apôtres S. Pierre & S. Paul, en saveur de Ste. Gertrude sa sille, qui en sut la

première abbesse. Ces deux monastères, dont celui de filles étoit le principal, se séculariserent vers le milieu du XI. siécle : les religieuses se transformerent en chanoinesses séculières & les moines en chanoines; sous l'autorité d'une abbesse. Le chapitre est composé de 42. chanoinesses, qui hors du chœur sont habillées en séculières & ont la liberté de se marier; l'abbesse fait seule les vœux de religion, comme dans les autres chapitres de chanoinesses. Elles font preuve de noblesse de quatre degrés de pere & de mere avant que d'être reçues : le jour de leur réception, on leur met une épée nue dans la main pendant l'évangile; & après la messe un gentilhomme leur donne l'accolade par trois coups de plat d'épée sur le dos & les reçoit Chevalieres de S. Géorge: elles demeurent dans des maisons séparées trois ou quatre ensemble dans l'enceinte de leur cloître. L'abbesse, qui est dame de la ville, prend encore la qualité de princesse; mais ses droits sont fort diminués. Son domaine & celui de son chapitre ne relevoient autrefois que des empereurs & de l'Empire, & les ducs de Brabant en étoient seulement les Avoués: mais Charles V. uniten 1549. au duché de Brabant le patronage de l'églife de Nivelle; en sorte que l'abbesse & son chapitre dépendent aujourd hui du duché de Brabant, & sont obligées de recevoir les régales & la confirmation du duc. Quant aux chanoines, ils occupent l'eglise de S. Paul, voifine de celle de S. Pierre qui est celle des chanoinesses, & sont au nombre de 30. ils viennent certains jours de l'année dans le chœur des chanoinesses où ils chantent l'office divin avec elles. Les 2. chapitres s'assemblent conjointement sous la présidence de l'abbesse, & pourvoyent ensemble aux bénéfices vacans par mort & par les mariages des chanomelies.

Outre les deux églises de S. Pierre & de S. Paul, la ville de Nivelle, que l'abbesse Hebwide sir fermer de murailles en 1220. a 5. paroisses, un collége de Jésuites, des couvens de Carmes & de Récolets, 4. communautés de silles, & un séminaire pour 20. étudians.

Les ducs de Brabant tiennent dans cette ville un bailli qui étend sa jurisdiction sur tout le Brabant Walon, qu'on nom-

me le Pays Roman.

Au haut d'une tour auprès de l'horloge de la ville qui répond fur la place, est un homme de ser qui sonne les heures avec un marteau; & c'est ce qui a donné lieu de dire en proverbe de quelqu'un qu'on méprise, que c'est un Jean de Nivelle.

Les autres lieux principaux du Brabant Walon sont Gemblours, ou Gemblou, Gemblacum en Latin, ville située sur l'Ornu à 6. lieues au levant de Nivelle, c'est la seconde ville du Brabant Walon. Elle doit son origine à l'abbaye de S. Pierre qui y fut fondée au X. siécle, & dont l'abbé obtint de grands priviléges de l'empereur Oton, qui lui accorda entr'autres en 946. celui de battre monnoye. L'abbé obtint dans la suite le titre de comte, & en cette qualité, il a le premier rang parmi les feigneurs féculiers aux états de Brabant. La ville & l'abbaye de Gemblours furent brûlées durant les guerres vers la fin du dernier siécle : elles ont été rétablies. L'abbaye est de l'ordre de Saint

Villiers, Nizelle, Aiwiers & Wantibraine sont 4. abbayes de l'ordre de Cîteaux situées dans le Brabant Walon. Les deux premieres sont de religieux & les 2. autres de religieuses de cet ordre.

Sénef, village fitué à 2. lieues au midi de Nivelle, est célébre par la victoire que le prince de Condé y remporta en 1674.

fur le prince d'Orange.

9. 2

## S. 2. Quartier de Louvain.

Il est borné au nord par celui d'Anvers, au levant par l'évêché de Liége, au midi par le comté de Namur, & au couchant par le quartier de Bruxelles : il a 12. lieues communes de France d'étendue du midi au nord & 8. du levant au couchant : on le partage en 18. mairies ou districts, dont quelques-unes sont dans le Brabant Walon. C'est le plus fertile de tous les quartiers du Brabant : il dépend du diocése de Malines pour le spirituel, excepté la partie méridionale qui est du Brabant Walon & du diocése de Namur.

Louvain, sa capitale, est située sur la Dyle 1 6. lieues au levant de Bruxelles. Elle n'est connue que depuis le IX. siècle : ce ne fut d'abord qu'un château auquel on joignit un bourg, qu'on entoura de murailles au milieu du XII. La ville s'aggrandit ensuite & se rendit célébre par son commerce & par ses manufactures; & on en étendit extrémement l'enceinte au milieu du XIV. siècle, en sorte qu'on y comptoit alors plus de 150000. ouvriers: mais la révolte des habitans contre Vencessas leur duc, la dépeupla beaucoup peu de tems après, & elle n'a pu depuis se repeupler à proportion de sa grandeur. On donne en effet à Louvain 4. milles de circuit: mais il y a beaucoup de prés, de jardins & de vignes dans son enceinte. On y compte 12. principales rues qui la traversent, 140. autres petites & quatre fontaines publiques.

Elle tire son principal lustre de son université, fondée en 1416. par Jean IV. duc de Brabant. Cette université jouit de plusieurs grands priviléges : elle est composée de 5. facultés, de théologie, de re & il y a 2. beguinages. droit canon, de droit civil, de médecine & des arts: il y a de plus des professeurs pour l'Hébreu, le Grec & le François, pour l'histoire & pour les mathé-

Tome II.

matiques"; on y compte 41. colléges qui ont des boursiers & il y en a 4. où on enseigne la philosophie : mais il n'y en 2 qu'un seul où on enseigne les humanités. Le recteur, qu'on change tous les 6. mois, étend sa jurisdiction sur tous les écoliers & précede tous les magistrats de la ville.

La maison de ville & les autres bâtimens publics de Louvain sont magnifiques, ainsi que les églises. La plus belle est la collégiale de S. Pierre fondée au milieu du XI. siècle: son chapitre consiste en trois dignités & 28. canonicats, remplis ordinairement par des professeurs de l'université : le prévôt de cette collégiale qui a la première dignité, est chancelier de l'université. S. Jacques est une autre collégiale. Ste Gertrude a une prévôté de Chanoines Réguliers de l'ordre de saint Augustin fondée au commencement du XIII. siécle & érigée en abbaye réguliére en 1449. Il faut faire preuve de huit quartiers pour être reçû dans cette abbaye; & l'abbé est le conservateur des priviléges de l'université de Louvain. Les Chanoines Réguliers ont une autre maison conventuelle à Louvain, qui est le prieuré de S. Martin. On compte de plus dans cette ville 14. autres communautés religieuses, sans compter les PP. de l'Oratoire. Les plus remarquables sont les Chartreux, qui ont un fort beau cloître; les Jésuites qui y ont un collège & une des plus belles églises du pays; les Dominicains & les Récolets Anglois ; les Carmes Déchausses qui y ont deux couvens, &c. Il y a 13. communautés de religieuses, dont une des principales est l'abbaye de la Vignete de l'ordre de Cîteaux; les Augustines Angloises y ont un monastè-

Le principal commerce de Louvain; consiste aujourd'hui en bière, qui y est fort bonne : la ville est fortifiée, mais ses fortifications ne sont pas considérables.

 $\mathbf{Q}\mathbf{q}$ 

Elle a le droit de parler la première aux états de Brabant, dont elle se prétend capitale, à moins qu'il ne faille mettre quelque imposition: alors c'est à la ville d'An-

vers à ouvrir les opinions.

Le magistrat de Louvain est nombreux : il consiste en deux bourgmestres dont l'un est noble & l'autre bourgeois, sept échevins que le souverain nomme parmi les 6. samilles patriciennes de la ville, 21. confeillers dont 11. sont nobles & les 10. autres bourgeois, &c.

Hors la vieille ville de Louvain sur une colline, proche la Dyle, est le château qui a servi autresois de résidence aux ducs de Brabant ou de Louvain, & qui tombe

aujourd'hui en ruine.

La ville de Louvain se vantoit de n'avoir jamais été prise par les armes : mais les François la soumirent en 1746. & elle a été rendue à la maison d'Autriche par la dernière paix d'Aix-la-Chapelle.

Il y a plusieurs abbayes & monastères considérables aux environs de Louvain. Celle du Parc de l'ordre de Prémontré fondée en 1129, est située à 2, milles de la ville, où les religieux de cet ordre ont un beau collège : l'abbé du Parc se qualifie archichapelain du duc de Brabant. Ulierbeck, abbaye de Bénédictins, & non de Cisterciens comme le dit la Martiniere : ce fut d'abord un prieuré conventuel dépendant de l'abbaye d'Affleghem fondé en 1125. & érigé en abbaye en 1169. elle est située à un demi mille de Louvain. Les abbayes de Valdan, du Parc aux Dames & de Florival sont de filles de l'ordre de Cîteaux, ainfi que le prieuré de Terbane : le nom vulgaire de la première est s'Herstogen-dael. Ghempe, ou l'Iste du Duc prévôté de religieuses de l'ordre de Prémontré lituée à 2. lieues de Louvain. Bethléem monastère de Chanoines Réguliers de S. Augustin 2 2. lieues de Louvain. Les autres lieux les plus remarquables du

quartier de Louvain sont Heveris dans le duché d'Arschot, monastère de Célestins, le seul de cet ordre qui soit dans les Pays-Bas: les tombeaux des maisons de Croy

& d'Arschot sont dans l'église.

Arschot sur la riviere de Demer, ville située à 4. lieues au nord-est de Louvain: elle avoit titte de baronie, que l'empereur Charles V. érigéa en duché en 1533. en saveur de Philippe de Croy. Ce duché contient les baronies de Rotzlaer, de Hever & de Bierbeeck. Arschot a une collégiale. La ville est petite, mais sorte: elle appartient au duc d'Arenberg qui y sait sa résidence.

Tillemont, Thene en Latin, ville située sur la riviere de Géete, à 5. lieues
au sud-est de Louvain. Son circuit est
d'une heure de chemin: ses murailles sont
accompagnées de plusieurs tours. Il y a un
célébre chapitre; 12. ponts sur la riviere;
3. sontaines publiques; 7. grandes places & autant de portes. Elle sur brûlée
& ruinée au commencement des guerres;
elle s'est rétablie, mais elle est peu considérable. Tillemont est d'un grand ressort,
qui s'étend sur 3. villes; sçavoir Leeurv,
Landen & Haten & sur 72. villages. Les
Augustins y enseignent les humanités.

Leuve on Leemy, ville située sur le ruisseau de Géef, qui se perd un peu plus bas dans la Géete à 6. lieues au levant de Louvain. C'est une mairie d'où dépendent 6. villages. La ville est assez bien peuplée, & son territoire est fort fertile: mais l'air y est si mal sain, qu'on est obligé de changer souvent la garnison, qu'on y a entretenue de tout tems, à cause de l'importance de cette place, située sur la trontière du pays de Liège. Ses fortifications sont régulières. Il s'y fait de la biére fort renommée dans le pays. La grande église de S. Léonard ou Lienard a un chapitre composé de 11. Chanoines Réguliers de la congrégation de Ste Génevieve & auparavant de celle du Val des Ecoliers. Le prieur est un des 12. prélats du Brabant.

Diest, petite ville & ancienne baronie sur le Demer & les frontières du pays de Liége. Elle a été autresois considérable par ses manusactures: mais elles y sont sort tombées. Il y a une collégiale & les Augustins y enseignent les humanités. Elle a donné son nom à une branche de la maison de Nassau. L'abbaye du Val S. Bernard de silles de l'ordre de Cîreaux y a été transsérée: on y voit aussi une Chartreuse.

Sichen, autre petite ville sur le Demer, à une lieue au dessous de Diest, dans le voisinage de laquelle est située l'abbaye d'Averbede ou d'Everbeur de l'ordre de Prémontré, où il y a ordinairement 100. religieux: elle sut sondée en 1131. & est située sur les frontières du diocése de Liége. Celle d'Helissen ou Hayleshem du même ordre est située sur les limites des diocéses de Namur & de Liége à 2. lieues de Tillemont. Op-Linter, ou Maeghden-dale est une abbaye de silles de l'ordre de Cîteaux sur le Gette à une lieue au dessous de Tillemont.

Ramey, autre abbaye de filles de l'ordre de Cîteaux, est très-considérable, & la communauté y est nombreuse: elle dépend pour le spirituel du diocése de Namur, étant située dans le Brabant Walonsur le Gias, à une lieue au dessus de Judoigne.

Rotthem ou Sartum B. M. est encore une abbaye de filles de l'ordre de Cîteaux, située auprès du bourg d'Halen, à une lieue de Diest.

Judoigne petite ville, aux environs de laquelle est le village de Ramilies, célébre par la bataille qui s'y donna en 1709. Neerwinde, à une lieue au sud-est de Tillemont, est célébre par une autre bataille qui s'y donna en 1693. Westerle a titre de marquisat & Merede de baronie.

# 6. 3. Le Quartier d'Anvers.

Ce quartier a environ 12. lieues communes de France d'étendue du midi au nord & 15. du levant au couchant : il est borné au nord par le Brabant Hollandois, qui le borne ausii au levant avec l'évêché de Liége: il a au midi les quartiers de Louvain & de Bruxelles; & l'Escant le sépare au couchant de la Flandre. On a donné dès le XI. siècle le titre de Marquisat d'Anvers ou du S. Empire à ce quattier, à cause qu'il étoit situé sur les confins de l'Empire & du royaume de France; & on le compte au nombre des XVII. provinces des Pays-Bas, quoiqu'il ait toujours fait partie du Brabant, dont les ducs se qualificient, marquis d'Anvers ou du S. Empire: il renferme la seigneurie de Malines, qui est une autre des dixsept provinces des Pays-Bas: ainfi nous le partagerons en 2. articles.

## 1. Le Marquisat d'Anvers proprement dit.

Il a pour capitale Anvens, qui est la ville la plus confidérable du Brabant après Bruxelles, & la mieux fituée des Pays-Bas Catholiques. Elle est dans une grande plaine sur la gauche de l'Escaut, au 51. degré 13. m. de latitude & au 22. 10. m. de longitude. Elle est belle, bien bâtie, bien fortifiée & défendue par une citadelle régulière que le duc d'Albe y fit construire en 1567, pour brider les habitans : elle étoit autrefois une des plus commerçantes de l'Europe, à cause de sa situation vers l'embouchure de l'Escaut dans l'Ocean, & par divers canaux qui aboutissent à ce seuve dont le principal peut tenir plus de 100. vatileaux & fur lesquels on compte 74. ponts:mais son commerce est fort déchû depuis qu'elle fut extrémement maltraitée sous le

Qqij

regne de Philippe II. roi d'Espagne, soit par le duc d'Albe qui en 1576 la mit au pillage pendant trois jours, soit par le duc de Parine qui l'assiéga & la prit en 1585. soit enfin depuis que les États Généraux des provinces unies, se sont emparés de tout son commerce & se sont assurés de l'embouchure de l'Escaut: ils y ont en esset divers forts; ensorte qu'aucun vaisseau ne sçauroit remonter jusqu'à Anvers sans leur permission.

Anvers n'étoit encore au VIII. siécle qu'un château qui appartenoit à S. Willibrord apôtre des Frisons. S. Éloi avoit prêché la soi aux peuples du pays dans le siécle précédent; & après leur conversion ils avoient été compris dans le diocése de Cambray; ce qui a subsisté jusqu'à l'érrection de l'évêché d'Anvers en 1559.

Cette ville ressemble à un arc tendu, qui s'étend le long & à la gauche de l'Escaut: son circuit, en y comprenant la citadelle, est d'environ 6. milles d'Italie. On y compte plusieurs édifices publics sort beaux. Les rues, dont on compte plus de 200. sont larges, & toutes les maisons sort propres & très bien meublées; & on y compte 21. places publiques.

La cathédrale de Notre-Dame a 500. pieds de long, 240. de large & 360. de hauteur. Elle contient 66. chapelles ou autels & est ornée de belles peintures. Des deux tours qui sont à la façade de cette église, il n'y en a qu'une d'achevée : elle est de pierre de taille percée à jour, & élevée de 462. pieds, y compris la croix : elle contient 68. cloches avec un très-beau carillon; c'étoit auparavant une collégiale fondée au XII. siécle. Son chapitre est composé d'un doyen, de 4. autres dignités, de 24. chanoines, dont 9. doivent être gradués, de 8. autres moindres chanoines & plusieurs chapelains, &c. Ensorte qu'on compte 70. bénéficiers dans cette église.

Celle de S. Jacques a un chapitre composé de 3. dignirés & 30. chanoines: il y a encore 3. autres paroisses dans la ville, 3. dans les sauxbourgs & une dans le château.

L'abbaye de S. Michel de l'ordre de Prémontré fondée par S. Norbert vers l'an 1114. est très-considérable : elle est auprès des remparts. Celle de S. Sauveur, qui est de l'ordre de Cîteaux, est située sur l'Escaut & ne tut fondée qu'au milieu du XV. siècle : ce ne fut d'abord qu'un prieuré érigé en abbaye en 1652. Il y a à Anvers 14. autres maisons religieuses d'hommes. Les plus remarquables sont les Chartreux, les Brigittins établis à Hoboken auprès d'Anvers & les 3. maisons des Jésuites, qui sont la maison professe, le collège & le pensionat. L'église de la maison professe étoit une des plus belles, des plus riches & des mieux ornées de l'Europe: mais un incendie l'a entiérement consumée en 1718. Quant aux maisons de filles on y en compte 17. en y comprenant le Beguinage & les Brigittines Angloifes : il y a divers hôpitaux. La maifon de ville est un des plus beaux édifices qu'on puisse voir : elle est composée de 4. grands corps de logis ; la bourse a aussi un très-beau bâtiment. Cette ville est partagée en 13. quartiers, qui ont chacun leur chef ou capitaine : il y a de plus 6. compagnies bourgeoifes armées : les 2. bourgmestres & les 18. échevins qui gouvernent la ville avec plusieurs autres moindres officiers, sont tirés de sept familles patriciennes. La ville & le port sont défendus par 4. forts, dont 3. sont situés à la droite de l'Escaut du côté de la ville & le quatriéme à la gauche de ce fleuve.

Anvers a essuyé en divers tems plusieurs calamités; mais sur tout en 1566. de la part des Protestans qui la prirent & en pillerent les églises. Les François après l'avoir prise en 1746. l'ont rendue 2. ans

après à la maison d'Autriche. Cette ville a donné la naissance à plusieurs personnes illustres, entr'autres à Rubens célébre peintre. Elle a aussi été célébre par la fameuse imprimerie de Plantin: & elle l'est aujourd'hui par l'édition des Actes des SS. commencée en 1650, par le P. Bollandus & continuée depuis par d'autres Jésuites ses confrères.

Le territoire d'Anvers a 3. lieues de long sur une de large. L'évêché de cette ville dans le tems de son érection sut tiré partie de celui de Cambray & partie de celui de Liége : il eut d'abord 56. milles d'Italie de long sur 30. de large & sut composé de 180. villages ou paroisses partagées en six doyenés; sçavoir d'Anvers, Liere, Herentals, Hoogstrat, Bergopzom & Breda. Les deux derniers appartiennent aujourd'hui aux Provinces - Unies; & quoiqu'il y ait encore beaucoup de Catholiques, l'exercice public de leur religion ne leur est pas permis.

Les lieux les plus remarquables du marquisat d'Anvers sont Liere ou Lire: c'est la principale ville du diocése après la capitale. Elle est fituée au confluent de la grande & de la petite Nethe à 3. lieues au fud-est d'Anvers. Il y a une collégiale fondée en 1260. une Chartreuse fort belle qui y a été transférée des environs d'Anvers en 1550. une maison de noviciat pour les Jésuites, & 8. ou 9. autres communautés religicuses des deux sexes. C'est une des plus jolies villes des Pays-Bas : les vivres y font en abondance à cause du voisinage de la Campine, & le commerce y fleurit. L'abbaye de Notre Dame de Nazereth de filles de l'ordre de Cîteaux est située hors des murailles sur la Nethe.

Herentals sur la petite Nethe à 7. lieues au levant d'Anvers étoit autresois une ville assez considérable; mais ce n'est plus aujourd'hui qu'un bourg, ches-lieu d'une mairie: elle sut sondée en 1212. il y a un

couvent d'Augustins qui enseignent les humanités, un autre de Franciscains, & trois maisons de filles en y comprenant le beguinage, dont l'une est de l'ordre de Prémontré.

Hoogstrate gros bourg tout ouvert, avec un château de même nom qui en est à un quart de lieue; il est situé sur la riviere de Merke à 7. lieues au nord-est d'Anvers & est le chef-lieu d'un comté qui comprend 17. ou 18. villages: il y a 3. communautés d'hommes ou de filles. Hoogstrate sut érigé en duché en 1739, en saveur de la maison de Salm.

Cante-Croix, à une lieue au midi d'Anvers, a ritre de principauté.

Thornhut, petite ville qui appartient au roi de Prusse: elle est à 9. à 10. lieues d'Anvers vers le nord-est.

S. Bernard, sur la droite de l'Escaut à deux lieues au dessus d'Anvers, riche abbaye de l'ordre de Cîteaux. Les Guilelmites ont un monastère au village d'Humbergin.

Le quartier d'Anvers comprend, outre le diocése d'Anvers, une partie de ceux de Malines & de Bos-le-duc: on voit dans le premier l'abbaye de Roosetdal de filles de l'ordre de Cîteaux située à la gauche de la Nethe. L'abbaye de Tongerloo de l'ordre de Prémontré, est située dans le diocése de Bos-le-duc entre Herenttals & Arschot dans la Campine: elle sut sondée en 1130. Il y a eu autresois jusqu'à 300. religieux: la communauté est encore composée de 150. dont plusieurs sont employés aux sonctions curiales dans les paroisses des environs.

# 2. La Seigneurie de Malines.

Elle n'a que 3. lieues de long sur 1. de large & est comptée néantmoins au nombre des XVII. provinces des Pays-Bas, parmi lesquelles elle a le dernier rang:

ce fut Philippe le Bon duc de Bourgogne qui donna le titre de province à son territoire, lequel ne comprend que 9. vil-

lages.

MALINES, seule ville de cette seigneurie, est située sur la Dyle, qui la coupe en deux parties inégales, à 6. lieues au nord de Bruxelles & à s. au midi d'Anvers. L'air y est sain; & c'est pour cette raifon que Philippe I. & Charles V. fon fils y ont été nourris. La beauté de ses bâtimens lui a fait donner le furnom de Belle, & elle est très-commerçante.

Ses commencemens furent très - peu considérables & elle n'est connue que depuis le VIII. siécle : elle fut détruite par les Normans au IX. & ceinte de murailles au X. S. Rumold Hibernois ou Ecofsois de naissance ayant prêché la foi dans le pays avec S. Willibrod fonda au VIII. siècle à Malines un monastère, qui devint ensuite une collégiale sous le nom de ce Saint. C'est aujourd'hui la cathédrale qui est un vaste & beau bâtiment. Le chapitre est composé d'un prévôt & s. autres dignités, de 17. canonicats, dont 5. sont affectés aux gradués, & de 60. autres bénéficiers. On compte 7. églifes paroissiales soit dans la ville soit dans les fauxbourgs; la première est la cathédrale de S. Rumold, & la seconde la collégiale de Notre-Dame au - delà de la Dyle. Une autre de ces paroisses est celle d'Huswick, desfervie par les Chanoines Réguliers; les Jésuites ont 2. maisons à Malines, sçavoir un collége qui est magnifique & un noviciat; les PP. de l'Oratoire y ont aussi un collège. On compte 7. autres communautés religieuses d'hommes à Malines & 12. de filles, sans les 2. beguinages : parmi les monastères de filles sont celui de Liliendael de l'ordre de Prémontré, 3. de chanoinesses de saint les de ce pays, & de celui d'Outre Meuse, Augustin & celui de Muysen de l'ordre de Cîteaux: les chevaliers Teutoniques y

ont une commanderie, & on y voir divers hôpitaux. Il y a jusqu'à 700. beguines dans le grand beguinage, qui est entouré de murailles comme une ville.

Charles IV. duc de Bourgogne établit à Malines en 1474. le conseil souverain ou parlement pour tous les Pays-Bas, & il y a résidé depuis. Outre la manufacture de dentelles établie dans cette ville qui la rend fort célébre; on y en a établi d'étosses de soye & de laine : il y a un arcénal, une fonderie de canons & on y fabrique toute sorte d'armes.

La ville de Malines a été d'abord du diocése de Liège : son église dépendoit de celui de Cambrai en 1559. lorsqu'elle fut érigée en métropole; l'archevêque se qualifie Primat des Pays-Bas. Son diocése contient plusieurs villes considérables & 455. paroisses ou villages partagés en 11. doyenés: on y compte 26. abbayes de l'un ou de l'autre sexe, 14. collégiales & 177.

couvens d'hommes ou de filles.

## II. LE BRABANT HOLLANDOIS.

Outre le quartier de Bos-le-duc, il comprend la partie orientale de celuid'Anvers: il a environ 14 lieues communes de France d'étendue du levant au couchant depuis la Meule jusqu'à l'Escaut & 15. du midi au nord; l'Escaut le borne aussi au nord. Les Etats Généraux des Provinces Unies, auxquels ce pays sert de boulevart, s'en emparerent durant les guerres qu'ils eurent avec l'Espagne; & cette couronne le leur céda entiérement par la paix de Westphalie en 1648. Les peuples qui l'habitent sont regardés depuis comme sujets des Etats Généraux : mais ils ont confervé le cœur Espagnol ou Autrichien.

Toutes les affaires civiles & criminelexcepté de Mastricht, sont portées par appel au conseil de Brabant qui réside à la Haye & qui les juge souverainement : un évêché en 1559. mais Frédéric Henri ce conseil est composé d'un président, prince d'Otange l'ayant prite sur les Est-de 3. conseillers, d'un avocat & d'un propagnols en 1629. pour les Hollandois qui l'ont toujours gardée depuis, l'évêque sur

On divise le Brabant Hollandois en 4. parties, qui sont la mairie de Besleduc, la baronie de Breda, le marquisat de Bergopzom & la terre de Cuyck.

## S. I. La Mairie de Bosleduc.

Elle est bornée au nord par la Meuse qui la sépare du Betan & du territoire de Nimegue, & elle confine au midi avec l'évêché de Liége. On lui donne 15. lieues d'étendue du midi au nord, & 10. de large du levant au couchant : elle est bien peuplée & contient plusieurs petites villes & 121. paroisses, desservies par 60. ministres Protestans, dont la plûpart sont obligés d'en desservir 2. ou 3.: elle est partagée en 4. districts ou territoires qui sont le Maessand, l'Oosserwick, le Pécland & le Kempenland.

1. Le Maesland: il a pour capitale Bos-LEDUC ou Beisledue, Silva Ducis en Latin, qui l'est aussi de tout le Brabant Hollandois: elle est située à 18. lieues au nordest d'Anvers & à 10. au sud est de Nimegue au confluent de l'Aa & du Dommel, qui remplissent ses fossés, & qui se partageant en divers canaux la traversent. Elle est très-sorte par sa situation & par l'art: elle est environnée de prairies qui sont toujours inondées, & désendue tant par une citadelle qui est dans son enceinte, que par 3. sorts qui l'environnent: elle est d'ailleurs sournie d'une bonne garnison.

Godefroi duc de Brabant la fonda vers l'an 1185, dans une forêt, où les ducs de Brabant alloient souvent prendre le divertissement de la chasse; & c'est ce qui lui a fait donner son nom: les Hollandois l'appellent Herzogenbosch, qui signisse la même chose. Le pape Paul IV, y établit

prince d'Orange l'ayant prite sur les Espagnols en 1619, pour les Hollandois qui l'ont toujours gardée depuis, l'évêque fur obligé de se refugier dans les Pays-Bas Catholiques, avec tout le clergé séculier & régulier, qui y étoit fort nombreux. En estet, outre le chapitre de la cathédrale composé de 30. chanoines, il y avoit (... paroilles & 16. communautés religieuses de l'un & de l'autre sexe; entr'autres une Chartreuse & un collège de Jésuites. L'exercice public de la religion Catholique y a été interdit depuis; mais comme la plûpart des habitans de cette ville & du pays se sont conservés dans la religion de leurs peres, à laquelle ils sont fort attaches, on leur permet de s'assembler dans des chapelles domestiques & d'y faire l'office divin, & on en compte 10. dans Bogleduc. Après la mort de Joseph de Bergaigne dernier évêque de Bosleduc en 1663. le pape ôta aux chanoines qui restoient encore, le droit de nommer des vicaires pour administrer le diocése, & il en confia le soin à un vicaire apostolique, qu'il y a toujours envoyé depuis. Les religieuses de Ste. Brigitte ayant été obligées de sortir de Bosleduc s'étoient rassemblées au village de Roosmaelen à demi lieue de cette ville & s'y étoient conservées par la tolérance des Etats Généraux: mais elles ont été obligées d'en sortir & de se disperser en 1712.

La ville de Bosleduc est d'une forme triangulaire: elle a une lieue & demie de circuit Il y a 2000, maisons'bien bâties, & beaucoup d'autres moins considérables, & on y compte 28000, habitans: ses rues aboutissent à une grande place; plusieurs canaux la traversent & portent batteau, & on les passe sur un fort grand nombre de ponts de pierre ou de bois. La grande église de S. Jean l'Evangeliste, qui étoit autresois la cathédrale, est une des

plus belles des Pays-Bas: c'étoit une collégiale fondéé en 1366. on en estime beaucoup les orgues. Les Réformés ont employé à des usages prophanes la plûpart des autres églises: ils y en ont 3. desservies par cinq ministres: les résugies François & les Luthériens y ont aussi des églites. La maison de ville & celle du gouverneur sont des bâtimens remarquables: il y a plusieurs hôpitaux & maisons de charité, & 16. corps de métier. La ville est divisée en 10. quartiers: le collége a 5. regens pour les humanités sous un recteur, & 4. professeurs pour la philosophie, le Grec, l'Hébreu & la théologie.

Le diocése de Bosseduc contenoit 5. villes, plusieurs bourgs & en tout 189. paroisses partagées entre l'archiprêtré de la ville & 11. doyenés ruraux. On y voyoit 5. abbayes, 3. d'hommes & 2. de filles, 5. prieurés conventuels, 13. collégiales & 35. autres couvens de l'un & l'autre sexe: peu de ces lieux religieux subsistent aujourd'hui dans le pays; soit dans la partie de ce diocése qui dépend du Brabant Autrichien, soit dans le comté de Ravestein, soit ensin dans la Campine, portion de la mairie de Bosseduc.

Le Maesland s'étend le long & à la gauche de la Meuse, qui le sépare au nord de la Gueldre. Il comprend 17. bourgs ou villages & est rempli d'excellens pâturages: Os en est le principal bourg où se tiennent les assemblées du quartier.

La seigneurie de Ravestein sait partie de ce pays & elle est à son levant. Le château & la ville qui donnent leur nom à cette seigneurie sont situés à la gauche de la Meuse: la ville est peu considérable. Les Etats Généraux se sont conservés le droit d'y entretenir une garnison, d'y avoir une église resormée, & d'y avoir un commis pour la perception des droits qu'ils ont sur la Meuse. Elle contient, en y comprenant le comté de Megen qui en

dépend, 14. bourgs ou villages : elle a eu ses seigneurs particuliers, d'où elle passa dans la maison de Cleves, & ensuite dans celle du duc de Neubourg aujour-d'hui électeur Palatin qui la possede.

2. L'Oosterwick est un autre quartier de la mairie de Bosleduc situé vers le couchant: il a 9. lieues de long sur 7. de large & comprend 26. bourgs ou villages: on y sait un grand commerce de toiles. Le bourg, qui lui donne son nom, jouit des priviléges des villes: il étoit autre-sois très-considérable & sort peuplé. La paroisse, qui étoit desservie par 25. prêtres, & où il y avoit 5000. communians, sut brûlée en 1583. & rebâtie. Les Protestans occupent cette église & une autre: les Catholiques qui y sont en plus grand nombre qu'eux, ont l'exercice de leur religion dans des chapelles particulières.

Boxtel, autre bourg de ce quartier, avoit une église collégiale. Il a cela d'avantageux, qu'on y peut lâcher les écluses & inonder tout le pays : ce bourg est le ches-lieu du quartier. Celui de Tilbourg a 4000. communians; c'est une seigneurie, qui jointe avec celle de Goerle porte 50000. slorins de rente au prince Guillaume de Hesse-Cassel qui les possede & qui y a un beau château : il y a une bonne

manufacture de draps,

Wachwik est un bourg où il y un couvent de religieuses qui y sont tolerées.

3. Le Péeland est le troisième quartier de la mairie de Bosleduc. Il prend son nom du marais de Péel, qui a 8. lieues de longueur du midi au nord, 2. dans sa moindre largeur & 6. à 7. dans la plus grande & qui le borne au levant & au midi. La seule ville de ce quartier est Helmont située sur l'Aa; elle appartient aujourd'hui à la maison d'Arenberg, qui y a un fort beau châreau: il y avoit autrefois un monastère de Chanoinesses Séculières. La ville sur brûlée en 1588. elle s'est

rable: les Protestans en ont la principale église. Gemert est une commanderie de l'ordre Teutonique qui subsiste encore.

4. La Campine ou le Kempen-land, quatrieme quartier de la mairie de Bosseduc confine vers le midi avec le Brabant Autrichien: ce pays qui est un ancien sief mouvant de l'église d'Utrecht, répond à une grande partie de l'ancien pays des Ménapions: il a été aussi appelle Taxan-

C'est une des premières conquêtes des Francs en deca du Rhin. La Campine, qui tire son nom du mot Latin Campania, avoit autrefois plus d'étendue qu'elle n'en a aujourd'hui. On la distingue en Campine Brabançonne qui est le quartier dont nous parlons, & Campine Liegeoise qui comprend le comté de Loots.

La Campine Brabançonne n'a que la scule ville d'Eyndoven située au confluent du Demmel & du Leyns, elle a 7. lieues de long & autant de large, & fournit du beurre excellent & beaucoup de charbon de terre.

Ce pays renferme 42. bourgs ou villages. Quelques commanderies de l'ordre de Malthe ou de l'ordre Teutonique s'y sont confervées. Eyndoven avoit autrefois une collégiale, elle appartient au prince de Nassau-Orange. On y voit aussi l'abbaye de Postet de l'ordre de Prémontré située sur les confins du Brabant Autrichien: les Hollandois, après l'avoir occupée pendant quelques années, la rendirent à cet ordre vers l'an 1641. & il y a aujourd'hui une quarantaine de religieux : elle est dans l'étendue du Brabant Hollandois; mais elle ne dépend pas de la Mairie de Bosseduc.

# S. 2. La Baronie de Breda.

Elle est bornée au nord par la Hollande, au levant par la Mairie de Bosleduc, Tome II.

s'est rétablie; mais elle n'est plus si considé- au midi par le marquisat d'Anvers & au couchant par celui de Bergopzoom. Elle a environ 9. lieues d'étendue du levant au couchant & 5. du midi au nord.

Cette baronie est un ancien fief mouvant du duché de Brabant : elle étoit autrefois beaucoup plus étendue, puisqu'elle comprenoit le marquifat de Bergopzoom qui en a été détaché. Après avoir été possedée par divers seigneurs, elle tomba au commencement du XV. siécle dans la maison de Nassau Orange. Elle contient 18. villages ou seigneufles; & sans y comprendre la capitale, environ trente mille habitans. Les 18. villages qui la composent, forment 10. bancs ou tribunaux, dont l'appel est porté au tribunal supérieur à Breda. On y compte 25. églises réformées deslervies par 24 ministres.

Bredasa capitale, est une ville extrémement forte & défendue par une bonne citadelle. Elle est située sur la riviere de Mercke qui la traverse, entre les villes de Bosleduc & Bergopzoom, à 10. lieues au couchant de la première & à autant au levant de l'autre. Elle n'étoit d'abord qu'un bourg, qui fut érigé en ville au milieu du XIII. siècle: mais elle ne fut entourée de murailles qu'en 1534. La ville est belle & bien percée; on y compte onze mille habitans fans la garnison, & il y a 4. places publiques; l'air y est sain: les remparts ont plus d'une lieue de circuit, & elle est presque environnée d'eau & de marais.

Les Réformés Hollandois y ont 2. églises, dont la principale, qui est celle de Notre-Dame, a été autrefois collégiale; il y a un collège pour les humanités : les réfugiés François y ont aussi une église & les Luthériens une autre. Quant aux Catholiques, qui font les trois quarts des habitans, & qui sont soumis à l'éveque d'Anvers, ils font l'exercice de leur religion dans 3. chapelles desservies par des pretres féculiers, des Jésuites & des Réco-

lets: il y a un beguinage, qui y est toleré & qui a une chapelle. Les religieuses de l'ordre de Prémontré qui étoient dans la ville se sont retirées à Oostherhous village du voisinage, où elles sont tolerées.

Guillaume de Nassau prince d'Orange seigneur de Breda & depuis roi d'Angleterre, y sit construire en 1680, un nouveau château, qui est un bel édifice & qui a un beau jardin: après la mort de ce prince, sa succession aiant été partagée en 1732, la baronie de Breda échut à la branche du prince de Nassau Dietz stathouder de Frise, qui en jouit sous la souveraineté des Etats Généraux.

#### 5. 3. Le Marquisat de Bergopzoom.

Ce marquifat occupe la partie la plus occidentale du Brabant Hollandois : il a 10. lieues d'étendue du midi au nord, & 6. dans sa plus grande largeur du levant au couchant. C'est une seigneurie qui a été possedée successivement depuis le commencement du XIII. siècle par des seigneurs particuliers de diverses maisons. Après avoir été érigée en marquisat en 3 5 3 3. elle tomba cent ans après dans celle de Hohenzollern, d'où elle passa par femmes vers la fin du dernier siècle dans une branche de la maison de la Tour-Bouillon, & elle a passé aussi par femmes en 1710, dans la maison palatine de Baviere; & l'électeur palatin la possede aujourd'hui sous la souveraineté des Etats Genéraux.

Ce marquisar renferme 13. paroisses & quelques annexes. La justice s'exerce au nom du marquis; & les Etats Généraux n'y peuvent établir aucun impôt sans sa permission. L'électeur Palatin en retire environ quatrevingts à cent mille storins de revenu, sur quoi il faut déduire les charges. Ce marquisat est partagé en 4. quartiers.

La ville de Bergorzoom, qui en est la capitale, est située au milieu de marais & de terres inondées presque inacessibles; partie sur une montagne & partie sur un canal qui se jette un peu au dessous dans l'Escaut & qui est défendu par divers forrs, à 7. lieues au nord d'Anvers. Les Etats Généraux qui en sont les souverains l'ont extrémement fortifiée, & ils obligerent en 1588. & en 1622. le prince de Parme & le marquis Spinola, qui en avoient entrepris le siège à le lever:mais les François soumirent cette place le 16. de Septembre de l'an 1747, après 65, jours d'attaque & la prirent d'affaut : ils l'ont ensuite rendue aux Etats Généraux par la paix d'Aixla Chapelle : le marquis y a un château qui est ancien & fort vaste.

La ville communique avec la mer par l'Escaut. Ses maisons sont bien bâties, on en compte environ 1100. il y a 5. grandes places & plus de 7000. habitans. La grande église de Ste Gertrude étoit autresois collégiale: elle est desservie par 3. ministres: il y en a une autre partagée entre les Résormés François & les Luthériens. Les Catholiques, qui y sont en assez grand nombre, ont une belle chapelle desservie par 2. Récolets qui ne peu-

vent paroître qu'en habit laic.

Les lieux les plus remarquables fitués dans l'étendue du marqui at de Bergopzoom sont les suivans.

Oudenbosch bourg considérable, où il y a un grand havre, qui aboutit par la Merke, à la ville de Breda: il se fait un grand commerce dans ce bourg composéé de 5. belles rues. Les Protestans y ont une église & les Catholiques une chapelle desservie par les moines de l'abbaye de S. Bernard au diocése d'Anvers, qui possedent les dixmes, à la charge de fournir la subsistance au ministre Protestant.

Steenbergue ville située dans la partie septentrionale du marquisat de Bergopzoom quoiqu'elle n'en dépende pas: elle est capitale d'une seigneurie qui appartient à la maison de Nassau, qui possede aussi le Pariceland sous la souveraineré des Etats Généraux: cette seigneurie a une lieue de long & autant de large. La ville de Steenbergue est très-bien sortissée: mais elle ne contient que cent cinquante maisons: il y a l'église de S. Gervais, qui étoit autresois collégiale: les Catholiques n'ont pas de chapelle dans cette ville.

Hu) bergen, monastère de Guillemites, situé au milieu d'une bruyere sur les fron-

tiéres du quartier d'Anvers.

Willemsladt, perite ville du Brabant Hollandois; elle est sur le bord de la mer & d'un canal qui la separe de la Hollande: elle est très bien fortissée & sert de boulevart à la Hollande du côté du Brabant. Guillaume I. prince d'Orange la sit bâtir & fortisser en 1583. & elle appartient à ses héritiers. Elle est ronde & percée de 9. rues tirées au cordeau: elle n'a qu'une centaine de maisons, avec un havre qui peut contenir plusieurs vaisseaux.

Les Etats Généraux possedent plusieurs forts le long & à la droite de l'Escaut vers son embouchure dans la mer, au dessous d'Anvers dans le Brabant; ce qui les rend maîtres de la navigation de ce sleuve. Les principaux sont ceux de Lille & de Sanvliet. Le premier est ches-lieu d'un petit pays qui a une lieue de long & autant de large & qui contient 4. forts, les habitans d'Anvers le bâtirent en 1584. il y a plusieurs maisons & une église Protestante.

# §. 4. Le Pays on la Terre de Cuyck.

Cette portion du Brabant Hollandois, qui est la plus orientale, s'étend le long. & à la gauche de la Meuse: le village de Cuyck lui donne son nom. Il peut avoir 6. lieues de long du midi au nord & 1. à

3. de large du levant au couchant: c'étoit autrefois un comté libre & indépendant; il fut ensuite un fief mouvant du duché de Gueldre & sut ensin uni au Brabant. Il appartient depuis le milieu du XVI. siécle à la maison de Nassau qui le possede sous la souveraineté des Etats Généraux, & qui, en comptant la seigneurie de Grave, en tire quatrevingts mille storins de revenu: il n'y a que des villages.

Le pays est divisé en 2. bailliages; le Haut & le Bas, qui comprennent chacun 17. villages ou hameaux partagés en six bancs ou tribunaux. La plupart des habitans, qui font Catholiques, y ont l'exercice de leur religion dans des chapelles particulières. Les échevins ou juges des tribunaux sont tous généralement Catholiques, parce qu'il n'y a que fort peu de Protestans ou Résormés dans le pays : ils n'y ont en effet que 8. ministres, 2. à Grave & 6. dans autant de villages. L'évêque de Ruremonde dans le diocése duquel le pays de Cuyck est situé, y établit des doyens: mais les prêtres ne peuvent paroître dans le public qu'en habits séculiers, ni être reçus dans aucun village fans

la permission du grand bailli. Cuyck est un fort joli village sur la Meuse & c'est le chef-lieu du pays : il contient 50. à 60. maisons & 12. ou 15. aux environs. L'assemblée des Réformés de ce village est la plus nombreuse de toutes celles qu'ils ont dans le pays & l'on y compte parmi eux environ 70. communians: les Catholiques ont leur chapelle à l'extrémité du village & leur nombre monte à 8. ou 9. cens communians, y compris les habitans de 3. villages voisins. Il y a un tribunal auquel on appelle de tous les autres du pays; & de ce tribunal, on peut s'adresser au conseil de Brabant à la Haye pour faire réformer la sentence. La justice criminelle de tout le pays est exer-

cée par les magistrats de Grave.

Rrij

Ste. Agathe est un hameau sur la Meuse à demi lieue au dessus de Cuyck & dans
sa paroisse, où les Etats Généaux ont toleré jusqu'ici une maison d'une vingtaine
de religieux Croissers qui s'y sont conservés, moyennant un tribut de 2000. florins
par an à l'Etat. La maison est spacieuse &
bien entretenuë: mais les religieux ne peuvent sortir des environs de leur monastère qu'en habit laïc; & il ne leur est pas
permis d'avoir une cloche: ils ont une sort
jolie église où ils sont l'ossice publiquement, & ils ont de sort belles orgues.

Boxmeer, avec le village de S. Antoine qui en dépend, faisoit autresois partie du pays de Cuyck; c'est aujourd'hui une souveraineté qui appartient à la maison de Hoen-Zolern. Le bourg de Boxmeer situé sur la rive gauche de la Meuse, a 100. maisons, dont quelques-unes sont assez belles, avec un couvent de Carmes qui y ont un collége, où ils enseignent les humanités & la théologie: il y a aussi un couvent de Carmélites qui prennent des pensionnaires.

Grave, ville considérable, est dans l'étendue de la terre de Cuyck : mais elle n'en dépend pas. Elle est siruée sur la gauche de la Meuse à l'extrémité du pays de Cuyck, à 8. lieues au nord-est de Bosleduc & à 3. au sud-ouest de Nimegue. C'est une seigneurie particulière, qui appartient à la maison de Nassau sous la souveraineté des Etats Généraux. La ville est extrémement force & la Meufe remplit ses fosses. Elle est petite & n'a que 400. maisons & 3000, habitans, partagés en 8. corps de métier : mais la garnison est considérable. L'église de Ste. Elisabeth occupée par les Réformés a été collégiale; les refugiés François y ont une autre église depuis l'an 1686, mais il y a plus de Catholiques que de Protestans dans la ville : les premiers y ont 2- chapelles. L'une est celle des religieuses de l'ordre de S.

François, qui y sont tolerées moyennant un tribut qu'elles payent au domaine : mais il leur est défendu de paroître dans les rues avec l'habit de leur ordre. L'autre chapelle est desservie par un curé & un vicaire.

#### II.

# LES PAYS BAS PROTESTANS OU LES PROVINCES UNIES.

On donne souvent le nom de Hollande à ces Provinces, parce qu'elle en est la plus considérable. Elles occupent la partie la plus septentrionale des Pays-Bas & sont situées entre le 51. degré 20. m. & le 53. 30. m. de latitude; & le 21. & le 25. de longitude : elles sont bornées au nord & au couchant par la mer d'Allemagne; au levant par l'évêché de Munster; & au midi par la Flandre, le Brabant & le duché de Cléves : leur étendue est d'un peu plus de 150. lieues communes de France du midi au nord & de 41. dans leur plus grande largeur du levant au couchant.

Elles s'unirent à Utrecht au mois de Janvier de l'an 1579. & secouerent le joug de la domination Espagnole, sous prétexte que Philippe II. roi d'Espagne leur souverain, avoit donné atteinte à leurs priviléges, & qu'il avoit résolu d'établir l'inquisition dans le pays, dont les peuples étoient dejà imbus, pout la plûpart, de la doctrine des Protestans ou Prétendus Réformés de Généve. Ces peuples se souleverent & menacerent de s'en prendre à la noblesse: en sorte que les seigneurs du pays craignant leur fureur, s'affemblerent de leur côté à Gertruidemberg, où ils se liguerent pour la conservation de leur liberté. Les cruautés inouies que le duc d'Albe gouverneur des Pays Bas & prédecesseur de la duchesse de Parme, qui avoir alors ce gouvernement, avoit exercées dans ces pro-

vinces, avoient disposé les esprits à cette révolution depuis quelques années & les avoient extrémement aigris.

Les sept provinces septentrionales des Pays-Bas confirmerent leur union en 1583. & foutinrent une longue guerre contre l'Espagne avec le secours de la France & de l'Angleterre. Cette guerre ne fut interrompue que par une tréve de 12. ans, jusqu'à l'an 1648, que le roi d'Espagne les reconnut enfin par le traité ou la paix de Munster, pour des provinces libres & pour un état souverain. Ainsi des 17. provinces des Pays-Bas, il n'en resta que 9. foumises à l'Espagne; & les 8. autres, sçavoir la Gueldre, la Hollande, la Zélande, la Frise, le comté de Zutphen & les seigneuries d'Utrecht, d'Owerissel & de Groningue composerent le corps qu'on appella les Provinces-Unies. Ces 8. provinces n'en formerent néantmoins que sept, parce que le comté de Zutphen fut joint au duché de Gueldre.

Les principales rivieres de ces provinces sont le Rhin & la Meuse, qui y ont leur embouchure dans l'Océan : le Rhin se partage en 2. branches à 2. lieues au dessous d'Emmérick dans le pays de Cléves, & à 16. lieues au sud-est de la côte. La premiére de ces 2. branches, qui prend son cours vers la droite & qui est la plus septentrionale, se partage en 2. bras à 5. lieues au dessous de certe séparation. Celui qui coule à droite du midi au nord prend le nom d'Issel, & l'autre conserve le nom de Rhin : ce dernier bras se partage en 2. autres, dont le principal prend le nom de Leck; & le moins considérable s'appelle le Vieux Rhin & se partage en 2. autres. La grande branche méridionale du Rhin prend le nom de Wahal & se joint à la Merwe qui cst un bras de la Meuse.

Ces diverses branches du Rhin, plufieurs petites viviere: & la fituation du pays, qui est p.us bas que la mer, le rend

extrêmement marécageux & rempli d'érangs & de lacs; & il feroit presque entierement inondé, si l'industrie des habitans n'avoit obvié à cet inconvenient, foit en élevant diverses digues pour atrêter & rompre les flots impétueux de la mer, soit en desséchant les marais, & en rassemblant les caux dans un grand nombre de canaux, qui sont extrêmement utiles pour le commerce & pour la commodité des voyageurs; en sorte que tout ce

pays en est entrecoupé.

Cette situation des Provinces Unies fait que l'air y est épais, humide & froid; & pendant l'hyver, qui est assez long, mais néantmoins supportable, le pays est couvert de glace, sur laquelle les habitans font accoutumés de voyager & de marcher avec des patins : l'été est assez agréable; mais l'eau du pays est communement salée & bourbeuse : le défaut de bois fait qu'on y brûle du charbon de terre dont la fumée est très-incommode. Il y a quelques endroits qui sont assez fertiles en grains: mais en beaucoup d'autres, la terre ne produit que des pâturages excellens, qui nourrissent une quantité prodigieuse de bêtail, & spécialement de vaches, dont le lait sert aux habitans pour faire de très-bon beurre & des fromages fort eftimés: mais leur plusgrande richesse vient de leurs manufactures, de leurs haras & de leur commerce tant sur terre que sur

C'est ainsi que ces peuples ont réparé la stérilité de leur pays, & l'ont rendu un des plus abondans & des plus riches qu'il y ait au monde, en y apportant tout ce qu'il y a de plus rare & de meilleur dans les pays étrangers. La commodité de la mer, de diverses branches du Rhin, de la Meuse & de quantité de canaux y ont beaucoup contribué; & c'est ce qui rend le négoce si florissant dans ce pays, & ce qui est remarquable, c'est qu'il ny

a point de contrée de pareille étendue à celle-ci, où l'on voye un si grand nombre de belles villes, de bourgs, de villages & un si grand nombre d'habitans.

Chacune des 7. Provinces Unies, & même chaque ville, forme une république separée qui se gouverne par ses magistrats, par ses loix & par ses coûtumes particuliéres : le gouvernement en est aristo-démocratique, & oligarchique. La souveraine autorité réside dans leur assemblée générale qui se tient à la Haye; c'est-là que les Etats Généraux déclarent la guerre, font la paix, & donnent audience aux ambassadeurs des rois & des princes. Cette assemblée reçoit leurs propositions, & y répond après que les députés ont consulté leurs supérieurs. On y régle certaines affaires à la pluralité des suffrages. mais à l'égard de la guerre ou de la paix, des alliances, de la valeur des monnoyes, & des priviléges des membres de l'union, il faut que le consentement unanime des provinces y concoure. Ce n'est point par tête qu'on y opine : mais par le nombre des provinces, dont chacune a droit d'y envoyer autant de députés qu'elle veut; & ces députés n'ont qu'une voix tous ensemble. Chaque Province y préside par tout une emaine, par le premier de ses députés qui est assis dans un fauteuil, auprès d'une longue table, autour de laquelle il n'y a que six chaises pour chaque provinces: s'il y a des députés furnumeraires, ils sont obligés de se tenir debout.

Le président propose les affaires, il recueille les opinions, & dresse ce qui a été conclu; s'il resuse de conclure au plus grand nombre des voix, il est obligé de céder sa place au président de la derniere semaine. Les ministres étrangers s'adressent à lui pour demander audience, ou pour communiquer quelque affaire. Le gressier, assis au bas bout de la table, lit tous les mémoires qui ont été présentés.

On les met ensuite entre les mains des commissaires, afin qu'ils les examinent; & sur leur rapport, les Etats Généraux prennent leur résolution, laquelle ayant été enregistrée & signée du président, est remise à l'ambassadeur. Ni le gouverneur, oustathouder, ni le capitaine général, ni aucun officier de guerre n'y ont séance.

Après l'assemblée des Etats Généraux est le conseil d'état, composé de 12. députés des 7. provinces, dont on a réglé le nombre. La Gueldre en envoye deux, la Hollande 3. la Zélande 2. la Frise 2. & les provinces d'Utrecht, d'Owerissel & de Groningue chacune un : ce conseil exécute les ordres des Etats Généraux, & donne les passeports: il prend soin du revenu, des affaires, & des places conquises depuis l'union : il a la furintendance de la milice, des fortifications & des contributions que le pays ennemi paye. Il dispose de toutes les sommes de deniers qui sont destinées pour les affaires extraordinaires de l'état, fait expédier les ordonnances sur les employs que les Etats Généraux en veulent faire, & dresse sur la fin de chaque année un état de la dépense qu'il croit être nécessaire pour l'année suivante; après quoi il le présente aux Etats Généraux, qu'il requiert de disposer les provinces à consentir à la levée des deniers. Quand elle a été approuvée, chaque province fait lever la somme qu'il lui plait, & envoye sa cotte part au receveur général. On y opine par tête & non par province. Chaque député y préside une semaine. Ceux que les nobles de Hollande & de Zélande choississent, y sont à vie; & les autres n'y font que pour 1. pour 3. & tout au plus pour 5. ans.

La chambre des comptes, qui a la direction des deniers & des droits du fisc, est composée de 2. députés de chaque province, dont il y en a quelques-uns qui changent tous les 3. ans. Este a été établie pour examiner & arrêter les comptes des receveurs généraux & particuliers, & pour enregistrer les ordonnances du conseil d'étar.

Le conseil de l'amirauté étend sa jurisdiction également sur la mer & sur les rivières, connoit des naufrages, des déprédations & des délits que l'on y commet, & veille sur tout ce qui peut servir au bien & à l'utilité du commerce. Quand les Etats Généraux ont resolu de l'avis du conseil d'état, d'équiper une armée navale; le conseil de l'amirauté a soin d'armer les vaisseaux, d'en régler le rang & la grandeur, de lever les matelots, & d'y employer les deniers qu'on y destine. Il est divisé en 5. colléges, dont il y en a 3. dans la Hollande, à Amsterdam, à Rorterdam,& à Horn ou Enkuysen à l'alternative:le 4e. est à Middelbourg en Zélande, & le se. à Harlinghen en Frise. Chacun de ces 5. colléges est composé de 7. députés, 4. de la province où il est, & 3. que les autres nomment. L'amiral y préside & en son absence le vice-amiral. Le nombre des vaisseaux, dont doit être composée l'armée navale étant réglé par les États Généraux, & le conseil d'état en ayant fait expédier les ordres pour l'amirauté, chaque collège arme dans son arcenal à proportion de ce qu'il doit fournir ; en forte que celui d'Amsterdam fait toujours la 3e. partie des armemens & les autres chacun un fixiéme. Les colléges nommoient autrefois les officiers généraux & les capitaines de leurs escadres. Aujourd'hui ils affignent seulement à chaque vaisfeau les nombre des foldats & des mare-

Enfin il y a un conseil établi à la Haye pour le gouvernement du Brabant Hollandois, & un autre établi à Middebourg en Zélande pour celui de la Flandre Hollandoise.

Les Provinces Unies, pour reconnoitre

les services importans, que Guillaume I. de Nassau prince d'Orange leur avoit rendus, lui déférerent la charge de Stat-Houder ou de gouverneur général de tout le pays, avec celle de capitaine général & d'amiral. Guillaume I. qui passe pour l'homme le plus ambitieux de son siècle, suscita en effet & favorisa beaucoup la révolte des Pays Bas; ce qu'il ne fit, à ce qu'on prétend, que dans la viie de s'en rendre souverain: mais dans le tems qu'il faisoit des préparatifs pour cette entreprise, ses desseins ambitieux ayant été découverts, il fut tuć d'un coup de pistolet en 1584. Maurice son fils jouir après lui des mêmes dignités, & eut pour successeur en 1625. Frédéric-Henri son frere, qui mourur en 1647. & qui les transmit à Guillaume II. son fils. Ce dernier, qui avoit épousé Henriette - Marie fille de Charles I. roi de la Grande Bretagne mourut en 1650. & après sa mort, les Etats Généraux supprimerent la charge de Stat-Houder: ils la rétablirent en 1672. & la partagerent entre 2. princes de la maison de Nassau: les provinces de Hollande, Zélande, Utrecht, Gueldre & Ower-Issel élurent le prince Guillaume III. fils de Guillaume II. & celles de Frise & de Groningue déférerent cette dignité à Henri-Casimir prince de Nassau-Dietz, qui la transmit à son fils Jean Guillaume; & Guillaume-Charles fils de ce dernier lui a

Guillaume III. prince d'Orange & enfuire roi d'Angleterre étant mort en 1702. Les cinq des 7. Provinces Unies qui l'avoient élû pour Stat-Houder laisserent cette dignité vacante jusqu'en 1747. qu'elles ont élû le prince Guillaume-Charles de Nassau-Dietz Stat-Houder de Frise, lequel a réuni en sa personne l'autorité de Stat-Houder sut les 7. provinces. Les Etats Généraux ayant déclaré ensuite cette dignité héréditaire, non-seulement pour ses descendans mâles, mais encore pour les silles; ils ont reconnu après la mort de ce prince, son fils Guillaume pour leur Stat-Houder, sous la tutelle de la princesse Anne sa mere, fille aînée de George

11. roi d'Angleterre.

Les Etats Généraux des Provinces Unies possedent un revenu considérable, qu'on distingue en ordinaire & extraordinaire. L'ordinaire consiste en ce qui se tire des villes conquises ou associées dans la Flandre, dans le Brabant & fur le Rhin; dans les impositions qui se levent sur les denrées qui sont confommées dans le pays; dans les droits d'entrée & de fortie ; dans les taxes sur les terres & sur les maisons; & dans les fonds ordinaires & extraordinaires que les provinces fournissent tous les ans suivant l'état de la guerre, ou sur la petition que le conseil d'état en fait aux Etats Généraux. On appelle pétition toute levée extraordinaire de deniers. Ce revenu, qui monte à vingt & un millions de florins, est employé à la dépense ordinaire de la guerre, aux appointemens des officiers & des ministres qui sont dans les cours étrangéres, & aux subsides que l'état donne à ses alliés. Le revenu extraordinaire se tire des contributions que payent les provinces en tems de guerre. On les leve en faisant payer tantôt le centième denier, tantôt une espece de taille, ou une taxe sur les soyers, sur les voitures publiques, ou en d'autres droits selon le besoin où l'état se trouve.

Toutes les charges sont distribuées également & sans affectation, & révocables au gré des supérieurs, asin que chacun nit part aux honneurs & puisse jouir des avantages du commandement. Les nobles ont coûtume de remplir les plus importantes entre les civiles & les militaires; & les autres, comme les magistratures, sont exercées par des personnes de probité,

d'érudition & d'expérience, tirées des principales familles du second ordre. On y administre la justice avec beaucoup d'intégrité; & il n'y a que les coûtumes des provinces & les anciennes ordonnances des comtes, confirmées par les Etats, qui ayent force de loi. Le Droit Romain n'y est reçû qu'autant qu'il est conforme à la raison; & les juges n'y ont égard que comme aux avis des personnes sages & judicieuses. On appelle des échevins des villes aux cours de justice de province : ces cours de justice jugent en dernier ressort toutes les causes civiles; les criminelles sont jugées sur les lieux sans appel.

On ne souffre aucuns mendians dans toute l'étendue de l'Etat. Il y a par tout des hôpitaux pour soulager les nécessiteux; & ceux qu'on furprend demandant l'aumône sont punis du foiier la première fois, & la seconde d'un banissement perpétuel aux Indes ou en Amérique. Cette politique rigoureuse en empêchant la fainéantise, est cause que chacun s'occupe & que le commerce est florissant. C'est de là que vient le grand nombre de manufactures que l'on voit dans les Provinces Unies. Les orfévres & les lapidaires y excellent dans leur art. Les verreries d'Amsterdam & de Rotterdam égalent celle de Venise. Les fondeurs en toute sorte de métal y font des ouvrages merveilleux. On y fait de la porcelaine qu'on peut comparer avec celle de la Chine. Les tapisseries y sont d'une très-grande beauté; & l'imprimerie y a tenu long-tems & y tient encore le premier rang, entre toutes celles de l'Europe ; à quoi l'on peut joindre la finesse de leurs draps & de leurs toiles, & le vif éclat de leurs reintures.

Quoique le gros de la nation Hollandoise s'applique au commerce, il y a encore beaucoup de familles nobles, dont plusieurs sont très-anciennes, qui y vivent noblement: mais il ne s'y crée pas

de

bre va toujours en diminuant.

Il n'y a aucun pays où l'on prenne tant de soin d'instruire la jeunesse : les moindres villages ont des écoles; & outre lescollèges qui sont établis dans toutes les principales villes, il y a des universités à Leyden, à Franécker, à Utrecht, à Groningue & à Hardewick. Celle de Leyden est la plus célébre: elle excelle pour les belles lettres, & il y a toujours eu des professeurs consommés dans les sciences. Tout ce qu'un Etat si bien réglé a de blâme, c'est un peu trop de licence sur ce qui re-

garde la religion.

Les Hollandois en général sont beaux, bien faits, affez bons economes, simples & modestes dans leurs habits & dans leurs manieres de vivre, laborieux, patiens dans les travaux, politiques, adroits & trèshabiles pour le commerce, la navigation & tout ce qui regarde leur interêt. L'avidité du gain, qui est leur passion dominante, les rend un peu trop intéresses & avares & les engage à vivre dans une grande frugalité. On leur reproche encore de faire beaucoup d'excès de vin-& d'eau de vie : mais ce défaut leur est commun avec tous les peuples des Pays Septentrionaux. Au reste ils sont fort jaloux de leur liberté & de leurs priviléges. Les femmes font belles & fort blanches; mais elles manquent de vivacité : elles font adroites & sociables & aiment la propreré jusqu'à l'excès; elles passent pour impérieuses & jalouses de leurs bas peuple & les matelors ont beaucoup de rufticité.

La langue que l'on parle dans les Provinces Unies est la Flamande, qui est un dialecte de la Tenione : la Françoise y est austi fort en ulage. La religion dominante est la Prétendue Réformée Presbitérienne, & tous les magistrats en doi-

H 4 + 1 + 1 + 1

Tome II.

de nouveaux nobles; & par-là leur nom- vent faire profession publique. Toutes sortes de sectes y sont permises, excepté la Socinienne, parce qu'on appréhende qu'elle ne fasse un trop grand nombre de sectateurs : la religion Catholique y est seulement tolerée, quoique dans tous les traités d'union, on eût stipulé d'en laisser l'exercice libre; ce qu'on ne pouvoit se dispenser de faire, les Catholiques ayant contribué de leur part à la liberté des Sept Provinces. Les Anabaptistes sont en fort grand nombre dans la Northollande. La Secte des Arminiens, quoique la moins étendue, est la plus puissante par la qualité & par le merite de ceux qui la suivent. Il y a quantité de Luthériens dans les provinces voisines d'A!lemagne. Il y a aussi des Puritains, des Quakers, des Brunnistes, des Famelistes, &c. les Juifs ont des synagogues à Amster-

dam, à Rotterdam, &c.

Suivant l'union d'Utrecht de l'an 1579. chacune des Provinces Unies devoir avoir la liberté de disposer de la religion comme elle le jugeroit à propos: mais en 1 (8 ; les 7. Provinces resolutent unanimement que la seule religion Réformée y seroit exercée publiquement, & qu'elle seroit dominante dans toute la république. En conféquence on ôra aux Catholiques les églises qu'ils avoient conservées jusqu'alors. On leur laissa néantmoins une entiere liberté de conscience, & ils jouissent actuellement dans toute l'étendue des Provinces Unies du libre exercice de la religion, excepté dans le pays de droits dans les affaires du ménage. Le Drenthe, où il n'est permis à aucun prêtre de reiter plus d'une nuit dans un même endroit. On s'empara des biens ecclésiastiques qu'on convertit en divers usages; on laissa sublister néantmoins les canonicats des églises cathédrales qui furent donnés à des Réformés; & les chanoines Protestans ont voix & séance aux états particuliers de chaque province.

Les Catholiques ont dans toutes les villes & à la campagne un nombre de chapelles, où ils célébrent librement l'office divin, au son des orgues, des voix & des instrumens. Ces chapelles sont de grandes chambres rentermées dans des maisons particulieres, où les prêtres Séculiers ou Réguliers ont leur logement; on y entre & on en fort librement; mais l'usage des cloches y est interdit. Les Catholiques jouissent d'ailleurs des mêmes droits & prérogatives que les Protestans, par rapport à la justice, au commerce & aux impôts: ils peuvent exercer tous les emplois militaires, excepté celui de velt-maréchal, & toute sorte de professions, comme celles partagés en neuf synodes ou provinces; d'avocat & de médecin : mais ils sont exclus des charges publiques; & leurs ecclésiastique Séculiers & Réguliers ne peuvent paroître en public qu'en habit laïque. On compte qu'ils font un tiers du pays; & ily a plusieurs villages entiereà l'occasion suivante. Frédéric Skenk de refuserent à ceux qui furent pourvus par ce prince, la permission de prendre possession de leurs églises. Le pape, pour ne pas laisser le pays sans secours spirituel, nomma alors de son autorité des évêques in partibus pour le gouvernement des Catholiques des Provinces Unies; & ces prélats, auxquels on donna la qualité de vicaires apostoliques, prirent quelquesois le titre d'Archevêque d'Utrecht 3 mais ils s'en abftintent le plus fouvent, pour ne pas donner de l'ombrage aux Etars Généraux.

D'un autre côté un corps d'ecclésiastiques, qui prétendent avoir succédé aux

chapitres d'Utrecht & de Harlem sans interruption, & les représenter, ont élû successivement plusieurs archevêques d'Utrecht & évêques de Harlem, qu'ils ont trouvé moyen de faire facrer par des évêques Catholiques; mais les papes ont toûjours refusé leur communion à ces prélats, qui néantmoins, ont pris, avec la permission des Etats Genéraux, le gouvernement des Catholiques qui ont vouiu se soumettre à leur jurisdiction. Les autres, qui font le plus grand nombre, obéissent an vicaire apostolique de Bosseduc, ou aux nonces de Bruxelles & de Cologne.

Les Réformés des Provinces Unies font sçavoir un synode Walon, qui est le plus ancien & qui comprend environ so. églises & plus de cent ministres François répandus dans les Provinces Unies & les pays de la généralité; deux synodes pour la Hollande partagée en Septentrionale & ment Catholiques: mais la division s'est Méridionale & un synode pour chacune mile parmi eux depuis quelques années, des 6. autres provinces. Les 8. synodes Flamands ou Hollandois subdivisés en clas-Tautenberg premier archeveque d'U- ses, ont 1447, ministres qui sont tous trecht étant mort en 1580. Philippe II. égaux en autorité, outre 61. aux Indes roi d'Espagne, en qualité de souverain. Orientales, 8. aux Indes Occidentales, des Pays-Bas, norma à cet archevêché & 16. en Allemagne & 11. dans les diverses aux autres bénéfices du pays à mesure cours de l'Europe. Il y a 9. églises réformées qu'ils vaquerent : mais les États Généraux Angloises en Hollande & 2. églises d'Episcopaux Anglois, une à Amsterdam & Laure à Rotterdam : mais le service de ces deux dernieres églifes ne le fait que dans des chapelles particulieres.

Les Provinces Unies gardent entre elles cet ordre dans l'assemblée des Etats Généraux, la Gueldre, la Hollande, la Zélande , Utrecht , Frise , Ower-Issel & Groninin gue. Cet état possede, outre ces:7. proviuces, plusieurs pays de conquêre dans la Flandre & dans le Brabant, fur les côtes de la Guinée, au Cap de Bonne Espérance fur les côtes de Malabar & de Coromandel, dans la presqu'ille de Malaca, dans l'isle de Ceylan, dans celle de Java, dans

les Moluques, dont il est presqu'entierement le maître, de même que de Curacao & de quelques autres isles Antilles, & de Surinam sur la côte de la Caribane. Si bien que cet état, nonobstant sa petitesse, peut passer pour un des plus puissans de l'Europe; surtout par rapport à les forces maritimes.

La plus grande partie des domaines que les Provinces Unies possedent aux Indes Orientales appartient à une compagnie, qui est une des plus considérables sociétés de commerce de l'Europe : elle fat établie en 1601. Son grand magazin est à Amsterdam, & on prétend qu'il est si rempli, qu'il contient de quoi fournir toute l'Europe pendant einq ans de toutes les marchandises qu'elle fait venir. On ajoùte que cette compagnie a 10. 1 30000. hommes de troupes dans les Indes Orien. tales, 160. vaisseaux en mer & 80000. personnes à son service. Il y avoir aussi dans les Provinces Unies une compagnie des Indes Occidentales, qui fut formée en 1621, elle devint aussi très-puissante; mais ayant perdu les établissemens qu'elle avoit au Bresil en 1645, elle est déchue peu à peu; & elle fut entierement dissoute en 1674 elle a tâché de se rétablir depuis l'an 1700.

On a déja remarqué que les Provinces Unies étoient au nombre de 7. ce qui fait leur division: nous commencerons par celle de Hollande comme la plus confidérable.

#### I. LE COMTE DE HOLLANDE.

C'est la plus occidentale, la plus étendue & la plus commerçante des Sept Provinces. Elle s'avance en forme de presqu'isle dans la mer du Nord ou d'Allemagne, qui la borne au couchant & au nord; le Zuyderzée la borne au levant avec la

dre avec le Brabant Hollandois & la Zélande au midi : son étendue du midi au nord est d'environ 36. lieues communes de France; mais sa largeur du levant au couchant est fort inégale : elle est de 20. lieues dans sa parrie méridionale, de 4. à 5. dans son milieu; & allant ensuite en s'élargissant, elle en a dix, & va depuis toûjours en diminuant vers le nord.

La Hollande est partagée vers son milieu en deux parties à peu près égales par le golfe d'Ye & par un isthme, qui est entre ce golfe & la mer d'Allemagne. La partie méridionale est la Hollande proprement dite, dont le nom, qui n'est connu que depuis le X. siècle, dérive, à ce qu'on prétend, des deux mots Teutoniques Hol & Land, qui fignifient Pays Creux. On donne le nom de Nord-Hollande ou de Westfrise à la partie septentrionale. De ces deux parties, comprises dans la Gaule Belgique, la première fut occupée par les Bataves, peuples Germains du nombre des Cattes; ces peuples ayant été obligés de quitter leur pays durant une guerre civile, vintent s'établir dans cette partie de la Gaule Belgique, & lui donnerent le nom de Batavie : elle s'étendoit au nord jusques au vieux canal du Rhin qui la séparoit des Frisons: les Bataves rendirent des services importans aux Romains en plusieurs occasions, sous un chef de leur

Les Frisons occupoient ce qu'on appelle aujourd'hui la Westfrise ou la Nord-Hollande, la Frise proprement dite & le pays d'Utrecht. Les Romains firent diverses tentatives inutiles pour dompter les Frisons, qui vêcurent toujours dans l'indépendance; même après que les Francs se furent établis en deçà du Rhin. Pepin d'Aeristal conquit une partie de leur pays; & Charles Martel & Charlemagne ayant achevé de les soumettre, ils se convertiseigneurie d'Utrecht; & elle a la Guel-rent enfin au Christianisme, & surent

gouvernés par des comtes ou marquis, qui se rendirent souverains & héréditaires; reconnoissant seulement la supériorité des empereurs d'Allemagne. Thierri III. comte de Frise au milieu du X. siècle se dit comte de Hollande & ce comté sur possedé successivement par 4. maisons ou races différentes jusqu'à la comtesse Jacqueline, fille & héritière de Guillaume VI. de Baviére comte de Hollande, qui n'ayant pas d'enfans de son mariage avec Jean de Brabant, disposa de ses états en 1433. en faveur de Philippe Le Bon duc de Bourgogne son cousin germain, & mourut deux ans après.

Le terrain de la Hollande est presque partout plus bas que la mer & que le courant des rivieres : ce n'est qu'une prairie continuelle, qui n'est garantie d'une submersion générale, que par les dunes & par les digues, qu'on entretient avec un très-grandsoin; en sorte qu'il est très-aisé de mettre tout ce pays sous l'eau, en ouvrant les digues, & de le rendre inaccessible. Il est traversé par les embouchures du Rhin & de la Meuse, & par un trèsgrand nombre de canaux : il y avoit au-

rrefois un fort grand nombre de lacs &

d'étangs très-étendus. La plûpart ont été

dessechés & il n'en reste que trois un peu

considérables.

Cette province, qui ne produit que très-peu de grains, de legumes & de fruits, est néantmoins fort peuplée. Elle est gouvernée par l'assemblée des états du pays, qui se qualifient Les Etats de Hollande & de Westfrise, & qui sont composés de 19. députés; sçavoir d'un ou plusieurs députés du corps de la noblesse qui n'ont qu'une voix, & des députés des 18. principales villes de la province. La noblesse a la premiére voix. Cette assemblée se tient 4. fois par an à la Haye. La province de Hollande contribue elle seule autant que les autres six provinces ensemble aux charges de l'é- la ville d'Amsterdam capitale de la pro-

tat; & la ville d'Amsterdam, sa capitale; aurant que toutes les autres villes de la Hollande.

Outre les députés que le corps de la noblesse de Hollande envoye à l'assemblée provinciale, ce corps a encore le privilége d'avoir toûjours un député de la part de la province à l'assemblée des Etats Généraux, & un autre, qui est à vie, au conseil d'état : c'est aussi toujours un noble Hollandois qui préside au conseil souverain de la province; & il y a un de ses membres dans toutes les amirautés & dans les autres colléges, où ces députés de la noblesse ont le premier rang.

La Hollande n'a pas de port immédiat fur l'Océan : ceux qu'on y voit sont dans la Meuse ou dans le Zuydersée, qui est un grand golfe de l'Océan Germanique, lequel occupe 40. lieues du pays, & a été formé par l'inondation de la mer : il a 10. à 12. lieues de large, & separe la Westfrise ou Frise occidentale, de l'orientale ou Frise proprement dite. Cette inondation commença en 1170. & finit en 1225.

Il est peu croyable, qu'un pays sujet 🛦 autant d'inondations que la Hollande puisse contenir un si grand nombre de belles villes& de gros villages, qui en France& ailleurs passeroient pour de gros bourgs. On y compte en effet 32. villes, 5. bourgs 3. forteresses 407. villages. On a déja remarqué que la Hollande se partage en Sud-Hollande & Nord-Hollande.

#### 6. 1. La Sud-Hollande.

La Sud-Hollande, ou méridionale, ou la Hollande proprement dite, est deux tois plus étendue que la septentrionale. Elle se partage en 7. districts; sçavoir l'Amstelland, le Gotland, le Rhinland, le Delffland, le Schieland, le Quartier Oriensal & les Ifles.

1. L'Amstelland: il prend son nom de

vince & laprincipale des Provinces Unies. mais tous les autres y entrent aisément. Elle est située au 52. degré 22. m. de latitude & au 11. 39. m. de longitude, & elle s'étend en demi cercle sur la côte méridionale du golfe d'Te qui communique au levant avec le Zuyderzée, au confluent des rivieres d'Amstel, & d'Te dont la premiere lui donne son nom, avec le mot

Dam qui signifie Digue.

Ce n'étoit qu'un château qui appartenoit à un seigneur particulier, lorsque des pêcheurs s'étant établis aux environs au commencement du XIII. siècle y formerent un bourg, qui se grossir peu à peu par le commerce de la pêche, & devint une ville qu'on entoura en 1470, de murailles de brique. Cette ville s'est ensuite extrémement acciue, à cause de son heureuse situation pour le commerce, surtout après que celui d'Anvers y eut été transféré, lorsque cette derniere ville eut enfin été soumise par les Espagnols : on prétend qu'elle a augmenté de deux tiers depuis l'établissement de la république des Provinces Unies : elle est accompagnée de 2.

grands fauxbourgs.

Elle est venue ainsi insensiblement au point de pouvoir & de richelle où nous la voyons aujourd'hui : elle ne le cede en effet à aucune autre ville soit pour la grandeur, soit pour la beauté, soit pour le nombre de ses habitans, mais surtout pour ses manufactures de toutes sortes; Toit enfin par l'abord des négocians étrangers : aussi est-elle l'entrepôt des principales villes de l'ancien & du nouveau Monde, à cause de la commodité de son port, où plus de mille vaisseaux peuvent se tenir en sûreté. Il est vrai que les p'us gros ne sçauroient y aborder, à cause d'un banc de sable caché sous l'eau, nommé Pampus, situé entre la ville & le Zuyderzée; & qu'onest obligé ou de les décharger, ou d'attendre la haute marée, ou de se servir de machines pour les faire passer;

Comme le terrain, où Amsterdam est situé, est mouvant & marécageux, la plûpart des maisons sont bâties sur des pilotis: on y en compte 50000. & plus de trois cens mille habitans. La ville est traversée par un grand nombre de canaux, dont plusieurs sont assez larges & assez profonds pour porter de grands vaisseaux avec leur charge. Ces canaux sont ornés de chaque côté d'un grand quai & de plusieurs rangées d'arbres. On peut aller par barque fur tous ces canaux & on y compte plus de 4000. ponts de pierre qui les traversent. Entre les quais, il y en a un planté d'arbres, d'une demi lieue d'étendue le long du port, qui sert de promenade.

Il y a plusieurs places à Amsterdam qui n'ont rien de considerable; mais toutes les maisons, bâties de brique à la moderne, sont belles & extrêmement propres en dehors & en dedans, & tous les édifices publics font magnifiques. Le principal est l'hôtel-de ville construit en 1648, après la paix de Westphalie. Il contient l'arcénal & la banque, & passe pour le plus beau de toute l'Europe; on a employé plus de 30. millions de florins à sa construction. Le sénat & les tribunaux qui rendent la justice s'y

assemblent.

Ce sénat, qui a le gouvernement politique & le pouvoir legislatif pour tout ce qui regarde la ville, est composé de 14. bourgeois sénateurs & de 12. bourgmestres, dont les charges sont à vie: des douze bourgmestres il n'y en a que 4.en exercice. Trois d'entr'eux changent tous les ans : le quatriéme exerce pendant un an leurs places quand elles sont vacantes par mort, ou remplies par le sénat même, auquel la bourgeoisié en avoit cedé la nomination: c'est aujourd'hui le Stathouder qui y nomme, ainsi que dans toutes les autres villes des Provinces Unies. Il y a de plus neuf échevins choisis par le Stathouder pour

ans & les deux autres demeurent encore un jardin de plantes. en place pendant un an ; il y a appel de leurs sentences à la cout provinciale.

Avant la réformation on comptoit à Amfterdam 3. couvens d'hommes & 3. de filles, & il y avoit entr'autres une Chartreuse hors la ville. La plûpart ont été changés en hôpiraux, ou appliqués à d'autres usages. Toutes les religions y sont aujourd'hui permises ou tolerées. Les églises des Réformes, qui font la religion dominante, y sont très - belles : celle de S. Nicolas est accompagnée d'une tour magnifique. Celle de Ste. Cathérine est remarquable par les orgues, par la chaire du ministre & par le tombeau de Ruyter. Il y en a 2. Françoises ou Walones & une Angloise presbyteriene, qui a appartenu autrefois aux Beguines. On compre plus de vingt mille Catholiques dans cette ville: ils y ont 22. chapelles domestiques, avec des orgues, & dans quelques-unes on y célébre l'office divin en musique. Les Catholiques y ont aussi un hôpital pour leurs orphélins & un autre pour leurs orphélines, avec une chapelle & un chapellain dans chacun:enfin on y tolere un beguinage ou une communauté de 130. femmes ou filles Catholiques, qui ont une chapelle affez grande.

On compte à Amsterdam environ 13000. Luthériens qui y ont deux temples, 4000. Anabaptistes ou Mennonites, ainsi nommés de Menno Simons leur premier théologien, qui y ont 3. lieux d'assemblée, 80. familles d'Arminiens, qui y ont un lieu d'assemblée, & 50. familles de Quakers, qui ont aussi le leur. Les Arméniens de Perse & les Grecs ou Russiens établis à Amsterdam y ont aussi des églisessensin on y voit 2. synagogues; l'une de 450. familles de JuifsPortugais qui y sont très-riches & qui y ont 2. autres petites synagogues, & l'autre de cent familles de Juiss Alle-

rendre la justice civile & criminelle : de mands. Les Réformés y ont une école Laces neuf il y en a 7. qui changent tous les tine, & un collège ou Ecole illustre avec

Les principaux édifices publics d'Amfterdam, après l'hôtel-de-ville, sont le pont fur l'Amstel; la Bourfe, édifice magnifique, où est le rendez-vous de tous les marchands & négocians; la maison avec le magasin des Indes & l'arcénal de marine de la compagnie des Indes, où il y a plus de 3000, ouvriers occupés pour son service; & l'Amirauté, qu'on appelle aussi la cour du Prince, très bel édifice bâti de pierres de taille & situé à une des extrémités du port : l'arcénal de la marine des Etats y est joint & on y tient les conseils de l'amirauté. Enfin on voit à Amsterdam 18. hôpitaux destinés pour les malades, les orphelins, les vieillards, les pauvres étrangers, & les insensés, y compris la maison de correction pour les garcons libertins, & une autre pour les filles débauchées.

Amsterdam est une ville très-bien policée. On y entre par huit portes : elle est fortifiée & environnée de bastions; mais sa principale force consiste dans sa lituation, parce qu'on peut inonder les environs par le moyen des écluses.

1. Le comté de Goitland ou Goyland situé au sud-est de l'Amstelland est fort bas & on n'y voit que des prairies : il contient les petites villes de Narden, Muyden &

Wefop.

3. Le Rhinland, litué au couchant de l'Amstelland renferme, outre les 2. villes de Harlem & de Leyde, 45. villages, où on fait le meilleur beurre de la Hollande.

Harlem est située sur la riviere de Spare à 4. lieues au couchant d'Amsterdam & 1 une lieue au levant de la côte. C'est la seconde ville du comté de Hollande : elle a la forme d'un quarré long, est grande, bien bâtie, forte, bien peuplée & riche par les manufactures de draps & de soye. Elle n'est guéres connue que depuis le XII. siécle. Son église de S. Bavon, qui est une des plus grandes des Pays-Bas, sondée en 1472, sur érigée en Cathédrale en 1559, mais les habitans ayant embrassé la résormation en 1577, chasserent l'évêque & pillerent les églises; entr'autres celles des Dominicains, des Carmes & de l'ordre de Malte: elle souffrit un grand incendie dix ans après. Son hôtel-de-ville est sort beau: son magistrat est composé de 32, senateurs dont 4, sont bourgmestres, & 7, échevins. Harlem s'attribue la gloire de l'invention de l'imprimerie, par Laurent Coster son citoyen: mais Mayence la lui dispute.

Brederode à une lieue au nord de Harlem est un ancien château aujourd'hui ruiné.

Entre les villes de Harlem, d'Amfterdam & de Leyde, il y a une grande
inondation ou un grand étang qui communique avec le Zuyderzée par un canal
qui se jette dans un autre étang : on appelle ce grand étang la Mer de Harlem ou
Harlem-Méer en langage du pays; il a six
lieues de long sur deux de large, & est
très-utile pour la navigation. C'étoit il y a
environ 4. siécles un pays cultivé, où on
voioit plusieurs villages, aujourd'hui sub-

mergés.

Leide ou Leyden, est une ancienne ville connue par les Latins psous le nom de Luge dunne Butavorum; ou Caput Germanorum. Elle est capitale du Rhinland & située à six lieues au midi de Harlem, sur le vieux çanal du Rhin qui va se perdre dans les sables ou les dunes au village de Carvick à une lieue plus loin, dans une plaine entourée de toutes parts de canaux, de prairies & de jardins. Elle est grande, bien hâtie, sort propre & la mieux peuplée de la Hollande après Amstersam. Les canaux qui la traversent y forment 50. isses. Il y a 145, ponts sur ces canaux. Elle a une lieue & demie de tout avec 8, portes : on y

comptoit 18. maisons religionses avant la réformation.

Cette ville est renommée par ses manufactures de drap; mais sur tout par son université, qui est la principale des Provinces Unies, qui sur sondée en 1574. & qui est surtout célébre pour le droit & pour la médecine. Elle est composée de six colléges ou auditoires, & ornée d'une belle sale d'anatomie, d'un jardin de plantes, & d'une bibliothéque riche en manuscrits. Il y a un collége sondé pour 34. étudians en théologie.

Entre les églises de Leyde la plus grande est celle de S. Pierre, une des plus belles de toute la Hollande : celle de Norre-Dame, où le célèbre Scaliger est inhumé; sert de temple aux François ou Waloné : celle de S. Pancrace a été collégiale. Il y a plusieurs hôpitaux bien entretenus.

Leyde est gouvernée par un conseil de 40. sénareurs, parmi lesquels le Statonder nomme quatre bourgmestres: le grand bailli administre la justice civile & crinvinelle conjointement avec 8. échevins.

A une demi lieue du village de Catwirk étoir autrefois l'embouchure du Rhin, & le châreau nommé par les Anciens, Arx-Britamita, bâti par l'empereur Caligula, & ainsi nommé, parce que on s'y embarquoir pour passer en Angleterre.

Rinsburg à une lieue de Leide éroit avant la réformation une riche abbaye de filles nobles de l'ordre de S. Benoît, fon-dée en 1722 par Petronille sour de l'empereur Lothaire : les comres de Hollandé y avoient leur sépulture.

A une lieue de Rinfbourg est le beau village de Noormick auprès duquel étoir l'abbaye de Fer-tée de silles nobles de l'ordre de Cîteaux.

Warmont à une demi lieut de Leide sur le chémin de Harlem avoit une abbaye de Bénédictins. Wassenaer dans les Dunes, aux environs de Leide est la plus ancienne baronie de Hollande; elle a donné son qui a un circuit de deux petites heures nom à une maison qui subsiste encore.

Rhinland, au midi par l'embouchure de elle est à une lieue & demie du rivage de la Meuse, & au couchant par la côte : il la mer, où on va par un grand chemin paprend fon nom de la ville de Delfr qui en vé de briques & bordé d'arbrès de chaque est la capitale & qui a le troisième rang côté; il y a de plus tour auprès un bois aux états de la province. Elle est fituée à de haute-furaye, dans lequel on a prari-4. licues au midi de Levde & à un peu plus d'une lieue au fud ett de la Have, fur les petites rivieres de Gééch & de Schie & ou Hara Comitum, & qui est une des printraversée par de beaux canaux avec des al- cipales villes de l'Europe par sa beauté. lées d'arbres; elle tire son nom d'un de par la magnificence de les maisons, & par ces canaux. Elle est médiocrement grande, la largeur & la longueur de ses rues, n'a forme un carré long, & est fort belle & été dans son origine qu'une simple maison fort propre. Il y a deux églifes, dans l'u- de chasse des comtes de Hollande, qui y ne desquelles est le tombeau de Guillau- firent construire un palais ou château, où me I. prince d'Orange & des autres Sta- ils transférerent leur réfidence au milieu thouders ; & l'autre a celui de l'amiral du XIII. siécle, avec une chapelle, où ils Tromp. On y voit un bel hôtel-de-ville, fonderent une collégiale. Les Etas des Proun arcénal magnifique pour toute la pro- vinces Unies, & la province de Hollande vince, très bien fourni, & une manufactu- en particulier, ont des fales & des lorere de belle fayence; elle est gouvernée par mens pour tenir leurs assemblées dans ce 4. bourgmestres & 7. échevins. Son port palais, qu'on appelle la Cour : il y a un e't fur la Menfe à une lieue de la ville, apartement occupé par le Stathonder, qui C'est la patrie du célébre Hugues Grotius, a d'ailleurs une maison de plaisance située

qu'un bourg, qui pouvoit passer pour le femblées, parmi celles de Hollande, Ses environs sont agréables, mais le terrain en est fort bas. C'est le centre du gouvernement des Provinces Unies & le lieu où s'assemblent les états généraux, le confeil d'érar, les états provincianx ou particuliers de la Hollande, la chambre des comptes & les autres cours pour le gouvernement de la république, dans le palais des

Elle est située à 2. lieues au sud-ouest de Leide & 1 12. d'Amsterdam, traversce toit un monastère d'hommes & 4. à 5. de par plufieurs grands canaux, & environnée filles à la Haye. I es Reformés Hollandois

de chemin; les ponts fur lesquels on le 4. Le Delfiland est borné au nord par le paile pouvant être levés pendant la nuit : qué un grand nombre de belles allées.

La Have - qu'on nomme en Latin Hava La Haye dans le Deltiland , n'étoit aux environs , nommée La Maifon du Bois.

La Haye n'éroir encore qu'un village au plus considérable & le plus beau de l'uni- milieu du XVI. siécle : mais depuis que vers : mais il a aujourd'hui risre de ville . les Erars Généraux v ont établi le fiére de fans avoir rang néantmoins dans les af- leur gouvernement, on y a construit un grand nombre de maifons : & on v en compre aujourd'hui 4000, qui ont chacune leur jardin. On y voit pluneurs places publiques, & un grand nombre d'hôrels magnifiques, dont les principaux font ceux que chaque ville de la province de Hollande v a fait construire pour le logement de ses députés; les hôtels de l'amirauté & de là compagnie des Indes, ceux des amballadeurs des princes étrangers &cc.

Dans le tems de la Catholicité on comppar un autre qui lui sert de murailles & y ont trois temples, dont l'un a appartenu aux Dominicains; celui de S. Nicolas la France & l'Angleterre; mais elle n'a que Luthériens & une Angloise pour les Anglicans: les Arminiens y ont un lieu d'exercice, & les Catholiques 4. chapelles outre celles des ambassadeurs : enfin les Juis y ont deux synagogues, dont la principale est celle des Portugais.

Le Voorbout est une promenade charmante & un cours magnifique, où il y a de très-belles allées d'arbres : il est fait en équerre & entouré d'une enceinte de fort belles maisons. Le magistrat de la Haye est composé d'un bailli à vie, d'un conseil de 12. sénateurs, de 3. bourgmestres, qui changent tous les ans, & de 7. échevins.

On voit dans le Delttland le village de Riswick avec un beau château, situé entre, la Haye & Delft, où la paix fut conclue en 1699. entre la France & les puissances qui étoient en guerre contre elle ; Homflardyck belle maison de plaisance, qui appartient aujourd'hui au roi de Prusse; & Losdunen ancienne abbaye à une lieue de la Haye.

5. Le Schieland, situé au levant du Delftland, prend son nom du village ou bourg de Schiedam sur la Meuse & a pour principale ville Rotterdam, ainsi nommée de la petite riviere de Rotter, qui s'y jette dans la Merwe. Elle est située à 4. lieues au sudest de la Haye & à deux de Delft, sur la rive septentrionale de ce fleuve, qui est un bras de la Meuse, & qui a une demi lieue de large. Elle y a un port, qui est vaste & assuré & qui n'est qu'à 6. lieues de l'O-

La ville de Rotterdam ne fur environnée de murailles qu'en 1270, elle passe aujourd'hui pour la seconde ville de la Hollande, foit pour sa grandeur, soit pour la beauté de ses bâtimens, soit par ses richesses & par son commerce, fur tout avec

Tome II.

est la seule paroisse de la ville : l'église ou le septième rang parmi les 18. villes de chapelle du château fert de temple aux Re-, la Hollande. Elle a un fiége d'amirauté, tugies François; & on y prêche en Fran- qui a le premier rang parmi ceux des Proçois. Il y a une églife Allemande pour les vinces Unies : elle est traversée par un grand nombre de canaux, si larges & si protonds, que les plus grands navires y peuvent entrer & décharger à la porte des magains: il y en a 7. de principaux, qui sont ornés de chaque côté d'un grand quai & de plutieurs rangées d'arbres : les maisons en sont propres & bâties à la moderne. Tous les bâtimens publics en sont magnifiques, mais fur tout la Bourse, ainst que les églises qui sont au nombre de 8. sçavoir 4. Hollandoises, une Françoise, une Angloise Presbiterienne, une pour les Anglois Episcopaux & une Ecostoise. Les Catholiques y ont plusieurs chapelles particulieres. Il y avoit anciennement 8. couvens d'hommes ou de filles, qui ont été employés à diversusages : il y a aussi plusieurs belles places. La régence de la ville est composée de 24. conseillers dont 4. sont bourgmestres: la justice est administrée par un grand bailli & 7. échevins. Cette ville se glorifie d'avoir donné la naissance au célébre Erasme, auquel elle a érigé une statue de bronze qu'on a placée sur le grand pont de la Meuse près de

> 6. Le Quartier Oriental & le méridional, litués au levant & au midi du Schieland, & bornésau nord par la seigneurie d'Utrecht, au levant par le Gueldre & au midi par le Brabant Hollandois, ont pour principale ville,

> Dordrecht, on Dort par contraction; située à 4. à 5. lieues au sud-est de Rotterdam, dans une isse formée par la Meuse, le Vahal, l'Elinge & la Merwe. Elle a un bon port sur la Meuse; est forte & défendue par une bonne citadelle. Comme les comtes de Hollande y faisoient leur résidence ordinaire, elle a le premier rang Tt

entre les villes de cette province. La ville la domination de la république des Proest grande, belle, riche & commerçante, & a droit de faire battre monnoye. Elle: est gouvernée par 4. bourgmestres & sept échevins. Elle est célèbre, par le dernier synode national des églises Prétendues Réformées des Provinces Unies, qui y fut tenu en 1618. & dans lequel on condamna la doctrine d'Arminius & de ses disciples fur la prédestination.

Les autres villes de ce quartier sont-Goude ou Tergan qui est d'une médiocre grandeur, mais fort jolie, marchande & bien fortifiée : elle est située au confluent de l'Yssel & du Gane qui lui donne son nom, à 3. lieues au nord-est de Rotterdam : elle est remarquable par la peinture des vitraux de sa principale église, par fa grande place, & par les écluses, par le moyen desquelles on peut inonder en peu-

de rems tous les environs.

Schonosen ou Schonove à la droite & Vyanon à la gauche du Leck ; Gorcum fur la droite de la Merwe ou de la Meuse, où il y a un collège, & Worcum située vis à vis de l'autre côté du fleuve ; Leerdam patrie de Corneille Jansenius évêque d'Ypres, & Acquei qui ont titre de comté; Lewenftein château très-fort au confluent de la Meuse & du Wahal; & Hensden ville assez considérable vers les frontieres du Bra-

bant à la gauche de la Meuse.

On voit enfin dans ce quartier S. Gertruidemberg ville située à 8. lieues au couchant de Bossedue à l'embouchure de la riviere de Dongen dans le golfe de Biefbos formé en 1421, par une inondation qui submergea 72. villages & sit périr plus de cent mille ames. Cette ville, dont on rapporte l'origine & le nom à Ste. Gertrude fille de Pepin maire du palais d'Austrasie, est proprement du Brabant Hollandois; mais elle dépend aujourd'hui de la Hollande méridionale; & ces deux provinces se la sont longrems disputée. Elle est sous située au midi de celle de Vorn : elle a 6.

vinces Unies sans interruption depuis l'an-1593, elle appartient à la maison de Nassau Orange avec la baronie de Breda. Elle est forte & aslez jolie & a un havre assez commode. Elle a environ mille habitans. Les Catholiques y ont une chapelle, où les habitans de la campagne vont entendre la messe. Elle est célébre par la pêche abondante qu'on y fait de saumons, d'esturgeons & d'aluses.

7. Les Isles dépendantes de la Hollande méridionale: on en compre six; mais il n'y en a que 4. qui soient un peu considérables. La première est celle d'Isselmonde formée par la Merwe & la Meuse; elle a cinq lieues de long du levant au couchant sur 2. dans sa plus grande largeur.

La seconde est celle de Vorn, qui a 10. lieues de long du levant au couchant & 3. dans fa plus grande largent : elle est formée par les deux bras de la Meuse à leur embouchure dans la mer, & au midi par un goife ou canal qui la sépare de l'isle d'Overvlacke. La Brille en est la principale ville. Elle est située dans la partie occidentale de l'isse près de l'embouchure de la Menfe, à fix lieues au sud-ouest de Rotterdam, & a un bon port qui est bien forrisié: c'est dans cette ville que les Confédérés des Pays Bas jetterent en 1572. les premiers fondemens de leur république. C'est aussi d'où partent & où abordent les pacquebots de Hollande & d'Angleterre: à deux lieues de la ville est le village de Helvoch-Sluys où il y a un perit havre dans lequel Guillaume III. prince d'Orange s'embarqua en 1688, pour son expedition. d'Angleterre.

Il y a quantité de beaux villages dans cette isle; son terroir est le plus servile de la Hollande & le plus abondant en toute sorte de fruits.

La troisième isle est celle d'Over-Vlacke

Lieues d'étendue du levant au couchant & près de deux dans sa plus grande largeur. Elle a pour capitale la ville de Melifand : celle de Sommeldych dépend de la Zelande.

Enfin la quarrieme est l'isle de Gorée la plus occidentale de toutes, située au cou chant de la précédente, à l'embouchure de la Meufe selle n'est considérable que par fon havre , qui est fort grand & fort affure.

#### 5. 2. La Nord Hollande on la Wefffrife.

Cetre parrie du comté de Hollande a été habitée anciennement par les Frisons : les comres de Hollande en firent en 1313. la conquête & l'unirent à leur domaine. C'est une presqu'ille, qui n'est jointe que par un perir ifthme avec la Hollande meridionale, au nord de laquelle elle est siruée. Elle étoit autrefois toute converte de lacs & de marais, que les habitans ont desseches par leur travail & par leur industrie & dont ils ont fait de fort bonnes prairies. Ses peuples font robustes, francs, droits, fumples, forthabiles commerçans; & ils ont retenu leurs anciennes manières jusques dans leurs habits. Leur principal commerce est dans les royaumes du Nord. On la partage en 4. diffricts, qui sont le Water- digues, dont l'entretion coûte de grandes land, le Kenemerland, la Westfrife & les

1. Le Waterland : c'eft le quartier le plus méridional : il a Edam pour capitale-Cerre ville est fituée fur la côte occidentale du Zuyderzée, où elle a un bon port à 4lieues au nord-ouest d'Amsterdam. Elle est renommée par la bonté de ses fromages & par la quantité de vaitleaux qu'on y construit.

Les autres lieux plus confidérables de ce quarrier font Munikerdam, ville médiocre, fituée entre Amsterdam & Edam fur la côte du Zuyderzée avec un bon port; Saardam gros village fur la riviere d'Ye, où il y a un chantier pour la construction des vaiffeaux , & dont rous les habitans font

charpentiets; Purmerend, petite mais affex belle ville avec un châreau fort, &c.

2. Le A enemerland fitué au nord du Waterland, a pour capitale Alemaer, une des pius belles & des plus fortes villes de Hollande, qui tire fon nom des matuis où elle elt lituee . à 7. lieues au nord-oueft d'Amsterdam. Elle est recommandable par Con commerce de roiles. L'églife : la maifon de ville & l'arcenal font de très-beaux bâtimens. Egmont en est à un peu moins de deux heues vers le fud-oueit, & pres des Dunes : c'est une petite ville ave. titre de comté , & elle a donne son nom à une avant la reformation une celebre abbaye de l'ordre de S. Benoît fondée au XI. liéele, habitée d'abord par des religieuses &c enfuite par des religieux de cet ordre. Les comtes d'Egmont avoient leur châreau au voifinage de l'abbave. 3. La Westfrise proprement dite elle oc-

cupe la partie la plus septentrionale de la Nord-Hollande & elle en fait l'extrémité: aussi est elle environnée de la mer de trois côtés; & comme elle est plus basse oue la mer, ce n'est que par le moyen des fommes, & qui regnent sur toute la côte septentrionale, que les peuples s'empêchent d'être submerges.

Horne on Hoorne on est la capitale. Elle est simée sur le Zuyderzée où elle a un bon port, à 7. lieues au nord-est d'Amsterdam. Elle est belle & commerçante furiout en bétail, en beurre, & en fromage. Outre un des collèges de l'amirauté des Provinces Unies, elle a une chambre de la compagnie des Indes , & c'est le lieu où les crats de Wellfrife s'affemblent. Elle fut fondée vers la fin du XIII. fiécle. Il y a une école Latine, qui étoit l'une des 7. maisons religieuses qu'on voioit dans cette ville avant la réformation.

Les autres villes principales sont Enc-

kuysen sur le Znyderzée avec un port gâté en partie par le sable; elle est en forme de croissant & s'avance dans la mer en façon de presqu'isse: elle est à 3. lieues au nordest de Horne & assez grande; mais elle n'est pas peuplée à proportion de sa grandeur. On y voit divers canaux, & elle a une chambre de la compagnie des Indes orientales: la maison de ville est fort belle; toutes les autres sont bâties de pierre. Elle fournit beaucoup de charpentiers & de matelots: son commerce de harangs & autres poissons salés étoit autrefois fort considérable; mais il est aujourd'hui fort dé-

Meddenblick, ville située auprès de la côte septentrionale du Zuyderzée à 4. lieues au nord : elle est petite, mais forte & défendue par un bon château. Elle aun II. LE DUCHE DE GUELDRE. Il port où les Hollandois déchargent les bois qu'ils tirent de la Suede & de la Norwege. C'étoit autrefois la résidence des rois de Westfrise. Ses digues passent pour les

plus belles du pays.

4. Les Isles: il y en a 4. de principales; & les autres sont très-peu considérables: de Wettingen est dans le Zuyderzée au nord de la ville de Meddenblick. Les trois autres sont au nord-est de la partie la plus septentrionale de la Nord-Hollande à l'entrée ou embouchure du golfe de Zuyderzée. Celle de Texel est la première & la · plus confidérable des quatre. Elle est à 18. Llieues au nord d'Amsterdam & separée de · la pointe de la Nord-Hollande, qu'elle a au sud-ouest, par un canal large d'environ trois milles, qu'on appelle Marsdiep, & qui sert de passage à tous les vaisseaux qui vont de l'Océan Septentrional dans le golfe de Zuyderzée. L'isle n'a que trois lieues de les Ménapiens & une partie des Bataves, long sur deux de large : le terroir en est bon & les pâturages excellens & on y fait des fromages fort estimés. Elle est environnée de dunes & de digues fortes & hau-

tes, pour la garantir d'être engloutie par les flots, parce qu'elle est plus basse que la mer. Elle a une bonne citadelle avec un port fort vaste & assez bon sur la côte méridionale. C'est-là le rendez vous de routes les flottes qui partent du golfe de Zuyderzée, pour les Indes & diverses contrées de l'Europe : il y a un autre fort sur la côte occidentale, vis-à-vis de la Nord-Hollande avec un bourg; & on y compte 6. villages qui ont tous des tours & d'où dépendent divers hameaux.

Les deux autres isles sont celles d'Eyerland située au nord-est de celle de Texel, & celle de Flicland au nord-est de celle d'Eyerland: elles sont moins considéra-

bles que celle de Texel.

La Gueldre est bornée au nord par le golfe de Zuyderzée & la province d'Owereissel qui la borneaussi au levant; elle est ensuite bornée de ce côté-là par l'Evêché de Munster jusques vers son milieu, qu'elle est coupée par le duché de Cléves, qui la on y pêche quantité de coquillages; celle patrage en méridionale & septentrionale. Le même duché de Cléves borne au levant la partie méridionale, qui a celui de Juliers au midi & le Brabant au couchant. La partie septentrionale est bornée au midi par le Brabant Hollandois & au couchant par la Hollande & la seigneurie d'Utrecht. Sa plus grande étendue du midi au nord-est d'environ 40. lieues communes de France; mais sa largeur du levant au couchant est fort inégale : la plus grande est d'environ 26. lieues & la moindre d'une ou de deux vers son milieu.

> Ce pays a été habité anciennement par peuples de la Gaule Belgique. Il n'est connu sous le nom de Gueldre que depuis le XI. siécle. Othon de Nassau seigneur d'une partie du pays ayant bâti le château

de Gueldre, en fut créé premier comte en 1079. par l'empereur Henri III. Gerard son fils lui succeda en 1107. & unit le comte de Zusphen à celui de Gueldre. Renaud II. descendant de Gerard sut créé premier duc de Gueldre par l'empereur Louis de Baviere en 1339. & non pas vers l'an 1350, comme le dit la Marriniere, puisque Louis mourut en 1347. Marie, fille & héritière, après ses freres, de Renaud II. porta le duché de Gueldre dans la maison de Guillaume duc de Juliers son mari, de laquelle elle passa dans celle d'Egmont en 1538. & après la mort de Charles d'Egmont duc de Gueldre, tandis que ses plus proches disputoient sa succession, l'empereur Charles V. s'empara du pays, sous divers prétextes, en 1544. & le transmit à Philippe II. roi d'Espagne fon fils, sous le regne duquel toute la partie septentrionale secoua le joug de son autorité, & entra dans l'union des Sept Provinces des Pays Bas qui s'érigerent en république. La partie méridionale demeura au pouvoir du roi d'Espagne; & on a distingué depuis la Gueldre en Duché de Gueldre, ou Haute Gueldre, ou Gueldre Efpagnole ou Autrichienne & en Gueldre Hollandoise, Basse Gueldre ou Province de Gueldre. La Gueldre prise en général est parragée en 4 quartiers, dont le duché de Gueldre ou la partie méridionale n'en contient qu'un : les 3. autres sont dans la septentrionale ou province de Gueldre.

#### §. 1. Le Duché de Gueldre on la Haute Gueldre.

On a déja marqué les limites de cette partie de la Gueldre, qu'on appelle le Haut Quartier, le Quartier de Ruremonde & la Haute Gueldre ou la Gueldre méridionale, separée de l'autre par le duché de Cléves. Elle a environ 18. lieues d'étendue le long & des deux côtés de la Meuse qui la traverse du midi au nord: mais elle

n'a que deux à trois lieues dans sa moindre largeur du levant au couchant & 8. à 10. dans la plus grande. Le pays est fertile en grains & en fruits; & surtout eu pâturages. La princesse Ciaire-Isabelle Eugenie d'Autriche, gouvernante des Pays Bas, sœur de Philippe II. roi d'Espagne sit creuser dans ce pays un canal de 14. lieues de long, qu'on appella Eugenien, de son nom, pour joindre la Meuse au Rhin depuis Venlo jusqu'à Rhinberg près de Cologne: mais l'ouvrage n'ayant pû reussir n'a pas été fini; & ce qu'il y avoit de sait est ruiné.

La Haute Gueldre, après avoir été posfedée par la couronne d'Espagne, sut partagée par le traité de Radstad de l'an 1714entre la maison d'Autriche, qui en conserva la partie méridionale, & le roi de Prusse, auquel elle ceda la partie septentrionanale. L'empereur Charles VI. céda en 1715, aux Provinces Unies quelques places de cette partie méridionale; en sorre que la Haute Gueldre est aujourd'hui partagée entre 3, puissances.

1. L'imperatrice reine de Hongrie y possede Ruremonde, ville capitale du pays & de la Haute Gueldre. Elle est située sur la droite de la Meuse, à l'endroit où le Roer, qui lui donne son nom, se jette dans cesseuve, à 10. lieues au dessous & au nord de Mastricht, vers le 51. degré 10. m. de latitude. Elle est belle, bien bâtie, bien fortissée & fort commerçante.

Cette ville, qui contient aujourd'hui 800. maisons en y comprenant ses faux-bourgs, n'étoit encore qu'un village au XIII. siècle lorsqu'il sut entouré de murailles: il y avoir la collégiale du S. Esprit que le pape Paul IV. érigea en cathédrale en 1559. mais cette cathédrale sut transserée en 1661. dans l'église de S. Christophe, qui l'est aujourd'hui: celle du S. Esprit a été donnée aux religieuses Pénitentes: le chapitre de la cathédrale consiste en deux

dignités, 12. chanoines, & 9. autres bénéficiers. Il y a 4. maisons religieuses d'hommes; sçavoir les Chartreux, les Freres Mineurs, les Croisiers & le collège des Jésuites. La principale maison de silles est l'abbaye de Munster de l'ordre de Cîteaux: il y en a trois autres avec plusieurs hôpitaux & un séminaire.

La ville de Ruremonde dépendoit du diocése de Liége los squ'elle sut érigée en évêché: le diocése sut composé d'environ 160. paroisses partagées en 9. doyenés situés dans la Haute Gueldre, le duché de Limbourg, le pays d'Outre - Meuse & le Comté de Horn; de ces neuf doyenés, ceux de Nimegue & de Cuick avec la moitié de celui de Falckenbourg sont aujout-d'hui du domaine des Etats Généraux.

Grevendaël ou Nieuv-Closter sur la riviere de Niers dans la paroisse d'Asperden est une abbaye de filles de l'ordre de

Cîreaux qui subsiste encore.

L'Ammanie ou le bailliage d'Erkelens, qui dépendoit de cette portion de la Gueldre, a été donné par l'empereur Charles VI. en 1719. à l'électeur Palatin, qui en a disposé en faveur du baron de Francken.

2°. La principale des places de la Haute Gueldre méridionale, cedées par le traité de la Barrière de l'an 1715, aux Provinces Unies est Venlo, ville située à s. lieues au dessous & au nord de Ruremonde dans un terrain bas & humide, ce qui lui a fait donner son nom, qui signifie Terre marécageuse : ce n'étoit qu'un bourg, qui fut entouré de murailles & qui obrint le titre de ville en 1343. Elle a été prise & reprise plusieurs fois par les Provinces Unies & les Espagnols. Elle n'est pas bien forte: mais elle est carrée & assez grande. On y compte environ 4000. habitans qui sont presque tous Catholiques, & qui jouissent de l'exercice public de leur religion. Il n'y a qu'une paroisse desservie par 3. religieux Prémontrés de l'abbaye

d'Everbode. Les Croissers & les Récollets y ont des couvens & on y voit 3. monaltères de filles : il y a une église Protestante Flamande. Comme le commerce y est fort déchu, la plupart des habitans sont pauvres. Outre cette ville, les États Généraux possedent en souveraineté dans la haute Gueldre en vertu du traité de la barrière de l'an 1715. le fort de Stefenfwerd à la droite de la Meuse & à deux lieues au detsus de Ruremonde; poste important sur ce fleuve. Les petites villes de Nieustadt & d'Echt & 11. autres bourgs ou villages composent l'ammanie de Montfort, bourg peu considérable, dont le roi de Prusse a fait l'acquisition en 1732.

3. La partie septentrionale de la Haute Gueldre ou duché de Gueldre située des deux côtés de la Meuse, étoit au pouvoir des François lorsqu'ils la cederent en 1712. au roi de Prusse, en échange de la principauté d'Orange; ce qui fut confirmé par le traité d'Utrecht& ensuite par celui de Radstat. Ce pays renferme suivant ce dernier traité la ville de Gueldre, la préfecture, le bailliage & le bas bailliage de Gueldre avec tout ce qui y appartient & en dépend, avec les villes, bailliages & seigneuries de Stralen, Wachtendonk, Midelaar, Watbeck, Aertsen, Afferden & Weel, de même que Racy, Klein, & Kevelaar avec toutes leurs appartenances & dépendances ; l'ammanie de Krichenbeck & le pays de Keffel & leurs dépendances. Ces pays furent cédés au roi de Prusse, sous la réservation & clause, que la religion Catholique y seroit maintenue, comme elle y étoit exercée sous les princes qui les avoient possedés, avec permission à ce prince de donner le nom de Principauté d'Orange, à ce pays, attacher les armes & en prendre le titre.

Gueldre, qui a donné son nom au duché & qui est le chef-lieu de la partie de ce duché cédée au roi de Prusse, est une place forte, située à 4. lieues au nord-est de Venlo dans une isle formée par la riviere de Niers, dans des marais qui rendent son abord dissicile. La ville, qui est plus petite que Venlo, est désendue par un château très - sott, où les anciens ducs de Gueldre faisoient leur résidence. Cette place sert de boulevart au roi de Prusse qui possede le duché de Cléves. Wachtendonk est une autre place sorte située dans des marais: elle a donné son nom à une ancienne maison.

Le pays de Kessel cédé au roi de Prusse par ce traité contient toute la partie du duché de Gueldre située à la gauche de la Meuse qui le borne au levant; & il est borné au couchant par le Pééland, portion de Brabant Hollandois. Il peut avoir 8. lieues du midi au nord & 4. du levant au couchant. Kessel, gros village qui lui donne son nom, en est le chet-lieu. Il est situé à la gauche de sa Meuse à 3. lieues au dessous de Ruremonde.

#### §. 1. La Gueldre Septentrionale ou la Province de Gueldre.

On a aussi marqué les limites de cette province, qu'on appelle encore la Basse Gueldre, & qui a le premier rang parmi les Sept Provinces Unies, à cause de sa dignité de duché. En y comprenant le comté de Zutphen, qui lui a été uni dès le commencement du XII. siècle, elle a 20. lieues communes de France d'étendue du midi au nord, & 18. dans sa plus grande largeur du levant au couchant. Elle comprend 16. villes, 130. villages, cinq comtés & autant de forteresses. Elle est arrosée entr'autres par le Rhin qui s'y partage en 3. branches: celle qui retient le nom de Rhin & celle qui prend le nom de Wahal la traversent du levant au couchant; & la troisième, qu'on appelle Isel, la parcourt du midi au nord, & la separe en

partie au levant, de l'Oweryssell. Le pays est fertile en grains; mais couvert en plusieurs endroits de bois & de bruyeres; ce qui diminue sa fertilité. On fait dans le pays le meilleur papier de toute la Hollande.

Cette province est partagée en trois quartiers, qui sont ceux de Nimegue, d'Arnheim & de Zutphen & qui prennent leur nom de leurs villes capitales. Les deux premiers composoient la partie inférieure du duché de Gueldre proprement dir. Chacun de ces quartiers sorme un état particulier, dont la jurisdiction & les droits sont separés. Il y a dans les trois quartiers 13. villes qui envoyent leurs députés à l'assemblée provinciale. Elle se tient alternativement dans chacune des capitales des trois quartiers. La noblesse envoye aussi ses députés à cette assemblée.

#### 1. Quartier de Nimegue.

Ce quartier, qu'on nomme aussi le Betaw qui en fait la principale partie, est le plus occidental de la province de Gueldre; & il s'étend dans sa partie méridionale. Il est bornéau nord par la branche du Rhin qui en retient le nom & au midi par la Meuse qui le separe du Brabant Hollandois; il est traversé dans son milieu du levant au couchant par le Wahal. C'est le meilleur pays de toute la Gueldre, étant entouré de rivieres qui en font une espece d'isse. Il contient une grande partie de l'ancienne demeure des Bataves & est subdiviséen 5. territoires. On y compte 3. villes, 50, terres seigneuriales qui ont la justice criminelle, un plus grand nombre qui ont la justice civile, & s. forteresses où on tient garnison.

1. Le territoire de Nimegue, ville capitale de la province de Gueldre, en est le principal. Elle est située sur 9. collines à la gauche du Wahal, qui est la plus grande branche du Rhin, au sa, degré ss. m, de laritude & au 21, 25, m, de longirude. Céroir anciennement un châreau connu fous le nom de Nevromacus & on v découvre plufieurs reftes d'antiquiré. Charlemagne avant rétabli ce château en vit une maifon royale, où lui-même & les ampereurs fes fuccelleurs firent fouvent tear demenre. Cell amound but one fortereffe importante fituie fur une colline escarpée de tous côtés, excepté d'un seul, qu'elle commande, ainfi que le fleuve ; &c renferme trois places & deux chapelles. La forterelle de Knotzenbourg est tituée de l'autre côté du Wahal dont elle affure le pallage.

La ville de Nimegue est d'ailleurs trèsforte : elle est grande , bien peuplée & fort commercante . & elle a le priviléec de bartre monnove : elle a été libre & imperiale. Guillaume comte de Hollande & roi des Romains l'engagea en 1148, à Othon II. duc de Gueldre, dont les fucceffeurs l'ont gardée pour le prix de l'engagement. Il v avoit autrefois un grand nombre d'églifes & de maifons religieufes : il n'y reste plus que 10, églises depuis la réformation. Celle de S. Estienne, qui est la principale , a été collégiale & bârie en 1272. La maifon-de-ville est magnifique: & il v a plufieurs hôpitaux avec une école Latine.

Le vicomre de Turenne prir cette ville en 1672. & elle est célébre par les traités de paix qui y furent conclus en 1678, 80 1679. Le fort de Shenc poste important, est fitué à 4, à c. lieues au dessus de Nimegue à l'endroit où le Wahal se separe du Rhin: A une demi lieue au deffous de Skenc, fur le Rhin, eft le village de Tolhuis où les François pafferent ce fleuve à la nage en 1671.

2. & 4. Le Betam parragé en haut &c bas. Il renferme la partie du quartier de Villa en Latin , fituée fur le Rhin à 3.

Nimeque fituée entre le Rhin & le Wahal. qui, en font une espèce d'isle. Tiel , petite ville fituée à 4 lieues au desfous & au couchant de Nimeque, est capitale du bas, Elle fur fondée au IX. fiécle , à l'occation d'un monaftère qui v fut établi ; elle a droit d'envoyer des dépurés à l'affemblée provinciale. Le Betaw renferme les petires villes de Buren fur le Ling & de Culenbourg sur le Leck qui ont ritre de comté.

4. Le pays fitué entre le Wahal au nord & la Meuse au midi. On y voit Battenhoure for la Menfe, ancienne haronie, avec no forr fitué vis-à-vis de Ravestein.

c. Le retritoire de Bommel , petite ville firuée fur la rive gauche du Wahal, à s. lieues au fud - ouest de Tiel , est le plus occidental du quartier de Nimegue. Les François prirent en 1672, la ville de Rommel . & en raferent les fortifications deux ans après. Le Fort de S. André, firué entre le Wahal & la Meufe dans une espéce d'ille, est à deux lieues au levant de Bommel.

#### 2. Ouartier & Arnheim.

On donne le nom de Velaw à ce quartier, qui est le plus étendu de la province de Gueldre. Il est borné au nord par le Zuyderzée & la province d'Oweriffel, dont il est separé au levant par l'Yssel : il a le Rhin au midi & la feigneurie d'Utrecht au couchant. Son étendue du midi au nord est d'environ 4. lieues communes de France & de 12, du levant au couchant, C'est un pays de landes & de bruveres. Godefroi de Bouillon, qui en étoit seigneur, le venditau comte de Gueldre lorfqu'il parrit pour la Croisade. Il a été de la mouvance de l'église d'Utrecht & contient c. principales villes qui députent à l'affemblée provinciale, & qui font.

1. ARNHEIM capitale, nommée Arnoldi lieues

d'abord qu'un village qui fut entouré de murailles au XIV. siécle. La ville est belle & environnée de dix bastions. La cour de la justice de la province y est établie. L'ordre de Malte y avoit une commanderie. Les François la prirent en 1672. & en raserent les fortifications deux ans après. Auprès est le canal qui joint le Rhin à l'Issel dans l'espace de deux lieues, nommé en Latin Fosse Drusiane, parce que Germanicus Drufus le fit créuser.

1. Harderwick: c'est la seconde ville de ce quartier : elle est située sur le Zuyderzée, où elle a un port à 12. lieues au nord de Nimegue. Elle n'est considérable que par son université qui y sut établie en 1648. & il y a une bibliothéque publique; un incendie la consuma presque entierement en 1503. Avant la réformation il y avoit 6. maisons religieuses, 3. d'hommes & 3. de filles. La principale église est celle de Norre-Dame qui est fort belle. Il y a de bonnes digues qui l'empêchent d'être submergée.

3. 4. & 5. Hattem, Elbourg & Wagenningen sont trois autres villes du pays qui députent à l'assemblée provinciale de Gueldre. Dieren près de l'Issel & Los sont des châteaux ou maisons de plaisance de la fuccession d'Orange qui appartiennent au Stathouder.

# 3. Comté de Zutphen.

Il est situé à la droite de l'Issel qui le borne au couchant : il est borné au nord par l'Ower-Issel, au levant par l'évêché de Munster & au midi par le duché de Clèves. Son étendue du midi au nord est de dix à 12. lieues & autant du levant au couchant. Ce pays, qui a été autrefois la demeure des Usipetes, avoit titre de comté dès le X. siècle : la posterité masculine de les comtes, qui étoient vassaux de l'é- foi Chrétienne & fut leur apôtre. Il éta-Tome II.

lieues au nord de Nimegue. Ce ne fut glise d'Utrecht, ayant fini au commencement du XII. il fut uni à celui de Gueldre & fit une des 17. provinces des Pays Bas-Il comprend 5. villes qui ont droit de députer aux assemblées provinciales.

> ZUTPHEN, qui en est la capitale, est située à 8. lieues au nord-est de Nimegue au confluent de la riviere de Borkel, qui la traverse & qui remplit ses fossés, avec l'Istel-Elle est forte & assez grande & a droit de battre monnoye. Elle dépendoit du diocése de Munster, lorsqu'elle sur attribuée au nouvel évêché de Deventer. L'église de Ste. Walburge, qui en est la principale, étoit autrefois collégiale. Ses édifices le plus remarquables sont la maison-de-ville, le collège des députés du comté, & le palais du comte, nommé Greven-hot.

Les autres villes du comté de Zutphen, qui ont droit de députer aux assemblées provinciales font Doesbourg, Dotecum, Lochem & Groll. La première située sur l'Issel à 3. lieues au dessus & au midi de Zurphen est fortifiée. Bronchorst sur l'Issel a titre de comté: Borckelo & Wish sont des baronies.

# III. LA SEIGNEURIE D'UTRECHT.

Cette province est bornée au couchant & en partie au nord par celle de Hollande: le Zuyderzée acheve de la borner au nord; elle a la Gueldre au levant dont elle est separce au midi par le Rhin: elle a environ 12. lieues d'étendue du levant au couchant & 8. du nord au midi.

Elle fut comprise anciennement dans le pays que les Bataves & les Frisons occupoient; elle fut foumise à la domination Françoise avec le reste de la Belgique; mais les Frisons, qui en habitoient la partie septentrionale, & que le Rhin separoit des Bataves, étant restés dans l'Idolâtrie, S. Willibrord entreprit de les convertir à la

blit sa principale demeure à Utrecht à la fin du VIII. tiécle où il bâtit l'église de S. Martin, dont il fut le premier évêque, & fonda un monastère dans le voisinage de cette église. Charlemagne donna aux évêques d'Utrecht successeurs de ce Saint, le domaine de cette province & d'une grande partie de la Hollande & des provinces voisines, pour les engager de travailler à la conversion des insidéles qui restoient dans le pays; & ces prélats, qui curent un diocése fort étendu & qui furent mis dans la suite au nombre des princes de l'empire, possederent ainsi un domaine très-confidérable; en sorte qu'ils comptoient 28. comtes ou princes au nombre de leurs feudataires; & les ducs de Brabant, de Cléves & de Gueldre & les comtes de Hollande parmi leurs grands officiers. Mais les guerres dans lesquelles ils s'engagerent leur firent perdre une grande partie de leurs domaines : ils possedoient encore les provinces d'Utrecht, d'Ower-Issel, de Groningue & des Omelandes, lorsque Henri de Baviére évêque d'Utrecht en ceda la souveraineté en 1527. à l'empereur Charles V. Ces provinces secouerent 40. ans après le joug de Philippe II. roi d'Espagne, fils & successeur de l'empereur Charles V. & s'érigerent en république.

Comme le terrain de la province d'Utrecht est plus élevé que dans les provinces voisines, il est moins marécageux, mieux cultivé & plus fertile; & l'air y est plus sain: il y a néantmoins des bruyeres & des landes en quelques endroits.

L'évêché d'Utrecht fut érigé en archevêché en 1559. & partagé en six diocéses; en sorte que celui d'Utrecht, auparavant fort étendu, sur resservé dans des limites beaucoup plus étroites : il sesta néantmoins dans son étendue 28. collégiales, 12. abbayes, 12. commanderies de l'ordre Teutonique, 18. prévôtés de Chanoines Réguliers, 4. Chartreuses; & en tout

198. maisons religieuses de l'un ou de l'autre sexe. Les évêques, & ensuite les archevêques d'Utrecht étoient élûs par le chapitre de la cathédrale composé de 16. dignités & 40. chanoines & par les chapitres des 4. collégiales d'Utrecht; ce qui faisoit en tout 140. chanoines qui avoient part à l'élection: mais les Sept Provinces s'étant unies en 1579. & ayant embrassé la prétendue réformation, l'archevêché d'Utrecht & les ç. évêchés du pays, ses suffragans, furent supprimés par les Etats Généraux, ainsi que toutes les maisons religieuses situées dans leurs diocéses, dont les revenus, de même que ceux de l'archevêché d'Utrecht furent appliqués à divers usages. Les canonicats des mêmes églises cathédrales & des collégiales ont été supprimés excepté dans la ville d'Utrecht, où on en a laissé sublister un certain nombre, tant de la cathédrale que des 4. collégiales; & les prébendes se vendent à vie à de Laiques Protestans, qui représentent, par leurs députés, l'ordre du clergé aux assemblées de la province d'Utrecht. Il est resté néantmoins encore beaucoup de Catholiques dans la ville & la province d'Utrecht, où ils sont en plus grand nombre qu'ailleurs, & il y en a plus dans les villages de la campagne que dans les villes.

Le gouvernement de la province d'Utrecht est au pouvoir des 3. ordres du pays,
le clergé, la noblesse & le tiers état. Le
clergé est composé de huit députés des
cinq chapitres d'Utrecht. La noblesse est
composée aussi d'un certain nombre de
députés; & pour le tiers état les villes
d'Utrecht; d'Amersfort, Wick, Rhenen &
Montfort envoyent les leurs: ainsi on
compte 5. villes dans cette province. On
y compte aussi 65. villages & 64. châteaux
ou maisons nobles: elle est parragée en
4. quartiers ou maréchaussées qui suivent.

1. UTRECHT, capitale de la province, fut appellée par les Latins Trajectum ad

Rhenum, pour la distinguer de Mastreicht qui fut nommée Trajectum ad Mosam. Elle est située au 52, degré 8, m. de latitude sur le vieux canal du Rhin, à 7. lieues au sudest d'Amsterdam & à 8. au levant de Leyde. Elle fut d'abord bâtie sur le bord seprentrional de ce seuve; mais le nombre des habitans s'étant augmenté, ou bâtit une nouvelle ville fur le bord méridional de ce même fleuve qui la traverse. Eile est belle, grande & riche, mais elle n'est pas forte. Elle est de figure ovale, & a environ s. quarts de lieue de circuit sans

compter ses 4. fauxbourgs.

Elle est dans une situation charmante; & comme elle est plus élevée que le reste du pays, les eaux y sont excellentes, & on en vient chercher de bien loin. Elle a deux canaux, dont l'un porte le nom de Drusus qui l'a fait creuser: ils sont toujours couverts d'un grand nombre de barques, & bordés de châque côté d'un double rang de maisons. La cathédrale de S. Martin qu'on a conservée, & qui est la principale églife de la ville, est d'une structure admirable; & son clocher est le plus haut & le plus beau des Provinces Unies. Des 4. collégiales qu'il y avoit, de S. Sauveur, de Notre-Dame, de S. Pierre & de S. Jean-Baptiste, la première a été détruite en 1(87. pour élargir les rues voilines; la seconde est à l'usage des Protestans Anglois, & le chœur de la quatriéme est occupé par la bibliothéque publique. Ontre ces églises, les Réformés y ont 4. paroisses: les Catholiques y avoient autrefois l'abbaye de S. Paul de l'ordre de S. Benoît; celle de S. Servais de filles de l'ordre de Cîteaux, 12. autres communautés religieuses & 2. commanderies; tous ces lieux de piété ont entiérement changé de face : plusieurs sont devenus aujourd'hui des hôpitaux ou des maisons pour les vieux hommes & les vieilles femmes, pour les malades,

remarque encore à Utrecht, ce qu'on, appelle la Maison du Pape, qui n'a rien de fingulier, que le nom qu'elle a pris du pape Adrien VI. natif de cette ville : il y a un mail, qui est un des plus beaux de

l'Europe.

Toures les avenues d'Utrecht sont belles, & ses environs sont remplis de jardins & d'allées de petits bois. Cela joint à la pureté de l'air qu'on y respire, en fair un des plus agréables sejours des Provinces Unies. Aussi est-elle fort fréquentée par les étrangers, & par la nobleile du pays, qui y fait son sejour. Elle est le siége des états & de la cour de justice de la province, & elle a une cour de monnoyer & une université érigée en 1636, par les Etats Généraux. Cette ville a été autrefois imperiale du cercle de Westphalie: elle fut ensuite assujettie à ses évêques, qui en disposerent en faveur de l'empereur Charles V. Le roi Louis XIV. la prit en 1671, avec le reste de la province, & fit chanter le Te Deum dans la cathédrale: il l'abandonna l'année fuivante, après avoir fait détruire les fortifications & des autres places du pays. Elle est célébre par le congrez qui'y fut tenu pour la paix en 1712. & 1713. La petite ville de Rhenen, qui est ancienne & située sur le Rhin qui lui a donné son nom, est dans le quartier d'Utrecht.

2. La ville d'Amersfort à 5. lieues au nord-est d'Utrecht est capitale d'un autre quartier, qu'on appelle l'Eemstand. C'est une ville considérable située sur la riviere d'Eem. Elle est dans une situation agréable & dans un terroir fertile: elle est com. merçante & on y tient plusieurs foires.

3. Montfort sur l'Issel à trois lieues au sud-ouest d'Utrecht est capitale d'un troisième quartier : elle a eu titre de comté qui a appartenu à la maison de Merode jusqu'en 1648. que les Erats Généraux les orphélins, les enfans trouvés, &c. On l'acheterent. Elle est petite mais fort pro-

Vuij

pre & assez forte: il y a un ancien château.

4. Enfin Witte-Duerstede est la capitale du 4. quartier : elle est située à six lieues au sud-est d'Utrecht, à l'endroit où le Rhin se partage en deux branches, dont la plus méridionale prend le nom de Leck. Elle a été autresois considérable : il y avoit une collégiale & quelques maisons religieuses. Les évêques d'Utrecht y faisoient leur résidence ordinaire.

### IV. LA ZÉLANDE.

Zélande ou Zéland en Hollandois veut dire Pays Maritime, nom qui n'est connu que depuis le XII. siécle & qui convient parfaitement à cette province, composée de 16. 1 17. isles, situées à l'embouchure de l'Escaut & de la Meuse dans l'Océan septentrional ou mer d'Allemagne. Elles sont separées par les canaux qui forment ces embouchures, de la Hollande qu'elles ont au nord; du Brabant qu'elles ont au levant & de la Flandre qui est au midi ; & la mer les borne au couchant. Le terrain qu'elles occupent, en y comprenant les canaux qui les separent, a 12. lieues comniunes de France d'étendue, du levant au couchant, & 9. à 10. du midi au nord.

Les habitans de ces isles, soumises à nos rois de la première race, & dépendantes de la Frise, surent convertis à la soi Chrétienne au VIII. siècle par S. Willibrod apôtre des Frisons. Les Normans s'emparerent de ces isles à la fin du IX. & y commirent beaucoup de ravages. Elles firent partie de la Flandre Imperiale au X. & elles furent soumises au XI. partie aux comtes de Flandres & partie à ceux de Hollande. Ces derniers, qui en possederent enfin tout le domaine, & qui se qualifierent Comtes de Hollande & de Zélande, en sirent hommage aux comtes de Flandre jusqu'en 1322, que ceux-ci renoncerent à

cet hommage par un traité. La Zélande entra ensuite avec la Hollande & le Hainaut dans la maison de Bourgogne, & elle passa de cette derniere dans celle d'Autriche.

Comme le terrain de ces isses a roûjours été bas & sujet aux inondations, ce n'est qu'aprés de grands travaux, qu'on en a desseché la terre, par divers canaux, & qu'on l'a rendue enfin propre à ctre cultivée & habitée. Ces canaux ont donné l'entrée à l'Océan, qui après avoir submergé une partie du pays, y a formé des bras de mer, où les plus grands vaisseaux peuvent entrer : ces isles risqueroient fort d'être fubmergées, si elles n'étoient défendues contre l'impetuosité des vagues, par de fortes digues qu'on a soin d'entretenir: il y arrive néantmoins de tems en tems quelques inondations; & celle qui arriva en 1577 entre les isles de Sud-Beveland & de Cadfant, y submergea 19. villages. Du reste le terroir est assez agréable; quoique l'air y soit grossier : on y trouve de fort bons pâturages; mais il y croît peu de grains; & la plus grande richesse du pays confifte dans le commerce maritime de ses habitans, surtout avec l'Espagne, dans la pêche & dans les courses ou pirateries qu'ils exercent en tems de guerre: aussi sont-ils courageux, bons marelots & bons pilotes.

On compte en Zélande 8. villes & plus de cent gros villages : les états de cette province étoient composés des députés de la noblesse qui y avoient le premier rang & de ceux des six principales villes : mais depuis la mort de Guillaume III. roi d'Angleterre, en qui la noblesse du pays avoit transporté son droit, & dont le député assistion de Wéere dans l'isse de Walcheren; la noblesse, dont les maisons se sont éteintes, n'assiste plus à ces états; & le gouvernement de la province est entiérement

entre les mains des magistrats des six principales villes du pays. Les principales isles de la Zélande sont les suivantes.

1. Walcheren : elle est située au Sudouest de toutes les autres, dont elle est une des plus confidérables. Elle n'est separée de l'isse de Cadsant, qui dépend de la Flandre, que par un détroit d'environ une lieue de large : elle a 4. lieues d'étendue du midi au nord & autant du levant au couchant. Sa principale ville est Min-DEL BOURG capitale de toute la Zélande, lituée au 51. degré 30. m. de latitude & au 21. 8. m. de longitude, à demi lieue de la côte orientale de l'isse & du port de Ramue ou Ramekens avec lequel elle communique par un grand canal, qui se divise à l'entrée de la ville, & y forme deux grands havres, où des vaisseaux de 400. tonneaux peuvent aisement aborder. Cette ville est une des plus anciennes de la Zélande : elle fut fondée en 1132, par un feigneur de Borselen qui avoit le domaine de l'isse. Elle est grande, riche, bien peuplée, propre, bien bâtie, très-forte & extrémemement commerçante, & c'est l'entrepôt de tous les vins de France, d'Espagne & de Portugal qui vont dans les Pays Bas. On y voit de fort belles places & de beaux édifices publics. Le principal est l'abbaye de Saint Nicolas de l'ordre de Prémontré, qui étoit très - puissante : l'abbé avoit la première place aux Etats de Zélande. Cette abbaye, dont les bâtimens forment une petite ville, est le lieuoù s'assemblent aujourdui les états & le conseil de la province, ainsi que le conseil de la Flandre Hollandoise : on y a établi la chambre des comptes de la compagnie des Indes Orientales, l'amirauté & la monnoye. L'hôtelde-ville de Middelbourg est aussi un bel édifice, considérable surrout par la tour de son horloge. Le pape Paul V. érigea en 1559. l'église de S. Pierre de cette ville en évêché, que les Réformés supprime-

rent en 1579, après s'être rendu maîtres de la même ville. Le port de Ramuë, nommé Ramekens en Hollandois, est désendu

par un fort.

Flessingue est la seconde ville de l'isle de Walcheren : elle est située sur la côte méridionale à un peu plus d'une lieue au midi de Middelbourg, vis-à-vis l'isle de Cadsant. Elle est forte, riche & marchande. Son nom est tiré du mot Flamand Flesch, qui fignifie Flacon ou Bouteille, à cause qu'elle en a la figure : ce n'éroit anciennement qu'un perit bourg, qui fut fermé de murailles en 1210. Elle est sur un bras de l'Escaut, à l'endroit où il se décharge dans la mer, & tient le passage, non seulement de cette riviere, mais aussi de la plus grande partie des isles de Zélande & des Pays-Bas, dont elle est l'une des cless les plus importantes. Ce fut pour cette raison que l'empereur Charles-Quint, lorsqu'il fit l'abdication de ses états, confeilla à Philippe II. son fils d'avoir grand soin de la conserver. Le port est entre deux môles, qui rompent les vagues & empêchent que la mern'entre agitée dans le havre, lequel après s'être avancé dans la ville environ cent pas, se divise en 1. branches, qui vont jusqu'à l'autre bout de la même ville, où les vaisseaux arrivent tous chargés le long des quais qui les bordent, ce qui est une grande commodité pour les marchands. C'est le quartier le plus agréable de Fletfingue, où il y a quelques ponts pour passer d'un quai à l'autre. Le havre neuf, qui est dans la ville neuve, sert ordinairement de demeure aux vailseaux qui attendent leur charge, ou qu'on fait racommoder pour faire quelque long voyage. Il a près de cent pas de largeur, & plus de 400. de longueur entre deux grands quais revêtus de briques. Il n'y a rien de plus agréable à la vue que les maisons qui environnent ces quais, pour leurs peintures en maniere de paylages à

la mode de Hollande. Presque toutes les rues de la ville sont droites, belles & pavées de briques, comme les maisons, à cause qu'il n y a point de carriere dans la Hollande. On remarque une coûtume fort particulière des habitans de Flessingue: lorsqu'il y a quelqu'un de mort dans une maison, on met une botte de paille à la porte. Si c'est un homme, les épics de la paille regardent la rue; si c'est une semme, ils sont tournés du côté de la maison. Cette ville qui est la patrie du célébre Ruyter, appartient aujourd'hui, sous le titre de marquisat, au Srathouder.

Les autres lieux principaux de l'isle de Walcheren sont Armuyde petite ville avec titre de vicomté, nommée Arnemunda en Latin, située sur la côte orientale à une demi lieue au nord-est de Middelbourg: elle avoit un port aujourd'hui presque comblé, & la ville est ruinée. Wéere ou Terwéere, en Latin Campo veria, petite ville avec un port sur la côte orientale, a un arcénal & titre de marquisat qui appar-

tient au Stathouder. 2. Sud-Beveland est la plus étendue de toutes les isles de la Zélande : elle est située au levant de celle de Walcheren. Elle est bornée au levant par l'Escaut oriental qui la separe du marquisat de Berg-opzom & au midi par l'Escaut occidental qui la separe de la Flandre Hollandoise. Elle a environ 7. lieues communes de France du levantau couchant: mais elle a perdu beaucoup de terrain par les inondations de l'Escaut. Sa capitale est Goef ou Gous, qui est une ville assez grande & assez belle, riche & forte, située sur la côte septentrionale, à 4. lieues au levant de Middelbourg. Elle a un bon port & est la seule de l'Isle qui s'échappa de l'inondation de l'an 1532. Ses habitans jouissent de divers priviléges & s'appliquent à la navigation, à la pêche, & à la nourriture des bestiaux: le reste de l'isse ne contient que quelques villages. On voyoit autrefois dans l'isle la ville de Roomerswaal qui étoit très-considérable, & qui après avoir été inondée six sois pendant 12. ans sut ensin submergée en 1563. La mer a aussi englouti une grande partie de l'ancienne baronie de Borselen.

3. L'isle de Nord-Beveland située au nord de la précédente, & beaucoup moins étendue, n'en formoit autrefois, avec elle, qu'une seule: elles ont été separées, par les diverses routes que l'Escaut s'est faites à son embouchure. Celle de Nord-Beveland ne contient que 3. bourgs ou

villages.

4. Tolen, située au nord est de l'isse de Sud-Beveland, tire son nom d'un péage qu'on y avoit établi: elle n'est separée du Brabant Hollandois qu'elle a au levant, que par un petit bras de l'Escaut: son étendue du sud-est au nord-ouest est de quatre lieues: sa largeur est moins grande. Elle est environnée de sortes digues qui la garantissent contre les slots de la mer. La capitale de même nom, située sur la côte orientale, sur les frontieres du Brabant, est une place sorte qui a le troisséme rang parmi les villes de la Zélande. Le Stathouder possede quelques bourgs ou villages dans l'isse.

5. Duyveland, située au nord-ouest de celle de Tolen, & au sud-est de celle de Schowen, avec laquelle elle est jointe par une digue, n'a que 4. bourgs ou villages,

fans aucune ville.

6. Schowen nommée Scaldia en Latin, située au nord de celle de Nord-Beveland est assez considérable; elle a 5. lieues d'étendue du levant au couchant, & 2. du midi au nord. Ziriczée, située sur la côte méridionale, en est la principale ville, & elle a été autresois la capitale de la Zélande; mais elle a cedé le rang à Middelbourg, qu'elle a au sud-ouest, & qui en est éloignée de 5. à 6. lieues. Elle a

un bon port, que les habitans ont rétabli par leur industrie. La ville est assez jolie, bien peuplée & fort marchande. La principale église est celle de S. Livin, qui a été autres collégiale: il y avoit six maisons religieuses, entr'autres une Chartreuse, avant la réformation.

Broweshasen est la seconde ville de l'isse de Schowen. Elle est sur la côte septentrionale & d'une grandeur médiocre. Elle est riche & sorte & a un bon port. La plûpart de ses habitans sont pêcheurs ou matelots. Bommene, autre ville située au nord-est de l'isse, dépend de la Hollande.

7. Wolferdyck petite isle ne contient que

3. villages.

Toutes les autres isles de la Zélande sont très-peu considérables.

### V. LA SEIGNEURIE

#### DE GRONINGUE.

Cette province, qui faisoit anciennenement partie de la Frise, est bornée à
l'orient par la riviere d'Ems à son emboure, ou par le golse de Dollart, par l'Oostfrise & par l'évêché de Munster; au couchant par la Frise; au nord par la mer d'Allemagne & au midi par l'Ower-Islel. Elle
a 14. lieues communes de France dans sa
plus grande longueur du midi au nord
& à peu près autant du levant au couchant.
Elle s'étend depuis la riviere d'Ems, jusqu'à celle de Lawers, qui la separe de la
Frise, & c'est la plus septentrionale des
Sept Provinces Unies.

L'empereur Henri le Noir donna au milieu du XI. siècle le domaine de cette province aux évêques d'Utrecht, qui le partagerent pendant le XII. & pendant les suivans avec les comtes de Hollande. Les habitans de la capitale secouerent le joug de leur autorité, & se donnerent en 1506. à Edbard comte d'Embden, qui 9.

ans après renonça à ses droits en faveur de Charles duc de Gueldre. Cette province se soumit en 1536, à l'empereur Charles V. enfin elle s'unit en 1594, aux Provinces Unies qui lui donnerent le dernier rang parmi elles.

Il faut y posseder, comme en Frise, une certaine quantité de terres, pour concourir à l'élection des députés qui ont le gou-

vernement de la république.

Cette province est partagée en deux corps différens. La seule ville de Groningue en compose un, & tout le reste du pays, qu'on appelle les Ommelandes, un autre. Les deux corps envoyent leurs députés en nombre égal aux états de la province, en qui réside la souveraineté du pays, & qui distribuent les emplois en nombre égal aux membres des deux corps. Ils envoyent conjointement fix députés aux états généraux; deux au conseil d'état, autant à la chambre des comptes de la généralité, &c. Ils élisent aussi six personnes pour composer la chambre des finances de la province. Les états ne s'assemblent qu'une fois l'an au mois de Février; & dans cette assemblée il n'y a que deux suffrages, celui de la ville & celui des Ommelandes; & lorsque les avis sont partagés, on ne prend aucune résolution : le collège des conseillers députés, au nombre de 8. regle les affaires de la province pendant l'absence des états.

La plus grande richesse de la province de Groningue consiste dans ses excellens pâturages: on y éleve entr'autres un grand nombre de chevaux pour le charoi.

GRONINGUE, ville capitale du pays,est située au 53. degré 23. m. de latitude & au 24. de longitude, à 5. lieues au midi des côtes de la mer d'Allemagne, sur & entre les rivieres de Hunesse & d'Aa. Elle communique avec la mer par un grand canal; capable de porter les plus gros vaisseaux.

Cette ville n'étoit encore qu'un vil-

lage ou un bourg au milieu du XI. siècle; mais elle devint bientôt puissante. Elle est une des plus grandes des Pays Bas, belle, bien peuplée, bien policée. Outre l'église de Saint Martin, qui sut érigée en cathédrale en 1559, il y a deux autres paroisses. Il y avoit cinq communautés d'hommes ou de silles qui ont été changées en d'autres usages & il ya 4. hôpitaux. La ville est gouvernée par 12. Conseillers & 4. bourgmestres. Il y a une chambre de justice qui reçoit les appels de diverses jurisdictions de la province. L'évêque de Munster qui en avoit sormé le siège en 1672, sut obligé de le lever.

Tout le reste de la province de Groningue ou les Ommelandes consiste dans la seule ville de Dam, en 127. villages & quelques forts, sans compter quelques-uns qui sont dans la banlieue de Groningue. Il est partagé en trois quartiers, & chaque quartier subdivisé en trois autres. Il faut que six de ces neuf districts soient d'ac-

Cord pour former une résolution.

La ville de Dam est située à 5. lieues de Groningue, avec laquelle elle communique par un canal, & à une lieue de la côte, où elle a un bon port nommé Delfzit sur la riviere d'Ems, désendu par une bonne citadelle. Elle est d'une grandeur médiocre; bien peuplée & marchande; mais

peu fortifiée.

#### VI. LA FRISE.

La mer d'Allemagne, ou du Nord, borne cette province au nord, & le golfe de Zuyder Zée au couchant & en partie au midi: elle a la province de Groningue & celle d'Ower-Issel au levant; & cette derniere acheve de la borner au midi. Son étendue du midi au nord est de 12. à 14. lieues communes de France & d'un peu moins du levant au couchant. Elle tire son nom des Frisons, peuples Germains, dont elle a été la principale demeure, & qui occupoient tout le pays compris entre l'Océan, le Rhin & l'Ems. La Frise eut dans la suite une plus grande étendue.

Les Frisons furent d'abord gouvernés par des rois, & ensuite par des magistrats qui eurent un pouvoir limité. Charlemagne les soumit après une guerre de 30. ans, & resserra leur pays entre le Zuyderzée au couchant, la mer d'Allemagne au nord, & le golfe de Dollart au levant: mais ils reprirent bientôt après leur ancienne liberté, & se gou rernerent en république sous la protection de l'empire. Les évêques d'Utrecht & les comtes de Hollande tenterent inutilement de les fubjuguer. L'empereur Maximilien leur aiant voulu donner un gouverneur ou podestat en 1498, en la personne du prince Albert de Saxe, ces peuples refuserent de lui obéir & se mirent sous la protection du duc de Gueldre. Ils se soumirent enfin sous certaines conditions en 1536. à l'empereur Charles V. qui aiant chassé le duc de Gueldre de la Frise, laissa le pays à Philippe II. roi d'Espagne son fils, sous lequel il se joignit aux autres Provinces conféderées des Pays Bas.

On a remarqué ailleurs, qu'après la suppression de la charge de Stathouder des Provinces Unies en 1650, celles de Frise & de Groningue, élurent pour leur Stathouder ou gouverneur particulier & héréditaire en 1672. Henri Casimir prince de Nassau-Diets, cousin du prince d'Orange, qui a transmis cette dignité à ses descendans ils en ont joui jusqu'à Guillaume Charles Henri Frison de Nassau, qui a été élû en 1747. Stathouder de toutes les Provinces

Unics.

Le terroir de la Frise est excellent, surtout pour les pâturages; & on y éleve des chevaux, des bœufs, des moutons & des cochons qui sont d'une taille extraordinaire, & qui y multiplient beaucoup. Les vaches

brebis trois agneaux. On n'y voit ni loups ni sangliers; mais seulement des cerfs, des daims & des chevreuils. Le pays est arrosé par plusieurs perites rivieres, & rempli d'étangs couverts les uns & les au- 'anciens hôpitaux y sublistent encore. tres, de cygnes, d'oyes & de canards faumoitié du pays, y facilite le commerce, qui consiste principalement en bestiaux, en beurre, en fromage & en couteaux. Le feul inconvenient qu'on y trouve, c'est qu'il y a beaucoup de gros rats & de grofses souris qui rongent le bled & l'herbe. Du reste le pays est fort peuplé : il y a beaucoup de noblesse & les habitans y vivent à leur aife. On y compte 11. villes & 480. villages. Les Frisons sont d'une taille avantageule, forts, robultes, courageux & bons soldats. C'est celle des sept Provinces Unies où on trouve moins de Catholiques. On la divise en 4. parties, qui sont l'Oostergow, le Westergow, le Sevan-Wolden & les Isles.

# 5. 1. L'Oostergow.

Ce quartier s'étend dans la partie septentrionale & orientale de la Frise, & a le premier rang parmi les autres. Il contient 11. bailliages ou préfectures & deux villes.

Leuvarden en est la capitale & de toute la province: elle est grande, bien bâtie, riche, bien peuplée & bien fortifiée. Elle est située à 11. lieues au couchant de Groningue & à 3. de la mer, dans un bon terrain, coupé de ruisseaux & de canaux qui portent des barques, & où coule une eau vive. Sa figure forme un carré inégal: elle a environ 1600. pas de tour, sans compter un fauxbourg situé du côté du levant, où il y a beaucoup de maisons & de jardins. La maison-de-ville est belle & d'une architecture moderne. Parmi les églises, celle de S. Vit qui avoit été érigée Tome II.

vaches y font 2. veaux d'une portée & les en cathédrale en 1559, fut ruinée en 1580. & il n'en reste que la tour. La principale aujourd'hui est celle qui a appartenu aux Dominicains, & qui est assez belle. Il y avoit trois autres maisons religieuses: les

Les états de la province s'assemblent vages. La mer, qui environne plus de la dans cette ville dans un palais qui est fort beau; & la cour de justice de la province y réfide ; le palais du Stathouder & la maison-de-ville sont aussi de beaux édifices. Il y a un arcénal bien fourni & un châreau que le duc Albert de Saxe fit bâtir en 1499. Le magistrat ordinaire consiste en trois bourgmestres & 9. échevius. Les habitans iont affables & s'appliquent aux arts & au negoce.

> L'évêché de Leuwarden fut supprimé en 1578. Il y avoit 15. chanoines dans la cathédrale; le diocése comprenoit 10. villes & plusieurs bourgs & villages partagés en 4. doyenes, 10. abbayes, 14. prévôtés ou prieurés conventuels, & 26. autres monastères.

Dockum est la seconde ville de l'Oostergow : elle est située à 3. lieues au nord-est de Leuvarde, & à une de la côte septentrionale: elle est petite mais jolie; & ils'y fait un grand commerce, parce que les vaisseaux sont portés par la marée jusqu'auprès de la ville. Elle avoit autrefois droit de faire battre monnoye, avec une belle. abbaye de l'ordre de Prémontré : elle est célébre pour avoir été le lieu du martyre de S. Boniface archevêque de Mayence, en prêchant la foi aux Frisons.

Orange-Wald est une belle maison de campagne du Stathouder fituée vers les frontieres de l'Ower-Issel.

# 9. 1. Le Westergow.

Il s'étend le long de la côte occidentale de la Frise, & contient 8. bailliages ou préfectures, 7. villes & deux seigneuries.

kum.

Fruncker en est la capitale : elle est située à 3. lieues 2u sud-ouest de Leuvarde, & à une au levant d'Harlingen, qui est fur la côte : elle n'est pas grande; mais elle. est belle, bien bâtie, forte & très-riche. Les rues en sont propres & il y a un magnifique château avec une université célébre érigée en 1588. La principale noblesse du pays qui y fait son sejour, y a fair bârir plusieurs beaux palais, & elle est arrosée par deux grands canaux, qui entretiennent le commerce. La principale église de S. Martin a appartenu aux Croisiers, dont le monastère a été converti en écoles: pour l'université.

Harlingen est une grande & belle ville, religieuses de Cîteaux une abbaye. située sur le Zuyderzée, ou elle a un port, qui est défendu par une bonne citadelle; mais les bancs de sable qui sont à son entrée, empêchent les grands vaisseaux d'en approcher. Elle est néantmoins fort marchande; on y fair quantité de toiles pour les voiles des vaisseaux, de papier & de sel; & après Leuvarden, c'est la plus riche & la mieux peuplée de toute la Frise. On y a établi le siège de l'amirauté de cette province qui étoit auparavant à Doc-

Staveren sur le Zuyderzée à six lieues au midi d'Harlingen, est une autre ville bien peuplée avec un port, dont les sables ont presque entiérement bouché l'entrée; ce qui fait qu'elle est fort déchue; & qu'elle. n'est plus si puissante qu'elle l'a été autretois. On prétend que les anciens rois de Frise faisoient leur sejour dans cette ville, où il y avoit une abbaye de l'ordre de S. Benoît nommée Hamelum.

Les autres lieux de ce quartier de la Frise les plus remarquables sont Molckwern, bourg situé sur le Zuyderzée dans un pays marécageux. Les maisons y sont separces l'une de l'autre en forme de labyrinthe. On croit que ses habitans qui parlent un langage que les autres n'entendent.

pas, sont un reste des anciens Saxons.

Woreum qui a un petit port sur le Zuyderzée : elle cit gouvernée par ses propres magistrats. Son nom Latin est Woldercum. Les religieules de S. Dominique y avoient. un couvent qui a été détruit.

Sneck ou Snits une des plus anciennes villes du pays: elle est forte, bien peuplée, & marchande, quoique située dans un endroit marécageaux. Elle a une école Latine, qui a été occupée en 1574, par les Jésuites: mais ils furent obligés de se retirer peu de tems aptès à Ilst; & ils quitterent entiérement le pays 3, ans après. Les Bénédictins y avoient un prieuté, & les

Winvert village, que les Labadistes qui s'y sont retirés, ont rendu célèbre.

### §. 3. Seven-Wolden.

Ce quartier, dont le nom signifie les Sept-Forêts occupe la partie méridionale de la Frise; & est rempli de bois & de marais, qui le rendent d'un accès difficile. On y brûle des tourbes dont la fumée est fort incommode. Il n'y a de remarquable que la petite ville de Sloten, fituée sur un marais ou lac de même nom : elle est à une liene du golfe de Zuyderzée avec lequel elle communique par un canal. Elle est bien peuplée & marchande. Le terroir des environs est trés-fertile; elle est fortifiée.

# 9. 4. Les Isles.

Elles sont au nord de la Frise au nombre de 3. sçavoir Ameland, Schelling & Schiermonickoog, La première a 4. villages: la religion Catholique y est tolerée & il y a une chapelle avec un prêtre pour la desservir & un presbytere. La seconde a 12. milles de largeur : on fait la pêche des. chiens marins aux environs. Il n'y a que quelques villages peu remarquables dans la troilième.

# VII. L'OWERISSEL.

La situation de cette province, à la, droite ou au-delà de la Riviere d'Issel, par rapport à la plus grande partie des Pays-Bas, lui a donné son nom Latin de Transisalana Provincia, d'où s'est formé le nom vulgaire : elle est bornée au nord par la Frise & le territoire de Groningue, au di par la même province de Gueldre & l'évêché de Munster, & au levant par cet évêron 25. lieues communes de France d'éau couchant.

On croit que ce pays a été habité anciennement tant par les Bruderes que par les Frisons: il fut soumis aux évêques d'Utrecht depuis le milieu du XI. siécle: Hen-

On y trouve beaucoup detourbes: [Iffet, donnerent 2. ans après. qui en arrole la parrie occidentale; & qui: Regge.

Les états du pays s'assemblent tous les ans à l'alternative à Deventer, à Campon & à Zwol, qui en sont les principales villes : ils font composés des députés de la noblesse & des villes. Tous ceux qui possedent des terres d'une certaine valeur ont part au gouvernement.

On compte 2. villes, 10. bourgs, 210. Agnés. La premiere étoit depuis l'an 1400.

villages & 5. forteresses dans cette province, qu'on parrage en trois quartiers, qui sont le Sallandt, la Drente & le Twente.

#### 5. Le Sallandt:

Ce quartier occupe la partie occidentale de la province, le long de l'Issel nommé Sala en Latin qui lui donne fon nom:

Deventer en est la capitale: & de touconchant par le Zuydetsée & l'Issel qui la te la province; elle est située au 42, degré feparent du Velaw ouide la Guoldrejan mi- 20. m. de lantude & au-23.45, de longitude, au confluent de la petite riviere de Schipbeck & de l'Issel, sur la rive orienché & le comté de Bentheim. Elle a envi- tale de cette derniere riviere, sur laquelle elle a un pont de batteaux celle; est belle,... rendue du midi au nord. & 201 du levant grande, bien peuplées marchande & fortinee à l'antique a elle étoit défacclébre à la fin du X. fiécles & elle a été libre & imperiale: faicollégiale de S. Levin fut érigée en cathedrale en 11559. Sen diocele comprenoit le Sallande, le Twente & le comté de ry de Bavière évêque d'Utrecht le cedaen. Zurphen : mais cet évêché fur supprimé 1527. à l'empereur Charles V. 80 ils se- en 1591, par les Etats: Généraux, aprèscoua en 1 5792 le joug de la domination qu'ils le furent rendu maîtres de cette Espagnole avec les autres Provinces Unies. ville sur les Espagnols. Il y a une étole il-L'Oweriffel est plein de marais & hieft luttre ou academia : only bar montroye (%) pas habité à proportion, comme les au- le confeit superiour de la province y réfide :tres six provinces : aussi ost-il peur sertile. les François la pricent on 1672, & l'abin-

Zwol est une place forte & réguliere sise jette dans le Zuyderzée, après avoie tuée sur une éminence à la fonction des reçu une partie des eaux du Rhim par le : rivieres d'Ala se de Wecht in his lienes au canal de Drufus, en est la principale ri- nord de Deventer, Elle est grande , tiviere 3 & enfuire le Wecht, quirle jerreaussi : che & munie de quelques fortifications : dans le Zuyderzée après avoir reçu la elle esta une lieue de la droite de l'Issel. avec lequel elle communique par un canal. Elle a été autrefois libre, impériale & anféatique. Les habitans Protestans en chasferent les Catholiques en 1580. & se soumirent aux Etats Généraux. Il y avoit alors dans cette ville on aux environs 2. paroisfes & 10. maisons religiouses; entr'autres celles de Windessem & du Mont S.

Réguliers, dont il reste encore plusieurs monastères dans les Pays-Bas : le célébre Thomas à Kempis avoit été au commencement du XV, siècle, prieur de l'autre qui appartenoit aussi aux Chanoines Ré-

guliers. Campen située sur le bord occidental de l'Issel à 4. lieues au nord-ouest de Zwol. Elle à été aussi autrefois impériale & anséatique. Sa citadelle est sur le bord oriental du fleuve, qui a son embouchure dans le Zuyderzée dans le voifinage : elle est très-avantageusement située pour le commerce, quoique son port ne soit plus accessible qu'aux petits bâtimens, à cause des sables qui s'y sont amassés. Cette ville, qui est belle & riche, a de grands fauxbourgs habités par des pêcheurs. Elle fut prise par la république des Provinces Unies sur les Espagnols en 1578. Sa figure est comme celle d'un arc, dont la riviere est la corde.

Outre ces trois villes, il y a cinq bourgs considérables ou petites villes dans le Sallandt ; scavoit Stetnwyk , Hasselt , qui est fort joli & entouré de bons pâturages, Geelmuyden, Rifen & Wollenhoven. Ce dernier est le chef-lieu d'un pays parriculier, où il y a beaucoup de noblesse, Rochven a titre de comté,

# 5. 2. La Drente.

Ce quartier situé au nord de l'Ower-Issel, a environ 12. lieues du midi au nord & autant du levant au couchant. Il est separé depuis plus d'un siècle, pour le gouvernement, des deux autres quartiers:

chef d'une congrégation de Chanoines il contribue en particulier un pour cent aux frais de la généralité, & il prétend avoir droit d'entrée aux Etats générauxr: mais on lui a toûjours donné l'exclusion: le pays est rempli de marais & de forêts.

> Coworden, qui en est la capitale, est une des plus fortes places des Pays-Bas & la clet des provinces de Groningue & de Frise. Elle est située dans les marais sur les frontieres du comté de Bentheim à 14. lieues au nord-est de Deventer. Les autres villes du pays de Drente sont peu considérables. Mappel est un gros village qui jouit de divers privilèges. Assen est un autre village qui avoit autrefois une abbaye de filles de l'ordre de Cîteaux : les états du pays s'y assemblent.

### 5. 3. Le Twente.

-Ce quartier confine avec la Westphalie & s'étend dans la partie méridionale & occidentale de la province. Il avoit titre de comté & il fut donné à l'église d'Urecht en 1046, par l'empereur Henri le Noir. Il a environ 12. lieues dans sa plus grande longueur du levant au couchant & 8. à neuf du midi au nord. Oldenzée, qui en est la principale ville, & qu'on nomme Salia vetus en Latin, est assez jolie. Elle est située à 12. lieues au levant de Devenrer. Elle étoit forte : mais elle fut démantelée en 1626, par les Etats Généraux lorsqu'ils l'eurent prise. Les autres lieux plus considérables sont Oetmarsen, Almelos, Delde, Core, &c. Hoorst avoit une abbaye de Bénédictins.



# II.

# FRANCE.



par la Manche portion de l'Ocean, les Pays-Bas Autrichiens & le cercle Electoral de l'empire d'Allemagne; au levant

par le Rhin qui la separe de l'Allemagne & ensuite par les montagnes de Vôge qui la separent de la Suisse, par le Rhône, qui la separe de la Savoye, & par les Alpes qui continuent de la separer de la Savoye & du Piémont ou de l'Italie; au midi par la Méditerranée, & par les Pyrenées qui la separent de l'Espagne, & au couchant par l'Océan. Elle s'étend entre le 42. degré vingt minutes de latitude depuis l'extrêmité méridionale du Roussillon, jusques au 51. & quelques minutes, & à Dunkerque : elle est située entre le 11. deg. 50. m. de longitude, depuis la côte Occidentale de la Bretagne, jusques au 26. & au Rhin; ainsi elle a environ 215. lieues communes de France d'étendue du midi au nord, & à peu près autant dans sa plus grande largeur du levant au couchant.

Elle comprend la plus grande partie de cette portion de l'Europe que les Anciens appelloient la Gaule, & qui étoit beaucoup plus étendue; puisqu'elle étoit bor-

Tome II.

A France est bornée au nord née par le Rhin, les Alpes, la Méditerranée, les Pyrenées & l'Océan. Elle étoit habitée par des peuples nombreux aussi recommandables dans la paix que dans la guerre, par leur valeur & par la fagesse de leur gouvernement; qui porterent avec leurs armes, la gloire du nom Gaulois en Italie, dans la Germanie, & dans plufieurs autres parties de l'Europe, & qui soumirent à leur domination une partie de l'Asie, longtems avant qu'ils ne subissent le joug des Romains.

> Les peuples des Gaules se gouvernerent en république, par leurs chefs & par leurs propres magistrats, jusques au VII. siécle de la république Romaine, que les Romains commencerent la conquête de ces provinces par les pays méridionaux. Les Romains soumirent d'abord ce qu'ils appellerent la Province ou la Province Romaine des Gaules, qui comprenoit une grande parrie du Languedoc, la Provence & le Dauphiné. Après la réduction de cette Province sous l'autorité de la république, qui fut faite l'an 633. de Rome, Céfar continua la conquête des Gaules 63, après, & les ayant entierement soumises l'an 702. de Rome; l'empereur Auguste les parta-

> > Υy

sçavoir la Narbonnoise, la Celtique ou rent en Espagne. D'autres prirent des éta-Lyonoife, l'Aquitaine & la Belgique. Ces blissemens dans les Gaules, aux environs 4. Provinces furent dans la suite subdivi- de la Loire & ailleurs. fées en 17. provinces, & soumises au prefet du prétoire des Gaules, avec l'Espag- ayant pris & saccagé la ville de Rome ne & la grande Brétagne, lorsque l'empire Romain fut partagé en 4. préfectures au à l'autorité du préfet des Gaules qui fai-& les sept autres, qui étoient les méridionales, formerent un autre vicariat particuméridionale; partage qui subsista depuis est de distinguer la France en Pays Contumier, qui comprend les provinces septentrionales,& en pays de Droit Ecrit, qui renferme les méridionales, & de donner le nom de Gascogne aux provinces situées au midi de la Loire, & celui de siécle. Gascons aux peuples qui les habitent.

Les empereurs Romains regnerent sur la Gaule jusques au commencement du V.S. L'affoiblissement & la décadence de l'empire donnerent lieu alors à divers peuples barbares d'y chercher des établissemens. Les premiers qui y entrerent furent les Vandales, les Suéves, les Alains, les Allemans & divers autres peuples du Nord, qui ayant passé le Rhin le dernier jour de l'an 406, inonderent la plûpart des provinces des Gaules. Les Vandales & les Suéves, après avoir ravagé la Narbonnoise, passerent les Pyrenées & entrerent en Espagne, d'où les premiers se transfererent en Afrique: plusieurs corps de Suéves s'établirent vers le Portugal & la Gali-

gea en 4. provinces l'an 727. de Rome; ce. Quantaux Alains, quelques-uns passe-

Quelques années après, les Visigeths sous leur roi Alaric, passerent les Alpes & entrerent dans la Narbonnoise en 412. III. siècle. Les 17. provinces des Gaules sous leur roi Ataulphe, soumirent une furent alors partagées en deux vicariats partie de cette province & se retirerent gouvernés chacun par un vicaire soumis en Espagne deux ans après : ils repasserent en deçà des Pyrenées à la fin de l'an 418, soit sa résidence ordinaire à Trèves. Le & s'établirent dans une partie de l'Aquivicariat des Gaules proprement dit com- taine & de la Narbonnoise, que le Patriprenoit les 10. provinces septentrionales; ce Constance leur céda au nom de l'empereur Honoré, pour y habiter en qualité d'alliés & d'auxiliaires des Romains. Ils lier nommé des Sept Provinces. Cette divi- établirent le siège de leur empire à Tousion donna lieu au partage des Gaules en lottse, qui fut toûjours depuis la capitale deux grandes parties, la septentrionale & la de leurs états, tant dans les Gaules en deça des Pyrenées, qu'au-delà de ces mon-& qui subsiste encore, par l'usage où l'on tagnes, quand ils eurent conquis l'Espagne: ils profiterent de la décadence de l'empire; & ils avoient déja étendu leur domination dans les Gaules depuis l'Océan, les Pyrenées & la Méditerranée, jusques aux Alpes & à la Loire, avant la fin du V.

> D'un autre côté, les Bourguignons, peuples originaires de la Germanie, après s'être fait connoître dès la fin du III. siécle par leurs fréquentes excursions en deça du Rhin, passerent ce sleuve & s'établirent dans les Gaules à peu près dans le même tems que les Visigots : ils fixerent d'abord leur demeure aux environs de Mayence; & l'empereur Valentinien III. leur ayant cedé l'an 443. le pays qu'on appelle aujourd'hui la Savoye, pour y demeurer en qualité d'alliés & d'auxiliaires des Romains, ils s'établirent entre le Rhône & les Alpes, choisirent d'abord Génève pour la capitale de leur royaume & étendirent peu à peu les limites de leurs états par la conquête qu'ils firent des pays voilins.

L'empereur Antheme leur ayant cédé en 469. la ville de Lyon, ils y transfererent le siège de leur empire & étendirent leur domination des deux côtés de la Saone & du Rhône.

Enfin les Francs peuples également Germains d'origine, s'établirent aussi dans les Gaules au V. S. Ils se firent d'abord connoître dès la fin du III. par les diverses excurtions qu'ils firent en deça du Rhin. Profitant des défordres & de la décadence de l'empire d'Occident, ils s'emparerent d'abord au V. siècle des provinces des Gaules situées le long du Rhin; lesquelles étoient dans leur voisinage & à leur bienséance; ils s'y établirent & y vêcurent d'abord en qualité de sujets & d'auxiliaires de l'empire. En 445. Clodion leur roi prir Tournai & Cambrai fur les Romains & écendit sa domination jusqu'à la Somme : mais il fut battu en Attois l'année fuivante par Aëce & Majorien généraux Romains, qui lui enleverent une partie de ses conquêtes. Mérovée roi des Francs, qu'on croit fils de Clodion, & qui a donné son nom à la première race de nos rois, qu'on appelle Mérovingiene, marcha en 451. au secours d'Aece général Romain, contre Attila roi des Huns, qui avoit envahi une grande partie des Gaules. Mérovée étoit allié des Romains, que les Francs servirent dans les Gaules en qualité d'auxiliaires. Childeric succéda en 456. à Mérovée son pere : il mourut en 481. & fut inhumé près de Tournai où il faisoit sa résidence ordinaire : il servit aussi les Romains, & regna sur une grande partie des Francs établis dans les Gaules; car alors ces peuples étoient gouvernés par plusieurs rois. Clovis succéda a Childeric fon pere; & ayant vaincu Syagrius général Romain auprès de Soissons en 558, toute la Monarchie Françoise, la en 486. il étendit sa domination jusques à la Loire, & l'établit dans les Gaules sur le débris de l'empire Romain. Après avoir

vaincu les Allemands à la bataille de Tolbiac en 496. il embralla le Christianism e avec la plus grande partie de sa nation, & regnaenfin feul für les Francs dans les Gaules, partagées à la fin du V. S. entre ces peuples, les Visigots & les Bourguignons.

Clovis ayant déclaré la guerre à Alaric II. toi des Visigots, passa la Loire, le défit & le tua en 507. à la bataille de Vouglé auprès de Poitiers & s'empara d'une partie de ses états, dont les peuples se soumirent volontairement à sa domination. Il étendit ainsi son autorité, sur toute l'Aquitaine & une partie de la Narbonnoise, jusqu'à Carcassonne, dont il entreprit le siège qu'il fut obligé de lever : les Vifigots ne conserverent dans les Gaules, que la Septimanie ou Gothie, c'est-à-dire le Bas-Languedoc, depuis Carcassonne jus-

qu'au Rhône & 1 la Provence.

Clovis avant sa mort arrivée en sir. partagea ses états, tant endeça qu'au-delà du Rhin entre ses quatre fils. Thierri l'aîné fut roi de Mets, domina des deux côtés du Rhin, & donna l'origine au royaume d'Austrasse; Clodomir fut roi d'Orléans; Childebert roi de Paris & Clotaire I. roi de Soissons. Ces quatre freres firent la guerre aux Bourguignons, & mirent fin à leur royaume dans les Gaules en 534. par la conquête de toutes les provinces qu'ils y possedoient. Ils joignirent la Provence à leurs états 2. ans après, par la celsion que Witigez roi des Ostrogots d'Italie, auquel elle étoit échue, leur en sit alors: ainsi toutes les Gaules devinrent par-là fous la domination des François. à la réferve de la Septimanie ou Bas-Languedoc, qui demeura toùjours au pouvoir des Visigots.

Clotaire I. ayant réuni en sa personne partagea avant sa mort arrivée en 661. entre ses quatre fils. Charibert l'aîné fut roi de Paris: Gontran le second eut pour sa

Yy ij

part Orléans & le royaume de Bourgogne; Chilperic le troisième celui de Soissons ou de Neustrie; & Sigebert le dernier celui de Mets ou d'Austrasse. Charibert étant mort en 667, sans enfans mâles, ses trois freres partagerent ses états; ce qui donna lieu de partager alors la France en trois principales parties ou royaumes, de Neustrie, d'Austrasie & de Bourgogne. L'Aquitaine, qui faisoit la quatriéme partie des Gaules, & qui comprenoit tous les pays situés entre la Loire & les Pyrenées, fut partagée éntre les trois freres. Gontran roi de Bourgogne mourut sans enfans en 593. Childebert roi d'Austrasie, son neveu, fils de Sigebert, lui succeda dans ses états; en sorte que la France sur partagée dès-lors eetre ce prince & Clotaire II. roi de Neustrie, son cousin, sils de Chilperic. Childebert roi d'Austrasie mourut en 196. il laissa à son fils aîné Théodebert II. le royaume d'Austrasse & à Thierri le puiné celui de Bourgogne:ce dernier fit la guerre en 612. à son frere Théodebert, & après l'avoir vaincu, il eut l'inhumanité de le faire mourir avec fes deux fils qu'il avoit fait prisonniers, & succèda à tous ses états. Il mourut lui-même un an après, laissant plusieurs fils en bas âge ; ce qui donna occasion à Cloraire II. roi de Neustrie de s'emparer de toute la Monarchie, après avoir fait mourir les deux fils aînés de Thierri.

Dagobert I. fils de Clotaire II. roi de Neustrie lui succeda en 628. & regna d'abord seul en France: mais il céda quelque tems après une partie de la Monarchie à Charibert son frere, qui s'établit à Toulouse & sir cette ville la capitale de ses états. Charibert mourut en 631. laissant un fils nommé Chilperic, qui étoit en bas âge & qui mourut peu de tems après de mort violente. Dagobert, oncle de Chilperic, s'empara de ses états: mais il céda quelques années après l'Aquitaine, sous

le titre de duché héréditaire, à Boggis fils puiné de Charibert & frere de Chilperic : Boggis fut pere du célébre Eudes duc d'Aquitaine, dont la postérité finit en 768, par la mort violente du duc Waisre son petit-fils; & cette province fut alors réu-

nie à la Monarchie Françoise.

Dagobert à sa mort arrivée en 638. laisfa ses deux fils Sigebert III. & Clovis II. en minorité : ces deux jeunes princes partagerent la Monarchie, & gouvernerent leurs états sous l'autorité des maires du palais que le roi leur pere leur avoit donnés pour tuteurs. Sigebert fut roi d'Austrasie, & a mérité d'être mis dans le catalogue des Saints. Clovis H. cut la Neuftrie & la Bourgogne pour son partage. Sigebert III. roi d'Austrasie mourut sans enfans l'an 656. âgé de 26. ans ; & ce prince, moins occupé des affaires de son état que des exercices de piété, laissa prendre aux maires de son palais une autorité qui devint funeste à ses successeurs. Après sa mort, Clovis II. son frere réunit l'Austrasse à la Neustrie, & mourut au mois de Novembre de la même année. Il laissa trois fils en bas âge sous la turelle de la reine Ste. Bathilde sa semme & d'Ebroin maire du palais de Neustrie; scavoir Clotaire III. qui fut d'abord reconnu pour unique monarque des François, Childerie qui monta sur le trône d'Austrasie quelques années après & Thierri: Wifoalde maire du palais d'Austrasie, gouverna les états du jeune Childeric pendant sa minorité.

Clotaire III. roi de Neustrie & de Bourgogne étant mort sans en sans en 670. Ebroin, pour se maintenir dans l'autorité qu'il avoit déja acquise, n'omit rien pour saire passer, à l'exclusion de Childeric roi d'Austrasse, la couronne de Neustrie, sur la rêre du jeune Thierri frere puiné de ce prince, qui avoit mené jusqu'alors une vie privée; mais les seigneurs Neustriens

supporter les manières hautaines de ce poque de la servitude des derniers rois de ministre, refuserent de reconnoître Thier- France de la première race, sous Pepin & ri, & appellerent Childeric, qui regna les autres maires du palais ses successeurs. ainsi sur route la Monarchie. Les Austrasiens pour ne pas se soumettre à l'au- toute la Monarchie sous le titre de Prince torité d'un maire du palais, qui ne fût pas de leur pays, contre l'usage, se donnerent bientôt après un roi, en la personne de Dagobert II. fils de Sigebert HI. qu'ils appellerent d'Irlande, où il avoit 28. ans, à l'ombre de quelques rois qu'i demeuré caché depuis la mort du roi son n'en avoient que le titre, mourat en 714. pere & le meurtre de ses freres.

Childeric II. roi de Neuftrie & de Bourgogne mourut en 673. sans enfans. Les l'autorité sur tout le royaume; mais Char-Neustriens & les Bourguignons tirerent les Martel se l'appropria bientôt après enalors Thierri III. son frere, du monastère de S. Denys où il étoit exilé & l'éleverent sur le trône. Dagobert II. roi d'Austrasie lui déclara la guerre quelques années après & succomba enfin en 630. sous les embûches des grands de ses états, qui conjurerent sa mort & le firent assassiner. Pepin furnommé d'Heristal, & Martin son cousin germain, s'étant mis ensuite à la tête des seigneurs Austrasiens, s'emparerent de toute l'autorité en Austrasie, & refuserent de reconnoître pour leur roi Thierri III. quoique ce royaume lui fût dévolu, par la mort de Dagobert II. sans postérité. Pepin, après la mort de Martin fon coufin, le gouverna lui feul pendant quelques années sous le nom de Duc d'Austrasie; & ayant déclaré la guerre à Thierri, ou pour mieux dire aux maires du palais de Neustrie, qui gouvernoient sous le nom de ce prince, il remporta fur lui une victoire memorable à Testri en Picardie en 687. Il s'assura de sa personne, lui laissa néantmoins le vain titre de roi, gouverna désormais en maître absolu les trois royaumes d'Austrasie, de Neustrie & de Bourgogne; & fraya par-là à ses descendans. le chemin au trône de France, où ils mon- deric dernier roi de la première race, qui

& Bourguignons, qui ne pouvoient en sorte que la bataille de Testri sut l'é-

Pepin prit dès-lors le gouvernement de des François; mais il regna plus particulierement sur l'Austrasie qu'il regardoit comme son patrimoine. Ce prince, après avoir gouverné toute la France pendant laissant son fils Charles Martel & Théodald fon petit - fils, auxquels il partagea tiérement, & regna sur toute la France, sous le simple titre de Duc on de Prince des François comme son pere.

Sous son regne les Sarrasins, après s'ètre emparés de l'Espagne, passerent les Pyrenées en 719. s'emparerent de la Septimanie sur les Visigots, & étendirent leurs courses dans les autres provinces des Gaules: mais Charles Martel les ayant entiérement défaits en 732, dans une mémorable baraille qu'il leur livra aux environs de Poiriers; ils furent obligés d'abandonner la plus grande partie de leurs conquêtes; & ils ne conserverent que la Septimanie en deça des Pyrenées.

Charles Martel mourut en 741. Se voyant près de sa fin, il partagea le gouvernement du royaume entre ses trois fils, Carloman, Pepin, & Grippon: les 1. prémiers dépouillerent ce dernier de son partage & regnerent seuls en France jusqu'en 747, que Carloman se retira au Mont-Cassin en Italie où il prit l'habit monastique. Pepin, qu'on furnomma le Bref, étant devenu par cette retraite seul maître de tout le royaume, s'en fit couronner roi en 752, au préjudice de Chilterent enfin au milieu du siècle suivant; sut détrôné, rasé & envoyé ensuite dans le monastère de S. Bertin, où il prit l'habit monastique & où il finit ses jours.

Pepin fut le premier des rois de la seconde race, à laquelle on donne le furnom de Carliene ou de Carlovingienne du nom de Charlemagne son fils, qui en fut le principal luftre. Ansemaud comte Goth de Nismes & des environs lui livra bientôt après son couronnement la plûpart des villes de la Septimanie, qui s'étoient soustraites de l'obéissance des Sarasins : mais ces infideles conservoient encore celle de Narbonne, qui étoit une des principales clefs du royaume. Les Gots, qui l'habitoient, la lui livrerent en 754. par un traité solemnel; & Pepin fut parlà le premier de nos rois qui étendit sa domination fur toutes les Gaules; furtout lorsqu'après avoir entiérement dépouillé en 768, le duc Waifre de tous ses états, il eut réuni l'Aquitaine à la couronne. Pepin ne jouit pas longtems du fruit de ses victoires sur ce prince, & mourut le 24. de Septembre de la même année. Il partagea ses états avant sa mort entre ses deux fils Charles & Carloman. Le dernier étant mort en 771. Charles son frere s'empara de tous ses états, au préjudice des enfans de ce prince, & regna seul sur toute la monarchie.

Charles, à qui ses exploits & ses grandes actions ont mérité justement le surnom de Grand ou de Charlemagne, étendit extrêmement par ses conquêtes les limites de son empire, qu'il porta jusqu'à la mer Baltique, la Vistule, & l'illyrie, du côté du nord & du levant. Il posseda de plus la plus grande partie de l'Italie & une portion de l'Espagne jusqu'à l'Ebre; & ses états surent bornés au midi & au couchant par la Méditerranée & l'Océan, Aussi ce prince sut-il le plus grand qui ait jamais gouverné la monarchie Françoise; & il se rendit également recommandable, par la sagesse de son gouvernement, par

sa valeur, par la police qu'il établit dans le royaume & par la protection qu'il accorda aux lettres. Après avoir rétabli l'empire d'Occident il en reçut la couronne à Rome en 800, il avoir fait couronner en 781, roi d'Aquitaine Louis son sits, surnommé le Débonnaire qui lui succeda à l'empire, après sa mort, arrivée en 814.

Louis succeda au trône de Charlemagne son pere; mais il ne succeda pas à toutes ses éminentes qualités : il mit la brouillerie parmi ses fils, par les disserens partages de ses états, qu'il leur fit de son vivant; & cette brouillerie augmenta. après qu'il fut mort en 840. Enfin les 3. freres, Lorhaire, Louis & Charles le Chauve convintent d'un partage en 843. suivant lequel le premier fut maintenu dans le titre d'empereur, qu'il avoit déja, & eut pour sa part de la monarchie le royaume d'Italie, & la portion de la France située entre le Rhin & les Alpes d'un côté, l'Escaut, la Meuse & la Saone de l'autre; & ensuite les deux côtés du Rhône jusqu'à l'embouchure de ce fleuve dans la Méditerranée. Louis eut la Germanie, avec quelques villes en deça du Rhin: tout le reste du royaume, qui en comprenoit la partie occidentale, échut à Charles le Chauve,

L'empereur Lothaire mourur en 855, après avoir partagé ses états entre ses trois fils, Louis, Lothaire & Charles; le premier, qu'il avoir associé à l'empire, eut l'Italie, le second les provinces situées entre le Rhin & l'Escaut, qui prirent le nom de royaume de Lothaire, d'où s'est formé celui de Lorraine, alors beaucoup plus étendue qu'elle ne l'estaujourd'hui: ensin Charles le troisième eut le royaume de Provence; & ce dernier étant mort sans posterité en 863, ses deux freres partagerent ses états. Lothaire étant mort aussi sans ensans 6, ans après, Charles le

Chanve s'empara de ses érats au préjudice de l'empereur Louis : il en demeura paifible possesseur en 875, après la mort de ce prince, qui étoit son neveu, & qui ne laiffa qu'une fille; & il fut reconnu & couronné empereur à la fin de la même

année. Il s'éleva beaucoup de troubles en France pendant la vie de Charles le Chauve, furtout à la fin de son regne; & la plûpart des dues & des comtes, qui possedoient le gouvernement des provinces & des diocéfes. & qui étoient amovibles . les rendirent héréditaires dans leurs familles. Charles étant mort en 877, les troubles continuerent pendant le regne de Louis le Begue son fils & son successeur, oui étant mort deux ans après : laissa le royaume à Louis & Carloman fes 2, fils d'un premier lit. Pendant leur regne Bozon s'empara de la Provence & s'en fit couronner roi. Louis, qui fut le troifiéme roi de France de fon nom , étant mort en 881. Carloman fon frere regna feul en France & mourut 1. ans après sans laif-

fer aucune posterité. Après la mort de Carloman, Charles seconde race ses successeurs. fon frere, qui fut furnommé le Simple, & qui étoit né posthume d'un second lit, monarchie; enforte que fa domination néantmoins moyen de s'affurer de la perfe trouva presque aussi étendue que l'avoit été celle de Charlemagne.

Charles le Gras mourut en 888. & laifsa le trône vacant. Les seigneurs François qui trouverent Charles le Simple encore trop jeune pour les défendre au milieu des troubles dont le royaume étoit toujours agiré, élurent alors pour roi Eudes comre de Paris, fils du fameux Robert le Fort duc de France, tige de la maifon royale regnante, la plus ancienne & la plus illuttre, fans controdir, de roures les maifons fouveraines de l'Europe. Une partie des provinces de France refuserent de reconnoître Eudes pour leur roi au préjudice de Charles le Simple. qui fut élevé à la royauté en 893, par un fort parti qu'il avoit dans le royaume. Ces deux princes partagerent l'autorité 3. ans après . & Eudes , qui reconnut Charles pour son seigneur, étant mort en 808. Charles regna feul en France : mais ce dernier, peu propre pour le gouvernement, laissa usurper par les ducs & les comtes du royaume, qui s'étoient déja rendus héréditaires, les droits régaliens, dont ils jouirent dans la fuire, de fon consentement & de celui des rois de la

Plusieurs de ces seigneurs, devenus extrêmement puissans, conjurerent contre devoit naturellement lui fuccéder : mais Charles, réfolurent de le détrôner & sa grande jeunesse. & le besoin extrême élurent à sa place en 922. Robert duc de où étoit alors l'état d'un roi capable de France frere du feu roi Eudes : mais la s'opposer aux courses continuelles des plupart des provinces méridionales du Normans, qui défoloient le royaume de- royaume demeurerent fidelles à Charles puis plusieurs années, le fit exclure du & refuserent de reconnoître Robert pour trône pour un tems. Les grands jetterent leur roi. Robert ne regna qu'un an for les yeux fur l'empereur Charles le Gras une partie de la France : & Charles fon roi d'Italie & de Germanie fils de Louis compétiteur l'avant tué en 921, dans une roi de Germanie, & perir fils de Louis le bataille qu'il lui livra, les factieux élu-Débonnaire, comme étant le feul de la rent à sa place Raoul duc de Bourgogne maifon royale, qui fût d'un âge avancé; son gendre, que les provinces méridio-& l'ayant presse de prendre la couronne, nales du royaume refuserent aussi de reil l'accepta & fur reconnu dans toute la connoître pour roi ; mais oui rrouva

fonne de Charles, lequel mourut dans sa ptison en 919. Sous le regne de ce dernier, les Normans continuant leurs courses de leurs ravages dans le royaume, il fut obligé de céder à leur duc Rollon une partie de la Neultrie, qui prit le nom de

Normandie.

Après la mort de Raoul arrivée le 14. de Janvier de l'an 916, il v eut une efpece d'interregne en France jusques au mois de Tuin fuivant, que les principaux feigneurs de France, rappellerent d'Angleterre Louis fils de Charles le Simple. qui fon fejour dans ce pays, où il s'ésoit réfugié avec la reine la mere en 911. fit donner le furnem d'Outremer. Louis regna paifiblement en France: mais avec peu d'autorité, à cause de celle que les grands vallaux avoient ulurpée, julou'à la mort arrivée en os 4. fon fils Lothaire lui fuccéda, & eur pour fuccesseur en 986. Louis fon fils, qu'on a furnommé mal à propos le Fainéant.

Ce dernier étant mort fans enfans un an après, cet évenement causa une grande révolution dans le royaume. Charles duc de la Basse Lorraine, son oncle paternel, qui devoit naturellement lui fuccéder, fut exclus du trône; & la plûpart des seigneurs des provinces septentrionales du royaume élurent pour roi de France le 4. de Juillet de l'an 987, Hugues Capet duc de France, & petit neveu d'Endes, qui un fiécle auparavant avoir été élu roi de France. Les provinces méridionales du royaume refuserent d'abord de se soumertre à Hugues, qu'elles traiterent d'usurpateur & furent favorables à Charles : mais enfin elles se soumirent au premier, qui n'étant pas bien affermi sur le trône, fit reconnoître de fon vivant fon fils Robert, pour fon fuccesseur; précaution qui fut suivie par les premiers rois de la troisième race. Robert fucceda à Hugues Capet son pere, qui a

donné le nom de Captiene à la troificme care den ost ois. « Qui mount au mois d'Odobre de l'an 926. Robert et tilippe I. fucciétà à Henri I. fon pere imita sou ces pince seren peu d'unorité de le royaune; « obligés de fe contenue des revenus de leur domaine, qui ne conflicit que dans la ville de Paris, « qualques autres perises villes des environs il fe trouva que pluferer des grands vaffaux d'un present de l'accionne de l'accionne de vaffaux de royau que pluferer des grands vaffaux de royaume foient beaucoup plus

puissans & plus riches qu'eux.

Louis VI, dit le Gres, que le roi Phi-

lippe I. son pere avoir affocié au trône par avance, lui fuccéda en 1108. il affocia également au trône de fon vivant. Louis le Jeune son fils, qui lui succéda en 1117, & qui après avoir époufé l'héritiere de Guienne fut affez imprudent pour la répudier fous prétexte de parenté, & pour la laisser épouser à Henri duc de Normandie qui fut enfuite roi d'Angleterre. Philippe II. furnommé Auguste, fuccéda en 1180 au rei Louis VII. fon pere, qui l'avoir déia fair élire pour son fuccesseur. Philippe fur le premier de nos rois de la troisième race qui augmenta considérablement son domaine en y réunissant en 1203, le duché de Normandie, le Maine, l'Anjou, la Touraine & le Poitou, qu'il conquit & confisqua pour crime de félonie sur Richard I. roi d'Angleterre. Philippe acquit auffi les comtés d'Auvergne & d'Arrois , la Picardie & plusieurs places en Berri & en d'autres endroits du royaume.

Ceft à ce prince qu'on doit rapporter l'infituation des 12. pairs de France, fur eccléfishtiques & fix laiques, ou plurbé la rédoction des grands vallaux de la couronne à ce nombre : elle ett polificieure au couronnement de Philippe, & elle eft certainement anterieure à l'an 1211, puifque Guillaume de Tilberi ou le Marchal

d'Arles.

Imperalia, fait mention des douze Pairs de ce. Philippe, cousin germain de Charles cle ou au commencement du XIII.

Louis VIII. fuccéda au roi Philippe Auguste son pere en 1223. & mourut 3. ans de l'expédition qu'il avoit entreprisecon-1229. avec ce comte, réunit au domaine de la couronne le duché de Narbonne, gue, avec le marquisat de Provence, ou le Barrois, la Provence, presque tout après au pape. Philippe le Bel qui suc. Le roi François I. par son mariage avec avec la seigneurie de Lufignan en Poi- raine.

Tome II.

d'Arles, qui écrivit cette année ses Otia puinés regnerent successivement en Fran-France: elle doit être aussi antérieure à IV., fils de Charles comte de Valois & l'an 1203, puisque le duc de Normandie petit-fils de Philippe le Hardi, succéda à fut du nombre des 12, pairs & que ce la couronne en 1328. & fut le premier duché fut réuni à la couronne en 1203. de la branche de Valois qui regna en elle sur donc faite vers la fin du XII. sié- France; branche qui a donné 13. rois à cette couronne jusqu'au roi Henri III. mort en 1589. Parmi ces princes Philippe de Valois acquit le Dauphiné à la couaprès à Monpensier en Auvergne, au retour ronne en 1349, le roi Jean son fils hérita du duché de Bourgogne en 1361. & tre Raymond VIII comte de Toulouse. Le & il en disposa deux ans après en saveur roi S. Louis son fils, qui lui succèda, étant de Philippe son troisième fils, auquel il encore mineur, par la paix qu'il fit en donna aussi le comté de Bourgogne. Le duché fut réuni à la couronne en 1477. après la mort du duc Charles le Hardi, qui comprenoit une partie du Languedoc. qui ne laissa qu'une fille, Marie de Bour-Philippe le Hardi fils & successeur de S. gogne, laquelle hérita de tous ses autres Louis, réunit à la couronne en 1271, domaines, & les porta dans la maison après la mort d'Alfonse comte de Poitiers, de Maximilien d'Autriche son mari. Charson oncle, & de Jeanne comtesse de Tou- les VII. réunit d'un autre tôté en 1451. Mouse femme de ce prince, les comtés de & 1453. le duché de Guienne à la cou-Poitou & d'Auvergne & le pays d'Aunis ronne, après avoir entiérement chasse les d'un côté; & de l'autre les comtés de Tou- Anglois du royaume. Louis XI. réunit touse, d'Agenois, de Querci & de Rouer- aussi à la couronne l'Anjou, le Maine, comté Venaissin, qu'il céda quelque tems l'Artois & plusieurs villes de la Picardiei céda en 1285. à Philippe le Hardi son pe- Claude de France fille du roi Louis XI. re, réunit au domaine de la couronne la & d'Anne duchesse de Bretagne unit cetville de Lyon, le comté de Bourgogne, te province à la couronne. Enfin le roi & ceux d'Angoumois & de la Marche; Henri II. acquit les 3. évêchés de la Lor-

La branche de Valois ayant fini en la Louis Hutin, fils aîné & successeur de personne de Henri III. celle de Bourbon Philippe le Bel, fut roi de Navarre & lui a succédé; & a fourni jusqu'ici 4. rois comte de Champagne par Jeanne sa me- à la France; sçavoir, Henri IV. surnomre: mais étant mort sans enfans mâles en mé le Grand, né pour le bonheur des peu-1316. & n'ayant laissé qu'un fils posthu- ples; qui en montant sur le trône Franme qui ne vécut que sept à huit jours, çois, qu'il a en quelque saçon conquis le royaume de Navarre passa à Jeanne par ses armes, a reuni à la couronne le La fille aînée & la Champagne demeura royaume de Navarre, avec le Bearn, la réunie à la couronne. Après sa mort, Phi-Bigorre, les comtés de Foix, d'Armalippe le Long & Charles IV. ses freres gnac & de Rodés, la seigneurie d'Albret

& le reste du domaine de Navarre. Louis XIII. son fils & son successeur, conquit l'Artois & le Roussillon sur la maison d'Autriche; & Louis XIV. fils & successeur de ce dernier, étendit bien plus loin les limites du royaume par la conquête d'une partie des Pays-Bas, de l'Alface & de la Franche-Comté. Enfin Louis XV, heureusement regnant, arrière-petit-fils de Louis XIV. a ajouté la Lorraine au domaine de la couronne.

Le royaume de France, depuis le regne de Charles le Simple jusqu'à celui de Philippe Auguste, n'étoit proprement qu'un grand fief, composé d'un chef, qui étoit le roi, & d'un très-grand nombre de grands ou moindres vallaux, qui enétoient les membres & qui avoient sous eux plusieurs arrière vassaux; comme est à peu près aujourd'hui l'empire d'Allemagne. Mais Philippe Auguste commença le premier à aggrandir son domaine; & les rois ses successeurs y ayant enfin réuni les provinces qui le composent, soit par les armes, foit par des alliances, foit par d'autres titres d'acquisition, l'ont mis sur le pied qu'il est aujourd'hui, & en ont fair l'état le plus florissant de l'Europe. En effet, suivant le calcul de M. de Vauban dans sa dixme royale, on y comptoit à la fin du dernier fiécle plus de dix-neuf millions d'habitans, sans y comprendre la Lorraine qui y a éré ajoûtée depuis.

Le royaume de France est aujourd'hui la plus ancienne monarchie de l'Europe. Ses rois se qualifient très-Chrétiens & sils ames de l'Eglise. Outre les domaines qu'ils possedent en Europe, ils en ont encore quelques-uns en Asie, en Afrique & en Amérique dont nous parlerons ailleurs.

Parmi les divers ordres de chevalerie equ'ils ont institués, il n'y en a que trois qui subfistent; sçavoir celui de S. Mishel établi en 1469 par Louis XI. Du S. Esprit sondé en 1579, par Henri III. & de

S. Louis institué par Louis XIV. en 1693. Le roi en est souverain chef & grand maître. Le nombre des chevaliers des ordres de S. Michel & de S. Louis n'est pas fixé. Celui de l'ordre du S. Esprit est de 100. parmi lesquels sont le grand aumonier de France & 8. ecclésiastiques qui prennent le titre de commandeurs : tous les autres sont faits auparavant chevaliers de l'ordre de S. Michel.

L'heureuse situation de la France au milieu de la zone tempérée septentrionale, fait qu'on y jouit d'un air assez doux & tempéré. Son terroir est agréablement diversifié, cultive presque par tout & partagé entre de hautes montagnes, dont les principales sont les Alpes, les Pyrenées, les Cevennes, les montagnes d'Auvergne, les Monts Jura & de Vôge, & des collines, de belles vallées & de vastes plaines. Elle est arrosée par un fort grand nombre de rivieres: on en compte 4. qui méritent plus d'attention, & qui sont des fleuves; sçavoir la Seine, la Loire & la Garonne, qui se jettent dans l'Océan au couchant du royaume, & le Rhône qui a son embouchure dans la Mediterranée, dans la partie méridionale.

Les avantages que la France a reçus de la nature, joints aux foins que prennent ses habitans de la cultiver, en font un des plus fertiles & des plus délicieux pays de l'Europe. Cette fertilité confifte principalement en bled, en grains de toutes les especes, & en legumes; en vina, dont il y en a beaucoup d'excellens & qui font une des principales branches de fon commerce, à cause qu'ils font fort recherchés des étrangets; en fruits, en huile d'olive & en foye dans les provinces méridionales; en pâturages, en bestiaux & en gibier; en cire, en miel, en saffran &c. Ses côtes & ses rivieres sonc poissoneuses, & les premières fournissent beaucoup de sel. On y trouve des mines de fer, de plomb, de cuivre, &c.

Il y en avoit autrefois d'argent, qui font aujourd'hui négligées; & les pailletes d'or qu'on recueille dans quelques rivieres, font comprendre qu'on y trouveroit aussi des mines de ce métal: mais la principale richesse de la France conssiste dans ses denrées, & dans ses manufactures de soye, de laine & de lin. Le royaume manque seulement de chevaux de taille pour monter la cavalerie, & de bois propre à la construction des vaisseaux.

Toutes les provinces de France, où on compte 35500, paroisses, sont bien peuplées. On trouve sur toutes les routes un grand nombre de villes, de bourgs & de villages, avec de bonnes hôtelleries: & la plûpart de ces routes sont pavées, belles, bien entretenues, & plantées d'allées d'arbres: ses montagnes, qu'on croiroit n'être que la retraite des bêtes sauvages, sont pleines d'habitans.

L'abbé Lenglet prétend qu'on y compte 300. villes, dont il y en a 40. qui sont du premier ordre, & 70. qui ont au dessus de 20000. habitans, 124. du second ordre, & 635. du troisième ordre, & plus de 40000. clochers, en ne comptant une ville que pour un clocher. Il ajoûte, qu'on y supputa vingt millions d'ames du tems de Charles IX. mais ce dernier article est peu croyable; puisque le royaume n'étoit pas alors à beaucoup près aussi étendu qu'il l'est aujourd'hui, & qu'on auroit bien de la peine à y trouver actuellement ce nombre.

Les mœurs des François sont assez connues: ils passent pour actifs, prompts, civils, honnêtes & affables aux étrangers, spirituels, francs & propres pour les sciences, les arts & la guerre, qu'ils cultivent avec succès: mais on les taxe d'être vains, légers, impatiens & indiscrets: beaucoup de François s'appliquent au commerce, & y réussissent assez bien; mais non pas autant que l'heureuse situation du pays pourroit le leur permettre. La noblesse, qui y est fort nombreule, & les principaux bourgeois se jettent ordinairement dans le service militaire, & servent autant & plus pour l'honneur que pour l'intérêt : ils font la force des armées de France. Quant au commun du peuple & aux payfans, si on en excepte quelques fainéans desœuvrés, on ne peut pas dire qu'ils aiment la guerre : quand ils sont mariés, ou qu'ils embrassent quelque protession, ils ne s'engagent guerès dans les troupes, à moins qu'ils n'y soient forcés & par la nécessité; mais aussi dès qu'ils ont fait tant que de s'aguerrir, ce sont de très-bons soldats.

On parle généralement le François dans tout le royaume, parmi les honnêtes gens: mais il n'en est pas de même du peuple, qui dans les provinces septentrionales se serr d'une espece de patois, qui approche plus ou moins du François, fuivant l'éloignement de la capitale, & qui varie dans chaque province. Les provinces du midi ont un langage particulier 🕹 qui est tout à fait différent du François, qui derive également du Latin, & qu'on appelle Provençal, Gascon, ou Languedocien: en Alface, dans une partie de la Lorraine, & dans quelques autres pays voisins du Rhin, le peuple y parle Allemand. On parle de plus deux langues mères dans deux différens pays du royaume; sçavoir le Breton, qu'on prétend être l'ancien Celtique dans la Basse Bretagne; & le Basque, qui est le langage des anciens Celtibériens, dans le pays des Basques, situéaux environs de Bayone.

La religion Catholique est la seule aujourd'hui autorisée en France. & dont l'exercice public y soit permis. Avant la révocation de l'édit de Nantes en 1685, il y avoit beaucoup de Prétendus Résormés, qui ont été obligés de se convertir, du moins à l'extérieur, ou de sortidu royaume. Zzij

La France est un état monarchique, héréditaire, & agnatique pour les mâles, à l'exclusion des femelles. L'usage de l'assemblée de la nation y a été établi ou pratiqué depuis l'origine de la monarchie jusqu'au commencement du dernier siècle. Nos rois de la première race tenoient tous les ans l'assemblée du Champ de Mars ou de May, avant leurs expéditions militaires; & elle étoit composée de toute la noblesse Françoise. Ceux de la seconde renoient tous les ans une assemblée ou dierre & quelquefois pluficurs dans une même année, compolées du clergé & de la noblesse. Enfin ceux de la troisième jusqu'au roi Louis XIII- assembloient de tems en tems les Etats Généraux du royaume, composés d'abord du clergé & de la noblesse, & ensuite du tiers état depuis l'établissement des communes.

La justice est administrée souverainement en France, soit par les conseils du roi, soit par les parlemens, les cours des aides & des comptes, & quelques autres tribunaux supérieurs, quiont dans Ieur ressort un très grand nombre de justices subalternes, dont ils recoivent l'appel : presque toutes les charges de judicature de France y sont vénales depuis

François I.

Il y a 4. conseils du roi; sçavoir ceux d'état, des dépêches, des finances & de. commerce qui se tiennent certains jours de la femaine, & qui lont composés chacun du nombre de ceux qu'il plait au roi. d'y admettre. On traite uniquement dans le premier, qu'on appelle aussi le conseil d'en haut ou le conseil secret, les affaires d'état: il est composé autourd'hui, après le. roi, de 8. personnes qui ont le titre de ministres d'état. Le second est pour l'expédition des affaires érrangeres & la désisson de quelques affaires parriculières, dont le roi se reserve la connoissance. Le risdiction des requêtes de l'hôtel; & controilième est pour les finances & le qua-

triéme pour le commerce. Le chancelier, qui est le chef de la justice en France & de tous les tribunaux supérieurs, assiste aux trois derniers conseils, où sont appelles aussi les 4. sécretaires d'état, qui one chacun leur département, pour les affaires du dedans du royaume, pour les affaires: étrangeres, pour la guerre & pour la ma-

Il y avoit autrefois un surintendant des: finances dans le royaume; mais la charge en est supprimée depuis longrems : elles sont administrées aujourd'hui par un controlleur général, & par 6, intendans, qui ont chacun leur département. Il y a aussi s. intendans de commerce sous le controlleur général, qui ont chacun leur département, & les 11. villes les plus commerçantes du royaume tiennent

chacune un député à Paris.

Le chancelier de France est chef aussi d'un autre conseil, qu'on appelle des Parties ou conseil d'état, & qui est composé de 21. conseillers d'état ordinaires, dont trois sont d'église & trois d'épée, du controlleur général des finances, des 6. intendans de finances qui sont tous ordinaires; & de 12. autrs conseillers d'état qui servent par sémestre. Ce tribunal connoît des callations d'arrêts des cours supérieures, des évocations, &c. il y affifte par tour un certain nombre de maîtres des requêtes, qui y rapportent les affaires, &: qui y opinent : le roi n'y assiste pas & le: chancelier y préfide.

Les maîtres des requêtes étoient au nombre de 84. mais on en a supprimé depuis pen quelques charges : on tire ordinairement de leur corps les intendans ou commissaires départis dans les diverfes généralités & provinces du royaume. Le roi en nomme aussi 8, pour présider au grand confeil, où ils servent par sémestre. Les maîtres des requêtes exercent la ju-

noissent, sauf l'appel au parlement, des Quant aux pairs séculiers, ils sont actuelaffaires des officiers de la couronne, des lement au nombre de 38. mais leur nomcommensaux de la maison du roi & bre varie, soit par leur mort, soit par de quelques autres affaires : ils ont féance les nouvelles créations. Il y a de plus en au parlement au dessus des conseillers; France 10. ducs héréditaires non pairs, mais ils ne peuvent pas s'y trouver plus fervent chacun 6. mois, 3. mois aux requêtes de l'hôtel & 3. mois au conseil du roi.

Le grand conseil est une cour souveraine qui étend sa jurisdiction dans tout le royaume. Ce fut d'abord le conseil d'état de nos rois qui suivoit la cour partout où elle alloit : mais le roi Charles VIII. l'établit à Paris en 1492, il conserve encore des marques de son origine, en que ses officiers ne siègent que sur des pliants. Il juge certaines affaires dont la connoissance lui est attribuée; comme toutes celles qui concernent le concordat conclu entre le pape Léon X. & le roi François I. ce qui regarde l'indult des cardinaux & du parlement, & certains ordres religieux, comme ceux de Cluni, de Prémontré, de Cîteaux, &c. Ce tribunal est composé d'un premier président qui est un conseiller d'état, de 8. maîtres, des requêtes qui sont présidens, de 54. conseillers qui servent par sémestre, ainsi que les maîrres des requêtes présidens; des gens du roi, &c.

Il y a en France douze parlemens & 3. conseils supérieurs, où se jugent toutes les affaires ordinaires du royaume, soit par appel, soit en première instance, **Juivant leur nature. Le parlement de Pa**ris, qui est le premier, a environ le tiers du royaume dans son ressort. C'est la cour des Pairs; parce que tous les pairs de France y ont séance & s'y font recevoir. Il y en a 7. d'ecclésiastiques; sçavoir les fix anciens pairs & l'archevêque de Paris, comme duc de S. Cloud, dont le rang se régle par l'érection de la pairie.

Les autres 11. parlemens de France de 4. ils sont distribués en 4. quartiers & sont ceux de Toulouse, Grenoble, Bourdeaux, Dijon, Rouen, Aix, Rennes, Pau, Mets, Bezangon & Donai. Nous parlerons. de leur institution en parlant de ces villes: les 3. conseils supérieurs sont ceux. de Colmar, Perpignan & Arras.

> Il y a des chambres des comptes à Paris, Dijon, Rouen, Grenoble, Aix, Montpellier, Nantes, Pau, Dole & Blois, &c. des cours des aides à Paris, Bourdeaux, Clermont en Auvergne & Montauban. Les chambres des comptes de Pau & de Mets font unies aux parlemens de ces villes. Les cours des aides de Grenoble de Dijon & de Mets, sont unies aussi aux parlemens de ces villes. Enfin les cours des aides de Montpellier, de Rouen, d'Aix-& de Dole, font unies aux chambres des comptes des mêmes villes. Il y a des cours souveraines des monnoyes à Paris & à Lyon: & on compte 29. villes dans le royaume où on bat monnoye. Nous ne: parlons pas des présidiaux établis dans toutes les principales villes du royaume, qui: jugent par appel & en dernier ressort, jusqu'à la somme de 250. livres.

> Les grands officiers de la couronne, suivant le rang qu'on leur assigne dans l'histoire généalogique qu'on en a donnée, sont 1º le chancelier de France chef. de la justice, dont on a déja parlé.

> 2°. Les maréchaux de France qui sont juges du point d'honneur, & qui ont do plus une jurisdiction qu'on appelle la Connétablie, parce qu'ils représentent le connétable de France, dont la charge est supprimée depuis l'an 1627. Le tribunal du point d'honneur se tient chez le plus ancien des maréchaux de France.

3. L'amiral de France: il a jurisdiction sur rout ce qui regarde la marine. Outre le principal siège de l'amirauté qui est à Paris, il y en a plusieurs de subalternes, dans divers ports ou lieux du royaume. L'amiral a sous lui deux vice-amiraux, l'un pour le Ponent & l'autre pour le Levant, c'est-à-dire pour l'Océan & la Méditerranée; plusieurs lieutenans généraux, chess d'escadres, capitaines &c. la charge de général des Galéres a été unie à celle d'amiral en 1749.

4. Le grand maître de l'artillerie, dont la charge a été érigée en 1601. en office

de la couronne.

5. Le grand aumônier, qui est le premier des Ecclésiastiques de la maison du Roi.

6. Le grand maître de la maison du Roi

ou grand maître de France.

7. Le grand chambellan : sa charge étoit anciennement une des 5 grandes de la couronne ou de la maison du roi.

8. Le grand écuyer: il a la sur-intendance des écuries du roi, 9. Le grand échanson, 10. le grand panetier, 11. le grand veneur, 12. le grand fauconnier,

13. le grand louvetier.

Après les grands officiers de la couronne, les gouverneurs des provinces sont des personnes les plus considérables de l'état. On en compte 39, en France, non compris ceux du Canada & des isles Françoises. Ils ont sous eux un ou plusieurs lieutenans généraux; & comme ils sont souvent absens de leurs gouvernemens, le roi envoye ordinairement quelque officier général dans les grandes provinces pour y commander en leur absence. Les 4, premiers gentilshommes de la chambre du roi & les 4, capitaines des gardes du corps possedent des charges considérables dans la maison du roi,

Quant à l'état militaire actuel de la France, il consiste depuis le mois de Mars de l'an 1749. 1°. Dans les troupes de la maison du roi, qui sont les 4. compagnies des gardes du corps de 360. hommes chacune; les deux compagnies des gens d'armes & des chevaux legers de la garde; & les deux compagnies des mousquetaires de 200. hommes chacune; la compagnie des grenadiers à cheval de 120. hommes; & 16. compagnies de gendarmerie de 48. hommes chacune; le tout monte à environ 4000. hommes de cavalerie sans y comprendre les officiers.

L'infanterie de la maison du roi est composée des 100. Suisses de la garde, du regiment des gardes Françoises de 33. compagnies de 126. hommes chacune; & de celui des gardes Suisses de 2400. hommes, ce qui fait 6658. hommes, sans les

officiers.

20. L'infanterie du royaume est composée 1º. de 168. bataillons d'infanterie Françoise partagés en 86. regimens, dont les 12. premiers ont 4. bataillons; 52. autres qui ont 2. bataillons & les 16. derniers n'en ont qu'un, à 525, hommes par bataillon: ce qui fait 88200. hommes, fans les officiers. 2°. de 7800. hommes d'infanterie Allemande, partagée en 9. regimens & 13. bataillons, 3°. de 10. regimens Suisses partagés en 28. bataillons de 480. hommes chacun, ce qui fait 13480. hommes, 4°. des regimensroyal Italien & royal Corfe de 600. hom mes chacun; en tout 1200. hommes. 500 De six regimens Irlandois & 2. Ecoslois partagés en dix bataillons de 415. hommes. 6°. du regiment Royal Artillerie de cinq bataillons de 720, hommes chacun, y compris les mineurs. 7°. Enfin du corps de grenadiers royaux, partagé en 4. brigades & chaque brigade en 12. compagnies chacune de 48. hommes : le tout sans les officiers, ce qui fait environ 2200. hommes, sans compter 104. bataillons de milice prêts à marcher au premier ordre:

le regiment du colonel général qui est de trois escadrons, du corps de carabiniers de 10. escadrons & de 56. autres regimens de deux escadrons, en tout 129. escadrons de 140. hommes chacun, ce qui fait 18060, hommes, sans les officiers.

4°. Il y a 16. regimens de dragons à 480. hommes chacun, moitié à pied & moitié à cheval; en tout 7400, hommes

fans les officiers.

5°. Les troupes légéres consistent en 8. escadrons de houzards de cent hommes

legeres qui font 2000, hommes.

On ne comprend pas dans ce détail diverses compagnies d'Invalides repandues en plusieurs endroits du royaume & les troupes de la Marine. Toutes ces troupes sont subordonnées aux maréchaux de se releve à la cour des aides. France, & aux autres officiers généraux, dont le nombre montoit au commence- en deux parties principales ; sçavoir en ment de l'an 1750. à 168. lieutenans généraux, 230. maréchaux de camp & près La première comprendra les provinces du de 350. brigadiers, tant d'infanterie que royaume tel qu'il étoit à peu près à la mort de cavalerie & de dragons. Il y a de plus de Louis XIII. & l'autre les conquêtes de les officiers généraux d'artillerie & autres Louis XIV. & les acquisitions de Louis qui leur sont subordonnés, 350. inge- XV. .meurs partagés en 3. classes, &c.

On peut diviser la France de différentes manieres, soit en provinces Ecclésiastiques dont nous parlerons ailleurs; foit en partie septentrionale, méridionale & mitoyene, soit en gouvernemens généraux, soit enfin par généralités. On appelle une généralité une certaine étendue de pays administrée pour la police & les finances par un commissaire du roi, pris ordinairement du nombre des maîtres des requêtes, qu'on nomme Intendant: & on compte 31. de ces intendances dans le royaume; sçavoir 20. dans ce qu'on appelle Pays d'élection, où les impositions se font par l'autorité de l'intendant, des tréforiers de France & des officiers des élec-

3°. La cavalerie Françoise consiste dans tions, & 11. dans les Pays d'Etats, où les subsides s'imposent par le corps de chaque province, conjointement avec l'intendant & les trésoriers de France.

Il y a un bureau de trésoriers de France dans chacune des 10. généralités des pays d'élection, & dans la plûpart des provinces d'états : en Languedoc il y en a deux; sçavoir à Toulouse & à Montpellier. Ces officiers forment un tribunal composé de plusieurs présidens & officiers; les vingt premières généralités sont partagées en plusieurs élections, & chacun; & fix regimens d'autres troupes chaque élection contient un certain nombre de paroisses. Dans chaque élection il y a un tribunal, composé de quelques officiers qu'on appelle Elus qui jugent les affaires en première Instance, concernant les tailles & autres impôts, & dont l'appel

> Nous diviserons le royaume de France France Interieure & en France Exterieure.

> > I.

# LA FRANCE INTERIEURE.

Lorsque le roi Louis XIII. assembla les Etats Généraux du royaume en 1614. la France étoit partagée en douze grands gouvernemens, compris dans ce que nous appellons la France Interieure; & chacun de ces gouvernemens envoya des députés des trois ordres aux Etats généraux. De ces 12. gouvernemens généraux, il y en a 7. qui s'étendent dans la partie septentrionale de la France & 5. dans la méridionale: ainsi nous diviserons la France interieure en Septentrionale & Méridionale. Nous nous conformerons en cela à l'ancienne

division des Gaules qu'on partageoit en Gaules proprement dites & en Sept Provinces, ou en Gaule Septentrionale & Méridionale: division qu'on a suivie depuis dans tous les siècles; surtout depuis la fin du XIII. qu'on partagea le royaume en Langue Françoise ou Langue-doei & en Languedoc; Lingua Gallica & Lingua Occitana, par rapport aux differens idiomes dont les peuples de ces provinces se servent. Cette division, qui subsista pendant quelques siécles, se rapporte à peu près à celle qu'on fait encore du royaume en Pays Coutumier & en Pays de Droit Ecrit. Nous observerons néantmoins, que les 12, grandes parties suivant lesquelles nous partageons la France Interieure, ne répondent pas toutes précilément, par rapport à l'étendue que nous leur donnons, à celle que les douze grands gouvernemens de France avoient en 1614. & que nous avons fait quelques changemens dans quelques-unes pour une plus grande intelligence. De ces 12. grands gouvernemens, quelques-uns ont conservé leur ancienne étendue : La plûpart des autres ont été subdivisés. On compte aujourd'hui 39. gouvernemens généraux dans le royaume, fans y comprendre le Canada & les Isles Françoises.

I.

## LA FRANCE INTERIEURE

#### SEPTENTRIONALE.

Les Sept parties de cette portion du royaume sont la Picardie, la Normandie, l'Isle de France ou la France proprement dite, la Champagne, la Bretagne, l'Orleamois & la Bourgogne,

I.

### LA PICARDIE

Cette portion du royaume, comprend la Picardie & l'Artois, qui ne font qu'un seul gouvernement général; nous parlerons d'abord de la Picardie proprement dite & ensuite de l'Artois.

## I. LA PICARDIE PROPREMENT

#### DITE.

Elle est bornée au nord par l'Océan ou le Pas de Calais, l'Artois & le Cambress, qui la bornent aussi au slevant avec la Champagne: elle a l'Isle de France & une partie de la Normandie au midi, & la Manche ou l'Océan la borne au couchant. Son étendue du sud-est au nord-ouest est d'environ 45. lieues communes de France & de 40. du midi au nord: mais dans sa partie septentrionale, sa plus grande largeur du levant au couchant, n'est que de 8. à 10. lieues.

Ce pays fut habité anciennement par les Ambianois, les Veromanduans & les Morins peuples de la Belgique: il n'est connu fous le nom de Picardie que depuis le XIII. · siècle. On ne scair pas bien l'origine de ce nom; mais parmi les diverses opinions sur son étymologie, la plus vraisemblable est celle qui la fait dériver des Piques dont les milices ou les communes du pays se servoient avec beaucoup d'adresse. Il est une des premières conquêtes des Francs dans les Gaules, & quand les grands vassaux du royaume eurent usurpé les droits régaliens à la fin du IX. & au commencement du X. siécles, les comtes d'Amiens, de Bologne, de Ponthieu & de Vermandois en partagerent presque tout le domaine.

La Picardie généralement parlant est un pays plat & uni. Ses principales rivieres sont la Somme, l'Oyse, l'Authie & la Canche, Le terroir y est sertile en bled,

CB

en fruits & en pâturages : mais il ne produit pas de vin à cause de la froideur du climat.

Le bois est rare dans l'Amiénois; & les pauvres n'y brûlent que des tourbes: c'est une espece de terre noire qui se forme dans les marais; ce qui fait une sumée désagréable.

Les Picards sont francs, sincères, & laborieux, plus par nécessité que par temperament: mais ils sont prompts, brusques & entêtés; plusieurs se sont distin-

Le commerce qui se fait en Picardie est considérable, tant à cause de la proximité de la mer, & des rivieres navigables qui sont dans le pays, que par l'industrie des habitans; il y a plusieurs manufactures d'étosses, qui occupent & sont subsister les Gaulois rache au les beaucoup de monde. Il s'y fait aussi un grand commerce de bled, à cause de la fertilité du pays qui en peut sournir à l'émidi au nor tranger, & il y croît beaucoup de lin. Le pays produit aussi beaucoup de beurre: son y voit plusieurs verreries; & il y a une belle manusacture de glaces au château de un des pren

S. Gobin au milieu de la forêt de la Fére.

Les côtes fournissent beaucoup de poisson.

Le gouvernement général de Picardie est partagé en trois lieutenances générales; sçavoir deux pour la Picardie propre, qui sont celles de Picardie & de Santerre: la troisième est celle d'Artois. Chaque lieutenance générale est subdivisée en deux lieutenances de roi & contient plusieurs gouvernemens particuliers. Outre cela le Boulenois forme un gouvernement particulier, dont le gouverneur se prétend indépendant du gouverneur de Picardie : il a un lieutenant général qui lui est sub-ordonné.

Quant à la justice, la Picardie, qui se régit suivant différentes coûtumes, est du ressort du Parlement de Paris. Elle contient deux senéchaussées, six bailliages,

Tome II.

20. prévôtés & un grand nombre de justices seigneursales. Tous les villages ont des seigneurs qui ont la haute, la moyene & la basse justice. Il y a 5. sièges d'amirauté, 4. maîtrises des eaux & sorêts, & une prévôté générale.

La Picardie dépend pour le spirituel des diocéses d'Amiens, de Bologne, de Luor, de Noyon & de Beauvais. On y compte environ 520000. habitans & on la divise en Haute, Moyene & Basse.

## S. I. Haute Picardie.

Cette partie renferme le Vermandois &

1. Le Vermandois. Il tire son nom des peuples Viromandui qui l'habitoient sous les Gaulois & les Romains. Il a le Tiérache au levant, le Cambresis au nord, le Santerre au couchant & le Noyonois au midi: il a environ dix lieues d'étendue du midi au nord & 8. du levant au couchant. Il étoit autrefois beaucoup plus étendu sous ses comtes, qui étoient des premiers vassaux de la couronne; & son bailliage est un des premiers du royaume. Pepin fils de Bernard roi d'Italie, de la maison de Charlemagne, fut le premier comte de Vermandois en 8 18. & sa postérité le posseda jusques vers la fin du XI. siècle, que la maison de ces comtes tomba en quenouille. Hugues, troisième fils de Henri I. roi de France, posseda le comté de Vermandois par Adelaide sa semme qui en étoit héritière. Elizabeth sa petite - fille, qui en hérita & qui avoit épousé Philippe d'Alsace comre de Flandre, le céda à Philippe - Auguste qui l'unit à la couronne vers la fin du XII. siécle.

Ce pays dépend pour le spirituel du diocése de Noyon. La riviere de Somme qui y prend sa source le traverse : il est abondant en grains & en lin & a pour capitale,

S. QUENTIN: c'est l'Augusta Viroman-

tite éminence entre la riviere de Somme & une vallée escarpée presque de tous côtés, à 12. lieues au sud-est d'Amiens. Elle est une des plus fortes de Picardie & on y compte environ 8000. habitans. On y fait un grand commerce de toiles; & elle est fort bien bâtie : il y a une prévôté, un bailliage, une élection & une maîtrife des eaux & forêts. La principale église sous le nom de S. Quentin, est une collégiale royale fortriche, dont le roi, qui en confére les prébendes, est le premier chanoine. Ils sont au nombre de 56. & il y a de plus 93. chapellains : cette église est fort belle, mais elle n'est pas encore achevée. Il y a une seconde collégiale dans la ville sans la paroisse de Ste. Perine; & on y voit de plus 3. abbayes. Celle de S. Quentin en I's, dont la Martiniere a confondu l'église avec celle de la collégiale, est hors de la ville & appartient à la congrégation de S. Maur. Celle de S. Prix qui est dans la ville est de Bénédictins non reformés. La troisième abbaye est celle de Fervaques qui y a été transférée : elle est de filles de l'ordre de Cîreaux. Cette ville, qui a pris son nom du faint martyr qui y mourut pour la foi en 287, fur épiscopale dès le IV, siécle. L'évêché fut transféré à Noyon en 531. Elle est célébre par la bataille qui se donna dans le voilinage en 1557. Les Efpagnols la prirent alors & la rendirent deux ans après.

Les autres principaux lieux le plus remarquables du Vermandois sont les suivans. Ham, perite ville fituée fur la Somme à 4, lieues au nord de Noyon 80 à autant au sud-ouest de S. Quentin. Elle est dans une plaine au milieu d'un marais qu'elle domine. Il y a un château qui est fort, bailliage royal, châtellenie, vicomté, & gouvernement d'où dépendent plus de 30, villages, mais elle n'a pas titre de duché, quoi qu'en dise Flubner. Après

rum des anciens. Elle est située sur une pe- avoir appartenu à divers seigneurs, elleéchut à la maison de Navarre & fut réunie à la couronne par Henri IV. Il y a une abbaye de Chanoines Réguliers de la congrégation de France & 3. paroilles. Le Catelet : c'étoit autrefois une forteresse considérable, située vers les sources de l'Escaut & les frontieres du Cambresis, qui fut démolie en 1674. c'est aujourd'hui un bourg. Hombliere & Vermand, font deux abbayes. La première de Bénédictins non reformés & l'autre de Chanoines Réguliers de l'ordre de Prémontré. S. Simons n'est qu'un village ou un bourg très-peu considérable, sur la Somme, qui sut érigé en duché & pairie en 1635, en faveur de Claude de Rouvroy. Suivant les lettres d'érection, le vicomté de Clastre, la baronie de Benay & 13. ou 14. autres seigneuries ou villages devoient compofer ce duché, avec le chef-lieu. Mony a titre de marquifat.

> 2. Le Tiérache. La riviere d'Oise depuis la fource traverse ce pays, situé au levant du Vermandois dont il faisoit autresois partie. Il a environ 12. lieues de long du midi au nord & 10. du levant au couchant; il confine au nord avec le Hainaut, & au levant avec la Champagne. Il est connu sous le nom du Theoracensis Pagus depuis le regne de Charlemagne. Il est abondant en bled & en pârurages & dépend pour la plus grande partie pour le spirituel du diocéfe de Laon. Ses principales villes sont

> La FERE qui en est la capitale : elle est fituée dans un marais, au confluent de la riviere de Serre avec l'Oise, à 4. lieues de S. Quentin vers le midi : elle a été autrefois forte; mais les fortifications en ont été démolies. Il y a un château très-fort par sa situation; étant entouré d'eau & & de prairies: l'abbaye de Bénédictines du Calvaire fondée en 1518, auprès de la Fére fut transferée dans cette ville en 1598. où elle subsiste; les religieuses sont reformées.

Il y a ordinairement à la Fére un batail-Ion de Royal Artillerie en garnison avec une école d'Artillerie. A deux lieues au sud-ouest de cette ville est l'abbave de S. Nicolas aux Bois de la congrégation de S.

Guise, ville aussi située sur l'Oise, à sept lieues au dessus & au nord-est de S. Quentin. Elle a un château très-fort avec une collégiale & un couvent de Minimes. Elle n'est connue que depuis la fin du XI. S. la seigneurie de cette ville passa à la fin du XV. dans la maison de Lorraine : elle sut érigée en duché pairie en 1527. Elle appartient aujourd'hui à la maison de Condé en faveur de laquelle elle a été érigée de nouveau en duché & pairie en 1704. le duchés'étend en Picardie & en Champagne.

La Capelle située sur les frontieres du Hainaur, étoit autrefois une des clefs & des plus fortes places de la Picardie; mais ses fortifications ont été rasées & ce n'est

plus aujourd'hui qu'un bourg.

Marle sur la Serre a un ancien titre de comté, avec un bailliage, une gruerie & un grenier à sel. Ce comté, qui aprés avoir appartenu à la maison de Couci passa dans celle de Bourbon - Vendome, fut réuni à la couronne par Henri IV. il est aujourd'hui à la maison de Mazarin.

Les autres lieux plus considérables du Tierache sont Moncornet bourg où il y a une manufacture de grosses serges. Vervins, petite ville sur la Serre, située sur une hauteur, avec titre de châtellenie & de marquisat : elle est célébre par le traité de paix qui y fut conclu en 1598. entre l'Espagne & la France. L'abbaye de Thenailles de l'ordre de Prémontré en est à un quart de lieue & a été fondée du tems de S. Norbert. Aubenton, petite ville située près sormés les noms François de Saintierre, de la lource de l'Oise: elle est peu considérable par elle-même;mais elle a été possedée.

Champagne, par des seigneurs de distinction. Ribémont sur l'Oise est le siège d'une prévôté royale; la ville est située sur une hauteur : l'abbaye de S. Nicolas de Bénédictins de la congrégation de S. Maur, fondée au XI. siécle est dans une prairie voifine de la ville. Foigni fur l'Oife, en Latin Fusniacum, à 7. lieues au dessus & au levant de Guise, belle & riche abbaye de l'ordre de Cîteaux fondée en 1121. du vivant de S. Bernard : elle a donné l'origine à celle de Boberie qui est réformée, située aussi sur l'Oise à une lieue au dessous de Guise. Origni célébre abbaye de filles de l'ordre de S. Benoît, avec un bourg situé sur l'Oise à une lieue au dessus de Ribémont: il y a une collégiale de 12. chanoines pour le service du monastère, nommés par l'abbesse. S. Michel abbaye de Bénédictins de la congrégation de S. Vannes, située vers les sources de l'Oise. Bucilli sur les frontières de la Champagne, abbaye réguliere & réformée de l'ordre de Prémontré située à 11. lieues de Laon vers le nord.

## §. 2. La Picardie Moyene.

Le Santerre & l'Amiéneis sont compris

dans cette partie de la Picardie.

1. Le Santerre. Cette portion de la moyene Picardie a environ 20. lieues de long du midi au nord, & 10. dans sa plus grande largeur du levant au couchant. La Somme la traverse dans sa partie septentrionale. Son nom n'est pas ancien & n'est connu que depuis le regne de Philippe II. Guillaume le Breton est le plus ancien auteur que nous connoissions qui en ait fait mention au XIII. siècle sous le nom de Santeriensis Pagus: on l'appella ensuite Sanderra, ou Sanguis Tersus, d'où se sont de Sangters & de Santois.

Ce pays est borné au nord par l'Arrois, conjointement avec Rumigni, qui est en aulevant par le Vermandois, au midi par

Aaaij

le gouvernement de l'Isse de France & au couchant par l'Amiénois : il est gras & fertile surtout en bled. Il sut cédé en 1435. par le roi Charles VII. à Philippe le Bon duc de Bourgogne & ses descendans mâles. Il devoit revenir à la France en 1477, par la mort du duc Charles le Hardi qui ne laissa qu'une fille; aussi l'empereur Charles V. le rendit-il à François I. par les traités de Cambrai & de Crépi. Il dépend pour le spirituel des diocéses d'Amiens, de Beauvais & de Noyon & est partagé en 3. bailliages de Peronne, de Mondidier & Roye.

Peronne capitale du bailliage de son nom, & de tout le Santerre est située sur la rive gauche de la Somme à 10. lieues ad levant d'Amiens. Elle est forte; & on la nomme la Pucelle parce qu'elle n'a jamais été prise. Sa fituation avantageuse dans des marais augmente sa force. Nos rois de la première race y avoient un palais, & Archinoald maire du palais de Clovis II. y bâtit un monastère, qui est aujourd'hui l'église collégiale de S. Furci patron de la ville. Elle est composée de ç2. chanoines dont les prébendes sont à la nomination du roi. Il y a trois paroisses dans la ville, & les religieux Trinitaires ou Mathurins y enseignent les humanités : la prévôté est unie au bailliage. Aux environs de Peronne est l'abbaye du Mont S. Quentin située sur une élevation : elle est de la congrégation de S. Maur.

Les autres lieux plus confidérables du bailliage de Peronne sont Mailli, bourg situé à 4. lieues au nord de Corbie, qui a titre de marquifat & a donné son nom à une des plus anciennes maisons de la province: Ancra, Encre, ou Albert, petite ville sur la riviere de même nom, avec titre de marquisat, célébre par la catastrophe du maréchal d'Encre, qui avoit acquis ce marquisat. On y met mal à pro-

pos une abbaye de Bénédictins.

Athies & Bray fur Somme petites villes. Lihons bourg, avec un prieure conventuel de Bénédictins de l'ordre de Cluni.

Auprès de Lihons est la terre de Chaulnes érigée en comté en 1563. & en duché pairie en 1620. en faveur d'Honoré d'Albert, & de nouveau en 1711. en faveur de Louis-Auguste d'Albert duc de Luynes.

Le bailliage du Montdidier a cette ville pour capitale, nommée Mons Desiderii en Latin. Elle est sur la petite riviere ou ruisseau de Dou sur une montagne, à 7. lieues au sud-est d'Amiens, elle est ancienne; outre le bailliage il y a une prévôté & un siège d'élection. La principale église est celle de Notre-Dame qui cst un prieuré conventuel de l'ordre de Clunison y voir de plus 5. paroisses, quelques couvens, un

hôtel-dieu, &c.

On voit dans ce bailliage les abbayes de Notte-Dame de Bretenil & de S. Vast de Moreuil de l'ordre de S. Benoît : la première est du diocése de Beauvais, congrégation de S. Maur, & l'autre du diocése d'Amiens de Bénédictins non réformés. Magnelai, marquisat érigé en pairie sous le nom d'Hallwin en 1587, en faveur de Charles de Piennes, en 1611. pour Henri de Nogaret comte de Candale, & en 1620. pour Charles maréchal de Schomberg. Ce dernier étant mort sans enfans en 1656, la pairie a été éteinte. S. Just est une abbaye de l'ordre de Prémontré sur la route de Paris à Amiens dans le diocésé de Beauvais, & S. Martin aux Bois ou Ruricourt une autre abbaye dans le même diocése de Chanoines Réguliers de la congrégation de France ou de Ste. Genevieve, dont la mense abbatiale a été unie en 1678. au collège des Jésuites de Paris.

Le bailliage de Roye est moins étendu que les deux autres. Cette ville qui en est le siège, nommée Rauga en Latin, est fituée à 4. lieues au nord-est de Montdidier : elle a donné son nom à une ancienne mai-

Son de Picardie qui a fondu dans celle de la Rochefoucaud. Elle a titre de comté, & une prévôté qui releve du bailliage. Il y a une collégiale dans l'église de S. Florent, 4. paroilles & quelques maisons religieuses.

Nesle, Nigella en Latin, est une petite ville & un des plus anciens marquifats de France: elle est située dans l'étendue du bailliage de Roye. Ce marquisar a plus de 80. fiefs dans sa mouvance : il appartient aujourd'hui à la maison de Mailli,

& il y a une collégiale.

2. L'Amiénois. La riviere de Somme traverse ce pays du levant au couchant & le partage en deux. Il est borné au nord par l'Artois, au levant par le Santerre, au midi par le Beauvoisis, & au couchant par le Ponthieu & par la Normandie. Il a 17. lieues du midi au nord & 10. du levant au couchant & renferme tout le bailliage d'Amiens. Le pays est très-fertile, & c'est

la Picardie proprement dite.

Amians, qui en est la capitale & de toute la Picardie, est une des plus considérables villes de France. Elle étoit connue des anciens sous le nom de Samarobriva, & elle étoit la principale des Ambiani, peuples de la Belgique; elle est située sur la riviere de Somme qui la traverse & qui se partage en divers canaux, au 49. degré 54. m. de latitude, & au 19. 57. m. de longitude, environ à 30. lieues au nord de Paris. Elle est grande & bien peuplée;& on y compte environ 50000, habitans; dont plus des deux tiers sont employés aux manufactures qui y sont établies.

L'évêché y fut fondé vers la fin du III. siècle ou le commencement du suivant: la cathédrale de Notre-Dame, est une des ces sans les bas côtés : l'élevation est de hôtel des monnoyes, un grenier à sel, une

132 pieds & la croifée a 182 pieds de long. On y conferve plusieurs reliques, entr'autres le chef de S. Jean-Baptiste. Elle a un chapitre composé de 9. dignités, 47. chanoines, 72. chapelains,&c. La collégiale de S. Firmin est ancienne. Il y a encore celle de S. Nicolas. Les Chanoines Réguliers de la congrégation de Sre. Geneviéve y ont l'abbaye de S. Acheul fituée hors la ville : celle de S. Martin aux Jumeaux qui étoit du même ordre, appartient aujourd'hui aux Celestins, dont le monastère est fort beau : les Prémontrés y ont l'abbaye de S. Jean dont la bibliothéque est considérable. L'abbaye du Paraclet de filles de l'ordre de Cîteaux y a été transferée. On compte dix paroisses dans Amiens, une dans le fauxbourg & 3. dans la banlieue : les Jésuites y ont le collège où ils enseignent la théologie, la philosophie & les humanités. Il y a plusieurs autres maisons religieuses des deux sexes. dont une des principales est celle des Dominicains qui y enseignent publiquement la théologie. Il y a un hôpital général & un hôtel-Dieu desservi par des religieuses Augustines. On y voit plusieurs places publiques: elle est défendue par une citadelle où il y a garnison & état major; & on voit au dehors une magnifique promenade nommée l'Hautoir. Les remparts de la ville font d'ailleurs une très-belle promenade par les arbres qu'on y a plantés.

Amiens est une ville de commerce; on y fabrique beaucoup d'étoffes & de savon. Sa généralité comprend toute la Picardie & est partagée en six élections qui font Amiens , Abbeville , Dourlens , Peronne, S. Quentin & Mondidier. Elle oft la résidence de l'intendant & du bureau des plus belles églises du royaume : elle sut sinances qui sut établi en 1578. Le présiconstruite au XIII. siècle. La nef, qui est dial, qui est un des plus étendus du royaupartaite, a 213, pieds de long & le chœur me, fut créé en 1551. Il y a de plus un bail-153. la largeur est de 49. pieds 9. pou- liage & une prévôté, une vidamie, un

jurisdiction de juges consuls & une maîtrise particuliere des eaux & sorêts, Le roi Louis XV. par des lettres patentes du mois de Juin de l'an 1750. a érigé à Amiens une académie pour les sciences, les arts & les belles lettres.

Le diocéfe d'Amiens est très-étendu, ayant 20. lieues de long & 16. de large : il contient 776. paroisses & 103. annexes, 22. collégiales, 20. abbayes d'hommes, 6. de filles, 66. prieurés, 6. colléges, 26. communautés d'hommes, 22. de filles, &c.

Amiens a un titre d'ancien comté, mouvant de l'église de cette ville, dont les évêques avoient la seigneurie temporelle, qui leur avoit été donnée par nos rois. Ce comté a été possedé par une suite de comtes héréditaires depuis le IX. siécle jusques à la fin du XII. ou au commencement du suivant, qu'il sut réuni à la couronne sous le regne de Philippe-Auguste. Les Espagnols surprirent Amiens en 1597, le Roi Henri IV. l'ayant reprise bientôt après, y sit bâtir la citadelle.

Les principales villes de l'Amiénois ou du bailliage d'Amiens, sont Corbie sur la Somme à quatre lieues au levant & au dessus d'Amiens. Elle a été autrefois très, force & beaucoup plus confiderable: mais les fortifications n'y subsistent plus. Il y a une célébre & riche abbaye de la congrégation de S. Maur, qui a donné plufieurs personnages illustres à l'église; entr'autres S. Anschaire apôtre du Nord, Paschase-Ratbert, Ratramne, &c. Elle a jurisdiction Ipirituelle sur 9, paroisses, sçavoir 4. de la ville, une du fauxbourg & 4. dans la campagne. L'église de cette abbaye est toute neuve & fort yaste; & on rebâtit actuellement la maison qui sera très-belle. Des religienses Bénedictines ont soin de l'hôpital. Corbie étoit un comté qui a été uni à l'abbaye, fondée au milieu du VIII. siècle par la reine Ste. Bathilde : elle a donné l'origine à l'abbaye impériale de Corwey en Saxe,

Dourlens sur la riviere d'Authie à 7, lieues au nord d'Amiens, ville forte avec deux châteaux ou citadelles. Son nom Latin est Domineum ou Domingium. Il y a l'abbaye de S. Michel de Bénédictines, 3, paroisses & une prévôté : elle a appartent aux comtes de Ponthieu,

Conti sur la Seille à 4. lieues au midid'Amiens, principauté qui a donné son nom à la seconde branche de la maison de Bourbon-Condé, & qui est entrée dans cette maison par le mariage de Louis de Bourbon I. du nom avec Eleonor de Roya dame de Conti. Poire a aussi titre de principauté: elle sur érigée en duché & pairie sous le nom de Crequi en 1653, elle appartient aujourd'hui au comte de Noail-les.

Pequigni bourg fur la Somme environ à 2. lieues au dessous & au nord-ouest d'Amiens; il a donné son nom à des seigneurs qui étoient vidames d'Amiens à cause de cette terre : leur maison a fondu dans celle d'Ailli, dont la branche aînée a porté la terre de Pequigni dans celle d'Albert. Il y a une collégiale à Pequigni, éloigné d'Ailli, ancienne baronie qui est aussi sur la Somme & an deffus, d'environ une lieue. Grey baronie fituée à la gauche de la Somme à une lieue ou environ au dessous de Pequigni, érigée en duché en 1598. Hanz gest est une autre ancienne baronie auprès de la droite de la Somme, au dessous de Croy : celle de Rouvroy est aux environs. Canaple, Rubempré & Vignacourt sont aus fi d'anciennes baronies.

Les abbayes suivantes sont dans l'Amiénois. S. Fuscien aux Bois à deux lieues au midi d'Amiens de la congrégation de S. Maur; Le Gard sur la Somme à 3. lieues au dessous d'Amiens de l'ordre de Cîteaux, & Berthaucourt de Bénédictines, à cinq lieues d'Amiens vers le nord-ouest sondée yers la fin du XI. siècle.

### 5. 3. La Baffe Picardie.

Le Ponthieu & le Boulenois composent cette partie de la Picardie, qui s'étend le long des côtes de l'Océan & occupe la par-

tie occidentale de la province.

1. Le Penthieu: ce pays qui a titre de sénéchaussée, est nommé Pontions en Latin, à cause qu'étantifort aquatique & marécageux, on y rencontre un grand nombre de ponts : il est néantmoins abondant en grains, en fruits & en pârurages, & il a le commerce de la mer. Il a 16. à 18. lieues du midi au nord & dix à douze du levant au couchant. La plus grande partie appartenoit anciennement à l'abbaye de Centule ou de S. Riquier ou à d'autres monastères. Il fut ensuite gouverné par des comtes qui se rendirent indépendans & héréditaires à la fin du X. fiècle. Le comté de Ponthieu passa de leur posterité dans la maison d'Alençon au commencement du XII. & ensuite successivement dans celles de Dammartin, de Castille & d'Angleterre. Il fut confiqué en 1380. fur Edouard III. roi d'Angleterre & réuni à la couronne, possedé ensuite par la maison de Bourgogne & réuni une seconde fois à la couronne par Louis XI. & en 1526, par le traité de Madrid. On compte 250, hefs & 400, arriére-fiefs mouvans du comté de Ponthieu.

: La riviere de Canche borne le Ponthieu au nord & le separe du Boulenois. L'Ocean le borne au couchant & la riviere de Bresle, qui le separe de la Normandie, divise en partie septentrionale & méri- élection, & grenier à sel. dionale. La première est le Ponthieu pro-

me & la Bresle, s'appelle le Vimen, Vimacensis, Vinemacensis ou Vinamacus Pagus, & faisoit anciennement partie de la Neustrie. Ces deux parties dépendent du diocése d'Amiens pour le spirituel.

ABBEVILLE ville située sur la Somme. qui la coupe en deux, à 8. lieues au nordouest & au dessous d'Amiens & à 5. à 6. lieues de l'embouchure de ce fleuve dans la mer, est la capitale du Ponthieu & la plus considérable de la Picardie après Amiens. Ce n'étoit dans son origine qu'un village dépendant de l'abbaye de S. Riquier, comme for nom Latin d'Abbatis Villa le signifie. Hugues Capet y batit un château pour arrêter les courses des Normans & ce château a donné l'origine à la ville d'Abbeville & aux comtes de Ponthieu. Elle s'est aggrandie peu à peu à cause de son heureuse situation pour le commerce;& elle contient aujourd'hui 12. paroilles. La principale église est celle de S. Wlfran qui est collégiale, fondée au commencement du XII. siécle. Le chapitre est composé de trois dignités & de 22. chanoines dont les prébendes sont à la collation du roi : les Clunistes y ont le prieuré conventuel de S. Pierre qui est considérable. Les Chartreux ont leur maison hors la ville dont elle est un peu éloignée & il y a 5. autres communautés de religieux, avec les abbayes de Norre-Dame d'Espagne & de Villencour de filles de l'ordre de Cîteaux, qui y ont été transferées. Il y a 6. autres communautés de filles, deux hôpitaux & un collège gouverné par des prêtres seculiers. Il y a trois fauxbourgs & la au midi : il a l'Artois & le bailliage d'A- ville est affez forte : il y a une manufactumiens au levant. La riviere de Somme, se de draps fort célébre: on y fabrique auffi qui le traverse du sud-est au nord-ouest plusieurs autres étoffes, des toiles, du sajusques à son embouchure dans la mer, le von, &c. Il y a sénéchaussée, présidial,

Montreuil sur la Canche, à l'extrémité prement dit & s'étend entre la Somme & du Ponthieu à 9, lieues au nord d'Abbevilla Canche. L'autre, qui est entre la Some le, est une petite ville fort jolie qui con rient plus de coco, habitans & a un bailliage : elle est à trois lieues de la mer ; ce qui lui a fait donner le nom de Montreuil fur mer. L'abbave de S. Sauveur, qui n'étoit pas bien considérable dans son origine, lui a fair donner fon nom Larin de Monafle. trolum : la principale églife de la ville est celle de cerre abbave, qui dépend de la congrégation de S. Maur ; il v a de plus l'abbave de Bénédictines de Ste. Auftreberte, la petite collégiale de S. Firmin , 8, paroiffes, dont deux font hors de murs . & des couvens de Carmes & de Capacins. La ville est forrifiée & separée en haure & baffe par une fimple muraille. La Chartreuse de Notre-Dame de Prez, est auprès de la ville & du village de Neuville, à la droite de la Canche dans le diocése de Bologne.

Les autres lieux plus confidérables du Ponthieu proprement dit font Rue, petite ville fur la Mage à une lieue du Crotov & à c. au nord-ouest d'Abbeville, C'est un petit gouvernement de place. Il y a deux paroiffes dans la ville & deux au dehors dans les fauxboures ou dans fa banlieue. avec 2. couvens, un de Cordeliers & l'autre de religieufes du même ordre, qui ont foin de l'hôpital. S. Riquier, nommée anciennement Centula, petite ville, qui n'est considérable que par l'ancienne abbaye de même nom fondée au milieu du VII. fiécle. Elle a roujours été fort célébre & elle dépend aujourd'hui de la congrégarion de S. Maurselle est à la source du ruiffeau de Cardon qui se jette dans la Somme à Abbeville, dont elle est distante de deux lieues vers le nord-est : le roi & l'abbé sont confeigneurs de la ville ; & il v a une prévôté royale, qui dépend du bail- une partie de celui des Anciens Morins, liage d'Amiens. Il y a deux paroiffes, une s'étend le long de la mer depuis la Candans la ville, l'autre dans le fauxbourg, che jusques aux frontières de Flandre, du Le Crotoy bourg à l'embouchure de la midi au nord, pendant l'espace de douze Somme dans la mer avec un perir port : il lieues, & il en a environ 8. dans fa plus

détruite. Creci fur la Mage village célébre par la bataille que le roi Philippe de Valois y perdit en 1346, contre les Anglois,

On voit les abbaves fuivantes dans le Ponthieu proprement dit. S. Jesse de la congrégation de S. Maur firuée à c. milles de la côte ce qui lui a fait donner le nom de S. Josse sur mer, pour la distinguer de celle de S. Josse de Dommartin qui est à 2. lieues au couchant de Montreuil. Le S. dont elle portre le nom en ietra les fondemens au milieu du VII. fiécle. Forefly Moutier de Bénédictins non réformés : ce n'étoit d'abord qu'un prieuré dépendant de l'abbave de S. Riquier qui fut érigé en abbaye au commencement du XI, siécles & Valloire de l'ordre de Cîteaux. Boufflers fur la riviere d'Authie à 5. lieues au nord-

oft d'Abbeville, est une ancienne baronie, S. Valeriest la principale ville du pays de Vimen : elle est situs evers l'embouchure de la Somme dans la mer , à 4. lieues au nord-ouest d'Abbeville : il v a un perir port avec une abbaye de Bénédictins de la congrégation de S. Maur. La ville qui contient 1200, habitans, doit fon erigine à ce monaftére fondé au VII. fiécle : le commerce v est affez considerable. Il v a un fiége d'amirauté. Lieudien fur la Brefle près du bourg de Gamaches, abbaye de l'ordre de Citeaux; Seri fur la même riviere & Selincourt abhaves de l'ordre de Prémontré & Careux fur la côte avec ritte de marquifat à la maifon de Rouault font les lieux les plus remarquables du Vimeu-Gamaches à la gauche de la Bresle, est une ancienne baronie érigée en marquifat en 1610.

2. Le Boulenois. Ce pays qui comprend y avoit autrefois une forteresse qui a été grande largeur, Il compose un gouvernement

ment particulier qui ne dépend pas de celui de Picardie; il faisoit anciennement partie du comté de Flandre : il passa au X. siècle dans la maison des comtes de Ponthieu & eut des comtes particuliers; & après avoir passé successivement dans les maisons de Blois, de Flandre, de Dammartin, &c. il entra dans celles d'Auvergne & de la Tour. Louis XI. le réunir à la couronne en 1477, par l'échange qu'il fit avec cette derniere maison du comté de Lauraguais contre ce comté, qui relevoit en plein fief de celui d'Artois.

On divise le Boulenois en haut & bas. Le premier contient la partie méridionale & l'autre la septentrionale du pays. Cette derniere, qui comprend le comté de Guines, en a été longtems separée & a été au pouvoir des Anglois depuis l'an 1447. jusqu'en 1558. qu'elle sur reprise sur eux; de-là vient qu'on la nomme de Pays Re-

sonquis.

Boulogne, ville capitale du comté de son nom est située sur la côte de la Manche, au 50. degré 42. m. de latitude & à 15. lieues au nord-ouest d'Abbeville : elle a un port, formé par l'embouchure de la petite riviere de Liane dans la mer ; c'est L'Iccius portus, ou le Cessoriacus Portus des anciens. Elle est considerable & partagée en haute & basse. Cette derniere, habitée par les marchands, a la paroisse de S.Nicolas pour principale église. La cathédrale de Notre-Dame est dans la haute. Cette église, qui étoit une abbaye de Chanoines Réguliers, fut érigée en cathédrale en 1559 après la destruction de la ville de Terouenne, capitale du pays des Morins & secularisée 7. ans après. On partagea l'ancien diocése de Terouenne en 3. autres; sçavoir de Boulogne, auquel on attribua toutes les paroisses qui étoient alors dans le pays sous la domination de la France; de S. Omer & d'Ypres. Le roi Louis XI. fut érigée en duché & pairie sous le nom avoit rendu en 1478, le comté de Boulo- de Bournonville au commencement du Tome II.

gne feudataire de cette église. Son chapi" tre est composé de s. dignités & de 21prébendes. Les peres de l'Oratoire ont le collège de Boulogne : c'étoit autrefois une abbaye de Chanoines Réguliers sous le nom de S. Wilmer, qui n'a plus qu'un abbé commendataire. Il y 2 6. maisons religieuses, 3. d'hommes & 3. de filles, entre lesquelles sont les Bénédictines Angloises & une sénéchaussée, dont les appellations vont directement au parlement de Paris. La ville haute est ornée de plusieurs beaux bâtimens, & du palais où on rend la justice.

Le diocése de Boulogne, comprend les comtés de Boulogne & de Guînes & la partie occidentale de l'Arrois. Il est partagé en 2. archidiaconés & 17. doyenés, qui contiennent 12. abbayes, 277. paroisses & 147. annexes; sçavoir 144. paroisses & 89. succursales dans l'archidiaconé de France & 133. paroisses & 58. succursales dans l'archidiaconé de Flandre.

Les autres lieux du comté de Boulogne sont Ambleteuse à 3. lieues au nord de Boulogne avec un port de mer. On voit de-la aisément les côtes d'Angleterre. La grande place a des maisons assez bien bâties.

Samer ou S. Wilmer abbaye de Bénédictins de la congrégation de S. Maur fondée par S. Wilmer en 688. est située à 3. lieues au sud-est de Boulogne avec un gros bourg; Longvillier abbaye de l'ordre de Cîteaux ; Beanlieu & Dondeauville abbayes de Chanoines Réguliers qui n'ont plus de conventualité. Etaples, Stapule en Latin, sur la Canche, près de son embouchure dans la mer n'est plus aujourd'hui qu'un bourg. Il y a un bailliage royal. Tingri principauté érigée en principauté en 1587, en faveur de la maison de Luxembourg, d'où elle a passé dans celle de Montmorenci. Houlefort baronie qui Выь

100

du dernier siècle. Cauvres autre ancienne baronie érigée en duché. & pairie sous le

nom d'Estrées en 1648.

Le Comté de Guines ou le Pays Reconquis. Il a 4. lieues de long & autant de large & occupe la partie septentrionale du Boulenois. Ce pays appartenoit à l'abbaye de S. Bertin lorsque Sifrid, Danois ou Normand, s'en empara sur elle au X. siècle, l'hôpital. La situation du port de Calais & le recut ensuite en fief, d'Arnoul comte de Flandre:sa posterité en jouit jusqu'au milieu du XI. qu'il passa dans la maison de Bourbourg, & ensuite dans celle de Gand, qui en fit hommage en 1180, à la couronne. Le roi Philippe le Hardi l'acquit en 1282. Il fut rendu à cette maison en 1295. & confisqué en 1351. par la félonie de Raoul 11. comte de Guines, connétable de France de la maison de Brienne; mais le roi Jean le céda aux Angloispar le traité de Bretigni. Charles VII. le reconquit sur eux. Louis XI. le donna en fief à Charles le Hardi duc de Bourgogne, & le réunit à la couronne après la mort de ce prince.

Guines, qui a donné son nom à ce comté, est une petite ville, située à deux lieues au midi de Calais qui dépend du même comté, & cette derniere en est la princi-

pale ville.

Calais est située à 7: lieues au nord-est de Boulogne sur le bord de la Manche, qu'on appelle aussi Pas de Calais; bras de mer, qui separe la France de l'Angleterre, & qui est de sept lieues de large, vis-àvis de Douvre sur les côtes de l'Angleterre: c'est par ces deux villes que les deux royaumes ont la communication la plusordinaire. Ce n'étoit d'abord qu'un village, qu'on commença à forrifier en 1228. & qui devint une ville considérable. Les Anglois la prirent par famine en 1447. & elle fut reprife fur eux en 1558. l'archiduc Albert la prit en 1592. & elle fut ren-

de Vervins. Elle est aujourd'hui très-forte, & défendue par une citadelle, où il y a toûjours une bonne garnison : elle a un arcenal. Elle contient 5000, habitans avec une paroifle & 4. maisons religieuses, 2. d'hommes & 2. de filles; scavoir de Capucins, de Minimes, de Bénédictines & de Dominicaines qui ont soin de est avantageuse: mais il a beaucoup d'incommodités. Il y a un canal à Calais d'ouon peut aller par eau en diverses villes de Flandre.

Ardres ou Arde est une petite ville qui a eu autrefois ses seigneurs particuliers & qui fut bâtie dans le XI. siècle. Cette seigneurie passa ensuite dans la maison des comtes de Guines & fut réunie à la couronne fous Philippe le Hardi; elle est forte & compose un gouvernement particulier d'où dépendent 19. villages ou paroisses. La prévôté royale du comté de Guines y est établie. Les Carmes y ont un couvent & les Bénédictines une abbaye.

Mark & Oye font deux autres feigneuries particulières qui dépendent du comté de Guines. Oye a eu titre de comté nommé Comitatus Oviensis. Ce comté, dont Calais étoit la capitale, est fertile en herbages & marécageux ; il s'étend le long de la mer entre Calais & Gravelines, & à quatre lieues de long fur 3. de large. Il a appartenuaux Anglois, & a été réuni à la couronne après la prise de Calais.

Liques dans le comté de Guines est une

abbaye de l'ordre de Prémontré.

#### II. L'ARTOIS.

La province d'Artois, autrefois une des 17. des Pays-Bas, est bornée au nord & en partie au levant par la Flandre : le Hainaut & le Cambresis la bornent aussi au levant; & la Picardie au midi & au due à la France deux ans après par là paix couchant. Elle a environ 22 lieues d'Arvers le nord du côté de Gravelines : sa plus grande largeur est de 18, lieues. Les principales rivieres qui l'arrofent font la Canche, la Scarpe, l'Aa, la Lys & quelques aurres moins confidérables. Le pays eft hon & ferrile , furtour en bled & & on v fabrique beaucoup de toiles. Les habitans font droits, fincéres, laborieux & fort ja-

loux de leurs priviléges. L'Arrois s'érend parrie dans le pays des anciens Atrebates & partie dans celui des Morins, peuples de la Belgique. Il étoit compris anciennement dans la Flandre occidentale : il en fut démembré en 1180, & donné en dot à Isabelle de Hainaut par Philippe comte de Flandre fon oncle lorfqu'elle époufa le roi Philippe-Auguste. Le roi S. Louis l'érigea en comté en 1217. lorfou'il en disposa en faveur du prince Robert fon frere. Robert L. comte d'Artois fur pere de Robert II. en faveur duquel le roi Philippe le Bel érigea l'Artois en pairie en 1297. Mahaud, fille de Robert II. hérita du comté d'Artois & époufa Othon IV. comte palatin de Bourgogne : Teanne leur fille & leur héririère époufa Philippe le Long, roi de France, dont la fille , nommée Jeanne , porta le comté d'Arrois dans la maifon d'Eudes IV, duc de Bourgogne son mari qui le transmit à ses descendans, d'où il passa dans la maison de Flandre; & étant retourné dans celle des ducs de Bourgogne, il y demeura jusques à Marie héritiere de Bourgogne, qui le porta dans la maifon d'Autriche fur laquelle le roi Louis XIII. le conquit en 1640. Ayant été cedé à la France en 16 00, par le traité des Pyrenées, il a été uni au gouvernement & à l'intendance de

Picardie. L'Arrois est un pays d'états qui s'assemblent tous les ans, & qui font composés du clergé, de la noblesse & du tiers état.

tois de 24. au degré dans fa plus grande. Ils font convoqués nommément par le longueur : mais elle se retrecit beaucoup roi, & tous ceux qui ont droit d'y affister doivent s'y trouver en personne & ne penvent y affilter par procureur, L'évêque d'Arras en est président né. Le reste du clergé consitte dans l'évêque de 5. Omer, dans 17, abbés réguliers qui font ceux de Saint Wasft , d' Anchin , du Mont S. Elor , Arovaile, Eaucourt, Henin - Lietard & Man rent au diocefe d'Arras : de S. Bertin . de Clair - Marais & de Choques au diocesa de S. Omer , d'Auchi , de Blangis , de Ruilleaville & de S. Augustin de Terouane au diocéfe de Boulogne : de Dammartin, &c. de S. André aux Bois au diocese d'Amiens ; & de S. Jean d'Ypros; de 3. députés du chapitre d'Arras, de 2. de celui de S. Omer. du grand prieur de l'abbaye de S.Waaft & de deux deputés des collégiales d'Aire, Bethune, Lens, Lillers, S. Pol, Hefdin & Fauquenberg. Ceux de la noblesse au nombre d'environ 70, n'ont pas de rang déterminé. Leur nombre étoit autrefois plus grand, &c tous ceux qui possedoient une terre en Artois & avoient la noblesse centenaire de pere & de mere avoient droit d'y affifter. Le riers étar confifte dans les douze échevins d'Arras, qui ne font qu'une voix & dans les députés des magistrats des neuf autres villes de l'Artois, qui font Saint Omer. Aire . Bethune . Lens . Bapaume . Heldin . Saint Pol , Pernes & Lillers. Le don 912tuit que cette province accorde au roi est ordinairement de quatre cens mille livres, & elle paye le fourrage aux troupes 'qui monte encore plus haut. Chacun des trois ordres des états délibere en particulier sur les affaires courantes ; & après s'être communiqués leurs résolutions, ils tiennent une affemblée générale pour la conclution. L'assemblée dure 15. jours ou trois semai-

> On divise l'Artois en 12. parties que nous allons parcourir. Outre une grande partie des diocéses d'Arras & de S. Omor,

le pays contient une portion de ceux d'Amiens & de Boulogne; & on y compte 12. villes, 28. abbayes, 844. villages & environ 212000, habitans.

1. La Gouvernance ou Gouvernement d'An-RAS a pour capitale cette ville qui l'estaussi de toute la province. Elle est très-ancienne & a été de la dépendance du royaume de Neustrie. Elle est située vers la source de la Scarpe, à 9. lieues au sud-ouest de Lille & à 7. au nord-ouest de Cambray. Elle est partagée en deux; la cité, dont les évêques font feigneurs, & la ville. Ces prélats depuis Charles V. sont soumis à la jurisdiction temporelle des comtes d'Artois. Elle est d'une moyene grandeur & très-forte, surtout par sa citadelle. S. Remi évêque de Reims y fonda à la fin du V. siècle un évêché qui fut uni à celui de Cambray environ 60. ans après. Le pape Urbain II, le rétablit en 1093. & il y a toûjours subsisté depuis. La cathédrale de Notre-Dame qui est dans la cité est fort grande & fort belle; & remarquable par son beau baptistère : le chapitre est composé de 6. dignités, de 40. chanoines & 52. chapelains.

La célébre abbaye de S. WAAST fondée à la fin du VII. sécle sous la regle de S Benoît est dans la ville : l'église en est belle & très-claire, & sa bibliothèque est nombreuse. Les religieuses de l'ordre de Citeaux y ont l'abbaye du Vivier qui y a été transferée, & il y a onze paroifles & plusieurs autres communaurés de l'un & de l'autre sexe. Le collège des Jésuites a été fondé par l'abbaye de S. Waast. 'Le grand marché est la plus grande place d'Arras. Elle est ornée de p'useurs beaux édifices, entr'autres par la maison du gouverneur. L'hôtel-de-ville & les maisons des principaux marchands sont dans la place du peut marché.

pieur à tous les tribunaux de la province,

a son siège à Arras : on appelle de ce confeil au parlement de Paris. La ville a un bailliage particulier qu'on appelle la Gouvernance & dont il y a appel au confeil provincial.

Le diocele d'Arras contient 400. paroisses sous les deux archidiaconés d'Arras & d'Ostervant, partagés en 12. doyenés; 18,. ou 20. abbayes & plusieurs collégiales. Parmi ces abbayes les suivantes dépendent de la gouvernance d'Arras, Le Mone S. Eloi, situé à deux lieues de cette ville vers le nord. Cette abbaye est de Chanoines Réguliers qui font habillés de violet. L'abbé a séance aux états d'Artois. Saine Amand de Maroeul près d'Arras sur la Scarpe aussi de Chanoines Réguliers, & aupavant de séculiers. Estrun de Bénédictines. à une lieue d'Arras vers le couchant, fondée au VI. siècle : les religieuses sont nobles ; & Avene ausli de Bénédictines, près & au couchant d'Arras fur la Scarpe. Buquey a titre de comté, & Avrincourt sur les frontières du Cambresis, celui de marquifar.

2. L'Avouerie ou bailliage de Bethune: dont cette ville qui est la troisième d'Artois est la principale; elle est située à six lieues au nord-ouest d'Arras sur la Lave; elle est forte & a un château. Les maisons y font assez mal bâties & les rues mal pavées. Elle contient cinq à six mille habitans, & a plusieurs églises: les Jésuites y ont un collège. La place publique est grande : son bailliage s'étend sur 30. communautés. L'abbaye de Chaques de Chanoines Réguliers est située dans son district & l'abbé a droit de sièger aux états d'Arrois. A s. quarts de lieue au sud-ouest est la Chartreuse du Val S: Esprit de Gosnay fondée en 1328. la maison de filles Chartreules du Mont Ste. Marie, tondée 20. ans auparavant est à une demie lieue au levant Le conseil provincial d'Artois, supe- de celle des hommes. Richebourg a titre de marquisat & Bronay celui de comtés

taille qui s'y donna en 1415.

3. Le Comté de S. Paul ou S. Pol: la ville de ce nom située sur la petite riviere de Ternoise à 6. lieues d'Arras vers le nord-ouest, en est la capitale. Le comté de S. Paul ou de Terouenne a eu une suite de comtes depuis le X. siècle, & ils l'ont possedé sous la mouvance des comtes de Boulogne: il a appartenu successivement aux maisons de S. Pol, de Châtillon, de Luxembourg & de Bourbon jusques à Henri IV. qui le réunit à la couronne. La maison de Melun ou d'Epinoi le possede aujourd'hui. Son bailliage contient 128. communautés tant dans le diocése d'Arras que dans celui d'Amiens. Les abbayes de Blangis de Bénédictins située sur la Ternoise, de Ruisseauville de Chanoines Réguliers au diocése de Boulogne & de Cercamp de l'ordre de Cîteaux dans le diocése d'Amiens sont dans l'étendue du comté de S. Pol. Cette derniero abbaye est située auprès du bourg de Freven fur la Canche: elle fut fondée en 1-141, par Hugues comte de S. Pol & est fort riche. Pernes est une petite ville de ce comté, la moindre de l'Artois n'ayant que cinq à fix cens habitans. Les autres lieux plus considérables de ce bailliage font Crequi ancienne baronie; Lifbourg, Henchin & Renty fur l'Aa qui ont titre de marquisat; Fauquenberg seigneurie à la maison de Ligne & Pas baronie à la maison de Feuquiere.

4. Les Régales de Terouenne. La ville de Terouenne l'une des plus anciennes des Gaules étoit la capitale des Morins peuples de la Belgique. S. Remi évêque de Reims y établit un évêché à la fin du V. siécle. Elle étoit fituée fur la Lys, & appartenoit à la pour capitale : elle est située sur l'Aa au France avec son territoire, qu'on appelloit à cause de cela la Régale, lorsque l'empereur Charles V. l'ayant prise en 1553. la ruina de fond en comble.

Elle ne s'est pas encore relevée de ses rui-

Azincourt est un village célébre par la ba-nes, qu'on voit en Artois dans le diocése de Boulogne à 9. lieues au levant de cette ville, dont l'évêché fut érigé en 1559, par le partage que le pape Paul IV. fit du diocése de Terouenne en trois. Les abbayes de S. Jean au Mont & de Saint Augustin étoient situées auprès de Terouenne. La première, qui est de l'ordre de S. Benoît fut transferée à Ypres à la fin du XVI. siécle. L'autre qui subsiste encore & qui est régulière & de l'ordre de Prémontré, dépend du diocése de S. Omer. Elle sut sondée en 1131. l'abbé a séance aux états d'Artois ainsi que celui de S. Jean d'Ypres. Dans l'etendue de ce bailliage est le village d'Enquinatte à 2. lieues au sud-ouest d'Aire, célébre par la bataille qui s'y donna Cn 1513.

5. Le Bailliage d'Aire. Cette ville, qui lui donne son nom, est située à 10. lieues au nord-ouest d'Arras & à 4. au sud-est de S. Omer, sur la Lys qui la divise en deux parties inégales, vers les frontières de Flandre. Elle est forte & a environ 5000. habitans. Il y a outre la collégiale de Saint Pierre & le collège de Jésuites, plusieurs maisons religieuses & 3. places: les rues sont mal percées. Le château est presque rensermé dans l'enceinte de la ville. Elle appartient au prince de Robeque sous le titre de vicomté : le bailliage renferme 61. communautés dans son ressort. La petite ville de S. Venant sur la Lys y est comprise : elle a titre de comté érigé en 16 ( c. & n'a qu'une seule église : ses fortifications sont détruites. Robeque haronie érigée en principauté en 1530, en faveur d'une branche de la maison de Montmorenci.

6. Le Bailliage de S. Omer a cette ville milieu d'un grand marais, environ à 14. lieues au nord-ouell d'Arras, & à 9. au levant de Boulogne. Elle est forte & défendue par un bon château. Elle doit son prigine au Saint de ce nom évêque de

Terouenne; il y bâtit au VII. siècle le monastère de S. Pierre de Sithieu qui est aujourd'hui la célébre abbaye de S. Bertin, où il fut inhumé, & l'église de Notre-Dame, qui est aujourd'hui la cathédrale. Ce lieu fur entouré de murailles & devint une ville vers la fin du IX. siècle : Baudouin le Chauve comte de Flandre renferma l'abbaye dans la ville au commencement du X. Philippe duc d'Orleans la prit en 1677. sur l'Espagne, & elle est restée à la France par le traité de Nimegue : elle est grande & belle & contient de fort beaux édifices. Le quartier de la basse-ville, où la riviere entre, est le moins peuplé: la mai-Ion-de-ville & plusieurs autres belles mai-

sons environnent la grande place.

La cathédrale de S. Omer est remarquable par la grandeur & la magnificence de son bâtiment : cette église sut érigée en cathédrale en 1559, par le partage en trois de l'ancien diocése de Terouenne. Son chapitre est composé de six dignités, de 29. grands canonicats, de 5. moindres, 8. vicaires, 23. chapelains, &c. Parmi les prébendes il y en a 3. d'affectées aux nobles & six à des gradués en théologie ou en droit. L'église de l'abbaye de S. Bertin, de l'ordre de S. Benoît, a toûjours été la première de la ville jusqu'à l'érection de l'évêché; l'abbé jouit encore de plusieurs priviléges, & il a séance aux états d'Artois : ce monastère est aujourd'hui à une des extrêmités de la ville. Outre le grand collège gouverné par les Jésuites Flamands, dont la maison & l'église sont bâties à l'Italienne, les Jésuites Anglois y ont un autre collège pour ceux de leur nation; & il y a trois autres maisons de Jésuites Anglois. Il y a quatre autres maisons religieuses d'hommes, 10. de filles, plusieurs hôpitaux ou maisons d'orphélins & six paroisses. La Chartreuse du Val S. Aldegonde est située hors la ville.

assez beau : il consiste en 300. maisons ha bitées par des familles Flamandes qui y sont établies depuis long-tems, qui parlent l'ancien Flamand & qui ne s'allient qu'entr'elles. A l'Orient de ce fauxbourg. qui est fur les deux bords de l'Aa, sont dans des marais fort étendus, les fameuses isses florantes de S. Omer, qui se souriennent dans l'eau & suivant le mouvement qu'on leur donne: il y a toujours de l'herbe & des pâturages dans ces illes.

Le diocése de Saint Omer s'étend dans l'Artois & la Flandre; c'est pourquoi il est partagé en deux archidiaconés, l'un de Flandre & l'autre d'Artois: il contient 110. paroisses & 11. annexes partagées en douze doyenés, & dix abbayes, 5. d'hom-

mes & cinq de filles.

Le bailliage de S. Omera dans son resfort plus de cent villages. Les lieux les plus remarquables sont Clair-Marais, riche abbaye de l'ordre de Cîteaux, située auprès du fauxbourg de Hautpont : l'abbé a séance aux états d'Artois; & Blandeque abbaye de filles du même ordre. Arque auprès de S. Omer a titre de comté.

7. Le Bailliage d'Hesdin. Cette ville est située sur la droite de la Canche un peu audelà de l'embouchure de la Ternoise dans cette riviere, à 10. lieues d'Arras, & à 4. de Montreuil qu'elle a au nord-ouest. Elle est nouvelle & n'a été bâtie qu'en 1554. après la ruine du Vieux Hesdin qui en est à 2. lieues au dessus sur la Canche. Elle est forte, & a une collégiale avec un collége de Jésuites.

La partie du bailliage d'Hesdin qui est au midi & à la gauche de la Canche est du diocése d'Amiens. On voit dans cette partie l'abbaye réguliere de S. Josse aux Bois ou de Dommartin de l'ordre de Prémontré, dont l'abbé a séance aux états d'Artois; celle de S. André aux Bois du même ordre & celle de Valloire de l'or-Le fauxbourg nommé le Hauspont est dre de Cîteaux : Auxi le Château sur l'Au-

thie a titre de marquisat.

Dans l'autre parrie du bailliage d'Hefdin située à la droite de la Canche dans le diocéle de Boulogne, où est Heldin, est l'abbaye d'Auxi ou Auchi les Moines de l'ordre de S. Benoît fur la riviere de Ternoise, à trois quarts de lieue d'Hesdin vers le nord-est. Elle fut fondée pour des religieuses au milieu du VII, siècle & détruite par les Normans au IX. elle fur rétablie pour des moines en 1072. l'abbé, qui est régulier & qui a séance aux états d'Artois, doit être pris parmi les moines de S. Bertin. On voir encore dans cette partie Humieres ancienne baronie située à 2. lieues au nord-est d'Hesdin , érigée en duché en 1690. avec plusieurs terres des environs de Compiegne, en faveur de Louis de Crevant; Noyelles comté, &c.

8. Le Bailliage de Lilliers ou Lillers: c'est le plus petit de la Province d'Artois, n'y ayant que 23. communautés qui en dépendent; il est situé au milieu du pays. La petite ville de Lillers, où il y a une collégiale & qui est du diocése de S. Omer, est située sur la Nave à 8. lieues au nord-ouest d'Arras & à 2. au midi d'Aire: elle a été autresois sortissée, mais ses sortisseations ne subsistent plus. L'abbaye de Ham de l'ordre de S. Benoit sondée au XI. siècle est située auprès de cette petite ville: l'abbé qui est régulier a séance aux états d'Artois.

9. Bailliage de Lens. La ville qui donne son nom à ce bailliage & qui est située à 4. lieues d'Arras vers le nord-est, a été autrefois une place sorte : mais ses sortifications sont rasées. Ce sut dans la plaine de cette ville que le prince de Condé batrit en 1648. l'armée Espagnole. L'abbaye d'Hennin Liétard de Chanoines Réguliers de l'ordre de Saint Augustin est dans l'étendue de ce bailliage entre Lens & Douay; ainsi que celle de la Brayelle de silles de l'ordre de Cîteaux, située près de Lens. Hennin-Liétard sut érigé en comté en 1579, en faveur

de la maison de Bournonville. Epinoy ancienne baronie située auprès du bourg de Carvin, sur les frontières de la Flandre, à trois lieues au midi de Lille & à autant au nord-est de Lens, est une châtellenie qui sur érigée en comté en 1514, par le roi Louis XII. & en principauté en 1545, par l'empereur Charles V. en faveur de la maison de Melun d'où elle a passé en 1724. dans celle de Rohan-Soubise. L'auteur des tablettes historiques & généalogiques prétend que c'est Epinoy, Châtellenie en Haimaut, que l'empereur Charles V. érigea en principauté en 1545.

nommée Bapalma en Latin, est située dans un pays sec, où il n'y a niriviere ni sontaines, vers les frontières de Picardie, à 4. lieues d'Arras vers le midic étoit un bourg érigé en ville en 1335. Charles V.la sit sortisser; les François la prirent en 1641. il y a deux places publiques, deux grandes rues & 4. à 5. églises avec un château.

L'abbaye d'Arouaise de Chanoines Reguliers de l'ordre de S. Augustin est située dans ce bailliage, à 2 lieues au sud-est de Bapaume sur les frontieres de la Picardie : elle a été chef d'une congregation d'où dépendoient 26 monastères. L'abbé a séance : aux Etats d'Artois.

Eaucourt, Aquacurta en Latin, est une autre abbaye de Chanoines Réguliers située dans le bailliage de Bapaume, à deuxilieues au sud-ouest de cette ville.

- 11. Le Bailliage d'Avesnes: on nomme Avesnes le Conte le gros bourg qui donne son nom à ce bailliage, & qui est situé à 4. lieues d'Arras vers le sud-ouest, pour le distinguer d'Avesnes en Hainaut: l'étendue de ce Bailliage n'est pas considérable.
- d'un gros bourg situé sur la Scarpe à 4. lieues au nord-ouest & au dessus d'Arras; c'est une châtellenie ou ancienne baronie;

mais il n'y a point d'abbaye & c'est sans fondement que l'abbé Lenglet y en met une. Ce bailliage n'est pas non plus sort étendu.

I 1.

#### LA NORMANDIE.

Cette province, l'une des plus grandes, des plus riches & des plus fertiles du royaume, est bornée au couchant, & au nord par la mer Océane ou la Manche; au levant par la Picardie, l'Isle de France & le pays Chartrain, & au midi par le Maine, le Perche & la Brétagne. Elle s'étend depuis le 48. degré 20. m. jusques au 50. 10. m. de latitude & a par conséquent près de 50. lieues communes de France d'étendue du midi au nord; & entre le 15. degré 50. m. & le 19. 20. m. de longitude; ce qui fait à peu près 55. lieues du levant au couchant.

Elle fut anciennement habitée pat divers peuples de la Celtique; les Velocasses & les Caletes occupoient le diocése de Rouen & le pays de Caux; les Eburovices & les Aulerces, le diocése d'Evreux; les Sagiens, le diocése de Sées; les Lexoviems, celui de Lisieux; les Biducasses, ou Bajo-easses, le diocése de Bayeux; les Abrincates, le diocése d'Avranches; & les Unelli, ce-lui de Coutances. Après la conquête de la Celtique par Cézar ces 9. peuples composerent 7. cités & surent compris, depuis la subdivision de cette province, dans la seconde Celtique ou Lionoise.

Clovis & les Francs ayant conquis la partie septentrionale des Gaules sur les Romains, la seconde Lyonnoise sit partie du royaume de Neustrie ou de la France occidentale, dont Paris sut la capitale, & qui échut en 512. à Childebert quatrième sils de Clovis. Les rois de la première & de la seconde race regnerent paisiblement dans le royaume de Neustrie jusques au

regne de Charles le Simple & au commencement du X. siècle. Les Normans, peuples du nord, qui s'étoient rendus célèbres depuis long tems par leurs fréquentes excursions dans les provinces maritimes du royaume s'emparerent alors presque entierement de la seconde Lyonoise ou de la partie occidentale du royaume de Neuftrie. Charles le Simple fut obligé de la ceder, par un traité en 912. à Raoul ou Rollon leur duc, qui embrassa la religion Chrétienne, & à qui il donna sa fille ou suivant d'autres sa sœur Gisèle en mariage, à condition qu'il tiendroit cette province en fief de la couronne de France. Cette portion de la Neustrie prit des-lors le nom de Normandie qui lui est resté.

Rollon transmit la Normandie à ses descendans, entre lesquels Guillaume II. septiéme duc de Normandie, surnommé le Conquerant, fils naturel de Robert II. duc de Normandie, ajoûta à ce duché les royaume d'Angleterre, qu'il conquit en 1066. Henri I. roi d'Angleterre & duc de Normandie, fils & successeur de ce prince. n'ayant laissé qu'une fille nommée Mathilde qui avoit épousé Geoffroi Plantagener comte d'Anjou, la couronne d'Angleterre & le duché de Normandie passerent en 1153. dans la maison d'Anjou. Jean Sansterre petit-fils de Henri II. fils de Geoffroi Plantagenet', ayant usurpé l'Angleterre & la Normandie fur Artus son neveu, fils de Geoffroi duc de Bretagne, son frere aîné,& ayant poignardé ce jeune prince, le roi Philippe-Auguste le fit condamner par la cour des pairs & confisqua sur lui en 1203. la Normandie, le Maine & l'Anjou qu'il réunit à la couronne; en sorte que les rois d'Angleterre n'ont conservé en Normandie que les isles de Jersey & de Gernesey, avec quelques autres plus petites, sur la côte occidentale de cette province.

L'air de la Normandie est sain & temperé, mais un peu plus froid qu'à Paris; aussi

le terroir n'y produit point de vin, si ce n'est en quelques endroits des diocéses de Rouen & d'Evreux, à Andeli, Gaillon, Vernon, Louviers, Mante, &c. mais on y recueille quantité de bled & de fruits, particulièrement de pommes & de poires. dont on fait le cidre & la biére, qui sont la boisson ordinaire du pays. Le paysest rempli de vastes prairies & de pâturages très-gras, dans lesquels on éleve des bestiaux, & on nourrit beaucoup de gros & de menu bêtail. La grosse viande, la volaille & le gibier s'y trouvent en abondance. On distingue le bœuf du Pays d'Auge, le veau & les confitures de Rouen, les moutons & les lapins de Cabour, les poules de Caux & du Bessin, les perdrix rouges du Bec, les bleds du Vexin & de la Campagne de Neubourg : enfin la mer y fournit d'excellent poitson.

Il y a 6. principaux ports de mer, Dieppe, le Havre de Grace, Honfleur, la Hogue, Cherbourg & Granville; on y pourroit ajoûter Rouen à cause du ressus de la mer qui y porte les vailleaux. Les autres moindres Sont Tréport, S. Valeri en Caux, Fécamp, Quillebeuf, Harfleur, Touque, Estrehan, Ifigny, Barfleur, &c. Il y a dans tous ces ports siège d'Amirauté particulière, & même dans plusieurs ports à petites bar-

On y compte 6. duchés ou comtés pairies, qui sont Eu, Aumale, Elbeuf, Damville, Gifors & Harcourt ci-devant nomméThury; 30. comtés, un plus grand nombre de marquifats, plus de six vingts baronies; trois généralités, Ronen, Caen & Alençon, qui comprennent 32. élections; & trois grandes maîtrifes des eaux & forêts. On partage la Normandie en 7 diocéses pour le spirituel, dans lesquels on compre 80. abhaves, 4289. paroisses & plus d'un million & demi d'habitans.

Il y a une grande quantité de forêts ré- dépendant du gouverneur général de Norpandues dans toute la Normandie, qui lui Tome II.

fournissent abondamment du bois à bâtir & à brûler. On en compte 21. principales. Il y a austi des mines de fer & des fontaines d'eaux médicinales & minérales à Forges, à S. Paul hors de Rouen, à Mortain, &c.

On y trouve toute sorte de manufactures de laines, de toiles fines & communes, de dentelles, de fayenceries & verreries, de cristaux, de glaces d'un très-grand volume, de papier, cartes, velins, pelleteries, ganteries, coutelleries, ouvrages & ustanciles de cuivre, de fer, d'orfévrerie; mais les étoffes de soye y sont apportées d'ailleurs : ainsi l'on peut dire que la Normandie produit le nécessaire à la vie, à l'entretien & à l'usage de l'homme; & son commerce est très étendu.

Les Normans sont ingénieux, souples & infinuans; austi réutliffent - ils mieux que beaucoup d'autres dans ce qu'ils entreprennent: mais ces bonnes qualités sont contre-balancées par leur penchant à la colere & à la chicane : d'ailleurs ils ne passent pas pour esclaves de leur parole; & lorsqu'un homme y manque, on dit C'est un Normand. Ce reproche qu'on fait aux Normans, est venu de ce que par l'ancienne coûtume de Normandie, les conrrats n'étoient valables qu'après les 24. heures de la fignature, pendant lesquelles les parties avoient le loisir de faire leurs refléxions & s'en pouvoient dédire : néanmoins on excepte de ce nombre la noblesse & un grand nombre de gens bien élevés, qui ont l'honneur en partage.

Le gouvernement militaire de Normandie est parragé en deux lieurenances générales, l'une pour la haute & l'autre pour la basse Normandie. Il y a de plus un lieurenant de roi dans chacun des sept bailliages de cette province. Le Havre de Grace fait un gouvernement separé & in-

Ccc

mandie. Les villes de Cherbourg, la Hogue, Caen, Honfleur, Dieppe & quelques autres ont des gouverneurs particuliers, & dans quelques-unes il y a un état

major.

On divise la Normandie en Haute & Basse. La Haute, qui renferme la partie orientale, contient 4. grands bailliages & sièges présidiaux, sçavoir, Rouen, Evreux, Caux & Gisors. La Basse, qui s'étend vers l'Occident, en comprend trois, Alençon Caen & Cotantin. Le siège du grand bailliage du pays de Caux est à Caudebec, & celui du Cotantin à Coutances. Gisors est le siège du grand bailliage de ce nom : mais le présidial, qui en est separé, est à Andeli.

#### I. LA HAUTE NORMANDIE.

Elle a la Basse au couchant, dont elle est separce par la riviere de Touque, & contient les 3. dioceses de Rouen, d'Evreux & de Lifieux.

### 9. 1. Diocése de Rouen.

Il occupe la partie la plus septentificale de la Normandie & est borné au nord par l'Océan, au levant par la riviere de Bresle qui le separe de la Picardie, & enfuire par le Vexin François, par le Beauvoisis & la province de l'Isse de France; au midi d'abord par la Seine qui le separe du lud-est au nord-ouest de la Campagne de Neubourg ou du diocése d'Evreux qui acheve de le borner de ce côté-là; & au couchant d'abord par la riviere de Rille qui le sépare du Lievin ou du diocése de Lisieux, & ensuite par l'Océan. Son étendue du levant au couchant est d'environ 30. lieues communes de France & de 24. du midi au nord, sans y comprendre le Vexin François ou le grand vicariat de Pontoise qui en dépend. La Seine le traverse, 'tours rondes à l'antique, & des bastions en le serpentant du sud-est au nord-ouest, irréguliers. Le vieux palais, bâti à l'anti-

jusques à son embouchure dans la mer.

Rouen, sa ville capitale & de toute la Normandie & anciennement des peuples Velocasses, est située sur le bord septentrional ou à la droite de la Seine, à 16. lieues de fon embouchure dans la mer & du port du Havre de Grace, au 49. degré 27. m. de latitude, & au 18. 45. m. de longitude, environ à 25. lieues au nord-ouest de Paris. Elle est basse & enfoncée sur les bords de la riviere;n'ayant que ce seul côté d'ouvert, & étant environnée des trois autres par de hautes montagnes. Elle est ancienne, a été connue sous le nom de Rethomum ou de Rothomagus. Elle fut la métropole de la seconde Lyonoise : elle a été aussi le siège des ducs de Normandie ; & on y voit encore leur palais. Elle southrit beaucoup en 1418. & 1449. lorsque les Anglois la prirent sur la France, en 1562. quand elle fur reprise sur les Religionaires, & en 1594. lorsque le roi Henri IV. la prir fur les Ligueurs.

Rouen est aujourd'hui une ville des plus grandes, des plus riches, des mieux peuplées & des plus marchandes du royaume. On lui donne 7. milles ou deux lieues & demie de circuiten y comprenant ses 6. fauxbourgs, & on y compte environ cent mille habitans. La ville est jointe au fauxbourg de S. Sever, qui est de l'autre côté & à la gauche de la Seine, par un pont de bois & néantmoins pavé, d'une structure finguliere, qui se baisse ou qui se hausse 1 proportion que la marée qui y amene des vaisseaux de 200. tonneaux, s'avance ou se retire. On peut le démonter pour faire passage aux glaces. Il y a plusieurs places publiques & on en compte 7. de principales. Il y a de belles maisons; mais communement elles sont assez mal battes; & les rues sont petites & étroites. Elle n'a d'autre enceinte qu'une muraille avec des

fans garnison.

Il y a plusieurs belles églises à Rouen, & on compte 30. paroisses dans la ville &. 5. dans les fauxbourgs. La cathédrale de la Vierge, est un très-bel édifice, dont le portail est magnifique. Il y a 3. tours pour servir de clocher, dont l'un est si haut, qu'il faut monter 550, degrés avant que de trouver la grosse cloche, qu'on appelle George d'Amboise, parce qu'elle fut sondue en 1501, par l'ordre du Cardinal de ce nom archevêque de Rouen. On voit plusieurs tombeaux des ducs de Normandie dans cette église, dont le chapitre est composé de 10. dignités & de 51. chanoines, en comptant l'archevêque: il y a de plus 8. petits chanoines qui n'ont pas voix en chapitre, & 4. colléges de chapelains ou chantres. Un des priviléges de ce chapitre, est de délivrer tous les ans un criminel le jour de l'Ascension, en levant la châsse ou la Fierte de S. Romain. On prédée & gouvernée par un évêque dès le III. siècle. Ce prélat fut dans la suite métropolitain de la seconde Lyonoise; & comme l'archevêque de Rouen n'a voulu jamais reconnoître la primatie de Lyon, dont il a été déclaré exempt en 1457, par le pape Callixte III. il se qualifie Primat de Normandie; primatie qui n'a aucun exercice. S. George & la Ronde sont deux collégiales. L'église de la paroisse de S. Macion est une des plus belles de Rouen.

On compte 25. à 30. maisons religieuses ou communautés d'hommes ou de filles dans cette ville. La principale est l'abbaye de S. Ouen de la congrégation de S. Maur, dont l'église, qui est sans contredit une des plus helles du royaume, est la seconde de la ville. Cette abbaye fut fon-

que, est un château qui lui sert de citadelle; monastère à Rouen dans le fauxbourg de il y a un gouverneur particulier; mais S. Sever: c'est le prieuré conventuel de Notre-Dame de Bonnes-Nouvelles où il y a beaucoup de dévotion. La Chartreuse est à une demi lieue de ce fauxbourg. Les Chanoines Réguliers ont le prieuré de S. Lo dans la ville, où les Jésuites ont un collège très-considérable. Parmi les maisons de filles, la première est l'abbaye de Bénédictines de S. Amand fondée au XI. S. les Bénédictines y ont plusieurs autres monastères. Entre les principaux édifices de Rouen sont la Bourse, où les marchands s'assemblent & la douane, qu'on appelle la Romaine, où on paye les droits du roi sur toutes les marchandises; droits qui produisent un revenu très-considérable.

Le palais où le parlement s'assemble a une grande sale fort spacieuse, qui n'est soutenue par aucune colonne. Cette cour, nommée autrefois l'Echiquier, ne s'assembloit que deux fois l'année vers Pâques & la S. Michel, pour réformer ou confirmer les fentences des premiers juges : le grand tend que l'église de Rouen étoit déja fon- sénéchal de Normandie y présidoit & les principaux du clergé & de la noblesse de la province étoient obligés d'y assister. Le roi Louis XI. rendit cette cour perpetuelle en 1499. & le roi François I. lui donna le nom de Parlement en 1515. Il est composé, outre la grand chambre & la tournelle, de deux chambres des enquêtes & d'une de requêtes; & il a toute la Normandie dans fon resfort.

> On établit une chambre des comptes à Rouen en 1380. Elle fut supprimée en 1553. & rétablie par le roi Henri III. en 1580. elle a subsisté depuis. La cour des aides fut établie en 1483. & les deux cours ont été unies en 1708.

Le bureau des finances ou des trésoriers de France fut établi à Rouen en 1551. il étend son ressort dans la généralité ou dée au VI. siècle. Les Bénédictins de la intendance de cette ville, qui comprend congrégation de S. Maur, ont un autre 1850, paroisses & 65000, seux partagés

Cccij

en 14. élections : il y a de plus à Rouen un présidial, une grande maîtrise des eaux & forêts qui a 7. maîtrises particulières sans sa jurisdiction, un siège d'amirauté, un consulat & une chambre de monnoyes. Quant à la justice ordinaire, elle est exercée dans cette ville par un bailli qui est un officier d'épée, & dont la charge est unie à celle de gouverneur de la province depuis l'an 1649. Ce bailliage a dans son ressort les 4. Vicomtés, ou sièges de justice subalternes de Rouen, de Pont-au de mer, de Pont l'Evêque & du Pont de l'Arche. Le corps-de - ville est composé d'un maire triennal & de six échevins.

Les habitans de Rouen s'appliquent plus au négoce qu'à la litterature; quoiqu'ils ayent un génie propre aux sciences. On y a établi depuis quelques années une académie de sciences & de belles lettres qui a fort bien réussi: il y a une bibliothéque publique auprès de la cathédrale dirigée par les chanoines de cette église. Les environs de Rouen sont sort agréables; & il y a une très-belle promenade le long du quai sur le bord de la rivière où on entre par 13. portes. Il y a plusieurs manusactures établies dans cette ville: celles de drapperie sont les plus considérables.

Le diocése de Rouen contient 24. abbayes, 7. collégiales, outre celles de la ville, & environ 1400. paroisses: on le divise en 4. parties qui sont le pays de Caux, le pays de Bray: le Roumois & le Vexin.

# L. Le Pays de Caux.

Il est borné au couchant & au nord par l'Océan ou la Manche; au levant par la Bresle qui le sépare de la Picardie & enfuire par le pays de Bray-& au midi par la Seine qui le sépare du pays Roumois. Il apris son nom des Anciens Caletes qui l'ont habité; il est à peu près de sorme

triangulaire & a environ 25. lieues communes de France du levant au couchant & 16. à 18. du midi au nord : il est extrêmement fertile, & abondant en toute sorte de choses nécessaires à la vie; & on y éleve furtout d'excellente volaille. On y compte 10. villes, 30. bourgs, & environ 600. paroisses; 3. duchés, 6. comtés, s. marquifats, & environ 30. baronies; 4. vicomtés, 6. sièges d'amirauté, 5. maîtrises des eaux & forêts, 16. abbayes, six prieurés conventuels & 4. collégiales. On y voit plusieurs petites rivieres, entre autres la Bresle qui separe le diocése de Rouen de celui d'Amiens. Le pays de Caux se subdivise en partie Orientale & en partie Occidentale.

1. Partie Orientale du pays de Caux. Quoique la ville de Candebee ait passé pendant longtems pour la capitale du pays de Caux, celle de Dieppe en est aujourd'hui la plus considérable. Elle est située dans un terrain uni entre deux montagnes de roche sur la côte de la Manche, à l'embouchure de la riviere d'Arques dans la mer, qui y forme un port de mer à 12. ou 13. lieues au nord de Rouen : l'archevêque de Rouen en est seigneur spirituel & temporel. Elle n'étoit encore qu'un village à la fin du XII. siécle, lorsque Richard Canr de Lion duc de Normandie le donna en échange contre Andeli à Walterus de Coutances archevêque de Rouen. La ville s'étant ensuite formée insensiblement par son heureuse fituation pour le commerce, elle devint très-considérable; mais elle a beaucoup souffert durant les guerres de la religion & de la ligue au XVI. tiécle, & fur tout lorsque la flotte Angloise la bombarda au mois de Juillet de l'an 1694. mais elle s'est parfaitement rétablie; & elle est fort bien bâtie, riche, bien peuplée & marchande; il y a plusieurs sortes de. manufactures, & la pêche du poisson y est très-abondante : on y compte plus de dix mille habitans. Elle est fortifiée & défendue par un vieux château qui la domine, & ornée d'un grand nombre de fontaines.

Ses principales églises sont celles de S. Remi qui est la paroisse du château & celle de S. Jacques qui est la paroille du port. Elles sont fort vastes l'une & l'autre & desfervies par un nombreux clergé; outre le collège des PP. de l'Oratoire & l'hospice des Jésuites, il y 2 à Dieppe un couvent de Carmes, un de Minimes & 4. maisons religieuses de filles; scavoir de Bénédictines, d'Augustines qui ont soin de l'hôpital des malades, de Carmélites & d'Urfulines. La ville est exempte de taille & de gabelle; il y a des siéges de vicomté, d'amiranté, d'élection, de maîtrise des eaux & forêts,&c.Le port sépare la ville du fauxbourg de Pollet, où il y a une succursale, un couvent de Capucins, un de religieuses de la Visitation & un hôpital pour les pauvres. On construit dans ce fauxbourg les bâtimens marchands & les barques des pêcheurs. Il est sorti de cette ville beaucoup de religionaires après la révocation de l'édit de Nantes.

Les autres villes de la partie orientale du pays de Caux sont Caudebec, ancienne capitale du pays de Caux, qui lui a donné son nom Latin de Calidobecum: elle est située sur le bord septentrional de la Seine, à 7. lieues au dessous de Rouen vers le nord-ouest, au pied d'une montagne converte d'un bois. Elle est forc peuplée, quoique fort resserrée, 8: accompagnée de trois fauxbourgs. Il y a plusieurs manufactures entr'autres de chappeaux qui sont fort renommés. L'église paroissiale de la Vierge est fort belle & bâtie en croix; il y a un couvent de Ca-

fiége préfidial, élection, amiranté, maîtrise des eaux & forêts, &c.

S. Valeri en Caux, gros bourg fur la côte avec un assez bon port entre Dieppe & Fecamp. La pardifle, qui est de l'exemption de Fécamp, a 1500, communians, & est desservie par 12. prêtres: on y travaille en drapperie.

Arques, autre bourg situé à une lieue & demie de Dieppe sur la riviere de son nom; il a un siège de vicomté, élection, &c. avec une abbaye de Bernardines. Il est célébre par la victoire que le roi Henri IV. y remporta en 1589. sur les ligueurs.

La ville d'Eu, capitale du comté-pairie de son nom, qui renserme plus de 50. paroisses, est comprise dans la partie orientale du pays de Caux : fon nom Latin est Auca ou Auja. Elle est affez ancienne & située dans un valon à l'extrémité orientale du diocése de Rouen, sur la riviere de Bresle qui sépare ce diocéfe de celui d'Amiens, vers son embouchure dans la mer, à un peu plus de six lieues au nord-est de Dieppe : la ville est bâtie de brique & assez considérable. Sa principale églife est celle de l'abbaye de Notre Dame de Chanoines Réguliers de la congrégation de France ou de Ste. Génevieve; elle a l'apparence d'une cathédrale & est paroissiale : il y a deux autres paroisses, un collège de Jésuites & 4. autres maisons religieuses.

La ville d'Eu est assez marchande; elle est accompagnée de deux fauxbourgs, dont l'un, qui est situé à la droite de la Bresle & qui contient la paroisse de la Trinité dépend du diocése d'Amiens. Cette ville, outre la justice du comté & pairie, 2 un bailliage, une élection & une maîtrise des eaux & forêts. Les comres y ont un châtean où il y a de grands appartemens,

Richard I. duc de Normandie érigea pucins, & un de religieuses, bailliage, la ville d'Eu en comté vers le milieu du

X. siècle en faveur de Guillaume son fils naturel, dont les descendans ont possédé ce comté jusques vers la fin du XII. Il passa ensuite en diverses maisons & fut érigé enfin en pairie en 1458, en faveur de Charles d'Artois: il entra vers la fin du XVI. siècle dans la maison de Lorraine qui le vendit en 1660, pour 2. millions & demi à Marie Louise d'Or-Iéans ou mademoiselle de Montpensier, laquelle le céda par traité en 1681. au duc du Maine, en faveur duquel la pairie fut rétablie en 1694. Ce comté & le duché pairie d'Aumale, possédés par le même seigneur, relevent pour la justice du parlement de Paris; mais ils dépendent Rouen, qui tient un official à la ville de d'Eu pour ces deux pairies.

Le bourg du Treport, situé sur la côte à 3. quarts de lieue au couchant de la ville d'Eu, dépend du comté de cette ville: son nom Latin est Ulterior Portus, Il y a en effet un petit port de mer; & une partie des habitans s'occupe de la pêche: sur le plus haut de la côte est l'abbaye de S. Michel de la congrégation de S. Maur sondée en 1036, par Robert comte d'Eu.

Le comté d'Eu & la ville d'Aumale avec son territoire, qui aujourd'hui pour la justice sont du ressort du parlement de Paris, faisoient anciennement partie du pays de Tallois ou Tallou nommé en Latin Talogia, portion du pays de Caux: ils sont séparés au levant du Vimeu ou de la Picardie par la riviere de Bresle. La ville d'Aumale, nommée en Latin Albamarla, chef-lieu d'un duché pairie, fur la gauche de la Bresle à 9, lieues au sud-est de la ville d'Eu entre Rouen & à Jumieges. Amiens. On y voit l'abbaye de St. Martin d'Aci de la congrégation de S. Maur, 2. de Bénédictins non réformés : la premiéparoisses, & des couvens de Dominicains re, située à 2. lieues & demie au sud-est & de Pénitens; elle a bailliage, vicomté, de Fécamp, est accompagnée d'un bourg

maîtrise des eaux & forêts, &c. Il y une bonne fabrique de serges.

Il y a eu des comtes d'Aumale hommagers des archevêques de Rouen dès le XII. siècle; ce comté passa ensuite dans les maisons de Dammartin, de Castille, d'Harcourt & de Lorraine, & fut érigé en duché & pairie sous le ressort du parlement de Paris en 1547, en faveur de Claude de Lorraine: il passa depuis dans la maison de Nemours. La pairie sut rétablie en 1695, en faveur de Louis-Auguste de Bourbon legitimé de France duc du Maine, qui l'achera de Charles-Ema-

nuel duc de Savoye.

Les autres lieux plus remarquables de pour le spirituel de l'archevêque de la partie orientale du pays de Caux sont les abbayes de Jumieges, de S. Vandritle & de S. George de Bocheville de la congrégation de S. Maur, toutes trois fort considérables. La première, qui est jointe à un bourg de même nom, est située sur la rive septentrionale de la Seine à 4. 2 5. lieues au dessous & au couchant de Rouen: son nom Latin est Gemmetium. Elle fut fondée au VII. siècle sous l'invocation de S. Pierre: l'église est grande & folidement bâtie. La seconde est aussi accompagnée d'un bourg : elle est située dans un valon à une lieue au levant de Caudebec, & à un quart de lieue de la Seine. Elle étoit connue autrefois sous le nom de Fontenelle : parmi ses premiers abbés, il y en a 20. de reconnus pour faints; l'église est fort belle & fort propre: sa fondation est aussi du VII. siécle. Ayant été détruite par les Normans au X. elle fur rétablie au XI. par Richard est située sur le penchant d'une colline II. duc de Normandie. L'abbave de S. George est située sur le chemin de Rouen

Valmont & S. Victor font deux abbayes

& d'un beau château. L'autre skuée à 6. lieues au nord de Rouen est aussi jointe à un bourg : la mense conventuelle est unie depuis quelques années au petit séminaire de Rouen.

Foucarment fur la riviere d'Yere à fix lieues au midi de la ville d'Eu, abbaye de l'ordre de Cîteaux; S. Saëns sur la riviere d'Arques, Fontaine Guerard sur celle d'Andelle & Bondeville abbayes de filles du même ordre; Ouville à 6. lieues au nord de Caudebec abbaye autrefois de Chanoines Réguliers, qui appartient

aujourd'hui aux Feuillans.

Tvetot gros bourg situé à 3. lieues au nord de Caudebec, avec une ancienne baronie possedée en franc-aleu; ce qui donna lieu à ses seigneurs de se qualifier Sires par la grace de Dieu, princes ou même rois d'Yvetot vers la fin du XIV. siécle. Hubner fait voir son peu de critique, en supposant pour vraie la prétendue érection d'Yvetot en royaume en 575, par le roi Cloraire 1. Cette baronie est aujourd'hui à la maison d'Albon. Le bourg est exempt de tailles & de droits d'entrée : le seigneur y leve un 4e. sur les boissons & des droits fur tout ce qui se vend au marché. Longueville bourg, qui avoit autrefoistitre de duché, aujourd'hui éteintil y a un prieuré conventuel réformé de l'ordre de Cluni, avec un grand château. Il est situé sur le Sax à 3. lieues au midi de Dieppe: ce bourg fut érigé en 1505. en duché en faveur de François II. petitfils de Jean bâtard d'Orléans comte de Dunois; & il fut réuni à la couronne en 1707. par la mort de Marie d'Orléans duchesse de Nemours. Lillebonne à 3. lieues au couchant de Caudebeca titre de principaute; Graville, Cani, Hocqueville, Gremonville & Hermeville ont titre de marquitat; & Maulevrier & Claire celui de

2. Partie Occidentale du pays de Caux: sont

elle est beaucoup moins étendue que l'Orientale. Elle comprend le gouvernemnnt du Havre de Grace, indépendant de celui de Normandie, administré par un gouver-

neur & un lieutenant général.

Le HAVRE DE GRACE, sa capitale, est une nouvelle ville, dont le roi Louis XII. jetta les fondemens en 1509, à cause de son heureuse situation pour la navigation & le commerce. Elle est située en effet sur la côte septentrionale de la Seine à son embouchure dans la mer, dans un lieu marécageux, mais dans un terrain uni, avec un des meilleurs ports de la Manche, à 20. lieues au fud ouest de Dieppe, & à 15.0u 16. lieues au couchant de Rouen. Le roi François I. commença à fortifier cette ville; les Religionaires s'en étant saiss en 1562. la vendirent aux Anglois fur lesquels Charles IX. la reprit. Louis XII. y fit bâtir une citadelle flanquée de 4. bastions, & Louis XIV. a fait entourer la ville de fortifications régulieres, qui la font passer pour imprenable.

Elle consiste en 40. rues tirées au cordeau & embellies de plusieurs fontaines: on y compte 24000. habitans, qui sont la plûpart riches par le commerce. Il y a un grand fauxbourg du côté du marais, où il y a la paroisse de S. Michel qui a deux fuccurfales dans la ville : on y voit plusieurs maisons religieuses, avec un collége pour les humanités; il y a un arcenal

& un intendant pour la marine.

Le gouvernement du Havre s'étend pendant 8. lieues au nord de cette ville le long de la côte occidentale du pays de Caux jusqu'à Fécamp qui en dépend, & le long de la rive septentrionale de la Seine, depuis son embouchure en la remontant, jusqu'à l'embouchure de la riviere qui passe à Lillebonne pendant 8. autres lieues; en sorte qu'il a près de 30. lieues de circuit. Ses principales villes

Fécamp, nommée en Latin Fiscamum, située dans un valon auprès de la côte, à 8. lieues au nord-est du Havre, & à 13. au sud-ouest de Dieppe, avec un petit port de mer. Un monaitère de filles tonde au VII. siècle par Vaningue gouverneur du pavs de Caux, sous les ordres du Roi Clotaire III. qui y contribua de ses libéralités, donna l'origine à la ville. Richard II. duc de Normandie mit des Chanoines à l'abbaye de Fécamp à la place des religieuses, qui furent transférées à Montivilliers. Le duc Robert II. son fils fit venir l'abbé Guillaume & des Bénédictins de l'abbaye de S. Renigne de Dijon vers l'an 1030. & les mit à la place des Chanoines: il augmenta confidérablement les biens de l'abbaye, & obtint du pape son exemption de l'archevêque de Rouen. Elle appartient à la congrégation de faint Maur; & c'est aujourd'hui une des p'us belles & des plus riches du royaume. L'église dédice à la Trinité est la plus belle du pays de Caux, & on y voit plusieurs tombeaux de ducs de Normandie; l'abbaye exerce la jurisdiction comme épifcopale sur les 10. paroisses de la ville, & sur 26. aurres situées dans divers diocéses. La communauté est toujours fort nombreuse; & elle entretient une musique. Outre les 10. paroisses de Fécamp dont il y en a 7. dans la ville & 3. dans les fauxbourgs, il y a un couvent de Capucins, un de religieuses Annonciades & une commanderie de Malte.

La ville de Fécamp est fort commerçante, & a plusieurs sortes de manufactures. Il y a un château, séparé du port, ainsi que de la ville, par un grand marais. Il y a un gouverneur de la ville & du château, une sénéchaussée, une haute justice, un siège d'amirauté, &c.

Hirsteur, ville située vers l'embouchure de la Lezarde dans la rive septentrionale de la Seine, à 2. lieues du Havre vers le nord-est entre deux montagnes ; étoit autresois beaucoup plus considérable. Elle est fort déchue depuis la fondation du Havre; & il n'y a plus qu'un port pour les barques : elle jouit néantmoins encore de divers priviléges; on y fabrique beaucoup de dentelles : les Anglois la prirent & la saccagerent en 1415.

Montivilliers sur le Lezarde à une lieue au nord & au dessus de Harsleur, tire son origine de l'abbaye de Bénédictines de Notre Dame, qui est dans son enceinte, & qui est une des plus grandes & des plus riches du royaume. Elle sur sondée au VII. siècle : l'abbesse a la jurisdiction spirituelle sur 15. paroisses, 3. de la ville & 12. de la campagne; & elle la fait exercer par un grand vicaire & un official. Il y a bailliage, vicomté, & élection à Montivilliers.

Les autres lieux plus remarquables du gouvernement du Havre sont la Valasse, abbaye de l'ordre de Cîteaux située à une lieue de Lillebonne vers le nord-ouest; Tancarville sur la rive septentrionale de la Seine à 4 lieues au levant de Harsleur, ancienne baronie, à laquelle la dignité de chambellan héréditaire de Normandie étoit attachée: elle sur érigée en comté en 1351, en faveur de la maison de Melun. Elle appartint ensuite à celle de Longueville jusqu'en 1706. Le Bec-Crespin & l'Other châteaux & anciennes baronies.

# 1. Le pays de Bray.

Ce pays tire son nom d'un mot Celtique ou Gaulois qui signifie Boue ou Fange, à cause de la quantité de bourbe dont il est rempli en hyver & surtout dans le tems des pluyes; ce qui fait que les chemins y sont alors impraticables. On n'en marque pas les limites précises: on sçait seulement qu'il s'étend des deux côtés de la rivière d'Epte, qui y prend sa source

puis cette source; la rivière d'Andelle y Vardes & de Dampierre, &c. prend la sienne : du reste ce pays est abondant en grains, en fruits & en pâturages & on y fait d'excellent beurre. Le pays de Bray est partagé entre les diocéles de Rouen & de Beauvais; il contient une portion de la partie orientale du premier, qui est du ressort du parlement de Normandie, & une autre portion de la partie occidentale de l'autre dans l'étendue du parlement de Paris. Nous ne parlerons ici que de la partie qui est du diocése de Rouen.

Gournay en est la principale ville. Elle est située à 9. lieues de Rouen vers le levant: elle a titre de comté; il y a 2. paroisses, dont l'une est la collégiale de S. Hildevard & 4. maisons religiouses. Le prieuré des Bénédictines de S. Aubin en est à une demi lieue. Neufchâtel est une autre petite ville fituée à 8. lieues au nordouest de Gournay. Il y a 3. paroisses: elle est dans une situation commode & agréable, & ses fromages sont renommes. Forges est un hourg célébre pour ses eaux minérales, situé vers la source de la riviére d'Andelle, à 4. à 5. lieues au nord-ouest de Gournay. Il y a un cours planté de 4. rangées d'arbres, qui conduit depuis les fontaines minérales jusqu'au couvent des Capucins. L'abbaye de Beaubec de l'ordre de Cîteaux en est à une demi lieue vers le nord.

Les autres abbayes du pays de Bray dans le diocése de Rouen, sont celles de Bival de filles du même ordre, à une lieue & demie au sud-est de Neuschâtel; de Bellozane située à 2. lieues au nordouest de Gournay, & de Lisse-Dieu située à la gauche de la riviére d'Andelle entre Rouen & Gournay, toutes deux reformées de l'ordre de Prémontré: on y voit encore Ville-Dieu commanderie Tome II.

fource & qui sépare le diocése de Rouen de Malte; les bourgs de Gaillesontaine, de celui de Beauvais pendant 6. lieues de- de Buchi & de la Ferté; les baronies de

### 3. Le Roumois;

Cette portion du diocéle de Rouen tire son nom du territoire de Rouen: Rothomagensis ager, dont elle occupe la partie méridionale. Elle s'étend à la gauche de la Seine entre cette riviere & celle de la Rille qui separe le diocése de Rouen de celui de Lisieux. Elle est d'une forme triangulaire: le côté qui s'étend le long de la Rille a environ 8. lieues communes de France d'étendue, celui qui est le long de la Seine en a plus de 20, à cause des sinuosités de ce seuve, & le troisième entre la Seine & la Rille en a 5. Elle contient une centaine de paroisses. Le pays est abondant en bleds & en fruits.

Quillebeuf, qu'Hubner confond avec Eibeuf, en est la capitale : elle est sur la gauche de la Seine vers son embouchure dans la mer à 7. lieues au dessus & au levant du Havre, qui est de l'autre côté: il y a siège d'amirauté. Elle a été torte; mais ses murailles sont rasées; ses rues s'élevent sur le penchant de la côte.

L'abbaye du Bec-Herluin située dans ce pays avec un bourg, à 8. lieues au fudouest de Rouen & à 3. au sud-est du Pontau de mer au confluent du Bec & de la Rille, est une des plus riches du royaume : le chœur de l'église est surtout remarquable par sa grandeur & sa beauté. Elle a été fondée vers l'an 1034, par le B. Herluin seigneur Danois son premier abbé: les religieux Bénédictins qui l'habitent ont été habillés de blanc, jusqu'à l'introduction de la réforme de S. Maur.

Elbeuf gros bourg avec titre de duché & pairie érigé en 1581, en faveur de la maison de Lorraine qui le possede, est situc sur la Seine à 4. lieues au dessus de Ddd

Rouen. Il est renommé par la manusacture de draps qu'on y sabrique: il est sur les limites du diocése d'Evreux; & des deux paroisses qu'il y a dans le bourg, l'une est de ce diocése, & l'autre de celui de Rouen.

Brionne a titre de comté: c'est une petite ville sur la Rille, qui appartient à la maison d'Harcourt. On voit encore dans le Roumois l'abbaye de Notre Dame de Corneville sur la Rille de Chanoines Réguliers; le prieuré de Saint Lo de Bourgachard, qui est un monastère ches d'une congrégation de Chanoines Réguliers; Mauni & la Londe qui ont titre de marquisat.; les baronies & châteaux de Bourg-Theroulde où il y a une collégiale; d'Annebaut, Asier, la Melleraye sur Seine, Infreville, &c.

### 4. Le Vezin.

C'est un ancien comté, qui tire son nom des Velocasses peuples de la Celtique qui l'habitoient. Il est borné à l'orient par l'Oise, au midi par le Seine & au couchant par les pays de Caux & de Bray: ce dernier le borne aussi au nord avec le Beauvoisis. On le distingue en Vexin François & en Vexin Normand. Le dernier sut cédé aux ducs de Normandie par le roi Louis d'Outremer & réuni à la couronne avec le reste de la Normandie sous Philippe Auguste. L'autre, dont nous parlerons ailleurs, dépend du gouvernement de l'Isse de France. Tout ce pays est beau & surpasse en fertilité celui de Caux.

Le Vexin Normand occupe la partie occidentale du pays & est séparé du Vexin François par la rivière d'Epte, qui le parcourt du nord au midi: il a 11. lieues d'étendue du midi au nord & 7. du levant au couchant. Sa principale ville est Gisors autresois capirale du bailliage de son nom, & aujourd'hui d'un duché &

pairie érigé en 1742. sous le nom de Gifors-Bellisse en faveur de Charles - Louis Auguste Marêchal de Bellisse. Cette ville qui n'est connue que depuis la sin du XI. siècle, est située sur l'Epre qui la partage: elle n'a qu'une paroisse qui est sort belle; mais elle a trois fauxbourgs & 7. communautés religieuses, elle est sort peuplée. Les vicomtés d'Andelli, de Vernon & de Lions avec le marquisat de Bissi dépendent du duché de Gisors.

Il y a 2. villes du nom d'Andeli, la grande & la petite, féparées l'une de l'autre par un chemin pavé, d'un quart de lieue; de là vient qu'on les appelle les Andelis. Le grand est situé dans un valon à 4. lieues au sud-ouest de Gisors. On y voit la collégiale de Notre-Dame, qui est paroissiale & d'une belle structure, une abbaye de Bénédictines, une seconde paroisse, & quelques autres maisons religieuses. Le perit Andeli est sur la Seine; il y a une paroisse & 2. maisons religieuses: il y a une célébre manusacture de draps aux Andelis.

Lions, petite ville à 5 lieues au nordouest de Gisors & à autant au sud-ouest de Gournay, donne son nom à une grande forêt qui l'environne, & dans laquelle on voit l'abbaye de Mortemer de l'ordre de Cîteaux. Le Tresor est une abbaye de filles du même ordre. A z. lieues au midi de Lions est le bourg & la baronie d'Ecouis, où Enguerrand de Marigni sonda une collégiale dans la paroisse, & où il a son tombeau. Etrepagni a aussi titre de baronie.

# G. 2. Diocese d'Evreux.

Il occupe la partie méridionale de la Haute Normandie ou de la Normandie Orientale, & est borné au nord par le pays Roumois & ensuite par la Seine, qui le borne aussi au levant, avec le gouvernement de l'Isle de France. Il a le Perche au midi & le diocése de Lisseux au couchant, dont il est séparé par la Rille. Il a environ 18. lieues d'étendue du sud-ouest au nord-est & 16. dans sa plus grande largeur du levant au couchant. On le partage en Campagne de Neuhourg, qui en occupe la partie septentrionale, & en Campagne de S. André qui s'étend dans la méridionale & comprend une partie du pays d'Ouche, dont nous parlerons ailleurs.

### 1. Campagne de Neubourg ou Partie Septentrionale du diocése d'Evreux.

EVREUX, sa ville capitale & du diocése, est située sur la rivière d'Iton, à 10. lieues au midi de Rouen. Elle est ancienne & a été la capitale des peuples Eburevices, dont elle prit le nom. On prétend qu'elle a eu des évêques dès le III. siécle. Sa cathédrale de la Vierge est un bâtiment magnifique dans toutes ses parties : le chapitre est composé de 7. dignités & 26. chanoines. Parmi les principales maisons religieuses est l'abbaye de S. Taurin de la congrégation de S. Maur & celle des Bénédictines de S. Sauveur. La ville quoique petite est fort bien batie & fort commerçante, furtout en draps, serges ou autres étosses de laine, en toiles & en grains. Il y a bailllage, fiége préfidial, vicomté, élection, grenier à sel & maîtrise des eaux & forêts.

Evreux a eu des comtes particuliers des Chanoinesses l'érigea en pairie en 1306.

Le ville de sommencement du XI. siècle: de S. Augustin. Il de S. Augustin. Il tional en 759. L'a de Paci fondée ver die, archevêque de Rouen, mort en 1037. tite ville de ce non en en est à 2. lieues ver XII. siècle, & Amauri de Montfort le céda en 1200. au roi Philippe-Auguste. Le roi Philippe le Bel le donna à Louis fon frère & l'érigea en pairie en 1306. Louis le transmit à Philippe le Ben roi minaire d'Eyreux.

de Navarre son fils, & à Charles le Mauvais son petit-fils. Charles le Noble arriere-petit-fils de Louis le céda en 1404. au roi Charles VI. Le roi Charles VII. le donna en 1426. à Jean Stuart seigneur d'Aubigni après la mort duquel il fut réuni à la couronne en 1435. Le roi Charles IX. l'en détacha en 1565, pour le donner au duc d'Alençon son frere, lequel étant mort en 1584. il fut réuni à la couronne, dont le roi Louis XIV. le détacha encore en 1651, pour le donner au duc de Bouillon, en échange de Sédan: ce duc fait souvent sa résidence à Navarre château qui en est à une petite lieue vers le midi, qui lui sert de maison de plaisance & qui est très-bien bâti. L'abbaye de la Noue de l'ordre de Cîteaux sur l'Iton est à une lieue & demie au sudouest d'Evreux.

Le diocése d'Evreux comprend 480. paroisles & 11. abbayes. Les lieux les plus remarquables de la partie septentrionale, après la capitale, sont, en commençant vers le levant, Vernon, ville située sur la rive gauche de la Seine à 6. lieues au sud-ouest de Gisors, & à 5. au levant d'Evreux, avec un château. Elle a appartenu autrefois à des seigneurs particuliers qui y ont fondé une collégiale & elle dépend aujourd'hui du duché de Gisors. Elle est bien peuplée: on y voir plusieurs communautés religieuses, entr'autres l'abbaye de S. Louis occupée par des Chanoinesses Hospitalieres de l'ordre de S. Augustin. Il s'y tint un concile national en 759. L'abbaye de Bénédictines de Paci fondée vers l'an 1620, dans la petite ville de ce nom sur la riviere d'Eure, en est à 2. lieues vers le sud-ouest : la Croix S. Leuffroi auprès de la riviere d'Eure à 3. lieues au dessous de Paci est une abbaye de l'ordre de S. Benoît, dont la mense conventuelle a été unie depuis peu au sé-

Dddij

Gaillon , à 3. lieues au nord-ouest de midi d'Harcourt a titre de comté.

Vernon & à une demi lieue à la gauche de la Seine, est un bourg, qui appartient any archevêques de Rouen, qui y ont une magnifique maifon de plaifance. Il y a une collegiale dans ce bourg; & à un quart de lieue au dessous du château est une Chartreuse bâtie dans la plaine, qui est une des plus riches & des plus belles de l'ordre. Leuviers perire ville firnée dans une plaine fertile für la riviere d'Eure

d 4. lieues au nord d'Evreux, est ausli du domaine des archevêques de Rouen. Elle a ritre de comté & contient mille feux , 4. fauxbourgs, 4. paroiffes, 4. communautés religioufes & une commanderie de Malre.

Pont de l'Arche, petite ville fituée fur la gauche de la Seine, à 3. lieues au midi de Rouen, & à 1. au nord de Louviers, d'Evreux font. tire fon nom d'un pont qu'il y a fur ce fleuve & qui est composé de 22, arches, Charles le Chauve est le fondateur de cetre ville, qui est très-importante par sa situation : il y a un château bien entretenu. fimé dans une ifle de la Seine. Il v a 2. maifons religienfes : & l'abbave de Bonnort de l'ordre de Circaux en est à une portée de moufauer.

Neubourg, gros bourg fitué dans une plaine ferrile à 4. à 5. lieues au nord-ouest d'Evreux, donne fon nom à la Campagne de Neubourg. Il y a un château & il a titre de marquifat : il y a une abbaye de Bénédictines fondée en 1648. La commanderie de Rénéville de l'ordre de Malte est dans le voifinage, Harcourt, à 2, lieues au nord-oueft de Neubourg est un bourg cheflieud'un comté érigé en 1 1 8. qui a donné fon nom a une ancienne maifon & qui corrient 20. paroiffes. Au pied du châreau est le prieuré conventuel de Notre-Dame du Pare de Chanoines Répuliers de la congrégation de Ste. Géneviève. Beau- riviere d'Eure, à 5. lieues au midi de Vermont le Roger fur la Rille à 2, lieues au non, 2 une abbave de la congrégation

2. Camparne de S. André.

Elle comprend la partie méridionale du diocéfe d'Evreux. Sa principale ville est Verneuil, située sur la petite riviere d'Aure qui sépare la Normandie du Perche, à 8. lieues au fud-ouest d'Evreux. Elle fut érioée en 1652, en duché & nairie éteinte en 1688. La ville est commercante en drapperies, en bonneteries &c. en grains. Sa principale paroiffe est celle de la Madelaine, où il v a une musique entretenue : il y en a 6. autres , avec l'abbaye de Bénédictines de S. Nicolas & une autre maifon religioufe. Il y a une élection qui contient 1 3 2. paroisses. Les autres lieux principaux de cette partie du diocéfe

L'Aigle, petite ville fur la droite de la Rille, & ancienne baronie, la première du duché d'Alencon, érigée en marquifat en 1650. Elle est bârie fur le penchant d'une colline; & le château feigneurialest bâti à la moderne : il y a 3. paroisses ... t. fauxbourgs & 2. maifons religienfes. A 2. lieues au levant de l'Aiele eft le monastére de la Chaise-Dien de l'ordre de-Fontevraud fondé en 1200.

A 4. lieues au dessus & au nord-estde l'Aigle, fur la droite de la Rille, est l'abbaye de Lire de la congrégation de S. Maur, avec un bourg, où il y a un monaftère de Bénédictines : celle de Conches de la même congregation est à 2. lieues de Lire vers le levant. Conches est aussi une petite ville dépendante du comté d'Evreux, qui a 2. paroisses & 2. fauxbourgs: il y a une élection qui comprend 761. paroiffes & qui dépend de la généraliré d'Alençon.

Ivri, bourg firué fur la gauche de la

est célébre par la victoire que le roi Henri IV. y remporta en 1590. A 3. lieues au midi fur la même riviere d'Eure est l'abbaye du Mesnil de l'Estrée de l'ordre de Cîteaux, dont la mense abbattale est unie à l'évêché de Quebec , & la conventuelle a été donnée avec les lieux réguliers à des religieuses du même ordre qui y ont une abbelle.

Damville est une châtellenie érigée en baronie en 1552, & en duché & pairie en 1610. en faveur de la maison de Monmorenci. La pairie ayant été éteinte, fut renouvellée en 1694, en faveur du comte de Toulouse. Bretenil, Tillers & Illers ont titre de comié.

# 9. 3. Diocese de Lisieux.

Il est borné au nord par l'Océan, au levant par la riviere de Rille qui le separe du Roumois & du diocése d'Evreux; au midi par la même riviere de Rille & celle d'Orne, qui le separent du diocése de Sées; & au couchant par la Dive qui le separe du diocése de Bayeux : son étendue du midi au nord est de 18. à 20. lieues & de 15. à 16. du levant au couchant. La riviere de Touque qui le parcourt depuis sa source du midi au nord jusqu'à son embouchure dans la mer, le divise en partie orientale & occidentale. Cette derniere contient le pays d'Auge; l'autre renferme le Lieuvin au nord-& le pays d'Onche au midi.

### 1. Le Lieuviu.

Ce pays prend son nom des Lexovii peuples Gaulois qui l'ont habité: il est des manufactures d'étoffes.

Lisieux, en est la capitale & de tout le diocése : elle est située sur la droite de la riviere de Touque à 6. lieues de son em-

de S. Maut fondée au XI. siécle. Ce bourg bouchure dans la mer & à 16. au sudouest de Rouen, partie sur un côteau, &: partie dans une belle valée où il y a d'excellens pâturages, à la jonction de la riviere d'Orbec qui la traverse, avec la Touque. La ville est considérable & contient 2700. feux sans compter ses quatre fauxbourgs. Elle a titre de comté, unià l'évêché. La cathédrale de S. Pierre est ancienne & affez belle : fon chapitre consiste en 11. dignités, 36. chanoines & plusieurs autres bénésiciers. Il y a plusieurs maisons religieuses, dont les principalessont celles des Dominicains & des Mathurins ou Trinitaires, les Eudistes ont le collége. Notre-Dame du Pré est une abbaye royale de Bénédictines très-consdérable fondée au XI. siècle: l'église en est magnifique. Le diocéfe de Lisieux comprend 8. abbayes & 580. paroifles partagées en 4. archidiaconés.

> Les autres villes plus considérables du Lieuvin font.

Bernay, sur la Carentone, à 6. lieues au sud-est de Lisieux & à 12. au sud-ouest de Rouen. Elle a titre de comté avec un bailliage & une élection. L'églife de Notre-Dame, qui est celle de l'abbaye de Bénédictins de la congrégation de S. Maur, est la principale: elle est grande & belle. Il y a 2. paroisses soit dans la ville soit dans les fauxbourgs & plusieurs maisons religicules.

Pontau de Mer, à la gauche de la Rila le, à 2. lieues de l'embouchure de cette riviere dans la mer & à 6. au nord-est de Lisieux. Elle a une élection, qui contient 159. paroisses : elle est située au pied d'une montagne environnée de prairies; la riviere la separe du diocése de Rouen. abondant en grains; il y a des mines & Il y a de belles rues, plusieurs places publiques, 2. paroisses & 4. maisons religieuses : il y a de plus 2. autres paroisses & 2. autres maisons religieuses dans les tauxbourgs.

Digitized by Google

Préaux, Pratellum en Latin, à demi lieue au midi de Pontau-de-Mer, a 1. abbayes de l'orde de S. Benoît, une d'hommes de la congrégation de S. Maur & l'autre de filles: la première est fous le nom de S. Pierre & l'autre fous celui de S. Léger: leur fondation est du XI. siècle.

Honfleur, ville située sur la rive gauche de la Seine, à 6. lieues au nord de Lisseux, à l'embouchure de ce sleuve dans la met. Il y a un bon port & un siège d'amirauté. La riviere, qui en cet endroit a 3. lieues d'étendue, la separe du Havre: la ville est ouverte. On y compte 12000. habitans, 2. paroisses, qui ont chacune leur succussale & 3. ou 4. maisons religieuses. Elle dépend du bailliage d'Auge.

Cormeille, bourg situé à 3 lieues au nordest de Lisieux sur la riviere de Calone; il y a 2. paroisses, & tout auprès est l'abbaye de S. Pierre de Bénédictins non résormés. Grêtain est une autre abbaye de Bénédictins non résormés, sur la côte, à une lieue & demie au levant de Honsseur : elle sut sondée au XI. siècle. Orbes a ritre de vicomté & Maillos celui de marquisat depuis l'an 1693.

# 2. Le Pays d'Ouche.

Ce pays, nommé Pagus Uticensis en Latin, du nom d'une forêt, comprend la partie occidentale du diocése d'Evreux & l'orientale de celui de Lisieux vers le midi: mais on n'en marque pas bien les limites. Il produir des grains, du bois à brûler & on y trouve des mines de ser. Il s'étend entre les rivieres de Rille & de Touque & est traversé par celle de Carentone qui separe les diocéses d'Evreux & de Lisieux.

S. Evron, bourg situé vers la source de la riviere de Carentone, dans la soret d'Ouche, en est le lieu le plus remaraquable : il est situé à 10. lieues de Lissieux vers le sud est & illustré par une abbaye riche & célébre fondée au VI. siècle, qui lui a donné l'origine, & qu'on nommoit ancienement Uticum, du nom de la forêt. Elle a pris ensuite le nom de S. Evroul son premier abbé & est de la congrégation de S. Maur; l'église bâtie en croix en est grande & propre.

## 3. Le Pays d'Auge.

On nomme ce pays en Latin Algia ? il est separé au levant du Lieuvin & du pays d'Ouche par la riviere de Touque. La Campagne de Caen & la Dille le bornent au couchant, il a l'Océan au nord & les pays d'Houlme & d'Ouche au midi. Suivant la carre de la Normandie de Guillaume de Lisse de l'an 1716, il a 16, lieues communes de France du midi au nord & la moitié moins du levant au couchant. Il est fertile en bled & en pâturages : il y a une grande quantité de pommiers & on y éleve beaucoup de chevaux : ce pays prend fon nom d'une forêt, qui étoit trèsétendue : il dépend pour le spirituel des diocéles de Lisieux & de Sées: & il y a quelques paroisses qui sont de celui de Bayeux II y en a en tout 138. qui composent une élection : on y voit plusieurs bourgs & gros villages, & il est fort peuplé. Il a été anciennement possedé par des vicomtes.

Pont l'Evêque est la seule ville du pays, & cest-là où est le siège du bailliage, de la vicomté, de l'élection & de la maîtrise des eaux & sorêts. Elle est située sur la Touque à 1. lieues de son embouchure dans la mer: il y a un monastère de Dominicaines. S. Sauveur sur Dive & Touque sont 2. petits ports de mer. Ste. Barbe est un prieuré conventuel de Cha-

noines Réguliers & Beaumont une autre de Bénédictins de la congrégation de S. Maur, qui y ont un collège établi par feu M. le duc d'Orléans patron du prieuré, dont il a fait unir la mense priorale à la conventuelle, à condition d'entretenir pour les études 6. jeunes gentilshommes qu'il nomme. Beaumont est à une lieue au couchant de Pont l'Evêque. Beuvron a titre de marquisat. Saint Pierre sur Dive est un bourg avec une abbaye de Bénédictins de la congrégation de S. Maur, fondée au XI. siècle : elle est du diocése de Sées & firuée sur la droite de la Dive, à 6. lieues au sud-ouest de Lisieux : l'église est belle. Silli aussi dans le diocése de Sées est une al baye de Prémontrés reformés. Valricher abbaye régulière & reformée de l'ordre de Cîreaux est du diocése de Bayeux. Hiemes dans le diocése de Sées, est un bourg situé à l'extrémité du pays d'Auge vers le midi, qui a été autrefois chef lieu d'un pays de grande étendue : on l'appelle Oximus ou Oximum en Latin. Il y a un prieuré de Bénédictines fondé en 1629. le comté de Hiemes ou le Hiemois comprend aujourd'hui 2. archidiaconés qui en portent le nom. Le premier est du diocése de Sées & contient 166. paroisses, partagées en 5. doyenés. L'autre est dans le diocése de Bayeux, & renferme 146. paroisses divifées en 3. doyenés.

### II. BASSE NORMANDIE.

Elle occupe la partie occidentale de la province & est partagée en 4. diocéfes, qui sont ceux de Bayeux, Sées, Avranches & Contances.

# 6. 1. Diocése de Bayenz.

Il est borné au nord par l'Océan; au levant par le pays d'Auge, dont il est se-

paré par la Dive; au midi par celui d'Houlmes; & au couchant par le Contantin, dont il est separé par la riviere de Vire: il a environ 18. lieues d'étendue du midi au nord & à peu près autant du levant au couchant: la riviere d'Orne qui le parcourt du midi au nord jusqu'à son embouchure dans la mer, le divise en partie orientale & occidentale : la première comprend ce qu'on appelle la Campagne de Caen & l'autre est subdivisée en pays Bessin au nord, & Bocage au midi; ce qui nous sournira 3. asticles.

## t. Campagne de Caen-

Elle s'étend entre la riviete de Dive qui la borne au levant & celle d'Orne qui la borne au couchant. Son étendue du midi au nord & à l'Océan est de 12. lieues, & de 7. du levant au couchant.

CAEN, qui lui donne le nom, en est la capitale & de la Basse Normandie. Elle est située dans une belle campagne sur la riviere d'Orne, qui y reçoit l'Odon, au 49. degré 10. m. de latitude, & au 17. 15. m. de latitude, à 3. lieues au midi de l'embouchure de l'Orne, dans un valon entre 2. prairies, terminées par 1. côteaux, où elle a 2. tauxbourgs. Son nom Larin est Cadomum, elle ne paroît pas fort ancienne; mais elle est grande, belle, riche, bien peuplée & fort marchande, parce que la marée y amene les plus gros vaisseaux. On y compte environ 40000, habitans, qui passent pour spirituels; & en effet cette ville a produit plusieurs personnages célébres qui se sont distingués dans la litterature.

La ville de Caen est considérable par les divers tribunaux qui y sont établis; surtout par l'intendance & le bureau des finances & des trésoriers de France;

cette généralité contient 9. élections; il y a auffi bailliage, préfidial, prévôté, vicomté, chambre des monnoyes, élection, & amirauté. Le corps de ville est composé d'un maire & de 6. échevins; université fondée en 1431. par Henri IV. roi d'Angleterre, qui n'y établit que la faculté de l'un & l'autre droit : on y ajouta depuis les trois autres. Le roi Charles VII. ayant conquis la Normanl'université de Caen est aujourd'hui une des plus célébres du royaume. L'évêque de Bayeux en est chancelier. Outre le de Monmorenci, en duché en 1700, avec collège des Jéfuites, qui ne font apprépés arts, il y en a dans cette université 2, ou a. aurres, où il v a exercice public. Il Maréchal de France,

y a aussi une académie de belles lettres établie en 1705, par lettres patentes.

fone

seprentrionale dépend du premier & la teaux en est à autant au nord-ouelle. méridionale de l'autre.

1. On voir dans la première , outre la ville de Caen , l'abbave de Fontenar fituée sur la droite de l'Orne à 2, petites lieues au midi & au-dessus de Caen : elle a été unie depuis peu à la congrégation mais elle tire son principal lustre de son de S. Maur; celle de Troarn de Bénédictins non-réformés qui est riche & située à la cauche de la riviere de Dive. à environ 3. lieues au nord-ouest de Caen; & celle du Val auprès du bourg de Turi . de Chanoines Réguliers située à la droire die confirma cette fondation en 1452. & de l'Orne à 5. lieues au deffus & au midi de Caen. Turi est une baronie érigée en marquifar en 1578 en faveur de la maifon plusieurs terres, & en pairie en 1709. à l'université que pour la faculté des sous le nom d'Harcourt Benuron en faveur de Henri d'Harcourt marquis de Beuvron.

2. Falaise est la principale ville de la campagne de Caen qui dépend du dio-On compte 12, paroiffes, dont l'une cése de Sées. Elle est située sur la riviere est collégiale, dans Caen : ses principaux d'Ante à 9. lieues au nord-ouest de Sées édifices facrés sont l'abbaye de S. Etsenne & à 7. au sud-est de Caen : elle est londe la congrégation de S. Maur fondée ri- que & étroite & défendue par un châchement au XL fiécle par Guillaume le teau, affis fur un roc, qui a donné la naif-Conquerant duc de Normandie & roi fance à Guillaume le Conquerant duc d'Angleterre & rebâtic magnifiquement à de Normandie & roi d'Angleterre. Elle a neuf; & celle de Bénédictines de la Tri- 2. paroisses & quelques communautés resite fondée par Methilde femme de ce ligieuses. C'est dans un de ses fauxbourgs prince. On y voit 9. maisons religieu- nommé Guibrai, que se rient le 16. d'Août les d'hommes sans compter le collége des une des plus fameuses foires du toyaume, Jéfuires & la maifon de l'Oratoire & 7. qui est franche, Les religieux de l'ordre de filles : les Chanoines Réguliers desfer- de Prémontré ont l'abbave de S. Jean went l'hôpiral. La ville est défendue par dans ce fauxbourg, où il y a un couvent un château qui la domine. Parmi les au- d'Ursulines. Il y a une élection à Falaise, tres édifices est le palais de l'évêque de qui comprend 246, paroisses. S. André en Bayeux, le nouveau bâtiment & le col- Gouffer abbaye de l'ordre de Cîreaux est lége de l'université, l'hôtel-de-ville, & à une liene au fud-est de Falaise, & le mola place royale environnée de belles mai- nastère de Bénédictines de Vignats fondé en 1130, & érigé en abbave en 1616. La campagne de Caen s'érend dans les à une lieue & demie au fud-est : celle de diocéses de Bayeux & de Sées : la parrie Viller-Canivet de filles de l'ordre de CI-

## 2. Le Beffin.

Ce pays occupe la partie septentrionale, le si de l'occidentale du diocése de Bayeux, & conest séparée de la méridionale, à ce qu'il Cae paroît, par un grand chemin qui va de Caen à S. Lo & à Coutances. Il comprend l'élection de Bayeux partagée en 9. sergenteries, & s'étend entre l'Orne qui le borne au levant, la riviere de Vire qu'il a au couchant & l'Océan qui le borne au nord. chai

BAYEUX sa capitale est située sur la riviere d'Aure, à deux lieues de la côte & à 5. au nord-ouest de Caen : elle est défendue par un châreau;& on y compte 17. paroisses en y comprenant les fauxbourgs; mais elle n'est pas fort peuplée. La cathédrale de la Vierge est une des plus belles & des plus grandes de la province : son chapitre est composé de 11. dignités, de 49. chanoines & de 24. autres bénéficiers. Les principales communautés religieuses sont le prieuré conventuel de S. Vigor de la congrénation de S. Maur, le collège des Jésuites, & l'abbaye de Bénédictines de la Trinité, dont l'abbesse a jurisdiction sur 4. paroisses. Le diocése en contient 611. partagées en 4. archidiaconés, & 15. abbayes, 12. d'hommes & 3. de filles.

Les lieux les plus remarquables du Bessin sont Isigni gros bourg situé à 5. lieues de Bayeux vers le nord-ouest, à l'embouchure de la riviere d'Aure dans le Grand Vay, qui est un golfe de la Manche, avec un petit port de mer & un siège d'amirauté; Cerisi abbaye de la congrégation de Saint Maur sondée au XI. siècle & située à 4. lieues au sud-ouest de Bayeux; Longues, auprès de la côte à 2. lieues au nord de Bayeux, abbaye de Bénédictins non résormés; Barberi sur la riviere d'Aise abbaye ségulière & résormée de l'ordre de Cîteaux; S. Martin de Mondée, Monssie en Latin, Ardenne & Belle-Etoile abbayes re-

Tome II.

formées de l'ordre de Prémontré: la première, qui est régulière, est située à deux lieues au midi de Bayeux & dépend pour le spirituel du diocése de Lisseux: la seconde est à demi lieue au nord-ouest de Caen; Cordrillon abbaye de Bénédictines, &c.

### 3. Le Bocage.

Il est situé au midi du Bessin, entre l'Orne au levant & la riviere de Vire au couchant; & il est separé au midi du pays de Houlme par la riviere de Noireau. Vire en est la principale ville : elle est située fur la droite de la riviere de son nom, qui separe le diocése de Bayeux de celui de Courances, à 11. lieues au sud-ouest de Bayeux. Ses habitans passent pour subtils & pour les plus rusés des Bas Normans : on leur attribue l'invention des Vandevilles, par corruption de Vaux de Vire. Il y a 5. communautés religieuses, une commanderie de Malte, une vicomté, une maîtrise des eaux & forêts, & une élection qui comprend 184. paroifles. Elle fait un commerce considérable de ses manufactures de drapperie. On y compte 8000. commumians.

On voit aussi dans ce pays, Terignis gros bourg situé à 5. lieues au nord de Vire: il a titre de comté à la maison de Govion-Matignon, qui y a un fort beau château: il y a une abbaye reformée de l'ordre de Cîteaux, & un monastère de silles du même ordre. Aunay à 5. lieues au levant de Terigni est une autre abbaye réformée du même ordre. Tinchebray, où il y a 2. paroisses, est le lieu le plus méridional du Bocage.

# S. 2. Diocese de Seez.

On lui donne 24. lieues d'étendue du levant d'Hyver au couchant d'Eté & dix lieues dans sa plus grande largeur. Il s'é-E e e Houlmes.

tend dans la parcie la plus méridionale de Le roi Louis XIV. le donna en apanage la Normandie , & comprend une partie du Perche: il est borne au nord par ceux de Bayeux & de Lifieux ; au levant par ce dernier ; au midi par ceux de Chartres & du Mans, & an couchant par ceux d'Avranches & de Bayeux. Outre une partie du pays d'Auge & de la Campagne de Caen qu'il renferme & dont on a déja parlé, il est parragé, par rapport à la Normandie, en deux principales parties, qui font la Campagne d'Alençon & le pays

#### 1. Lat Campagne d'Alençon.

Cette partie de la Normandie est entica rement du diocése de Séez, excepté vers le couchant, où il y a quelques paroiffes qui font du diocéfe du Mans.

ALENÇON sa capitale, passe pour la troifieme ville de la Normandie : elle est siruée sur la droite de la riviere de Sarte, mui en cet endroit sépare le diocése de Séez de celui du Mans, au 48. degré 25. m. de latitude & au 17. 45. m. de longitude, dans une valte campagne fertile & abondante. Ce n'étoit dans son origine mi'nn fimple chareau qui appartenoit à la maifon de Bellefme dans le Perche, depuis le milieu du X. fiecle & qui paffa par femmes vers la fin du XI. fous le titre de comré, dans celle de Montgommeri. Le toi Philippe - Auguste l'ayant acquis en 1210. le roi S. Louis fon perit-fils en difposa en 1268, en faveur de Pierre son fils more fans postérité en 1283. Le roi Philine le Bel en disposa dix ans après en faveur de Charles comte de Valois son frere : il passa à sa postérité & fut érigé en pairie en 1216. & en duché & pairie en 1414. Il fut réuni à la couronne en 1525. Be pelledé par François frere du roi Char-Zes IX. depuis l'an 1566, jusqu'en 1584. ou'il fur de nouveau réuni à la couronne.

en 1710, à Charles duc de Berri son petitfils & il fut reuni 4. ans après par sa mort à la couronne.

La ville d'Alencon est affez, bien bâcie & il v a de belles rues : la paroule de Notre-Dame, la seule de la ville, est un assez bel édifice & on y voit les tombeaux de plusieurs ducs d'Alençon ; elle a une succursale dans la ville. De l'autre côté de la Sarre est le fauxbourg de Montfort, qui dépend pour le spirituel du diocése du Mans, & où il y a une autre paroisse & un monaftère de Bénédichines. Les Jésuites ont un collége à Alençon & il y a plufigures autres mailons religienfes. On y fabrique de belles toiles & de belles dentelles.

Il y a une Intendance on généralité avec un bureau de tréforiers de France, qui a 9. élections dans fon reffort. Il y a encore bailliage , présidial , vicomre , maîtrise des eaux & forêts, &c.

Séez, ville capitale du diocèse de son nom, est lituée fur l'Orne vers la fource à 4. lieues au nord-est d'Alençon : elle est peu considérable, n'a point de jurisdiction , & dépend en partie du domaine du comté d'Alençon & en partie de celui de fon évêque. La cathédrale des SS. Gervais & Prothais, est également peu considérable par son édifice. Le chapitre , qui a été autrefois régulier de l'ordre de S. Augusrin , & qui a été fécularifé en 1947. eft composé de 8. dignités, 16. chanoines,. 4. demi prébendés & quelques chape ains. . Il ya s. paroiffes dans la ville ; l'abbaye régulière de S. Marrin de la congrégation de S. Maur, un couvent de Cordeliers,

Le diocéfe de Séez comprend 497. paroiffes parragées en ré. doyenés; dont 3. font dans le Perche, fons le parlement de Paris; 6. abbayes d'hommes, 4. de filles, fix villes , vingt bourgs , &c. Effey bourg où il y a une abbaye de filles de l'ordre de Cîteaux, Bonmoutin bourg fitué à la fource de la riviere d'Iton, Frenaux & Burfard Commanderies de Malte font les principaux lieux de la campagne d'Alençon.

### 2. Le Houlmes.

Ce pays dépend de trois differens diocéses; sçavoir de Séez, de Bayeux & du Mans.

1. La partie qui dépend du diocése de Séez est la plus considérable & s'étend vers le nord & le levant, elle 2 pour capitale

Argentan située sur une hauteur au bord de la riviere d'Orne, au milieu d'une plaine sertile, à 8. lieues d'Alençon vers le nord. Elle a 4. sauxbourgs, quelques places publiques, plusieurs belles rues & des maisons assez bien bâties: il y a plusieurs églises & maisons religieuses, siège de bailliage, vicomté, élection, maîtrise des eaux & forêts, &c. L'abbaye de Bénédictines d'Almenesches en est à deux lieues vers le sud-est. Caronges gros bourg a titre de comté avec un très-beau château. La chapelle est desservie par une collégiale.

2. La partie du pays de Houlmes qui dépend pour le spirituel du diocése de

Bayeux n'a rien de confidérable.

Mans contient le doyené de Passais, dont la principale ville est Domfront située à 12. lieues d'Alençon vers le nord-ouest avec tirre de comté sur la Mayenne, bâtie sur une roche. Elle a un siège de vicomté, de châtellenie & d'élection qui comprend 45. paroisses. Elle a dépendu du comté de Bellesme, & ensuite du duché d'Alençon. L'abbaye de Lonsai sondée au XI. siècle, de la congrégation de S. Maur, en est à 2. lieues vers le nord-ouest.

# 5. 3. Diocése d'Avranches.

Ce diocése, qu'on appelle l'Avranchin, 2

environ douze lieues du levant au couchant & 8. du midi au nord: il est borné au nord par celui de Coutances, au levant par le pays d'Houlmes, au midi par le Maine & la Brétagne & au couchant par l'Océan. Il a été anciennement la demeure des anciens peuples Gaulois nommés Abrincates; l'air y est doux & temperé. Les hommes y sont polis, braves & adroits : on n'y recueille pas beaucoup de bled; & il n'y a pas de manusactures. Sa capitale est

AVRANCHES, ancienne ville, située sur une petite colline, dont le pied est baigné par la riviere de Sée, à demi lieue de la côte occidentale de la Normandie, au 48. degré 41. m. de latitude & au 16. 10. m. de longitude. Elle est petite, mais assez belle & défendue par un château : elle a trois fauxbourgs bien peuples. La cathédrale de S. André a un chapitre composé de,6. dignités & 25. chanoines. Il y a 3. paroisses & quelques maisons religieuses, entr'autres le prieuré de Bénédictines de Monteux dans un des fauxbourgs où il a été transféré: il y a bailliage & élection. C'est un ancien titre de vicomté que Robert de Praére céda à S. Louis, & dont Charles III. roi de Navarre céda les droits en 1404. à Charles VI. roi de France. Le diocése n'a que 180, paroilles.

Les lieux les plus remarquables de l'A-

vranchin sont

Le Mont S. Michel situé à trois lieues au sud-ouest d'Avranches, sur les frontiéres de la Brétagne. Il y a une abbaye célébre de la congrégation de S. Maur sondée au commencement du VIII. S. où il y a un grand pélerinage & un château. Sa situation est sur un rocher, au milieu d'une grande greve que la mer couvre de son restux: de sorte que pour y arriver, il saut prendre l'intervalle des marées, qui arrivent deux sois en 24. heures, autrement on court risque de sa vie. L'abbaye, l'épec ij

glise avec le trésor & les reliques qu'on y conserve, meritent la curiosité des étrangers, aussi bien que la machine propre à élever du bas du rocher ce qu'on y aporte par mer. Les bourgeois en sont la garde ordinaire, & en tems de guerre on y met quelques troupes en garnison. C'est l'abbé qui est gouverneur de cette sorteresse; & en son absence, c'est le prieur à qui on aporte tous les soirs les cless. Les voyageurs en entrant dans cette ville, sont obligés de laisser à la première porte leurs armes quelles qu'elles soient. L'ordre militaire de S. Michel y sut sondé par le roi Louis XI.

Mortain, ou Moritolium en Latin, est une petite ville environnée de toutes parts de rochers escarpés & située à 7. lieues au levant d'Avranches. Elle a une paroisse qui a une collégiale avec un chapitre nombreux & deux annexes qui contiennent en rout 1300. familles. Il y a bailliage, vicomté, élection & maîtrife des eaux & forêts. Le terrain de cette élection est fort inégal & peu fertile. Mortain a titre de comté depuis le XI. siècle : il a été possedé par de grands seigneurs, & il appartient aujourd'hui au duc d'Orléans de la succession de Mademoiselle. L'abbaye des Blanshes de filles de l'ordre de Citeaux en est voifine.

Savigni, à 3. lieues au midi de Mortain fur les frontières de la Brétagne & du Maine, est une abbaye réformée de religieux du même ordre.

Pontorson petite ville sur la riviere de Coësnon à 4. lieues au sud-ouest d'Avranches sur les frontières de la Brétagne; elle est démantelée.

La Luzerne sur les frontières du diocése de Coutances à 2. lieues au nord-ouest d'Avranches, abbaye réguliere & réformée de Prémontré avec un bourg.

Montmorel a une abbaye de Chanoines Réguliers.

## 5. 4. Diocése de Coutances.

On l'appelle le Cotantin, de Coutances sa capitale: c'est une presqu'isse environnée de la mer Océane au couchant, au nord & en partie au levant, La riviere de Vire le separe du Bessin & du Bocage dans le reste de la partie qui regarde le levant; & il a le diocése d'Avranches au midi: sa longueur du midi au nord est de 24. lieues; & sa plus grande largeur du levant au couchant de dix lieues. Le climat en est froid & humide; & le pays est fort inégal. Il y a des cantons qui abondent en pâturages, & on y éleve des chevaux qui sont estimés: on vante aussi beaucoup les lapins du Cotantin.

Coutances, sa capitale, est située sur une montagne qui s'applanit insensiblemen, à 9. lieues au nord d'Avranches & à deux de la côte occidentale de la Normandie. Elle est sans murailles depuis que le roi Louis XI. la fit démanteler pour la punir de ce qu'elle avoit pris avec trop de chaleur le parti du prince Charles son frere. Sa Cathédrale de Notre-Dame est une église magnifique accompagnée de trois belles tours. Le chapitre est composé de 8. dignités, 33. chanoines, 16. vicaires du chœur, 4. chapelains & 14. chantres. L'église paroissiale de S. Pierre est un beau morceau d'architecture : elle est de figure octogone. L'églife de S. Nicolas est aussi fort bien bâtie. Les Bénédictines y ont l'abbaye de Notre-Dame des Anges, dont la communauté est fort nombreuse, dans le fauxbourg qui est grand : il y a 4. autres communautés religieuses dans la ville. Le collége est gouverné par des prêtres séculiers. Il y a une commanderie d'hospitaliers de l'ordre du S. Esprit de Montpellier. Coutances a des sièges de vicomté, bailliage, présidial, amirauté & maîtrise des caux & forêts.

45

Le diocése comprend & villes, un grand Elle sur ruinée en 1346. & le port s'est

mombre de gros bourgs & 550, parbilles rempli. partagées en 4. archidiaconés. Ses prin-

cipales villes font

S. Le qui est du diocése de Courances, quoiqu'elle soit à la droite de la Vire, à 6. lieues de Coutances vers le levant : elle doit son origine à une église & abbaye dédiée sous l'invocation de S. Lo (Laudus) évêque de Coutances, qui vivoit au VI. siécle : elle est aujourd'hui desservie par une communauté de Chanoines Réguliers qui desservent les 3. paroisses de la ville. Il y a encore une paroisse séculière dans un des fauxbourgs & quelques communautés religieuses. Il y avoit autrefois beaucoup de Religionaires dans cette ville, qui a environ 6000. habitans: elle appartient à la maison de Matignon par échange avec l'évêque de Courances: elle est assez commerçante & il y a des manufactures d'étoffes. Il y avoit autrefois un siège de bailliage & de présidial qui a été transféré à Coutances; & un hôtel de monnoyes, qui a été transferé à Caen: l'élection de S. Lo comprend 300, paroifles.

Cherbourg, ville maritime, située sur la côte septentrionale de la Normandie à 14. lieues au nord de Coutances. Elle n'est connue que depuis le XI. siècle : les Chanoines Réguliers de S. Augustin y ont une abbaye qu'on appelle le Vau : le port est petit. Il y a bailliage & amirauté.

Carentan petite ville, située à 7. lieues au nord-est de Coutances : il y a élection & siège de vicomté. On y compte 540.

feux. L'air y est mal sain-

Granville, ville maritime, à 7. lieues au sud-ouest de Coutances, a un port de mer : elle ne fut bâtie qu'au XV. siècle.

Barfleur étoit autrefois une belle ville fur la côte Orientale, où elle avoit un bon port, à 5. lieues au levant de Cherbourg.

La Houque ou Hogue, est un cap avec un port de mer & un hameau firués à la pointe la plus septentrionale des côtes de la Notmandie, à 5 lieues au nord-ouest de Cherbourg. La rade en est admirable : il y a une tour où on tient garnison. Ce lieu est mémorable par la défaite du maréchal de Tourville, en 1692, dans le combat naval que les Anglois lui livrerent.

S. Sauveur le Vicomte, petite ville située de la congrégation de Sainte Génevieve dans les marais, à trois lieues au nord de Courances & à 4. de la côte. Il y a une abbaye de Bénédictins non réformés fondée au XI. siècle de même qu'à Montebourg & à S. Sever. Cette derniere abbaye fondée au VI. fiécle est dans un bourg qui a 1 200. habitans & qui est situé à 8. lieues au sud-est de Coutances : dans la forêr voifine, il y a un monastère de Camaldu-

> L'abbaye de Montebourg n'est pas éloignée de Valogne petite ville située à 3. ou 4. lieues au fud-est de Cherbourg. Il y a deux paroisses, une abbaye de Bénédictines, une collégiale, quelques autres couvens, bailliage, vicomté, élection & maitrife des eaux & forêts.

> Ville-Dien bourg situé à 6. lieues aus sud-est de Courances est considérable & riche par une manufacture de poclons ou chauderons qu'on y a établie. Il y a une

commanderie de Malte.

Lessay bourg sur la côte occidentale visà-vis de l'isle de Gersey à 4. lieues au nordouest de Courances, a une abbaye de la congrégation de S. Maur fondée au XI. siècle. Celle d'Hambie du même ordre & non réformée, est dans un bourg situé à 3. lieues au sud-ouest de Courances : il y a un château bâti fur la hauteur d'un rocher. Isle & Blanchelande abbayes régulieres; la première de Chanoines Réguliers & l'autre de Prémontrés. Canisi, Marigue

& les Pieux ont titre de marquisat; Brehal, Periers, le Houmet, Landelle, Varenguebec & Magneville celui de baronie.

Gerser ou Jersey est une iste dans la Manche ou mer Britannique, à 7. lieues au couchant de la côte du Cotantin. Elle dépendoit autrefois pour le spirituel de l'évêque de Coutances; mais présentement & le spirituel & le remporel sont de la dépendance du comté de Hamshire en Ande circuit : ceux du pays lui en donnent moins. Elle a deux villes, S. Elier & S. Aubin, deux châteaux, le vieux château & l'Islet, douze paroisses, douze jurés & 7. assesseurs. Son grand commerce est en bas d'estame. On y compte environ 35000. habitans, les Anglois y ont introduit la religion Protestante : le terroir est fertile, les habitans s'appliquent à la contrebande.

L'isle de Gernsey, Guernesey ou Garnesey est à c. lieues au nord-ouest de Jersey. Il y a dix paroisses, un port qui peut conrenir un grand nombre de vaisseaux, & la petite ville de S. Pierre. Cette isle ne produit aucun animal qui foit venimeux:la nature l'a fortifiée d'un rempart de rochers, entre lesquels on trouve la Pierre d'Emeril dont les orfévres se servent pour nettoyer leurs pierreries, & les vitriers pour tailler le Fort, à qui Charles le Chauve donna en leur verre. Son terroir est moins fertile 861, le duché ou gouvernement de France; que celui de Gersey; mais le commerce, c'est-à-dire du pays situé entre la Seine & auquel la commodité de ses ports contri- la Loire, pour le garder contre les Norbue beaucoup, la rend plus riche. Elle a mans & les autres ennemis de l'Etat. Ro-30. milles de long & étoit anciennement du diocéfe d'Avranches.

Ces deux isses étoient de la dépendance du duché de Normandie, lorsque Henri I. roi d'Angleterre les conquit fur Robert duc de Normandie son frere au commencement du XII. siècle. La plupatt des ha- chef de la race des rois Capétiens, qui en bitans sont originaires de Normandie; & montant sur le trône en 987, unit le duon y parle un François corrompu : ils professent la religion Protestante ou Anglicane.

III.

## L'ISLE DE FRANCE.

On comprend sous ce nom la partie du royaume située entre le 48. degré de latitude & le 49. 40. m. & entre le 19. & le 21. 50. m. de longitude; en sorte qu'elle a environ 45. lieues d'étendue du midi au nord, & 38. du levant au couchant.

Elle est bornée au nord par la Picardie, gleterre. Selon les Anglois, elle a 7. lieues au levant par la Champagne & par la Brie, au midi par l'Orléanois & le pays Chartrain & au couchant par la Normandie. On lui a donné le nom de l'Isle de France, parce qu'elle étoit autrefois bornée, comme dans une isle par la Seine, la Marne, l'Oise, l'Aisne & l'Ourque qui l'arrosent : mais elle a aujourd'hui beaucoup

plus d'étendue.

Ce pays fut habité anciennement par les Parifiens & les Meldes renfermés dans la Celtique; & par les Bellovaces, les Sylvanectes & les Sueffiones qui appartenoient à la Belgique. Après que le roi Clovis en eut fait la conquête sur les Romains, Paris, qui en est la capitale, le fut du royaume de Neustrie : cette ville eutensuite des comtes particuliers ou gouverneurs, depuis la fin du VII. siècle jusques à Robert bert transmit le duché de France avec le comté de Paris à ses deux fils Eudes & Robert H. qui furent élus fuccessivement rois de France. Robert fut pere de Hugues le Grand, duc de France, comte de Paris & d'Otléans, pere de Hugues Capet ché de France & le comté de Paris à la couronne.

L'Isle de France est un des plus beaux

mys du royaume & de l'Europe; l'air y est voit pas que les rois de la seconde race: temperé & le terroir fertile en grains, en ayent résidé à Paris; mais comme elle vins & en fruits, & abondant en toutes les étoit la capitale du domaine des ducs de choses nécessaires à la vie : elle compose France qui monterent sur le trône & qui deux gouvernemens separés, qui sont ceux de Paris & de l'Iste de France.

### I. GOUVERNEMENT DE PARIS.

On comprend dans ce gouvernement, administre par un gouverneur & par un lieutenant général , 1°. La Ville de Paris, 2°. La Banlieue. 3°. La Prévôté. 4°. La Visomté.

## 6. 1. La Ville de Paris.

ces qui y fleurissent.

on Lutere & la capitale des peuples Pari- d'un 13e. en grandeur. fleus, dont elle prit ensuite le nom, lorsque César en sit la conquête. Elle étoit alors rentermée dans l'iffe qui garde le nom de Cité; & ce général, pour la tenir en bride, fit construire deux forts à l'endroit où sont le grand & le petit Châtelet. Dempereur Julien l'Apostat ayant eu le gouvernement des Gaules, établit sa principale résidence à Paris; & on y voit encore dans la rue de la Harpe, des restes du palais qu'il habitoit & qu'on appelloit d'une des tétrarchies Françoises. On ne on le prétend, qu'on n'y consume tous les

donnerent l'origine à la troisième race, elle devint sous eux la capitale de la monarchie Françoise; & elle s'est conservée depuis dans cette prérogative.

La ville de Paris, après avoir été renfermée d'abord dans les bornes de la Cité ou de l'isse du Palais, s'aggrandit par des fauxbourgs qui furent construits des deux cotés de la Seine, & qui demeurerent fort: longremps tout ouverts. Le roi Philippe-Auguste sit fermer ces sauxbourgs de murailles, & cette enceinte fut considéra-Paris, ville capitale du royaume de blement augmentée sous le roi Charles France, est située sur la Seine qui la traver- V. qui en sit faire une nouvelle. Elle sur se, au 48. degré 50.-m. de latitude, & au encore augmentée sous le regne du roi 20. de longitude pris depuis l'isle de Fer. Louis XIII. en sorte que suivant le plan-C'est la plus grande & la plus belle ville de Paris dressé en 1716, par Guillaume de de l'Europe; aussi recommandable par son Liste, cette ville, qui est à peu près ronantiquité, par sa grandeur & par la mag- de, a 2000, toises de diamêtre dans son mificence de ses bâtimens, que par le nom-cenceinte; c'est-à-dire sans y comprendre bue de ses habitans, par ses richesses, par eles fauxbourgs exterieurs, dont il y en a Jon commerce & par les arts & les scien- quelques - uns d'une grande étendue tel que celui de S. Antoine; & que, suivant Elle étoit connue sous le nom de Lutetia le même auteur, Paris surpasse Londres

Quant au nombre des habitans de cette grande ville, il peut monter en hyver. dans le tems qu'elle est la plus habitée, de sept à huit cens mille, quoiqu'on n'y compte guéres plus de 23000. maisons, parce que la plupart sont à cinq à six étages, & qu'il y en a telle, où il y a 8. à 10. menages. On peut encore calculer à peuprès le nombre des habitans de Paris par celui des baptêmes, qui monte à 20000. années communes; & en comptant 40. anle Palais de Thermes. Clovis après avoir nées pour la vie des habitans de Paris, vaincu Alaric roi des Visigots résida aussi l'au portant l'autre, cela feroit le nombre 2 Paris; & ayant partagé le royaume entre de 800, mille: mais il faut beaucoup rases quatre fils, cette ville fut la capitale battre de ce nombro s'il oft vrai, comme

ans que cent-vingt mille muids de bled ; car à t. sepriers de bled pour chaque personne l'une portant l'autre, cela ne feroit que 480, mille habitans, à quoi il faudroit ajouter les enfans à la mamelle : mais en ne comptant que deux septiers par personne, ce qui fair coo, livres de pain paran, le calcul du nombre des habitans monte à plus de sept cens mille. Quoi qu'il en soit, on peut avancer, que du moins le quart des habitans de Paris est étranger . c'est-àdire né ailleurs que dans cette ville : & qu'il y entre plus d'habitans, foit du pays des environs, foir des autres provinces du royaume, foit des pays étrangers, qu'il ne fort de Parisiens pour aller s'établir ailleurs : de-là vient qu'ordinairement le nombre des morrs furnaffe à Paris celui des baptêmes.

On partage la ville de Paris en 16

quartiers. On y compte \$40, rues & 88.

culs de fac, éclairés en hyver par près de 6000. lanternes; 14. fauxbourgs, 19. places publiques: 11. collégiales, 46, paroiffes en v comprenant les c. qui font exempres de l'ordinaire ; 4, abbaves & 42. autres communautés religieuses d'hommes, 8. abbayes & 44. autres couvens de filles, 15. communautés de filles non cloîtrées, 12. feminaires pour les Eccléfiastiques, 10, colléges de l'univerfité qui ont plein exercice de toutes les classes, sans y comprendre celui des Jésuites qui n'en est pas, 27. autres colléges qui ont des bourfiers, 43. fontaines publiques, 14. ponts, 26. hôpitaux, 24. quais, 118. corps de mêrier, où il y a plus de cinquante mille maîtres, 12000, caroffes tant publics que particuliers, &c.

La riviere de Seine, après avoir reçu celle de Marne à Conflans auprès de Charenton au deflus de Paris, partage cette ville du levant au couchant en deux parties à peu près égales 4 & forme dans son lit deux grandes illes, qui sont habitées

& fort peuplées : ainsi pour donner une idée fuccinte de cette ville, nous la diviferons en trois principales parties : feavoir les ifles ou la Cité; la partie feprentrionale ou la Ville, & la parrie méridionale ou l'Univerlité. Ces trois parties font jointes par divers ponts d'un bord à l'autre de la Seine. 1º. Le plus occidental est le Pent-Royal un des plus beaux du royaume, qui occupe toute la largeur de la Seine 200 le Pont Neuf où est la statue équestre du roi Henri IV. & oui aboutit des deux côrés dans fon milieu à l'extrêmité occidentale de la Cité ou de l'isle du Palais. 3º. le Pont S. Michel & le Pont-aux-Changes qui abouriffent l'un & l'autre à la même ifle vers fon milieu. 4º. Le Petit-Pont & le Pont-Notre-Dame qui partagent à peu près également l'ifle du Palais, où ils aboutiffent. 5°. Le Pont de la Tournelle & le Pont-Marie -qui aboutissent à l'isle Notre-Dame ou de S. Louis & la coupent en deux parties; 60; Le Pont Ronge qui joint les deux isles. Le Pont Royal & celui de la Tournelle n'one point de maisons des deux côrés. Le Perix Pont en avoit autrefois & n'en a plus aujourd'hui : le pont-Neuf est garni de boutiques des deux côtés, qu'on plie tous les foirs & qu'on rétablit tous les matins. Le pont S. Michel, le pont aux Changes, le pont Notre-dame & le pont-Marie font garnis de maifons des deux côrés.

#### 1. Les Ifles.

Elles font au nombre de deux ainsi qu'on l'a déja dir, sçavoir l'Isle du Palais & l'Isle de Notre-Dame ou de S. Louis.

r. L'ille du Palais ou la Cité a environ 500, toilés de long & 180. dans fa plus grande largeur. On y voit deux places publiques, fçavoir la Place Dasphine qui eft triangulaire, dont un côté du triangle fair face au pont-neuf, & dont les maifons font bâties affez reguliérement, & le Mar-

ché

de la tiviere, dont les principaux sont celui des Orsévres & celui de l'Horloge, où il y a plusieurs jouailliers & faiseurs d'instrumens de mathématiques. Les principaux édifices de cette isse sont la cathédrale de Notre-Dame & le Palais.

La cathédrale de la Vierge, qui est une des plus belles églises du royaume, & la plus belle de Paris, est un bâtiment Gothique très - bien entendu, long de 65. toifes, large de 24. & dont les voutes en ont 17. de hauteur. Le frontispice consiste en trois portes chargées de quantité de figures en sculpture. Elle est ornée de divers tableaux des meilleurs peintres François: le chapitre est composé d'un doyen, de 7. autres dignités, de 50. chanoines & d'un grand nombre d'autres bénéficiers & chapelains: le revenu des prébendes a fort augmenté par l'union qui a été faite depuis peu de la collégiale de Saint Germain l'Auxerrois au chapitre de cette église.

Le palais archiépiscopal, qui fait un trèsbeau bâtiment & qui a un jardin sur la riviere; & les maisons des chanoines qu'on appelle le Cloitre Notre-Dame, & qui est comme une petite ville, sont aux deux cô tés de la cathédrale. L'hôtel-Dieu, le premier & le plus grand hôpital de Paris, est situé auprès de Notre - Dame, dont le chapitre en est superieur. Il est gouverné par une grande communauté de religieuses hospitalières. On y a vû jusqu'à 5000. malades. Vis-à vis l'hôtel-Dieu est l'hôpital des enfans trouvés, qui est un grand & beau bâtiment construit depuis peu.

Le quartier de la Cité est rempli de petites rues étroites, & de 9. églises paroissiales, qui sont aussi sort petites. Les principales sont S. Barthelemi & la Magdelaine. Le curé de cette derniere a titre d'archiprêtre. On a détruit depuis quelques années celles de S. Jean le Rond & de Ste. Géneviéve des Ardens. Il n'y a que deux scommunautés religieuses dans la Cité; se soir S. Denis de la Chartre, prieuté conventuel de Clunistes réformés, & S. Eloy des Barnabites.

Le Palais a été autrefois la demeure de nos rois, qui, lorsqu'ils rendirent le parlement sedentaire, le lui abandonnerent & aux autres officiers de justice. La grande sale est voutée de pierres de taille, avec une suite d'arcades au milieu, soutenues de gros piliers, autour desquels il y a diverses boutiques de marchands, de même qu'en divers autres endroits du Palais. Outre la grand' chambre, il y en a pour toutes les autres du parlement, sçavoir pour la Tournelle, les cinq chambres des enquêtes & les 1. des requêtes qui le composent. Le parlement de Paris est le 1er. & le plus ancien du royaume,& celui dont le ressort est le plus étendu. Il est composé d'un premier président, de 9. présidens à mortier, de deux conseillers d'honneur nes qui sont l'archevêque de Paris & l'abbé de Cluni, & autrefois de l'abbé de S. Denys, avant l'union de la mense abbatiale de ce monastère à S. Cyr; de 12. conseillers Clercs qui siègent à la grand' chambre, de 21. autres conseillers qui servent à cette chambre & à la Tournelle, de 21. présidens des enquêtes & des requêtes, & d'environ 180. conseillers, parmi lesquels il y en a trois de clercs dans chaque chambre des enquêtes; sans compter les gens du roi, les présidens & les conseillers honoraires, dont le nombre n'est pas fixe,

Les jurisdictions suivantes tiennent aussi leur séance dans l'enceinte du Palais. 1°. La chambre des comptes, dont le bâtiment est rebâti à neuf depuis l'an 1740. l'ancien ayant été brûlé en 1737, avec une grande partie des titres qui y étoient confervés. Elle est vis-à-vis de la Ste. Chapelle & est composée d'un premier président, de douze autres présidens, de 80. maîtres Fff

Tome II.

des comptes, 40. correcteurs, 82. auditeurs & des gens du roi, qui servent tous par sémestre, excepté le premier président & les gens du roi. 2°. La cour des aides composée de trois chambres, d'un premier président, de neuf autres présidens & de 40. à 50. conseillers, sans les gens du roi & les confeillers d'honneur & honoraires. 3°. La cour des monnoyes composée d'un premier président & des gens du roi qui servent les deux sémestres; de 8. autres présidens & 36. conseillers qui servent par sémestre. 4°. La chambre souveraine des décimes. 5°. Les requêtes de l'hôtel dont on a parlé ailleurs. 6°. Le bureau des trésoriers de France composé d'un premier président, s. autres présidens, 34. trésoriers & les gens du roi. Ce bureau est pour la généralité de Paris, une des plus étendues du royaume & composée de 22. élections. 7°. La chambre du tréfor & du domaine. 8°. La table de marbre, qui comprend trois siéges géneraux. 9°. La connétablie & maréchaussée de France. 10°. l'amirauté & les eaux & forêts. 11°. Le bailliage du Palais. 12°. L'élection de Paris. 13°. La maîtrise particuliére des eaux & forêts. 14°. La jurisdiction des clercs du parlement & de ceux de la chambre des comptes. Le premier président du parlement a dans l'isse du Palais fon hôtel, qui lui est affecté.

Dans l'enceinte du palais est la Ste. Chapelle, que le roi S. Louis sit construire & qu'il décora de plusieurs reliques précieuses. Cette chapelle, qui est d'une trèsbelle structure, en a un autre souterraine. Elle est desservie par une collégiale de 12 chanoines, dont les prébendes sont d'un revenu considérable, & qui ont pour ches un trésorier qui jouit des honneurs pontisicaux, excepté la crosse; il y a une musique entretenue à la Ste, Chapelle, avec six chapelains: elle est immédiate au S.

Siège.

2. L'isle de Notre-Dame ou de S. Louis. située au sud-est de celle du palais, est moins grande que cette derniere à laquelle elle est jointe par un pont de bois qu'on appelle le Pont Rouge, parce qu'il est peint de cette couleur. Elle a environ 330. toifes de longueur & 110. de largeur. Elle est environnée de quais fort bien entretetenus & remplie de belles maisons toutes bâtiesau XVII. siécle. Il y a une grande rue qui la traverse dans toute sa longueur & qui est coupée par trois autres dans toute sa largeur. L'église de S. Louis, qui ett la paroisse de l'isse, est la seule qu'on y voye, & l'hôtel de Bretonvilliers en est la plus belle maison. La cité ou l'isle du Palais & l'isle Notre-Dame fout chacune un des 16. quartiers de Paris.

## 2. La VILLE, ou la Partie Septemerionale de Paris.

Cette partie peut être subdivisée en se la ville proprement dite & les fauxbourgs. 1. La ville contient 10. quartiers des feize qui composent le total de Paris; sçavoir le Louvre, le Palais Royal, S. Eustache, les Halles, les SS. Innocens, les quartiers de S.Denys & de S. Martin, le Marait, la Place Royale & l'Hôtel-de-Ville. On y compte 15. paroisses sans celles du Temple & des Quinze-vingts qui sont exemptes de l'ordinaire : elles sont presque toutes fort considérables & fort peuplées; surrout celles de S. Eustache, S. Roch, S. Germain l'Auxerrois, S. Leu, S. Merri, S. Jacques de la Boucherie, S. Nicolas des Champs, S. Jean en Gréve, S. Gervais, & S. Paul.

Le Louvre est le principal ornement de cette partie & de Paris. Il consiste en deux principaux bâtimens. L'un est le Vieux Louvre commencé par le roi François I. mais dont l'ouvrage a été interrompu; en sorte qu'il n'y en a qu'une partie de logea-

ble. L'Académie Françoise, qui doit son établissement au cardinal de Richelieu en 1635. celle des Inscriptions & des belles lettres établie en 1593. & celle des Sciences fondée trois ans après par les foins du grand Colbert, ont des sales & des appartamens pour leurs assemblées dans le vieux Louvre, ainsi que celles d'architecture & de peinture. L'autre est le palais des Thuilleries, accompagné d'un jardin, qui est un des plus beaux & des mieux situés de l'Europe : il fut commencé en 1565. Il est joint au vieux Louvre par une très-belle galerie de 221. toises qui regne le long de la Seine & qui fait face au quai des Théatins situé de l'autre côté de la riviere. Au bout du jardin des Thuilleries est la promenade du Cours-la-Reine, que Marie de Medicis fit planter & qui est long de 1800, pas.

L'église de S. Germain l'Auxerrois est la paroisse du Louvre. Il y avoit autrefois une collégiale fott considérable, qui avoit été anciennement un monastère & qui avoit un doyen pour chef : elle a été unie depuis quelques années au chapitre de la cathédrale. Les deux collégiales de S. Thomas & de S. Nicolas du Louvre ont été aussi réunies depuis peu pour former la collégiale de S. Louis du Louvre, église nouvellement bâtic; & on vient d'unir à ce chapitre celui de S. Maur des Fossés. Les principales communautés religieuses du quartier du Louvre sont les Feuillans, les Capucins de la rue S. Honoré, & les filles de l'Affomption qui sont sous la jurisdiction du grand aumônier de France, de même que l'hôpital des Quinze-vingts', qui est dans le même quartier.

Celui du Palais Royal, de S. Honoré & de S. Roch est un des plus beaux de Paris. Il prend son nom de ce palais qui est fort valte, où il y a plusieurs cours & qui est accompagné d'un beau jardin entouré d'un

une issue pour y entrer. Ce palais fur bâti par le cardinal de Richelieu, ce qui lui fit donner le nom de Palais Cardinal: il appartient aujourd'hui au duc d'Orléans, & on y voit entre autres un recueil de tableaux des plus grands maîtres.

La paroisse de S. Roch est comprise dans ce quartier, qui s'étend auth dans celle de S. Eustache, d'où dépend le Palais Royal. On y voir aussi la collégiale de S. Honoré, dont les canonicats valent quatre à cinq mille livres de revenu; la maison des PP. de l'Oratoire, où le général de cette célébre congrégation fait sa résidence, avec leur église & leur bibliothèque qui est bonne. Les autres églises de ce quartier sont celle de Dominicains de la rue S. Honoré; celles des Capucines où est le tombeau du marquis de Louvois, des religieuses de la Conception, des filles de S. Thomas ou des Dominicaines, des Augustins de la place des Victoires, des Nouvelles Catholiques,&c. Maisce qui orne le plus ce quartier, sont les places de Vendôme ou de Louis le Grand , & des Victoires , qui s'y trouvent. La première est beaucoup plus grande que l'autre : la statue équestre de Louis XIV. est placée au milieu. Les maisons qui entourent cette place sont trèsbelles & uniformes: on y voit entr'autres l'hôtel du chancelier de France. La place des Victoires est aussi entourée de belles maisons d'une même symétrie : la statue du Roi Louis XIV. qui est au milieu, est pédestre : il y a dans ce quartier un grand nombre de fort beaux hôtels, dont plusieurs sont occupés par de riches sinanciers : on y voit entr'autres celui des ambassadeurs étrangers, qui étoit auparavant l'hôtel de Pontchartrain, & l'Hôtel de la Compagnie des Indes, qui étoit auparavant le palais Mazarin. Mais ce qui mérite le plus d'attention dans ce quartier, est la Bibliothéque Royale, placée aujourd'hui grand nombre de belles maisons, qui ont dans la rue de Richelieu, dans l'hôtel de Fffij

la Banque ; bibliothéque qui doit passer à juste titre pour la première de l'Europe & du monde; tant par rapport au bâtiment qui la contient, qu'au nombre des volumes qu'elle conserve. On y compte en effet environ 3 5000, manuscrits la plûpart précieux, & plus de cent mille imprimés : on y a construit depuis quelques années, au fond de la grande gallerie, un cabinet qui est d'une très-belle architecture & qui est très-bien boisé & orné, où on a placé les médailles du roi tant en or & en argent qu'en bronze, dont on fait monter la valeur pour le seul poids à plusieurs millions. Il y a aussi un beau recueil d'estampes. On imprime actuellement le catalogue des livres tant manuscrits qu'imprimés de cette riche bibliothéque; & il en a déja paru plufieurs volumes.

Les quartiers de S. Eustache & des Halles font contigus: le premier est décoré par l'église paroissiale de S. Eustache, une des plus grandes & des plus belles de Paris: la paroisse est aussi une des plus étendues. Les Halles est une grande place entourée de portiques, où il y a quantité de fripiers, & la plus fréquentée de Paris, à cause que c'est le marché au bled & au poisson. L'hôtel de la monnoye est dans la rue qui va depuis S. Eustache jusqu'au Pont Neus: on voit dans ce quartier la communauté

des filles de Ste. Agnés.

Le quartier de S. Denys s'appelle ainsi, d'une grande rue extrêmement commerçante, qui commence au grand châtelet, où se rend la justice civile & criminelle de la prévôté & du présidial de Paris. Le quattier des SS. Innocens y est contigu. On voit dans l'un & dans l'autre les Hospitalieres de S. Cathérine, l'église collégiale & patoissiale de Ste. Opportune & celle des SS. Innocens, qui est aussi collégiale & paroissiale, & où il y a un cimetière public pour toute la ville. On y voit aussi l'église collégiale du S. Sepulchre, le couvent des silles

Pénitentes; l'hôpital de la Trinité où sont les enfans bleus, celui de S. Jacques où il y a une collégiale; la paroisse de S. Sauveur, les Filles Dieu, qui sont de l'ordre de Fontevrault, les filles de S. Chaument, &cc.

Le monastère ou prieuré conventuel de S. Martin des Champs de sondation royale au XI. siècle par le roi Henri I. occupé par les Clunistes résormés, donne son nom au quartier & d la rue de S. Martin: le bâtiment en est grand, vaste & spacieux. On voit dans ce quartier les paroisses de S. Nicolas des Champs, de S. Merri qui est cellégiale, & de S. Jacques de la Boucherie, les Dostrinaires de S. Julien des Menestriers; les Madelonetes, les religieuses de Ste Elisabeth & les Peres de Nazareth du tiers ordre de S. François. Derrière S. Merri est la jurisdiction des consuls.

Le quartier du Marais est fort étendu & il comprend entr'autres le Temple, qui est comme une petite ville, qui est un lieu de franchise, & où est le siège du grand Prieur de France de l'ordre de Malte : le palais du grand Prieur contient un logement fort vaste. Les autres églises de ce quartier sont celle des Blancmanteaux; ainsi nommée, parce qu'elle appartenoit autrefois aux religieux Guillelmites hab,illés de blanc : elle appartient aujourd'hui aux Bénédictins de la congrégation de S. Maur; celles des religieux Croissers ou de Ste. Croix de la Brétonnerie, des Carmes Billetes, des religieux de la Merci, des Capucins du Marais, des Ursulines de Ste. Avoye, des religienses Hospitalières de S. Gervais, des religieuses du Calvaire qui est la premiere maison de cer ordre ou réside la générale; des Bénédictines du S. Sacrement dans la rue S. Louis, des Carmelites de la rue Chapon, l'hôpital des Enfans Rouges, l'hôtel de Soubise, l'hôtel de la Tremouille dans la rue S. Avoye

&c. La rue de S. Louis, qui est dans ce quartier, est une des plus belles & des belles maisons; entr'autres l'hôtel de Boucher at.

La Place Royale, qui donne son nom a son quartier, fut construite au commencement du dernier siécle. Elle est quarrée & environnée de belles maisons d'une fort belle structure & d'une même symétrie avec des portiques sous œuvre. Au milieu est la statue équestre de Louis XIII. Les principales églises de ce quartier sont celles de S. Paul, une des plus grandes paroisses de la ville, des Celestins, ornée des tombeaux de la maison d'Orléans, & de plusieurs personnes d'un rang distingué, ce monastère a une fort belle bibliothéque : de la Couture Ste. Cathérine prieuré conventuel de Chanoines Réguliers de sainte Généviève; de la maison Professe des Jésuites, l'une des mieux décorées de Paris, avec une nombreuse bibliothéque; des Minimes & des religieux de S. Antoine en Viennois. Ces derniers, ainsi que la maison professe des Jesuites, sont dans la rue faint Antoine, une des plus tongues & des plus belles de Paris, à laquelle l'abbaye faint Antoine dont nous parlerons plus bas, a donné le nom. Quant aux maisons de filles, on voit dans ce quarrier celles de la Visitation, de la Croix, les Filles Bleues ou Anonciades Celestes, l'Ave Maria de l'ordre de sainte Claire, avec un couvent de 25. Cordeliers réformés pour les aider & les Hospitalières près de la Place Royale.

La Bastille & l'Arsénat sont dans ce quartier avec plusieurs beaux hôtels, enrre'autres celui de Mayenne. La Bastille est une forteresse qui sert de citadelle à la ville de Paris & qui fut construite en 2 360. c'est la prison ordinaire des criminels d'état : l'arfénal fut bâti en même rems que la bastille; il est d'une grande étendue & il y a un beau jardin.

Dans le quartier de l'Hôtel-de-Ville sont plus larges de Paris, & il y a plusieurs les 2. paroisses de S. Jean en Gréve & de faint Gervais : le portail de la dernière est d'une très-belle architecture. La place de Gréve, où on exécute communement les criminels, est vis-à-vis l'hôtel-de-ville : mais elle n'a rien de beau ni de régulier. Auprès de cette place est l'hôpital du S. Esprit habité par les enfans bleus : le quai Pelletier, qui est fort beau aboutit à cette place. Celle qu'on appelle du Cimétiere S. Jean est un des grands marchés de la ville.

> 2. La ville, ou la partie septentrionale de Paris, est environnée de divers fauxbourgs exterieurs, c'est-à-dire hors des remparts qui entourent cette partie de la ville & qui font une très-belle promenade depuis la porte S. Antoine jusques au fauxbourg S. Honoré, dans l'espace de 2200, toises.

> 1°. En commençant du côté du couchant est le fauxbourg de S. Honoré, où il y a un grand nombre d'hôtels & de belles maisons. La paroisse de ce fauxbourg est celle de la Magdelaine: il n'y a qu'une communauté religieuse, qui est celle des Bénédictines de la Ville l'Eveque.

> 20. Viennent ensuite les fauxbourgs de Richelien & de Monmartre, où plusieurs financiers ont conftruit de belles maisons auprès des remparts.

3°. Les fauxbourgs de saint Denis & de saint Lazare. Ce dermer est ainfi nommé de la maison des Peres de la Mission ou de saint Lazare fondée en 1621, par S. Vincent de Paul, qui en fit le chef-lieu de sa congrégation : la maison & les jardins qui en dépendent sont extrêmement vastes. Les sœurs Grises ou de la Charité, établies par le même instituteur, ont leur a principale mation vis-à-vis : leur communauté est extrêmement nombreuse & c'est la pépinière de celles qu'elles ont dans tout le royaume.

4°. Le fauxbourg de saint Laurent est situé au-delà de celui de S. Martin. Le premier prend son nom de la paroisse de S. Laurent qui a été autrefois une abbaye de l'ordre de S. Benoît : les loges de la foire de S. Laurent sont dans le voisinage avec le couvent des Récollets qui est vaste & érendu. Derriere ce fauxbourg est le grand hôpital de faint Louis, fondé par Henri IV. pour les maladies contagieuses: les religieuses de l'Hôtel-Dieu en ont l'administration, & vont s'y reposer de leurs fatigues.

5°. Le fauxbourg du Temple est situé entre ceux de saint Laurent & de Pincourt ou de Popincourt: il y a dans ce dernier un monastère de religieuses Anonciades.

6°. Mais de tous les fauxbourgs qui sont aux environs de Paris, le plus grand & le plus étendu est celui de saint Ansome, qui prend son nom de l'abbave de S. Antoine de filles de l'ordre de Cîteaux, dont l'abbesse est Dame du fauxbourg : c'est pourquoi c'est un lieu de franchise, habité presque uniquement par des ouvriers de toutes les façons, qui ne sont pas en état de passer maîtres. Ce fauxbourg, où on compte 80000, communians, est de la paroisse de sainte Marquerite, qui étoit anciennement une succursale de saint Paul & qui est située au milieu du fauxbourg, ainsi que l'abbaye de saint Antoine sondée vers la fin du XII, siécle. Ce fauxbourg consiste principalement en 3. rues presque paralleles & exrêmement longues : celle du milieu conduit droit à Vincennes. Outre l'abbaye de faint Antoine, ce fauxbourg a plusieurs autres communautés religieuses de filles; sçavoir, Notre-Dame de Bon Secours, & la Magdelaine de Traisnel prieures de Bé-- nédictines: ce dernier a acquis le titre d'abbaye par l'union qui y a été faite de thédrales & des grands monastères : mais celle de Malnoue; les filles de la Croix l'université de Paris n'a été proprement de l'ordre de saint Dominique; les reli- établie que vers la fin du XII. siècle, en-

gieuses Angloises de la Conception de l'ordre de saint François, & les Hospitaliéres de la Raquête. Les religieux Penitens ou du Tiers Ordre de saint François, ont un grand couvent à l'extrêmité du fauxbourg, à l'endroit qu'on appelle Picpus, & il y a tout auprès un monastère de Chanoinesses de l'ordre de saint Augustin : le fauxbourg faint Antoine a un hópital pour les enfants trouvés. On y voit aussi la manufacture des glaces, & l'hôtel des Moufquetaires noirs; & on y a établi depuis quelques années une manufacture de porcelaine.

### 3. L'UNIVERSITE', on la partie méridionale de Paris.

Cette partie de Paris, en y comprenant les fauxbourgs qui l'accompagnent, est aussi étendue que la septentrionale; mais elle n'est pas tout-à-fait si peuplée: elle contient 4. quartiers des 16. qui composent la ville de Paris, sçavoir ceux de Sorbonne, de fainte Géneviève . du Luxembourg & de saint Germain des Prés.

Nous la diviserons en Université & en

Fauxbourgs.

Le quartier de l'Université est un des plus anciens de Paris, & il en fait presque la quatriéme partie, sans y comprendre les fauxbourgs. Il fur entouré de murailles à la fin du XII. siècle; & l'université, qui lui donne le nom, est une des plus anciennes de la Chrétienté. On en rapporte l'origine à Charlemagne : il est constant du moins que sous ce prince & sous les rois de France ses prédécesseurs & ses successeurs, on enseignoit les humanités & les sciences dans des écoles publiques établies dans les cloîtres des carégulier qu'au commencement du XIII.

Elle est composée de 4. facultés; la théologie, le droit, la médecine & les arts: dix professeurs publics enseignent la théologie, sçavoir six dans le collège de Sorbonne & 4. dans celui de Navarre. La faculté de droit a 7. professeurs & 12. docteurs aggrégés : les professeurs font leurs lecons dans les écoles du droit ou dans la fale du collège de Cambray. Tous les docteurs de la faculté de médecine de Paris sont docteurs régens; & on en choisit six tous les ans, pour professer toutes les parties de la médecine dans des écoles publiques affectées pour cela, où la faculté tient ses assemblées. La faculté des arts est parragée en 4. nations, de France, Picardie, Normandie & Allemagne; & chacune a un certain nombre de colléges dont les bourses lui sont affectées : elle est composée de tous les professeurs qui enseignent les humanités ou la philosophie dans les 10. colléges de l'université qui ont un plein exercice, & de tous ceux qui ont le grade de maîtres ès arts. Le recteur & le syndic de l'université sont toujours pris parmi les professeurs de cette faculté. Outre ces professeurs, le seu duc d'Orléans a fondé en Sorbonne une chaire pour enseigner l'Hébreu & on vient d'en établir une de physique expérimentale au collège de Navarre. Le tribunal du recteur confifte dans les 3. doyens des 3. facultés de théologie, de droit & de médecine & les chefs ou préfidens de chacune des 4. nations de la faculté des arts.

Outre ces colléges,& celui des Jésuites où on enseigne les humanités & la philo-Sophie, & qui n'est pas du corps de l'université, il y a le collégeRoyal titué à la place de Cambray & fondé par le roi François I. où il y a un inspecteur & 19. protesseurs zoyaux, qui font un corps separé & qui

sorte qu'elle ne commença à faire un corps enseignent l'Hébren, le Grec, les Mathématiques , la Philosophie Grecque & Latine, l'Eloquence, la Medecine, la Chirurgie, la Pharmacie, la Botanique, l'Arabe, le Syriaque & le Droit Canonique.

> On peut encore mettre au rang des colléges qui ne sont pas de l'université, l'école de chirurgie auprès de S. Cosme, où plusieurs maîtres chirurgiens font des lecons publiques sur toutes les parties de la chirurgie, & composent une académie de chirurgie.

Le quartier de l'Université contient 8. paroisses, dont celle de saint Severin a titre d'archiprêtré & celle de saint Benois est collégiale; saint Etienne des Grès est une autre collégiale dépendante de Notre-Dame.

Comme le corps des imprimeurs & libraires est en quelque manière dépendant de l'université de Paris & fait corps avec elle, de-là vient qu'ils ne peuvent pas s'établir ailleurs que dans l'étendue du quartier de l'Université: la rue S. Jacques & le quai des Augustins, sont les endroits où ils sont en plus grand nom-

Les collèges les plus célébres de l'université de Paris sont ceux de Surbonne & de Navarre. Le premier fut fondéen 1233. par Robert Sorben dit de Sorbonne: mais il doit tout l'éclat dont il jouit au cardinal de Richelieu, qui le rebâtit entiérement avec une magnificence digne de fon goût, de ses talens & de ses richesses. On voit son tombeau, qui est un fort beau morceau, dans la chapelle ou église du collège, dont la porte est devant une place quarrée qu'on appelle la Place de Sorbonne. Les 36. anciens docteurs de la société de Sorbonne font logés dans ce collége, où il y a une belle bibliothéque, c'est dans la grande sale de ce collège que se riennent les assemblées de la faculté de théologie, composée de tous les docfeur qui est toujours un des premiers pré-

lats du clergé de France.

Le collége de Navarre, qui a plein exercice pour les humanités & pour la philofophie, a plusieurs boursiers : il a de plus, comme en Sorbonne, une société de bacheliers & de docteurs en théologie, qui se disent de la maison & société de Navarre.

Les autres 9. colléges de l'université qui ont l'exercice public des humanités & de la philosophie, sont ceux d'Harcourt, du Cardinal le Moine, de Montaigu, du Plessis, dont les Sorbonistes ont la direction & qui est très bien bâti, de Lisieux, de Beauvais, de la Marche, des Graffins & le collège Mazarin. Il y a un grand nombre de pensionnaires dans tous ces colléges. Ce dernier est magnifiquement bâti par les soins du cardinal Mazarin qui le sonda en 1661. & dont le tombeau est dans l'église : il y a une belle bibliothèque publique certains jours de la semaine, & 60. bourses fondées pour autant de gencilshommes natifs des 4. provinces conquises par les rois Louis XIII. & Louis XIV. Il y a un professeur de mathématiques dans ce collège qui est le plus fréquenté de Paris, à cause de sa situation au voisinage du Pont-Neuf & de la partie de la ville située au nord de la Seine, qui n'en a aucun. Après ce collége, celui des Jésuires est un des plus fréquentés : il y a ordinairement 6. à 7. cens pensionaires, plus de cent Jésuites pour en avoir soin; & en comptant les précepteurs & les domestiques plus de mille bouches: il y a une très-belle & nombreuse bibliothéque. Nous ne ferons pas l'énumération des collèges, ou il n'y a point d'exercice public, & où il n'y a que des boursiers, pour éviter la longueur : on en compte 17. chacun a sa chapelle, où les boursiers sont l'office les dimanches & 1 - Panes

Outre tous ces colléges, qui sont destinés pour les féculiers, le quartier de l'université en a plusieurs autres fondés uniquement pour les réguliers. Les 4. principaux sont ceux des 4. mendians; sçavoit des Dominicains de la rue S. Jacques, ce qui leur a fait donner le nomde Jacobins; des Cordeliers; des Augustins & des Carmes de la place Maubert. Chacun de ces couvens a des communautés nombreuses soumises immédiatement aux généraux de leurs ordres. Le fond de la communauté est de 16. 18. ou 20. docteurs conventuels pris de toutes les provinces que ces religieux ont en France : le reste confifte en bacheliers qui font leur licence, en professeurs & en écoliers de philosophie & de théologie, pris aussi de toutes les provinces.

Les autres colléges réguliers sont ceux de Cluni, des Bernardins, des Prémontrés; des Grammontins; des PP. de la Merci; de l'abbaye de S. Waast d'Arras, &c. L'abbaye de Marmoutier avoit aussi autrefois un collége dans l'université de Paris: mais il a été uni à celui des Jésuites. Le couvent des religieux de la Trinité ou Mathurins est aussi censé collége de l'univer-

firé.

Dans le quartier de l'Université est la place Maubert l'un des plus grands marchés de Paris & l'église de Ste. Géneviéve du Mont, fondée par le roi Clovis qui y sut inhumé, sous le nom de Saint Pierre & S. Paul. Elle est occupée depuis le XII. siècle par des Chanoines Réguliers de l'ordre de S. Augustin. Elle est régulière & triennale; & l'abbé est général de la congrégation des Chanoines Réguliers de France, composée de plus de cent maisons. Il y a une grande & belle bibliothéque. On y conserve les reliques de sainte Géneviéve patrone de la ville, pour laquelle les Parissens ont une grande dévotion.

dans ce quartier : on n'y voit que la communauté de Sainte Géneviéve ou des Miramiones sur le quai de la Tournelle. Il y a trois séminaires; sçavoir des Bons Enfans administré par les PP. de la Misfion ou de S. Lazare, de S. Nicolas du Chardoneret auprès de la paroisse de ce nom, & des Irlandois, qui est fort nombreux. La commanderie de S. Jean de Latran dépendante du Temple est dans ce quartier ainsi que l'hôtel de Conti.

1. Les fauxbourgs qui environnent le

quartier de l'université sont.

1º. Celui de S. Germain, auquel l'abbaye de S. Germain des Prés a donné le nom. Cette grande & riche abbaye, qui est la première & la plus ancienne communauté religieuse de Paris, fut fondée au milieu du VI. siécle par Childebert I. roi de Paris; & elle a été habitée depuis ians interruption par des moines ou des Bénédictins. Elle a été aggregée en 1631. à la congrégation de S. Maur, dont elle est comme le chef; étant la résidence du général de cette congrégation, qui possede en France environ 180, monastères partagés en six provinces. L'abbaye de S. Germain des Prés jouit de l'autorité temporelle ou de la seigneurie sur tout le fauxbourg de ce nom, qui tout seul & détaché du reste de Paris, pourroit pasfer pour une grande ville. Elle a joui aussi de l'autorité spirituelle sur le même fauxbourg jusqu'en 1668, qu'elle céda ses droits spirituels à l'archevêque de Paris par une transaction, suivant laquelle le grand prieur de l'abbaye est grand vicaire né de l'archevêque dans tout le fauxbourg. L'abbaye par la même transaction, ne se reserva l'exemption ou l'autorité spirituelle, que dans son enceinte, composée de 1. cours; celle du palais abbatial, palais qui est vaste & magnifique & accompagné d'un jardin; & celle du mo-Tome II.

Il n'y a aucun monastère de religieuses nastère. Ces 2, cours sont extrêmement peuplées à cause de la franchise dont elles jouissent. On y compte plus de 2. mille communians, quoique le terrain son fort peu étendu : elles dépendent de la paroisse de S. Symphorien, qui est une chapelle de l'églife de l'abbaye fituée au bas de la nef.

L'abbaye faint Germain a une bibliothéque, qui après celle du Roi, peut passer à juste titre pour la première de Paris, tant par rapport au vaisseau qui la contient, qu'au nombre & au mérite des volumes manuscrits & imprimés dont elle est composée. On y compte en estet 8. à 10. mille manuscrits & plus de 70000. imprimés. Elle est ouverte tous les jouts ouvriers aux gens de lettres, sans néantmoins qu'elle soit publique. Les manuscrits viennent en partie du fond de la maison & en partie de la bibliothéque du chancelier Seguier : Henri-Charles de Cambour duc de Coassin & évêque de Mets, qui en avoit hérité, a disposé par son testament en faveur de l'abbaye de tous les manuscrits, au nombre d'environ 4000. Quant aux imprimés, le fond de l'ancienne bibliothèque de la maison a été fort augmenté par les bibliothéques de l'abbé d'Errées nommé à l'archevêché de Cambray, de l'abbé Renaudot, & en dernier lieu du cardinal de Gêvres, qui les ont leguées à l'abbaye.

Il n'y a qu'une paroisse dans le fauxbourg S. Germain: c'est celle de S. Suipice dont l'église a été bâtie à neuf. Aussi cette paroisse, dont le clergé est très-nombreux, est-elle des plus considérables & des plus étendues de Paris. Elle a depuis peu une succursale au Gros Caillon; sans compter les paroisses exemptes de l'encles

de l'abbaye & des Petites maisons.

Le fauxbourg faint Germain est trèsbien bâti, & on y voit de grandes & belles rues; il y a surtout un grand nombre de Ggg

Digitized by Google

beaux hôtels. Le principal est le palais du Luxembourg nommé sautresois le palais d'Orleans; la reine Marie de Medicis veuve du roi Henri IV a fait bâtir ce magnissque palais, qui est d'une architecture extrêmement régulière & accompagné d'un magnissque jardin public : le petit hôtel de Bourbon qui est à côté est encore un très-beau palais. Les autres principaux hôtels du sauxbourg S. Germain sont le palais Bourbon à l'extrémité de la rue de Bourbon, vis-à-vis le palais des Thuileries qui est de l'autre côté de la Seine; l'hôtel de Condé, l'hôtel du Maine,

l'hôtel de Lassé, &c.

Les communautés religieuses du fauxbourg S. Germain, qui dépendoient aurrefois de la jurisdiction spirituelle de l'abbaye, & qui sont soumises encore à celle du grand prieur, comme grand vicaire de l'archevêque, sont les suivantes pour les hommes. Les Augustins réformés qu'on appelle de la Reine Margnerite; le Noviciat général des Dominicains de la rue S. Dominique, couvent soumis à l'autorité immédiate du général de l'ordre; les Prémontrés réformés de la Croix Rouge; les Carmes Déchaussés; les Théatins & le Noviciat des Jésuites. Quant aux maisons de filles, on voit dans ce fauxbourg les 2. abbayes de Penthemont & aux Bois de l'ordre de Cîteaux; les Bénédictines de Cherche-Midi; de Notre-Dame de Liesse; du Calvaire & du S. Sacrement; les Chanoinesses de Belle Chasse; les Carmelites de la rue de Grenelle; les religieuses de la Visitation de la rue du Bac; les Bernardines du Précieux Sang; les Récolletes de la rue du Bac; les religienses de la Misericorde; les Petites Cordelieres de la Nativité qui viennent d'être supprimées; les religieuses du Bon Pasteur pour les filles pénitentes; & une autre maison de pénitentes à sainte Theele. Il y a encore plusieurs communautés de filles qui ne sont pas cloi-

trées; sçavoir du Sacré Cœur qui ont leur principale maison dans le fauxbourg, d'où elles sont répandues dans tout le royaume, & qu'on appelle ailleurs les Dames Noires: elles s'employent à l'instruction des jeunes filles; celles de S. Joseph; de l'Instruction Chrétienne; de S. Thomas de Villeneuve & de l'Ensant Jesus.

Il y a 1. grands séminaires pour les ecclésiastiques dans le sauxbourg S. Germain. Le premier est celui de S. Sulpice, le plus fréquenté de Paris, qui en contient plusieurs autres; & celui des Missions-Etrangeres, où il y a un grand & vaste

jardin.

Il y a aussi plusieurs hôpitaux dans le fauxbourg S. Germain. Un des principaux est celui de la Charité administré par les religieux de cet ordre qui ont une autre maison pour les Convalescens dans la rue du Bac; les Petites Maisons, hôpital pour les foux & l'hôpital des Insurables: on y voit aussi le nouveau matché; la foire faint Germain, &c. Mais le principal ornement du fauxbourg faint Germain est l'hôtel royal des Invalides, bâti hors la ville avec une magnificence vrayement royale, par le roi Louis XIV. Il y a ordinairement 4. à 5. mille bouches dans cet hôtel, dont l'église, qui a un très-beau dôme, est desservie par les PP. de la Mission ou de saint Lazare.

2°. Le fauxbourg saint Michel situé entre ceux de saint Germain & de saint Jacques. Il comprend entr'autres la rue d'Enfer où sont les Chartreux, qui occupent un grand terrain à l'extrémité de la ville : on voit dans cette même rue le petit monastère de Feuillans de Notre Dame des Anges & le séminaire de saint Louis; & entre les 2. barrieres la maison de l'Institution des PP. de l'Oratoire, qui occupe un grand terrain, & où il y a un grand jardin.

300 Le fauxbourg faint Jacques est assez

Étendu. La paroisse de saint Jacques du de Chanoines Réguliers: elle est soumi-Haut - Pas lui donne le nom. Son princi- se à l'ordinaire; & a été autrefois chef pal ornement est l'abbaye du Val de Grase de Bénédictines réformées, fondée par la reine Marie-Thérese d'Autriche : les bâtimens, l'église & les jardins se ressentent de la magnificence de la fondattice. Les autres maisons religieuses de ce fauxbourg sont les Bénédictins Anglois; le Noviciat des Capucins; les Carmelites, qui ont dans ce fauxbourg le premier monastère de leur institut en France; les Feuillantines; les religieuses de la Visitation; les Ursulines & l'abbaye de Port Royal de l'ordre de Cîteaux : l'Observatoire est aussi dans ce fauxbourg, avec le séminaire de saint Magloire administré par les PP. de l'Oratoire, qui a été autrefois une abbaye de l'ordre de saint Benoît, dont la mense abbatiale est unie à l'archevêché de Paris.

4°. Le fauxbourg faint Marcel ou faint Marceau situé entre ceux de saint Jacques & de faint Victor. Il prend son nom de la collégiale de faint Marcel, qui est une des plus anciennes églises de Paris. Il y a 3. paroisses dans ce fauxbourg, qui sont celles de saint Médard, de saint Martin & de saint Hypolite. Les communautés religieuses sont les Bénédictines de la Présentation de la rue des Postes & les Pénitentes de faint Michel dans la même rue; les grandes Cordelieres; les Bénédictines Angloises du Chant de l'Alouette & les Hospitalieres. Il y a encore la maison de la Providence de filles non cloitrées qui s'occupent à l'éducation de la jeunesse; l'hôpital de la Misericorde ou des cent Filles & celui des Orphélines; le séminaire du saint Esprit & celui des Anglois. La célébre manufacture des Gobelins est dans ce fauxbourg.

5°. Celui de saint Victor est le plus oriental de la partie méridionale de Paris. L'abbaye qui lui donne son nom est

d'une congrégation : il y a une bibliothèque publique pour certains jours de la semaine dans cette abbaye, & environ 3000. manuscrits. La maison de S. Charles des PP. de la Doctrine Chrétienne, où réside le général de leur congrégation, est dans ce fauxbourg; il y a autli une bibliothèque publique certains jours de la semaine. Dans la même rue, qu'on appelle des Fosses S. Victor, est le monastère des Augustines Angloises & il y a des Repenties à sainte Pelagie; l'hôpital de la Pitié, qui fait partie du grand hôpital général est au - delà de saint Victor, & auprès la communauté de saint François de Sales, pour les ecclésiastiques vieux & infirmes. Les Nouveaux Convertis ont une maison, & les Ecossois leur séminaire dans ce quartier, où on voit le Jardin Royal des plantes établi en 1625. & accompagné d'un cabinet d'histoire naturelle, qui sont aujourd'hui les mieux fournis de l'Europe. Il y a dans ce jardin trois professeurs & trois demonstrateurs pour la bothanique, la chimie & l'astronomie avec un amphithéâtre pour l'anatomie. La Salpetriere ou l'hôpital général, qui contient plus de 6000. personnes est au dehors & auprès du fauxbourg saint Victor; le marché aux Chevaux est dans le voisinage.

Paris fut érigé en archevêché en 1622. le roi créa en 1674. l'archevêque de Paris duc & pair de France sous le titre de saint Cloud. Il y a dans le diocése 23. collégiales dont 13. sont dans la ville; 31. abbayes, & 474. paroisses, partagées en 3. archidiaconés, subdivisés en sept doyenés, sans y comprendre la ville, les fauxbourgs & la banlieue.

# . S. 2. Banlieue de Paris.

On compte 15. à 16. paroisses, & un Gggij

plus grand nombre de villages dans la banlieue de Paris, qui s'étend à une lieue aux environs de cette ville, avec un grand nombre de belles maisons de campagne toutes situées très-agréablement; n'y ayant rien au monde de plus beau, de plus agréable & de mieux cultivé que tout le pays, à dix lieues à la ronde de cette capitale. Le terrain est plein & uni, & entrecoupé néantmoins de quelques montagnes & collines. Les lieux les plus remarquables de la banlieue sont les suivans.

Arcueil lieu célébre par le magnifique aqueduc, qui conduit les eaux de la fontaine de Rongis dans Paris. Le village de Cachant, qui dépend de cette paroisse, étoit autrefois une maison royale où le roi Philippe le Bel tint son parlement en 1309.

Aubervilliers ou Notre-Dame des Vertus; lieu de dévotion : les PP. de l'Oratoire y ont une maison avec un séminaire.

Chaillet, gros village situé au bout du cours la Reine, & érigé en sauxbourg de Paris sous le titre de Fauxbourg de la Conférence. Il y a l'abbaye de chanoinesses de Ste. Geneviève, à laquelle celle de la Villete a été unie depuis quelques années, un couvent de Minimes dans un lieu appellé anciennement Nigeon & un monastère de silles de la Visitation. Il y a une manusacture royale pour les tapis à la façon de Perse & du Levant.

Constans, maison de campagne des archevêques de Paris, située à la jonction de la Marne avec la Seine. Il y a auprès un monastère de Bénédictines.

Ist où il y a une abbaye de Bénédictines & une belle maison de campagne du prince de Conti.

Longchamp, abbaye de religieuses Urbanistes de l'ordre de Ste. Claire située au bout du bois de Boulogne, & sondée en 1260, par la princesse Isabelle, sœur du 101 S. Louis.

Monemartre, Mons Martis ou Mons Mar-

tyrum en Latin, lieu célébre par le martyre de Saint Denys, premier évêque de Paris, où il y a une abbaye magnifique de Bénédictines, fondée au XII. siècle. Ce village donne son nom à un fauxbourg de Paris: on découvre en plein cette ville du haut de la montagne.

Passi, village contigu à celui de Chaillot, célébre par ses eaux minerales: la cure est desservie par les Barnabites qui y ont une maison.

La Saussaye, près de Ville-Juis : il y a un monastère de Bénédictines, qui étoit autresois une malederie pour la maison royale.

Vanvres où le prince de Condé a une

belle maison de campagne.

La Villette qui avoit autrefois une abbaye de Chanoinesses Régulières, supprimée & unie depuis quelques années à celle de Sainte Géneviéve de Chaillor.

## 5. 3. Prévôté & Vicomté de Paris.

La prévôté & vicomté de Paris a 18lieues communes de France d'étendue du midi au nord & 16 du levant au conchant: La Seine partage en deux parties à peu près égales du sud-est au nord-ouest cette portion du gouvernement de Paris; la premiére à la droite & l'autre à la gauche dece sleuve.

# 1. Partie Méridionale de la Vicomté de Paris.

Elle contient le Hurepois, pays dont on ne connoît pas bien les limites, mais qui est séparé de la Brie par la Seine; & une partie du Gâtinois à la droite de la petite riviere d'Orge. Tout ce pays est abondant en bled & en pâturages. On y voit Choist sur la gauche de la Seine à 2. lieues au midi & au dessus de Paris, aujourd'huz maison royale.

Mont - Iheri petite ville avec titte de

comté à 5. lieues au midi de Paris. Elle a appartenu à une branche de la maison de Montmorenci & elle avoit un château trèsfort : il s'y donna une sanglante bataille en 1465, entre le roi Louis XI. d'un côté, & Charles fon frere & plufieurs feigneurs conjurés de l'autre.

Longpont bourg avec un prieuré con-

ventuel de l'ordre de Cluni.

Châtres, petite ville à une lieue au midi de Mont-lheri, qu'Hubner, par une ignorance peu excufable, confond avec la ville épiscopale de Chartres. Elle a titre de marquisat, érigé en 1720 sous le nom d'Arpajon. Il y a un monastère de Bénédictines. Aux environs de Châtres est le village de Bretignioù on prétend que fut conclue en 1360. la paix entre la France & l'Angle. terre.

Longjumeau, bourg à une lieue & demie au nord de Montlheri:il y a un pricuré conventuel de Chanoines Réguliers de

la congrégation de France.

Chevreuse, bourg à 6. lieues au sudouest de Paris, avec ritre de baronie érigée en duché en 1545. & en pairie en 1612. en faveur de la maison de Lorraine. Cette pairie ayant été éteinte en 1657, fut rétablie en 1667, en faveur de Charles-Honoré d'Albert, qui échangea en 1692. le duché de Chevreuse avec le roi contre le comté de Montfort l'Amauri, situé à 4. lieues au nord-ouest de Chevreuse : le titre de dughé fur transféré sur le comté, & le roi disposa de la baronie de Chevreuse en faveur de la communauté des dames de S. Cyr. La pairie de Montfort-Chevreuse n'a pas été vérifiée au parlement.

me ordre de Cîteaux : on voit encore aux environs de Chevreuse Hautebruyere, monastère considérable de l'ordre de Fontevraud à 2. perites lieues de Montfort l'Amauri, où les comtes de ce nom avoient leur sépulture. Neaussle le Vieux, est une abbaye de Bénédictins non réformés.

Le Roche, abbaye de Chanoines Réguliers, fondée par les seigneurs de Levis, château fitué au voisinage, qui a donné l'origine à la maison de Mitepoix.

VERSAILLES ville & château royal situés à 4. lieues au sud-ouest de Paris, devenus très-considérables par le séjour ordinaire que le Roi y fait avec sa cour. Ce n'étoir d'abord qu'une simple seigneurie, avec un prieuré-cure dépendant de l'abbaye de S. Magloire de Paris. Le roi Louis XIII. acheta cette terre & y fit bâtir une simple maison de chasse. Louis XIV. en sit commencer le magnifique château en 1661. il épuisatous les secrets de l'art, pour rendre ce lieu, d'ingrat & sauvage qu'il étoit, un des plus beaux & des plus agréables; y établit sa résidence ordinaire, & y mourut le premier de Septembre de l'an 1715. On peut voir ailleurs la description de ce magnifique châreau, de sa chapelle, de ses jardins, de son parc qui est très-étendu, & de la Ménagerie & de Trianon qui y sont renfermés: il nous suffira de remarquer que la ville de Verfailles est devenue si considérable, qu'on y compte plus de cinquante mille habitans quand la cour y est, quoiqu'il n'y ait que la chapelle du château, deux paroisses desservies par les Lazaristes, & un couvent de Récollets.

S. Germain en Laye, ou de Ledia en La-Gif à 5. quarts de lieue au levant de tin, autre maison royale située à 2. lieues Chevreuse, abbaye de Bénédictines. Celle au nord de Versailles & à 4. lieues au coude Vaux de Cernay de religieux de l'ordre chant de Paris, auprès & à la gauche de de Cîreaux, est située à une lieue & de- la Seine. Le roi Robert y fonda un momie au sud-ouest de Chevreuse. A une nastère : le roi Charles V. sit commencer lieue au nord, on voit les ruines de celle le château où Charles II, roi d'Angleterde Port-royal des Champs de filles du mê- re se retira en 1689. & où il mourut le 16de Septembre de l'an 1701. Il s'y est formé une ville fort peuplée; les maisons en font hautes & belles, & les rues bien percées. Il n'y a qu'une paroisse : mais on y château, d'où on découvre une très-belle vue, est accompagné d'un grand parc. Marli, maison royale située dans un valon entre S. Germain en Laye & Versailles, & batie par le roi Louis XIV. La machine qu'on appelle de Marli, & qui sert à élever les eaux de la Seine pour les conduire à Versailles, est un chef - d'œuvre de l'art.

Meudon, autre maison royale située sur un côteau sur la Seine à deux lieues au dessous & au sud ouest de Paris. Les Capucins ont un couvent tout auprès.

S. Cloud fur la Seine, qu'on traverse fur un beau pont, à une lieue au dessous & au nord-ouest de Meudon, magnifique château avec un bourg & de très-beaux jardins. Le château appartient au duc d'Orleans. L'archevêque de Paris est seigneur du bourg, qui a été érigé en duché & pairie, en sa faveur: il y a une collégiale avec une manufacture de porcelaine.

Sceaux bourg à deux lieues au midi de Paris, où il y a un château magnifique & de très-beaux jardins qui appartiennent à la maison du Main**e.** 

Ruel autre bourg, avec un beau château & de beaux jardins, construits par le cardinal de Richelieu, à deux lieues au couchant de Paris. A une demi lieue au nord, est le village de Nanterre, célébre par la naissance de Ste. Géneviève. Les Chanoines Réguliers de la congrégation de France, y ont une maison avec un collège, où ils enseignent les humanités.

Poiss, petite ville sur la Seine, à cinq quarts de lieue ou nord-ouest de S. Germain, sur le bord de la forêt de S. Germain : elle dépend du diocése de Chartres pour le spirituel, & elle est chef d'un des seau de Juine, à 4. lieues au sud-ouest de archidiaconés de cette églife, qu'on appelle

le Pincerais, du mot Pinciacum qui est le nom Latin de Poitli. Philippe le Bel y fonda un magnifique monastère de religieuses de l'ordre de S. Dominique, qui est voir plusieurs maisons religieuses. Le un prieuré de nomination royale. Il y a de plus une collégiale, une paroisse, un couvent d'Ursulines, & un beau pont sur la Seine. Ce lieu est célébre par le colloque qui y fut tenu en 1561, entre les Catholiques & les Protestans.

Abbecour & Joyenval sont deux abbayes de l'ordre de Prémontré, situées aux environs de Poissi dans le diocése de Char-

tres : la première est régulière.

S. Cyr, village à une lieue de Versailles, dépend aussi du diocése de Chartres pour le spirituel : il y a une ancienne abbaye de Bénédictines, & de plus la célébre maison de S. Louis, fondée par le roi Louis XIV. pour l'éducation de 250, jeunes demoiselles; maison à laquelle ce prince fit unir la mense abbatiale de S. Denys. La communauté est de 36. religieuses de chœur & 14. converses. L'édifice de la maison est magnifique : l'église est desservie par les PP. de la Mission ou Lazaristes.

La parrie du Gâtinois renfermée dans la prévôté & vicomté de Paris, contient les

lieux fuivans.

Corbeil sur la Seine qui y reçoit la Juine, à 6. lieues au-dessus & au sud-est de Paris. Cette ville a eu titre de comté, réuni à la couronne sous Louis le Gros. Il appartient aujourd'hui par engagement à la maison de Villeroi. Il y a un pont de pierre sur la Seine qui sépare la ville en deux parries. Celle qui est du côté du Gâtinois est la plus considérable. L'autre, qui est dans la Brie, s'appelle le Vieux Corbeil. Il y a la collégiale de S. Spire, ancienne abbaye & 4. paroisses. Les Récollets & les Ursulines y ont des couvens. Il y a une commanderie de l'ordre de Malte.

La Ferté-Alais petite ville sur le ruis-

Corbeil. Entre ces deux villes est Villeroi à 2. lieues au sud-est de Corbeil, duché & pairie érigé en 1651. en faveur de la maison de Neusville.

### 2. Partie Septentrionale de la Prévôté & Vicomté de Paris.

Elle est située à la droite de la Seine & coupée en deux par la Marne qui la traverse, jusqu'à sa jonction avec la Seine. On appelle Parisis ou France proprement dite, la partie qui est à la droite de la Marne : celle qui est à la gauche sait partie de la Rrie.

1. Le Parisis renferme la ville de S. Denys située à deux lieues au nord de Paris auprès de la rive droite de la Seine. Elle doit son origine au tombeau de ce Saint, premier évêque de Paris & de ses deux compagnons qui y furent inhumés, fur lequel on bâtit une chapelle que Sainte Géneviève fit rétablir à la fin du V. siécle. On y joignit un monastère, que le roi Dagobert I. dota richement; & il en est regardé comme le fondateur, quoiqu'il y ait des monumens anterieurs qui prouvent que le monastère subsistoit avant le regne de ce prince mort en 638. Il y fut inhumé & les rois de France ses successeurs y ont eu depuis leur sépulture ordinaire : elle étoit avant Dagobert dans l'église de S. Vincent ou de S. Germain des

Les bienfaits de Dagobert & des rois de France ses successeurs, leur sépulture & celle de la samille royale ont sait de l'abbaye de Saint Denys une des plus riches & des plus illustres du monde. Elle su unie à la congrégation de S. Maur en 1633. La communauté des religieux y est toûjours sort nombreuse, & ils ont sait entiérement rebâtir depuis le commencement de ce siècle, ce monastère, qui est également magnisique dans toutes ses parries; excepté l'église : elle est du tems

de l'abbé Suger & une des plus belles du royaume: elle est surtout fort recommandable par son trésor. La mense abbatiale est unie à la maison royale de S. Cyr

depuis l'an 1692.

La ville de S. Denys n'est pas sort considérable: il y a néantmoins la collégiale de S. Paul, 6. ou 7. paroisses, un couvent de Récollets, & 4. maisons religieuses de filles: l'abbaye avoit toûjours exercé la jurisdiction spirituelle sur cette ville lorsqu'en 1692. elle la ceda par transaction à l'archevêque de Paris; à condition que le grand prieur de l'abbaye seroit seul grand vicaire né à S. Denys; & ce grand prieur exerce la jurisdiction spirituelle sur quelques autres paroisses situées ailleurs; comme dans celle de Sargi dans le grand vicairat de Pontoise.

Les autres lieux les plus remarquables du Parisis sont Argenteuil sur la droite de la Seine à 3. lieues au nord-ouest & au dessous de S. Denys: c'est une ville qui a 3. quarts de lieue de circuit & qui est forr peuplée. On recueille beaucoup de vin dans son territoire. La principale église est le prieuré conventuel de Notre-Dame de la congrégation de S. Maur, dépendant de l'abbaye de S. Denys: il y a de plus une paroisse & plusieurs autres maisons religieuses.

Maubuisson, abbaye très-considérable de filles de l'ordre de Cîteaux sondée par la reine Blanche, mere du roi S. Louis: elle est située à l'extrêmité du diocése de Paris, auprès de la rive gauche de l'Oise à un quart de lieue de Pontoise qui est de l'autre côté.

Montmorenci, petite ville & ancienne baronie située sur une montagne, environnée d'une valée extrêmement sertile, à trois lieues au nord de Paris. Elle a donné son nom à une des plus anciennes & des plus illustres maisons du royaume, qui y a sondé la collégiale de S. Martin, où elle avoit sa sépulture, & qui est aujour-

d'hui desservie par les PP. de l'Oratoire. La baronie de Montmorenci , dont les feigneurs prenoient la qualité de Premiers Barons de France, fut érigée en duché & pairie en 1551, par le roi Henri II, en faveur d'Anne de Montmorenci connetable de France. Henri II. perit-fils d'Anne, avant été décapité à Touloufe & étant mort fans enfans en 1633. Charlotte fa fœur , lui fucceda. Montmorenci fut de nouveau érigé alors en duché-pairie en faveur de Henri II. de Bourbon prince de Condé fon mari : fon nom fur changé en 1686, en celui d'Enguien. Le duché de Montmorenci est composé de 23. paroisfes ; & il y en a 17. autres qui reffortiffent à fa haute justice. Il v a une grande foret dans ce duché, dans laquelle est siruce l'abbaye du Val, autrefois de Chanoines Réguliers, unie au monastère des Feuillans de la rue S. Honoré, qui y entretiennent une perite communauté.

Econan , bourg firué à 5. quarts de lieue au nord-est de Montmorenci, a un beau château, à la maifon de Condé.

Luzarche bourg, d'où on tire la pierre qu'on appelle de Saint Leu. Il est situé à 2. lieues au nord d'Ecouan : à une lieue vers le nord-est, est l'abbaye d'Herivaux de Chanoines Réguliers de la congrégation de France dans le dovené de Mont- des Prez à Paris le 20. Août 1750. Le morenci, fur les frontières du diocése de Senlis. Livri est une autre abbaye de la di , avec une châtellenie érigée en marquifar en 1688.

Aux environs de la forêt de Bondi est Chelles &c en Latin Cala, à 4. lieues au levant de Paris & à un quart de lieue de la droite de la Marne, ancienne maison royale, où la reine Ste. Clotilde fonda une

d'Orleans, regent du royaume, abbesse de ce monastère. l'a fair entiérement rebâtir, avec une magnificence digne de fon origine : il y a une communauté de religieux Bénédictins de la congrégation de S. Maur , pour la desservir.

Vincennes, châreau roval, fitué au milieu d'un bois à une lieue au levant de Paris, dont le roi Philippe-Auguste jerta les fondemens en 118 ; Il y a une Ste. Chapelle avec une collégiale, & auprès un couvent de Minimes, qui étoit auparavant un prieuré de l'ordre de Grandmont,

S. Maur des Fossés bourg fur la Marne à demi lieue au midi de Vincennes. Il v avoir une abbave de l'ordre de S. Benoît fondée au VII. fiécle : elle fut d'abord appellée S. Pierre des Fossés, & elle prit le nom de S. Maur lorsque les reliques de ce S. abbé y furent transférées au IX. siécle, de l'abbave de Glanfeuil ou de S. Maur fur Loire, à cause des incursions des Normans, L'abbaye de S. Maur des Fossés fut sécularifée en 1533. & la menfe abbatiale fut unie à l'archevêché de Paris : cette collégiale vient d'être unie à celle de S. Louis du Louvre à Paris; & les reliques de S. Maur, qui ont toûjours été dans une grande vénération, ont été transférées solemnellement à l'abbaye de S. Germain châreau magnifique qu'on voit à S. Maur. & qui appartient à la maison de Condé , éroit autrefois la maison des abbés.

Charenton, gros bourg fur la Marne, avec un beau pont fur cette riviere, à un quart de lieue de Conflans ou de fa jonction avec la Seine, & à 2. petites lieues au fud-est de Paris. Les Religionaires y avoient un fameux temple avant la révocation de l'édit de Nantes : on l'a changé abbaye célébre de Bénédictines, rebâtie en une églife, qui a été donnée aux Bénéen 662, par la reine Ste. Bathilde femme dictines du prieuré de Valdome, qu'on y a du roi Clovis II. qui s'y retira & qui y transféré du diocéfe de Châlons fur Marmourut. Adelaide fille de Philippe duc ne. On y voit de plus un couvent de Carmes déchaussés & un hôpital de religieux gée en marquisat en 1676. à la même de la Charité.

2. La Brie Parisienne. Cette portion de la Brie est renfermée entre la Marne & la Seine qui se joignent à Constans au-desfous de Charenton.

Brie-Comte-Robert située dans une plaine fertile en est la principale ville. Elle est à six lieues au sud-est de Paris. Son nom est corrompu de celui de Braye qu'elle porroit autrefois. Elle prend le surnom de Robert, à cause de Robert de France comte de Dreux son sondateur. La seigneurie de cette ville fut réunie à la couronne sous François I. Les Minimes y ont un couvent.

Les autres lieux du pays sont Villeneuve - S. George, petite ville dans une situation agréable sur la Seine à 3. lieues au dessus de Paris, du domaine de l'abbé de S. Germain des Prez.

Tuernaux, abbaye de Chanoines Réguliers, à une lieue au nord de Brie.

Hyeres & Gerci sur la riviere d'Hyeres, abbayes de filles de l'ordre de S. Benoît. La derniere, fondée par Alfonse comte de Poiriers & de Toulouse & par Jeanne la femme, fut habitée par des chanoinesses de l'ordre de S. Augustin, jusques au XVI. siécle. Elle est située à une lieue au couchant de Brie & à une lieue au dessus de l'abbaye d'Hyvres.

Grosbois est un très-beau château. Il y a une maison d'Hermites Camaldules dans la forêt voisine.

Malnone à 3. quarts de lieue à la droite de la Marne, étoit une abbaye consdérable de Bénédictines, unie depuis quelques années au monastère de Bon-Secours du même ordre dans le fauxbourg S. Antoine à Paris.

Torci château à la maison de Colbert, avoit aussi un monastère de Bénédictines, qui a été supprimé. Croissi châtellenie érimailon.

### II. LE GOUVERNEMENT DE L'ISLE

#### DE FRANCE.

Ce gouvernement est partagé en quatre lieutenances générales; sçavoir de l'Isle de France, de Beauvoisis, de Soissonnois & de Vexin François. Il renferme la généralité de Paris où on compte environ 850000. habitans, & la plus grande partie de celle des Soissons, qui en contient plus de 600000.

#### I. L'ISLE DE FRANCE

#### PROPREMENT DITE.

Cette lieutenance générale contient les pays suivans; sçavoir, la Brie Françoise, le Gatinois François, le Chartrain François; le Pays de Goefle, le comté de Senlis & le Valois.

# 5. 1. La Brie Françoise.

Cette portion de la Brie s'érend entre la Seine, le grand Morin & la Marne dans l'espace de 10. lieues du midi au nord, & de 7. à 8. du levant au couchant. Elle dépend pour le spirituel partie des diocéses de Sens, de Meaux & de Paris; on y fait d'excellens fromages.

1. La partie qui dépend du diocése de Sens renferme Melun qui en est la principale ville; elle est ancienne & située à 7. lieues au desfus au sud-est de Paris. La riviere de Seine la coupe en trois parties. La principale, qui est à la droite de la Seine, appartient à la Brie. Celle qui est à la gauche est du Gâtinois. La troisième partie, qu'on appelle la cité, est dans une isle. L'église de Notre-Dame, qui est collégiale,

Tome II.

Hhh

est dans l'isle qui est jointe aux deux autres parties par deux ponts. Le nom Latin de cette ville, qui appartient au diocése de Sens, est Melodunum. Il y a bailliage, prévôté, siège présidual, élection, &c. l'abbaye de S. Pere de la congrégation de S. Maur est dans le fauxbourg. Il y a plusieurs paroisses & communautés religieuses.

Dans les environs de Melun est la terre & le beau château de Vaux le Villars érigé en duché pairie en 1705, en faveur du maréchal de Villars.

Le Jard à une lieue au nord de Melun montré dans la forêt de Creciest une abbaye de Chanoines Réguliers. Chaumes abbaye de Bénéd

Montereau-faut-Tonne, ainsi nommée à cause que l'Yonne s'y joint à la Seine, est une petite ville située sur les frontières du Gâtinois à 6. lieues au sud-est de Melun. Il y a un ancien château entre l'Yonne & la Seine qui a été autresois une maison royale; l'église de Notre-Dame est collégiale. Il y a une élection.

Nangis, petite ville, à 5. lieues au levant de Melun avec un beau château, a titre de marquisat. Prulli sur la Seine à 2. lieues de Melun, & Barbeau aussi sur la Seine à deux lieues au dessus & au sud-est de Melun, abbayes résormées de l'ordre de Cîteaux: la derniere a été sondée en 1147. par le roi Louis le jeune qui y est enterré.

- 2. On voit dans le diocése de Meaux Rosay ou Rosoy où il y a une élection. Cette petite ville est située dans une campagne fertile, à 6. lieues au nord-est de Melun. Les Dominicaines du Tiers Ordre y ont un couvent. Faremoûtier riche abbaye de Bénédictines réformées, nommée en Latin Fare Monasterium située à une lieue au sud-ouest de Coulommiers, & sondée au commencement du VII. sié-èle.
- 3. Les principaux lieux du diocése de Paris sont Lagni, Latiniacum en Latin, pe-

tite ville sur la Marne à 6. lienes au levant de Paris: elle avoit autresois titre de comté, qui a été uni à l'abbaye de S. Pierre, qui y sut sondée dans le VII. siécle par S. Furci noble Ecossois. Elle est aujourd'hui de la congrégation de S. Maur. Il y a trois paroisses.

Champeaux autrefois abbaye de Chanoines Réguliers, & aujourd'hui collégiale située à l'extrêmité orientale du diocése de Paris, à 3. lieues au nord est de Melun, & enclavée dans le diocése de Sens.

Hermieres abbaye de l'ordre de Pré-

Chaumes abbaye de Bénédictins non réformés située à 2. lieues au sud-ouest de Rosay.

# 5. 2. Le Gâtinois François.

Le Gâtinois, en latin Pagus Vastinensis, est un pays borné au nord par la Briedont il est separé par la Seine : au couchant par la Beausse & l'Orleanois ; au midi par la Loire, qui le separe de la Sologne & de l'Orleanois; & au levant par la Champagne. Il a environ 20. lieues communes de France du midi au nord & autant du levant au couchant; il dépend pour le spirituel des diocéses de Sens & d'Orleans, & a eu des comtes particuliers; il fut réuni à la couronne sous le roi Philippe I. il y a beaucoup de vignes & de forêts dans ce pays que la riviere de Loing, nommée Lupa en Latin, traverse du midi au nord. Les deux canaux de Briare & d'Orleans, qui aboutissent à cette riviere, y favorisent beaucoup le commerce. La partie septentrionale dépend du gouvernement de l'Isle de France & du diocése de Sens, & la méridionale de l'Orleanois. Les principaux lieux de la première sont,

Nemours sur le Loing, principale ville du Gârinois François. Son nom Latin est Nemus. Elle est située entre deux collines

d 7. lieues au midi de Melun & d 10. de Sens vers le nord - ouest : elle a commencé par un château situé dans une isle de la riviere. Il y a une paroisse dans la ville, & une autre dans le fauxbourg. L'abbaye de la Joye de filles de l'ordre de Cîteaux est tout auprès : il y a un bailliage royal d'où

dépendent s. prévôtés royales.

Nemours a eu des seigneurs particu-Hers, jusqu'en 1276, que le roi Philippe le Hardi réunit cette seigneurie à la couronne. Elle fut érigée en duché & pairie en 1404. & donnée à Charles III. roi de Navarre en échange du comté d'Evreux: ce duché passa à Jacques de Bourbon comte de la Marche & de Castres, par son mariage avec Beatrix d'Evreux. Eleonor de Bourbon leur fille & héritiere épousa Bernard d'Armagnac comte de Pardiac, dont le fils, nommé Jacques, duc de Nemours fur décapité en 1477. Le duché de Nemours aprés avoir été uni au domaine de la couronne en 1504, fut donné en 1507. à Gaston de Foix & érigé de nouveau en duché & pairie:il passa enfuite dans la maison de Savoye & il est possedé aujourd'hui par le duc d'Orleans; ayant été érigé de nouveau en duché & pairie en 1661, en faveur de Philippe de France duc d'Orleans.

Milli a une collégiale & Cercanceau sur le Loing à 2. lieues au dessus & au midi de Nemours, une abbaye de l'ordre de Cîteaux. Le Lys à une lieue au sud-ouest de Melun & de la gauche de la Seine, abbaye considérable de filles de l'ordre de Cîteaux, fondée par la reine Blanche & le roi S. Louis son fils.

Fontainebleau, nommé en Latin dans les anciens écrivains Fonsbliandi, bourg avec une maison royale au milieu de la forêt de son nom à 13. lieues au sud-est de Paris, & à 4. au nord de Nemours. On en attribue les commencemens au roi Louis le jeune: mais cette maison doit son

principal lustre au roi François I. qui répara les anciens bâtimens, sit construire les nouveaux; & y jetta les sondemens de la bibliothéque royale. Ce palais conssiste en plusieurs bâtimens joints les uns aux autres, sans ordre ni simérrie: mais le tout a un air de grandeur & de majesté. Les jardins en sont propres & bien entendus. S. Louis y sonda un couvent de religieux Trinitaires qui sont les chapelains du château. Les missionnaires de S. Lazare desservent la paroisse du bourg. La forêt de Fontainebleau contient plus de 26000. arpens.

Château Landon petite ville nommée en Latin Castrum-Namonis, située à la gauche du Loing à 3. lieues au midi & au dessus de Nemours: on y voit l'église de S. Severin desservie par des Chanoines Réguliers & sondée par le roi Childebert fils de

Clovis I.

Moret, petite ville sur le Loing à trois lieues au nord-est & au dessous de Nemours, a titre de comté, qui a été possedé par Antoine de Bourbon sils naturel du Roi Henri IV. il y a un bailliage qui a plusieurs prévôtés dans son ressort.

Courtenay petite ville située à 8. lieues au sud-ouest de Sens : elle a donné son nom à une branche de la maison de France, issue de Pierre septième fils du roi

Louis le Gros.

# 5. 3. Le Chartrain François.

Nous donnons ce nom à la partie septentrionale & à l'orientale du diocése de Chartres, qui dépendent du gouvernement de l'isse de France. Ce pays est borné au nord par la Seine qui le sépare du Vexin François, & au couchant par la Normandie.

On y voit Mante sa principale ville, nommée en Latin Medunta, située à la gauche de la Seine, sur laquelle il y a un pont, à 10. lieues au dessous & au nord-

Hhh ij

ouest de Paris. Elle est assez considérable & renferme la collégiale de Notre-Dame, deux paroisses & six maisons religieuses de l'un & de l'autre sexe, dont la principale est le monastère des Celestins. Il y a bailliage, présidial, élection, &c. Le roi Philippe-Auguste y mourut le 14. de Juillet de l'an 4123. La baronnie de Rosni à une lieue au couchant de Mante, sur érigée en marquisat en 1601. en faveur de la maison de Bethune.

Dreux, une des plus anciennes villes de France, dont le nom Latin est Droca. Elle est située à une lieue à la gauche de la riviere d'Eure, à 7. lieues au nordouest de Chartres, & à 8. au sud-ouest de Mante, sur les frontieres de la Normandie & du Perche. Elle a les deux paroifses de Notre-Dame & de Saint Estienne, dont la derniere est collégiale, bailliage, & présidial: elle est sort commerçante, & peuplée. Elle a titre de comté, que le roi Louis le Jeune donna en apanage en 1137. à Robert son frere, cinquième fils du roi Louis le Gros leur pere. La postérité de Robert, qui fit une branche de la maison royale de France, posseda le comté de Dreux jusqu'en 1355, qu'il entra par femmes dans la maison de Thouars, de laquelle le roi Charles V. l'acquit en 1377. ou 1378. La ville de Dreux est encore célébre par la victoire que les Catholiques temporterent sur les Prétendus Résotmés aux portes de cette ville le 18. de Décembre de l'an 1562.

A 3. lieues au nord-est de la ville de Dreux, sur la droite de la riviere d'Eure & les frontières de la Normandie, est le magnisque château d'Anet bâti sous le regne de Henri II. pour Diane de Poitiers duchesse de Valentinois.

Montfort, surnommé l'Amauri, d'un de ses anciens seigneurs, petite ville située à six lieues au midi de Mante, & à 7. au levant de Dreux, est le chef - lieu d'un ancien comté sort étendu.

La maison de ces seigneurs se rendit fort célébre, surtout au XIII. siècle durant la guerre des Albigeois, par les exploits de Simon de Montsort, l'un des chess de cette Croisade. Ce comté passa par semmes dans la maison de Dreux; & François I. le réunit à la couronne comme héritier d'Anne duchesse de Brétagne. Le roi Louis XIV. ayant échangé en 1692, le comté de Montsort - l'Amauri contre le duché de Chevreuse, érigea ce comté en duché pairie, sous le titre Chevreuse-Montsort en faveur de Charles-Honoré d'Albert. Il y a à Montsort-l'Amauri une petite collégiale & une élection.

Houdan, petite ville à 3. lieues au couch. de Montfort a un gouverneur particulier.

Dourdan, autre petite ville située dans la Beausse & la partie orientale du diocése de Chartres, à sept lieues au sud est de Montsort-l'Amauri & à 3. au nord-ouest d'Etampes, est aussi comprise dans le gouvernement de l'isse de France. Elle a une élection, un ancien château, un bailliage royal & 2. paroisses: à demi lieue de la ville est le prieuré de l'Ouis de Grammontins résormés.

On voit les abbayes suivantes dans cette partie du diocése de Chartres. S. Remi des Landes & S. Corentin de Bénédictines. La première est située à trois lieues au nord-ouest, & l'autre à 2, au midi de Mante; Claire-Fontaine dans la sorêt d'Y-beline, autresois de Chanoines Réguliers & aujourd'hui d'Augustins, ci-devant déchaussés, sans extinction du titre abbatial; & Grandchamp entre Epernon & Montfort-l'Amauri de l'ordre de Prémontré, dont la mense conventuelle est unie au collège de Paris du même ordre.

# §. 4. Le Pays de Goëste.

Ce petit pays comprend la partie occidentale du diocése de Meaux qui dépend du gouvernement de l'Isle de France & au- partie de celui de Soissons. quel le village de Goëfle a donné son nom.

Dammartin en est le principal lieu. C'est un bourg ou une petite ville, située sur une hauteur à 7. lieues au nord-est de Paris, avec un bailliage & titre de comté, & une petite collégiale dans l'église de Notre-Dame, fondée par les anciens comtes de Dammartin, qu'on appelle Domnum Martinum en Latin. Juilli étoit autrefois une abbaye de Chanoines Réguliers : elle a été unie à la congrégation des PP. de l'Oratoire qui y ons un collége célébre.

Chambrefontaine est une abbaye de l'or-

dre de Prémontré.

# 5. s. Le Comté de Senlis.

Sencis ville épiscopale, capitale de ce comté, appartenoit à la seconde Belgique: elle est dans une situation fort agréable, sur la petite riviere de Nonnete à 9. lieues au nord de Paris, avec bailliage, siège préfidial, prévôté royale, élection, &c. Le chapitre de la cathédrale de Notre-Dame est composé de 3. dignités, 24. canonicars, 6. demi prébendes, &c. Cerre église est paroisse & on en compte 5: autres à Senlis. Les Chanoines Réguliers de la congrégation de France y ont l'abbaye de S. Vincent avec un collège & le prieuré conventuel de S. Maurice; outre l'hôpital des religieux de la Charité, les Carmes, les Cordeliers & les Capucins y ont des couvens: la ville est peu commerçante. Ses anciens feigneurs ont pris le furnom de Bouteiller, parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont été grands bouteillers de France.

Le diocése de Senlis est un des moins étendus de France, ne contenant que 76. paroifles & 4. abbayes. Il composoit autrefois un comté réuni à la couronne par Hugues Capet, qui en étoit propriétaire. Ce comté comprend aujourd'hui la partie occidentale du diocése de Senlis & une

1. Outre la ville de Senlis on voit dans la première Chantilli, bourg à 2. lieues au couchant de Senlis, sur la Nonnette, où le prince de Condéa un magnifique château, accompagné de très-beaux jardins, d'un grand parc & d'une forêt très-étendue. Cette terre a appartenu à la maison de Montmorenci dont celle de Condé a hérité. La Victoire abbaye de Chanoines Réguliers de la congrégation de France, située à demi lieue au sud-est de Senlis, fondée en 1222, par le roi Philippe-Auguste en mémoire de la victoire qu'il avoit remportée à la bataille de Bouvines. Chalis, ou Carolilocus, abbaye confidérable de l'ordre de Cîteaux située sur la Nonnete à 2. lieues au sud-est de Senlis & fondée en 1136. par le roi Louis le Jeune pour l'ame

du prince Charles son frere.

2. Compiegne ville du diocése de Soissons, située sur l'Oise à sept lieues au nordest de Senlis, & à neuf au nord-ouest de Soissons, est regardée comme une dépendance du comté de Senlis. En effet le bailli de Senlis y a un lieutenant, & elle suit la coûtume de Senlis. Il y a dans cette ville, nommée en Lacin Compendium, un château royal, qui est la plus ancienne maison royale qui soit restée en France. L'empereur Charles le Chauve le fit réparer, le donna à l'abbaye de S. Corneille qu'il fonda, & en sit construire un nouveau que S. Louis donna aux Dominicains. S. Louis en sit construire un troisième, qui a été augmenté par Louis XI. & par les rois de France leurs successeurs; mais surtout par les rois Louis XIV. & Louis XV. le premier y alloit assez souvent, & Louis XV. y va tous les ans passer un certain tems à cause de la commodité de la chasse, dans la forêt de Compiegne, qui contient environ 29000. arpens. Cette forêt s'appelloit anciennement la forêt de Cuise; Sylva Cotia en Latin. Charles le Chauve

fit rebâtir la ville de Compiegne, & y tonda l'abbaye de S. Corneille, où il mit d'abord des chanoines, & ensuite des Bénédictins. Cette abbaye, qui est de la congrégation de S. Maur, exerçoit la jurisdiction épiscopale sur une grande partie de la ville, qu'elle a cedée à l'évêque de Soifsons par transaction, à condition que le grand prieur de S. Corneille seroit son seul grand vicaire dans toute la ville. Les rois Louis le Bégue, Louis V. & Hugues Capet sont inhumés dans l'église. La mense abbatiale est unie à l'abbaye du Val de Grace à Paris depuis l'an 1656. Il y a deux paroisses à Compiegne, une petite collégiale dans l'église de S. Clement, un col-lége de Jésuites & plusieurs autres maisons religieuses des deux sexes. Il y a élection; & la justice de la ville est parragée entre le roi & l'abbaye de S. Corneille.

Royalieu, abbaye de Bénédictines est à demi lieue au sud-ouest de Compiegne: elle ya été transsérée d'un lieu appellé S. Jean aux Bois, dans la forêt de Compiegne. Morienval, autre abbaye de Bénédictines très-ancienne, & située entre Crépi & Soissons a été supprimée en 1745.

# S. 6. Le Valois.

Ce pays, qui occupe la partie orientale du diocése de Senlis, s'étend aussi dans ceux de Meaux & de Soissons: mais on n'en marque pas les limites précises. Il est connu sous le nom de Pagns Vadensis depuis le commencement du X. siécle; & il a été possedé depuis ce tems-là par une suite de comtes héréditaires. Il est borné au nord par le Soissonois, au levant & au midi par la Brie, & au couchant par le comté de Senlis. Il a environ 5. à 6. lieues du levant au couchant & presque autant du midi au nord. Il est uni, abonde en grains, & est rempli de bois & de forêts. Il a été plusieurs sois l'apanage des enfans de France. Charles troisième fils de

Philippe le Hardi, chef de la branche de Valois, le posseda, en prit le nom & sur pere de Philippe surnommé de Valois, qui parvint à la couronne en 1328. Le roi Charles VI. l'érigea en duché en 1406. en faveur de Louis de France duc d'Orleans. Louis XII. le donna en 1498. à François d'Orleans comte d'Angoulême, qui monta sur le trône en 1515. sous le nom de François I. Henri III. en disposa en 1582. en faveur de Marguerite de France reine de Navarre sa sœur, qui en jouit jusqu'à sa mort arrivée en 1625. Louis XIII. le donna à titre de Pairie au duc d'Orleans son frere en 1630. & le roi Louis XIV. en disposa de même en 1661, en augmentarion d'apanage en faveur de Philippe duc d'Orleans son frere qui l'a transmis à sa postérité.

1. Crespi ville capitale du duché de Valois est le lieu le plus considérable de la partie de ce duché, qui dépend du diocése de Senlis. Elle a été autresois plus considérable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle est située dans une presqu'isse entre deux ruisseaux à 5. lieues au levant de Senlis: elle est assez marchande. Le château est ruiné: l'église de S. Denys a un fort beau chœur. Il y a la collégiale de S. Thomas de Cantorbery, un prieuré conventuel de Clunistes & un couvent de Capucins.

2. Nanteuil le Haudouin est le principal bourg de la partie du Valois qui dépend du diocése de Meaux. Il y a dans ce bourg, nommé Nantogilum en Latin, situé à trois lieues au midi de Crespi & érigé en comté en 1543. un ancien prieuré conventuel de l'ordre de Cluni, que les résormés de cet ordre ont rebâti, & un fort beau château. La Ferté Milon est une petite ville que la petite riviere d'Ourque partage en deux. C'est la patrie de Jean Racine poëte tragique. Elle est située à 5. lieues au levant de Nanteuil.

3. La partie du diocése de Soissons qui

paux bourgs, Verberie nommé Vermeria en Latin, sur l'Oise à 3. lieues au dessous & au sud-est de Compiegne, où on a tenu autrefois quelques conciles; & Villers-Coterets qui a pris son nom de la forêt de Rets, dans laquelle il est situé, à s. lieues au levant de Verberie. Les ducs de Valois de la maison royale, y avoient un magnifique château. L'abbaye régulière de Claire-Fontaine de l'ordre de Prémontré sur les frontières du diocéfe de Laon, y a été celle de S. Remi de Bénédictines. La forêt de Rets ou de Villers-Coterets, qui dépend du duché de Valois, contient près de 25000, arpens: la fameuse Chartreuse de Bourg-Fontaine est située au milieu de cette forêt. Pierrefonds est une petite ville, où il y a prévôté, bailliage & châtellenie.

### II. LE VEXIN FRANÇOIS.

Ce pays est borné au midi par la Seine, qui le separe du diocése de Chartres, au levant par l'Oise, qui le sépare de celui de Paris; au conchant par l'Epre, qui le séle Beauvaisis, qui le borne au nord & acheve de le borner au levant. Il dépend pour le spirituel du diocése de Rouen & pour le remporel du gouvernement de l'Isle de France, du parlement & de la généralité de Paris. Il a environ dix à douze lieues communes de France de longueur & autant de largeur. Il a eu des comtes particuliers depuis le X. siècle & il fur réuni à la Couronne en 1082. Les comtes de Vexin étoient avouez, & en cette qualité vassaux, de l'abbaye de S. Denys, dont ils portoient l'enféigne ou l'oriflame. Le pays compose un archidiacone du diocése de Rouen, dont l'archevêque le fait gouverner par un grand vicaire particulier qui réside à Pontoise. Cet archidia-

dépend du duché de Valois a pour princi- coné est partagé en 4. doyenés qui sont ceux de Pontoise, de Meulant, de Magni & de Chaumont : le pays est bon, fertile &

fort peuplé.

Pontoise ville capitale du Vexin François est située sur la riviere d'Oise, qui lui donne son nom', à 7. lieues au nord-ouest de Paris. Elle s'éleve en amphithéâtre sur les bords de la riviere & est assez considerable; outre la collégiale de S. Melon il y a 4. paroifles, fans compter celle du fauxbourg de l'Aumône, situé à la gauche de transférée en 1671. Hors du bourg est l'Oise dans le diocése de Patis. On y voit l'abbaye de S. Martin fondée au XI. siécle auprès de la petite riviere de Vione, qui après avoir traversé la ville se jette dans l'Oise : elle est de la congrégation de S. Maur, & située dans un autre fauxbourg: elle est accompagnée d'un jardin magnifique qui appartient aujourd'hui au prince de Conti avec la seigneurie de Pontoise, après avoir été possedés par la maison de Bouillon. Les autres maisons religieufes de Pontoife sont les Jésuites qui y ont une maison, les Cordeliers, les Mathurins & les Capucins : ces derniers sont dans le fauxbourg de l'Aumône. Quant pare du Vexin Normand, & ensuite par aux maisons de filles, il y a une abbaye de Bénédictines Angloises; une communauté considerable de Chanoinesses de S. Augustin qui desservent l'hôtel-Dieu, & qui ont une prieure perpetuelle, des Carmelites & des Ursulines. Le château, de Pontoise est aujourd'hui ruiné : il y a dans cette ville un fiége du baillinge de Senlis & deux prévôtés royales.

On voit de plus dans le Vexin François Andresi & Triel, deux bourgs ou on recueille de bon vin. Meulant sur la droite de la Seine, Mellentum en Latin, avec 2. ponts sur ce seuve à 3. lieues de Pontoisé vers le conchant, La ville & le fort de Meulant, dans lequel il y a une paroisse & le prieuré conventuel de S. Nicaife de la congrégation de 9. Maur, sont séparés des fauxbourgs par un petit bras de la Seine. Le reste de la ville bâti en amphithéâtre est composé de trois rues, & il y a deux autres paroisses & deux autres maisons religieuses: il y a un bailliage royal. Meulant est un ancien comté réuni à la couronne sous Philippe-Auguste.

Magni, petite ville à cinq lieues au nord-ouest de Pontoise, a plusieurs maifons religieuses. Le château de la Rocheguion sur la Seine, avec un bourg, qui a titre de comté, érigé en duché pairie en 1621. en saveur de la maison de Sulli, & en 1679. en simple duché en faveur de la maison de la Rochesoucaud, & Louviere commande-rie de Malte sont dans le doyené de Magni.

Chaumont, petite ville capitale de son doyené à 3. lieues au nord-est de Magni, a une élection qui est de la généralité de Rouen. Il y a deux maisons religieuses. Les abbayes de Marcheraoul ou Marcheroux & Ressons de l'ordre de Prémontré, & celle de Gomer-Fontaine de silles de l'ordre de Cîteaux, sont dans l'étendue de ce doyené. Les deux premières sont éloignées du moins d'une demi lieue l'une de l'autre. Celle de Gomer-Fontaine fondée en 1187, est à une lieue au levant de Gisors. Les religieux de l'abbaye de Marcheraoux sont réformés.

## III. LE BEAUVAISIS.

La lieutenance générale de Beauvaisis & la suivante appartenoient autresois au gouvernement de Picardie, d'où elles ont été distraites pour être attribuées à celui de l'Isle de France.

Ce pays, qui peut avoir 15. lieues d'étendue du levant au couchant, & 12. du midi au nord, est borné au nord par la Picardie, au couchant par la riviere d'Epre qui le sépare de la Normandie & par le Vexin François, qui le borne aussi au midi avec le diocése de Paris, & au levant par

ceux de Senlis, de Soissons & de Novon il fut habité anciennement par les Bellevaces, les plus braves peuples de la Belgique. Il fit partie du comté de Vermandois, & il échut avec la Champagne, à Eudes 1. comte de Blois & de Chartres, tige des comtes de Champagne, Eudes II. fils d Eudes I. l'échangea en 1013, contre le comté de Sancerre avec Roger Evêque de Beauvais son frere, qui en sit donation à son église; ce que le roi Robert confirma deux ans après; & depuis ce tems-là les évêques de Beauvais se sont qualifiés comtes de cette ville, dont ils sont seigneurs spirituels & temporels, & vidames de Gerberoy. Ils furent mis au nombre des 11. pairs de France & ils ont le premier rang parmi les trois comtes pairs ecclésiastiques.

Le Beauvaiss est arrosé par plusieurs rivières, dont les deux principales sont l'Oise qui arrose sa partie orientale & la méridionale du nord-est au sud-ouest; & le Terrain qui y prend sa source & qui le traverse du nord-ouest au sud-est jusqu'à son embouchure dans l'Oise. Le pays est beau, abondant en fruits & riche en manusactures de draps, de serges & de tapisseries, par ses teintures & tanneries, &c.

BEAUVAIS, sa capitale, est située sur la riviere de Terrain qui remplir les follés dont elle est environnée, à 16. lieues de Paris vers le nord-ouest & à 15. au levant de Rouen. Cette ville est très-ancienne: on la nommoit Casaromagus, avant qu'elle prît le nom des peuples Bellovaces dont elle étoit la capitale. Elle est assez considerable, & on y compte 14. à 15000. ames. La plûpart de ses rues sont belies & droites. La carhédrale de S. Pierre n'a que le chœur ; mais qui est un morceau admirable d'architecture. Il fut commencé en 1391. Son chapitre est composé de six dignités, 35. chanoines, huit demi prébendés, 38. chapelains, &cc.

Il y a trois abbayes à Beauvais hors son enceinte; sçavoir de S. Lucien de la congrégation de S. Maur, de S. Quentin de Chanoines Réguliers de la congrégation de France, & de S. Simphorien de l'ordre de S. Benoît, dont la mense conventuelle est unie au seminaire, & dont le titre abbatial subsiste. Il y a de plus six collégiales, 13. paroitles, 4. maisons religieuses d'hommes & 3. de filles. Le collège est gouverné par des prêtres séculiers. La justice de la ville est exercée par le bailli de l'évêque; & il y a de plus un siège présidial & une élection. Cette ville fut agitée par les troubles de la religion au XVI. siècle, par la désection du cardinal de Châtillon son évêque qui avoit embrassé le Calvinisme.

Le diocése de Beauvais contient près de 600, tant paroisses que succursales partagées en trois archidiaconés de Clermont, de Breteuil & de Bray. Il forme une espece de triangle, dont la base confine au nord avec le diocése d'Amiens ou la Picardie : l'archidiaconé de Clermont occupe la pointe méridionale du triangle, celui de Breteuil celle qui s'étend vers le nord-est; & celui de Bray, celle qui est si-

tuée vers le nord-ouest.

1. L'archidiaconé de Clermont contient les trois doyenés de Clermont, de Beaumont & de Monchi.

Clermont, ville principale de l'archidiacone de son nom, est située à s. lieues au Aud-est de Beauvais sur la riviere deBrêche. C'est un ancien titre de comté qui fut l'apanage de Robert VI. fils de S. Louis tige de l'auguste maison de Bourbon. Sa posterité en a joui jusqu'au connétable de Bourbon, sur lequel il sur confisqué par François I. & réuni à la couronne. A un quart de lieue au nord de Clermont est la baronie de Warti érigée en duché & pairie de Ressons. Cette terre fut érigée en duen 1710. sous le nom de Fitz-James en Laveur de la maison de Berwick.

Verneuil à un quare de lieue à la gau- baye de S. Martin aux Bois de Chanoines Tome II.

che de l'Oise entre Creil & le Pont Ste. Maxence, érigé en marquisat en 1600, en faveur d'Henriette de Balzac, & en duché & pairie en 1652, en faveur de Henri son fils legitimé de Bourbon & du roi Henri IV. mort en 1682. La Neuville en Hez à une lieue & demie au couchant de Clermont, est la patrie du roi S. Louis suivant l'opinion la plus vraisemblable, & celle d'Adrien Bailler.

Beaumont, petite ville sur l'Oise avec un ancien titre de comté : elle est située à 7. lieues de Clermont vers le sud-ouest.

L'Isle-Adam bourg sur l'Oise à une lieue au dessous & au sud-ouest de Beaumont & à deux au deisus & au nord-est de Pontoile: on y voit un fort beau château qui appartient au prince de Conti, & qui a appartenu autrefois à la maison de Montmorenci.

Royaumont abbaye réformée de l'ordre de Cîteaux à une lieue & demie au levant de Beaumont, fondée par le roi S. Louis en 1127.

S. Leu de Serans, prieuré conventuel de Clunistes. Creil sur l'Oise, petire ville qui dépend du comté de Senlis. Melle ou Merlou ancienne baronie.

2. L'archidiaconé de Breteuil est partagé en 4. doyenés de Breteuil, de Pont Ste.

Maxence, de Coudun & de Ressons.

Breteuil est une petite ville située à c. lieues au nord-est de Beauvais furle chemin de Paris à Amiens, avec titre de comté : on y voit l'abbaye de Notre-Dame de la congrégation de S. Maur. Celle de S. Just de l'ordre de Prémontré est dans ce doyené à 4. lieues au sud-est de Breteuil. Elle a été entiérement rebâtie à neuf depuis peu. Il y a aussi à S. Just une abbaye d'Urbanistes.

Hallwin-Magnelais est dans le doyené ché & pairie en 1587. 1611. & 1620. la pairie est aujourd'hui éteinte. L'ab-

Digitized by Google

Réguliers de la congrégation de Ste. Généviève, dont la mense abbatiale est unie au collège des Jésuites de Paris, est aussi dans le doyené de Ressons. Monchi le Pereux dans le doyené de Coudun à une lieue & demie au nord:ouest de Compiegne, a une abbaye de filles de l'ordre de Cîteaux. Cette terre & plusieurs autres du voisinage furent érigées en duché en 1690, sous le nom d'Humieres, en faveur de Louis de Crevant d'Humieres. Le doyené de Pont a pour chef-lieu Pont Ste. Maxence, petite ville sur l'Oise à 3. lieues au nord de Senlis, fort peuplée & marchande. Au bout du fauxbourg est l'abbaye du Moncel d'Urbanistes ou de l'ordre de Ste. Claire. Liancour marquifat à la maison de la Rochefoucaud & celui de Verderone sont dans le: doyené de Pont.

3. l'archidiaconé de Bray contient les 3. doyenés de Bray, de Montagne & de Montagne à collègiale de S. Pierre fut fondée par un des vidames de Gerberoi, dont le domaine a été réuni à l'évêché de Beauvais: la ville est peu con-

fidérable.

Les abbayes de S. Germer & de Saint Paul sont dans le doyené de Bray : la première d'hommes appartient à la congrégation de Saint Maur qui y a établi un collège selle est située à une lieue & demie au sud-est de Gournay en Normandie. La seconde est de silles de l'ordre de S. Benoît. elle est très-considérable & située à une petite lieue au couchant de Beauvais.

L'abbaye de Froimont de l'ordre de Cîteaux & le marquisat d'Anneuil sont dans

le doyené de Monchi.

Celui de Montagne a les abbayes de Beunpré & de Launay de même ordre de Cîteaux à une lieue l'une de l'autre. L'ancienne baronie de Cagni érigée en 1695, en-

duché sous le nom de Bousslers & en pairie en 1708. est située sur le Terrain à 3. lieues au dessus & au nord-ouest de Beauvais. Ons en Bray, comté; Crevecaur marquisat, &c.

### IV. LE SOISSONOIS...

Le Soissonois fait une des 4. lieutenances générales qui composent le gouvernement de l'Isle de France; mais outre le Soissonois proprement dit, on comprend dans cette lieutenance générale le Laonois & la. Noyonois...

### 5. 1. Le Soissonois.

Le Soissonois, qui fait la troisieme partie de la lieurenance générale du Soissonois, ne renferme pas tout le diocése de Soissons; mais seulement une partie : le : reste appartient au duché de Valois, au: comté de Senlis ou à la Brie. Il a été habité anciennement par les Suessiones qui lui: ont donné leur nom. Il est borné au nord par le Noyonois; au levant par le Laonois & le Remois; au midi par la Brie & au couchant par le duché de Valois. Ce pays, qui a environ 14. lieues d'étendue du levant au couchant sur 10. à 12. du midi au nord, consiste principalement dans une grande valée que la riviere d'Aisne traverse du levant au couchant jusques. à son embouchure dans l'Oise au dessus de Compiegne, & il est très - ferrite ainsi que les montagnes qui l'environnent. On y recueille beaucoup de grains, de vins & de fruits délicieux; & il abonde enbestiaux, en volaille & en gibier. La riviere d'Aifne le partage en partie méridionale & septentrionale.

1. La ville de Soissons, sa capitale, appartient à la première, parce que sa principale partie est située à la gauche de cette

4.65

riviere qui la traverse & sur laquelle il y a un pont qui joint la ville au fauxbourg de S. Vast:elle est entre Compiegne qu'elle a au couchant & Reims qui est au levant, à huit lieues de la première & 1 12. de l'autre de ces deux villes. Elle étoit si puissante du tems de César, qu'elle commandoir à 12. villes & pouvoit mettre 50000, hommes sur pied : on la nommoit alors Noviodunum & elle prit sous Augusre le nom d'Augusta Suessionum, des peuples dont elle étoit la capitale. Elle fut aussi sous la première race de nos rois capitale d'un royaume, qui renfermoit la Picardie, la Champagne & une partie des Pays-Bas: & elle a été souvent la demeure de nos rois, qui y avoient un palais sous la première race, à l'endroit où est le château qui est bâti à l'antique : Pepin le Bref, y fut salué roi en 752.

La ville de Soissons sut gouvernée par des comtes qui rendirent ce comté héréditaire, & il passa dans la maison de Vermandois au XI. siècle. Ce comté après avoir passé dans diverses maisons sut porté dans celle de Bourbon Vendôme, d'où al passa par semmes au dernier siècle dans celle de Savoye, par le mariage de Marie sœur & héritière de Louis de Bourbon comte de Soissons tué en 1641, avec Thomas-François prince de Carignan.

Soissons est une grande ville, bien peuplée & fort commerçante\*; & elle passe pour la capitale du gouvernement de l'Isse de France. Son évêque, qui est le premier sustragant de la métropole de Reims, a droit de facrer nos rois en l'absence de l'archevêque. Le Chapitre de la cathédrale des SS. Gervais & Prothais est composé de 9. dignités, 47. chanoines, 4. semiprébendés & 33. chapelains. La mense abbatiale de Valseri, & non de S. Valeri comme le dit la Martiniere, a été unie à l'évêché pour en augmenter le revenu. Il y a de plus 3. collégiales, 10. paroisses, 6.

abbayes & plusieurs autres maisons religieuses. Les six abbayes sont celles de S. Médard, située auprès de la ville, & de S. Crespin le Grand de la congrégation de S. Maur; de S. Jean-des-Vignes située aufsi hors la ville & de S. Crespin en Chaye de Chanoines Réguliers, dont la première n'est d'aucune congrégation, & l'autre est de celle de Ste. Généviève : des Bénédictines de Notre-Dame, abbaye très-considérable, & des chanoinesses de S. Leger. L'abbaye de S. Médard, qui est fort riche, est une des plus anciennes du royaume & elle fait remonter sa fondation au milieu du VI. siécle auprès du palais de nos rois. Les PP. de l'Oratoire ont le collège; & il y a une académie de belles lettres érigée par lettres patentes en 1674. Il y 2 de plus une généralité qui renferme Tept élections, avec un bureau de Tréforiers de France, bailliage & présidial. Le diocése contient 3 80. paroilles & 26. abbayes.

Les lieux les plus remarquables du Soifsonois méridional, sont les abhayes de Valseri, Chartreuve , Val Chrêtien & Braine de l'ordre de Prémontré. La première située à 3- lieues au sud-ouest de Soissons. est au voisinage du château de Cauvres, marquifat érigé en duché & pairie sous le nom d'Etrées, en 1648. & 1663. La seconde est à s. lieues au sud-est de Soissons sur les frontières du diocése de Reims. & la troisième est sur la riviere d'Onre, à 5. lieues au midi de Soissons. Braine est une petite ville située à un peu plus de 3. lieues au sud-est de Soissons : elle est le chef-lieu d'un ancien comté nommé Brennacum en Latin, & annexé aujourd'hui au duché de Valois: outre l'abbaye il y a un prieuré conventuel de l'ordre de Cluni. Long-Pont abbaye de l'ordre de Cîteaux est située à 4. lieues au sud-ouest de Soissons.

2. Les principaux lieux du Soissonois septentrional sont Vis-Sur Aisne & Attichi, 1 i ij

situés sur la droite de cette riviere : le premier, qui est la maison de campagne des abbés de S. Médard, est à 4. lieues au couchant & au dessous de Soissons : l'autre est une'ancienne baronie avec un beau château qui appartient au duc de la Tremouille, à ane lieue au dessous de Vis-Sur-Aisne.

#### 5. 2. Le Laonnois.

La partie du diocése de Laon qu'on appelle le Laonnois, & qui est comprise dans le gouvernement de l'Isle de France, a environ 15. lieues d'étendue du levant au couchant & 7. 2 8. du midi 211 nord. Elle a la Thiérache ou la Picardie au nord; la Champagne au levant; & le Soissonois au midi & au conchant. l'Aisne traverse sa partie méridionale du levant au couchant; & il est arrosé par

plusieurs autres petites rivieres.

LAON, capitale du pays, est située sur une haute montagne à 7. lieues au nordest de Soissons, & n'est forte que par sa situation. Elle est bien bâtie, ses tues sont belles & l'air y est fort sain. Elle est du domaine royal, quoique l'évêque s'en qualifie duc & pair. Ce n'étoit anciennement qu'un château, nommé Laudunum, du diocése de Reims, que S. Remi archevêque de cette ville érigea en évêché au commencement du VI. siécle. Il y a un baillinge, un siège présidial, & une jurisdiction pour la pairie. Les religieux de la congrégation de S. Maur y ont les abbayes de S. Jean & de S. Vincent & les Prémontrés celle de S. Martin une des premieres de l'ordre, dont la mense abbatiale est unie à l'évêché. La cathédrale de Notre-Dame a 5. dignités, 84. chanoines dont les prébendes sont d'un revenu modique & 50. chapelains: il y a de plus 3. collégiales dans la ville. L'abbaye de Montreuil ou de la Ste. Face de filles de l'ordre de Citeaux est au bas de la mon-

tagne où la ville est située. Les Jésuites ont pris l'administration du collége depuis quelques années: il y a quelques au-

tres maisons religieuses.

Le diocése de Laon contient 416. paroisses, 18. abbayes, 7. prieurés conventuels; 10. collégiales, la chartreuse du Val S. Pierre, &c. Une grande partie de ces paroilles dépendent du gouvernement de Picardie. Le Laonnois, ou la partie du diocéfe qui est de celui de l'Isle de Fran-

ce, a pour lieux principaux.

Prémontré, abbaye célébre, réguliero & élective chef d'ordre fondée par faint Norbert en 1119, Elle est située au territoire de Couci à 4. lieues au sud-ouest de Laon, dans un valon profond & marécageux, dont elle occupe tout le fond. Elle a été entierement rebâtie; & ses bâtimens sont très-beaux dans toutes leurs parties. L'ordre de Prémontré a été autrefois très étendu surtout dans le Nord, où il possedoit plusieurs cathédrales : il conserve encore aujourd'hui de beaux restes de fon ancienne splendeur; & l'abbé de Prémontré a encore sous sa jurisdiction 1901 monastères d'hommes & 23. de filles, tant en France, qu'en Allemagne, en Pologne; en Hongrie, dans les Pays Bas & en Espagne. Parmi ces 190. monastères d'hommes, il y a 158. abbayes, dont 107. font en règle & 51. en commende, 6. collèges & 33. prévôtés. Il y a 31. monastères de réformés partagés en 3. provinces, de Lorraine, de France & de Normandie.

Conci, Godiciacum en Latin, est une petite ville partagée en haute & basse & située à 2. lieues au sud-ouest de Prémontré: elle a en des seigneurs hommagers de l'abbaye de saint Remi de Reims, dont plusieurs ont été célébres dans l'hiftoire. Elle a été réunie à la couronne sous François I. & elle est aujourd'hui de l'appanage, du duc d'Orléans.

Nogent sous Couci abbaye de Bénédica

demi lieue au midi de Couci, dont les seigneurs y avoient leur sepulture: à une sieue au nord-est, est Folembray, autretois maison royale. Corbéni ou S. Marcout, bourg avec un prieuré conventuel de Bénédictins de la congrégation de S. Maur situé à 4. lieues au sud-est de Laon & dépendant de l'abbaye de saint Remi de Reims. Nos rois après leur facre, y vont faire, ou envoyent en leur nom faire leurs devotions pour obtenir de Dieu le don de guérir les écrouelles. Ce bourg étoit une maison royale sous la seconde race de nos rois, connue sous le nom de Corbiniacum.

Notre Dame de Liesse, église ou pélerinage célébre fituée à 3. lieues de Laon vers le nord-est. Vauxclair, abbaye régunere & réformée de l'ordre de Cîteaux à une lieue au sud-ouest de Corbeni. Sauvoir près de Laon, Salvatorium, abbaye de filles du même ordre. Cuissi, à la droite de l'Aisne à six lieues au levant & au dessus de Soissons, abbaye réguliere & réformée de l'ordre de Prémontré, une des trois premieres de l'ordre. Rouci, petite ville à la gauche de l'Aisne, à une lieue au levant de Cuissi. Il y a eu des comtes depuis le X. siècle. Renaud I. comte de Reims ayant fait bâtir le château de Rouci fut comte de Reims & de Rouci. Ce dernier comté ayant passé depuis successivement dans diverses maisons, entra enfin au XVI, siécle dans celle de la Rochefoucaud.

# §. 3. Le Noyonois.

On appelle Noyonois cette portion du diocése de Noyon, qui dépend du gouvernement de l'Isse de France : le reste est compris dans celui de Picardie. Ce pays a 7. lieues d'étendue le long de l'Oise qui l'arrose du nord-est au sud-

tins de la congrégation de S. Maur, à ouest & qui le separe du Soissonois, & environ s. de large du midi au nord : il est borné par le Soissonois au couchant, & par la Picardie au nord & au levant.

Novon en est la capitale. Cette ville est bâtie sur une pente douce qui regarde vers le midi, sur la petite riviere de Vorse à un quart de lieue de l'Oise, & 1 5; au nord-est de Compiegne. Elle est assez bien bâtie, bien percée & commerçante; & on y compte 4500. habitans. Elle dépendoit d'abord du pays des Vermandois, dont l'évêché y fut transferé en 551. après la ruine de la capitale de ces peuples par les Barbares: son nom Latin est Noviomagus Veromandnorum. La cathédrale de Notre-Dame a 6. dignités, 56. chanoines. estectifs, 61. prébendés & 39. chapelains. Aprés la cathédrale, la principale église de Noyon est celle de S. Eloy abbaye de Bénédictins de la congrégation de S. Maur; l'église & le monastère sont fort beaux. Les Chanoines Réguliers de Ste. Génévieve, qui ont la direction du collège, y ont l'abbaye de S. Barthelemi : on compte de plus 8. paroisses dans la ville & 2. dans les fauxbourgs qui sont au nombre de s. il y a 4. autres communautés religieuses 2. d'hommes & 2. de filles.

On n'est pas d'accord sur le nombre de paroisses du diocése de Noyon. L'Almanach Royal en met 740. la Martiniere aprés Piganiol en met 450, partagées en 12. doyenés ruraux ; l'abbé Langlet 404. Enfin le Gallia Christiana n'en compte que 350. partagées en 9. doyenés ruraux : il

y a 15. abbayes subsistantes.

Les principaux lieux du Noyonois sont Chauni, petite ville sur l'Oise à 3. lieues au dessus & au levant de Noyon : il y a une abbaye d'Urbanistes. A une lieue au nord-ouest de Chauni est l'abbaye de saint Eloy-Fontaine de Chanoines Réguliers: celle d'Oreamp qui est très-confidérable & de l'ordre de Cîteaux, est à la gauche de

l'Oise à une petite liene au midi de Noyon; l'an 1030. Après sa mort Eudes II. comte l'abbaye de Genlis de l'ordre de Prémontré est vers les frontieres de la Picardie, à 3. lieues au nord-est de Noyon.

#### IV.

# LA CHAMPAGNE.

Le gouvernement de ce nom est partagé en 4. lieutenances générales & comprend, outre la Champagne proprement dite, une grande partie de la Brie. Il est borné au levant par la Lorraine & la Franche-Comté; au midi par la Bourgogne; au couchant par le gouvernement de l'Isle de France & la Picardie & au nord par les Pays-Bas. Il a environ 62. lieues de France d'étendue du midi au nord & 40. dans sa plus grande largeur du levant au couchant : on y compte environ 700000. habitans. Nous le diviserons en 2. parties principales qui sont la Champagne proprement dite & la Brie Champenoise.

# LA CHAMPAGNE

#### PROPREMENT DITE.

Cette province habitée du tems des Gaulois & des Romains par les Lingonois, les Senonois & les Tricusses peuples de la Celtique ou Lyonoile, & par les Catalauni & les Remois, peuples de la Belgique, fut une des premières conquises par les Francs sur les Romains à la fin du V. siècle, & elle fit dans la suite partie du royaume d'Austrasie. Elle a commencé au X. siécle à avoir des comres héréditaires par Robert de Vermandois, qui dont il se qualifia comte. Herbert comte pour successeur dans ces 2. comtés Etien-

de Blois recueillit sa succession, comme étant aux droits de Lutgarde de Vermandois, sœur d'Herbert, son ayeule; & il fut le premier qui se qualifia comte, & même Comte Palatin ainsi que ses succelfeurs, de Champagne. La posterité d'Eudes jouit du comté de Champagne, qui fut mis au nombre des 12, pairies de France, dans le tems de leur érection au commencement du XIII. siècle, jusqu'à Jeanne fille unique & héritière de Henri I. comte de Champagne & de Brie & roi de Navarre, femme du roi Philippe le Bel : par son mariage avec ce prince, qui se fit en 1184. les comtés de Champagne & de Brie furent réunis à la couronne.

Les comtes de Champagne avoient 7. comtes leurs vassaux, qui se qualisioient Pairs de Champagne & qui les assistoient dans leurs cours & dans leurs plaids. C'étoient les comtes de Joigni, de Rethel, Brienne., Porcien , Grand Pre, Rouss & Braine.

Le nom de Champagne n'est pas fort ancien; & on ne le connoît pas avant le VI. siècle: il a été donné à cette province, à cause des vastes campagnes qu'elle renferme, surrout aux environs de Reims & de Châlons. Elle est remplie en quelques endroits de fotêts & de montagnes. Elle produit tout ce qui est nécessaire à la vie; & furtout d'excellents vins. Les rivieres de Seine, de Marne, d'Aisne & autres qui l'arrosent y facilitent le commerce; le climat en est temperé : les habitans sont affables, laborieux & propres aux exercices militaires. La Champagne dépend entiérement pour la justice du ress'empara en 953, de la ville de Troyes fort du parlement de Paris. Quant aux finances, il y a une intendance & un bude Meaux, son frere, lui succéda; & eut reau de finances à Châlons établi en 1571. c'est-à-dire une généralité qui contient ne son fils, qui mourut sans ensans vers 12. élections. Les généralités de Soissons

4. jurisdictions consulaires & 2. hôtels

des monnoyes.

Nous diviferons la Champagne propre en 8. contrées principales; sçavoir, la Champagne particuliere, le Remois, le Rethelois, le Pershois, le Vallage, le Baffigni, le Langrois & le Senonois. Quant au spirituel, on ne compte que 6. diocéses dans le gouvernement de Champagne & de Brie qui font ceux de Reims, Sens, Troyes; Chalons, Langres & Meaux. Il contient de plus quelques portions des diocéses de Paris, Soissons, Senlis, Toul & Verdun .:

# 5. La Champagne Particuliere:

Cette portion du gouvernement de Champagne contient une partie des diocéses de Troyes & de Châlons.

1. TROYES, passe communement pour la capitale de la Champagne; parce qu'elle étoit le chef-lieu du domaine des comres de Champagne & qu'ils y faisoient ordinairement leur résidence; quoique Reims&Châlons lui disputent cet honneur.

C'est une grande ville située sur la Seine au 48. degré 15. m. de latitude & au 21. 46. m. de longitude, à 30. lienes au sudest de Paris. Elle est dans un terrain uni, environné de prairies & entrecoupé de canaux; ce qui sert beaucoup à y entretenir le commerce, qui consiste principalement en toiles. L'air y est fort bon & le terroir fertile. La cathédrale de saint Pierre, qui est une belle église, a un chapitre composé de 8. dignités, 37. chanoines & quelques autres bénéficiers; la collégiale de S. Etienne fondée par Henn: I. comte de Champagne en 1157, a un

& de Paris s'étendent d'un autre côté sur chapitre fort nombreux, qui est de la juune partie de la Brie. Il y a de plus dans risdiction de l'archevêque de Sens & quicerte province six grands bailliages & 13. est composé d'un doyen, de 7. autres préfidiaux, une grande maîtrife des eaux dignités & de 57: chanoines, la collégia-& forêts, avec 9. maîtrises particulières, le de S. Urbain est de la fondation du pape Urbain IV. natif de Troyes & elle est soumise immédiatement au S. Siège. On compte 14. paroiffes 2 Troyes & 4. abbayes 2. d'hommes & une de filles; les z. premières sont celles de S. Loup & de S. Martin ès Aires de Chanoines Réguliers; la troisième est celle de Notre Dame de Benédictines. Les PP. de l'Oratoire ont le collège; & il y plusieurs maisons religieuses de l'un & de l'autre sexa avec une commanderie de Malte. Les Cordeliers y ont une bibliothèque publique; la Chartreuse est hors la ville; & il y a bailliage, siège présidial & élection qui contient 247, paroisses : les 2, abbayes de Molitier la Celle de Bénédictins de la congrégation de S. Vannes, & de Notre Dame de Prés de filles de l'ordre de Cîteaux sont situées aux environs de Troyes: la première, qui est à une demie lieue au sud-ouest de cette ville, a une des plus belles églises du royaume.

> Le diocése de Troyes a 25. sieues de long sur 22. de large : il contient 470. tant paroifles que succursales partagées en 8. doyenés, sous (. archidiacres. Il y a peu de vil'es : mais beaucoup de bourgs & de villages. Il comprend une partie de la Brie, dont nous parlerons ailleurs. La pattie qui est de la Champagne proprecomprend les élections de Troyes & de

Nogent sur Seine.

La première, qui est de la généralité de Châlons, renferme Piney ancienne barome située à 4. lieues de Troyes vers le levant, érigée en duché & pairie en 15762 &1581. en faveur de François de Luxembourg comte de Rouci. Ce duché, qu'on appelle Piney-Luxembourg, est aujourd'huin dans la maison de Montmorenci-Luxembourg. Beaufort, à 8. lieues au nord-est de Troyes, petite ville avec titre de comté qui a appartenu à Jacques d'Armagnac duc de Nemours, sur lequel ce comté sur confisqué. Louis XII. le donna en 1507. à Gaston de Foix avec d'autres terres en échange de la vicomté de Narbonne. Le roi Henri IV. l'érigea en duché & pairie en 1597. en faveur de Gahrielle d'Etrées & de ses enfans. Le duc de Vendome aïant vendu cette terre en 1688. à Charles - Frédéric de Montmorenci - Luxembourg, le roi Louis XIV. l'érigea en duché en 1689. sous le nom de Montmorenci.

Isle aux environs de la Seine au dessus de Troyes, marquisat érigé en 1665. en duché pairie sous le nom d'Aumont; Choppes sur la Seine ancienne baronie; Rosnay baronie érigée en comté en 1360. en faveur de la maison de Luxembourg, & en duché & pairie en 1651, en faveur du maréchal de l'Hôpital. Moutier-Ramey, 1 3. lieues au sud-est de Troyes abbaye de la congrégation de S. Vannes: a encore les 2. collégiales de la Trinité & la Pieté ou Rameru sur l'Aube & l'Arivoir, (Ripatorium en Latin) abbayes de l'ordre de Citeaux : la première est reformée & réguliere; celle de Moncels de l'ordre de Prémontré sur la Marne est réguliere & les Chanoines Reguliers celles de Toussains du diocése de Châlons.

L'élection de Nogent, qui abonde en prairies, est de la généralité de Paris. On y voit Nogent sur Seine, petite ville à 12. lieues au nord-onest de Troyes, où la Seine commence à être navigable. L'abbaye du Paraclet de Bénédictines, célébre par la sepulture d'Abaillard & d'Heloise, est située à une lieue & demie au sud-est. Elle a plusieurs monastères sous sa dépendance & est très-considérable. On y chante depuis Heloise la messe en Grec le jour de la Pentecôte.

Pont sur Seine autre petite ville avec un très-beau château à une lieue au dessus de Nogent. Planci, petite ville avec une collégiale; & Sellieres abbaye de l'ordre de Cîteaux, &c.

2. Chalons sur Marne, à 18. lieues au nord-est de Troyes, est une ville des plus considérables de Champagne, dont le nom est corrompu de celui de Catalaunum que lui donnent les Latins. Comme elle n'a jamais dépendu des comtes de Champagne, elle a été du bailliage de Vermandois, jusqu'à ce que le roi Louis XIII. y érigea un bailliage roial & un fiége présidial : la cité ou l'ancienne ville est du domaine de l'évêque qui est comte & pair de France. La figure de cette ville est presque ronde; & la Marne, qui baigne ses murailles d'un côté entre dans les fossés dont elle est entourée. Ses remparts sont plantés d'arbres, qui en rendent la promenade agréable. La cathédrale de S. Etienne est grande & bien bâtie : son chapitre consiste en 8. dignités, 31. chanoines, 8. demi prébendés, 2. vicalres perpétuels, 60 chapelains, &c. Il y de Notre Dame : cette dernière est grande & belle. On y compte 13. paroisses: les Bénédictins de S. Vannes ont à Châlons l'abbaye de S. Pierre aux Monts & dans la ville, & de S. Menge ou Memin au dehors près de la porte de S. Jean : il y a s. autres maisons religieuses d'hommes, outre le collège des Jésuites; 2. de Bénédictines, un d'Ursulines, &c. On a déja remarqué qu'il y avoit une généralité ou intendance avec un bureau des finances ou de trésoriers de France à Châlons d'où dépendent 12. élections. La promenade du Jard, auprès de cette ville, est une des plus belles du royaume.

Le diocése de Châlons, situé au nord de ceux de Troyes & de Langres, à 22. lieues d'étendue du midi au nord & 20. dans sa plus grande largeur du levant au couchant. Il contient 472, tant paroisses

que

Chalons & de Sainte Menehould dans le diocése de Châlons appartiennent à la Champagne proprement dite. La partie méridionale de la première contient cette portion de la Champagne, qu'on appelle la Champagne Pouilleuse à cause de son peu de fertilité, & de la légereté de ses terres. On voit dans la première de ces 2. élections, Vertus, ville située à s. lieues au sud-ouest de Châlons dans une plaine au pied d'une montagne. Elle a été autrefois du domaine de l'église de Reims: elle est chef lien d'un perit pays, & un des 7. comtés pairies de Champagne. Cette terre passa ensuite dans la maison d'Avaugour, descendante d'un bâtard de Bretagne. Il y a dans cette ville une collégiale & 2. abbayes; sçavoir de S. Sauveur de Bénédictins de la congrégation de S. Vannes, & de Notre-Dame de Chanomes Réguliers. L'abbaye réformée de la Charmoye de l'ordre de Cîteaux en est 2 3. lieues au nord-ouest & celle de Bémédictines d'Andeci à autant au sud-ouest.

Ste. Menebould, petite ville nommée en Latin Sta Manechildis, est située à 8. lieues au nord-ouest de Châlons vers les frontieres de la Lorraine dans un marais entre 1. rochers, sur l'un desquels est un château, d'où relevent plus de 250, fiefs: la riviere d'Aisne, qui prend sa source à 3. lieues au dessus, la traverse. Cette ville fut érigée en comté, & elle a soutenu pluheurs sièges: ses fortifications sont aujourd'hui détruites. Outre l'élection, il y a plutieurs jurisdictions royales : cette ville a soussert en 1717. un grand incendie qui en a consumé la plus grande par-

Les 5. abbayes suivantes sont dans l'élection de fainte Menehould; Moirmond, Maurimons en Latin, de la congrégation de où on recueille d'excellent vin. Elle est saint Vannes, située à un peu plus loin remplie d'un grand nombre de belles égli-Tome II.

que succursales, partagées en 9. doyenés d'une lieue au nord de cette ville; Cheri, Jous 4. archidiacres. Les 2. élections de Caherium en Latin, sur l'Ayr, de l'ordre de Cîteaux; Châtrisses, & en Latin Castricia de Chanoines Réguliers, sur la riviere d'Aisne, à une lieue & demic au dessus & au midi; Moutiers en Argonne de l'ordre de Cîreaux à 4. lieues vers le midi de sainte Menchould; & Baulieu en Argonne de la congrégation de saint Vannes, à 3. lieues vers le sud-ouest. Cette derniere, située sur les frontieres du Barrois François & du diocése de Verdun, a 18. villages sous sa dépendance, où l'abbé & les religieux ont haute, movenne & basse justice; elle fut fondée au VII. siécle.

#### 5. 2. Le Remois.

Reims, capitale de ce pays & métrepole de la seconde Belgique, est une des principales villes de France & des plus anciennes des Gaules, dont il reste encore beaucoup de monumens. Elle est située au 49. degré 15. m. de latitude & au 21. 45. m. de longitude, à 32, lieues an nord-est de Paris sur la Vesle: elle a pris son nom des peuples Remois qui habitoient le pays; ayant auparavant celui de Durocortorum Remorum. Elle a été une des deux capitales du royaume d'Austrasie. Depuis le regne du roi Robert les archevêques ont été seigneurs de la cité ou de l'ancienne ville, & en cette qualité ils curent le premier rang, sous le titre de Ducs, parmi les six pairs ecclésiastiques dans le tems de l'établissement des 12. pairs de France: ils ont le privilége de facrer & de couronner nos rois dans leur cathédrale, & ils se qualifient Primats de la Gaule Belgique.

La ville, qui a une lieue de circuit, est dans une plaine environnée à 2. ou 3. lieues de distance, de diverses collines, Kkk

Digitized by Google

ses. La cathédrale de Notre-Dame, est une & de Fimes font le ressort du présidial de des plus grandes, des mieux bâties & des la même ville, où il y a un hôtel des monconsiste en 9. dignités, 64. chanoines, vin & en diverses étoffes. 42. chapelains & plusieurs autres bénésitondée au VIII. fiécle, où on voit le fu- long du midi au nord & presque autant perbe tombeau de ce Saint derriere l'augrande; mais elle est obscure : elle a fainte Ampoulle pour le facre de nos rois. Elle appartient aux Bénédictins de la congrégation de faint Maur, ainsi que celle &c. de saint Nicaise, autre abbaye, qui a encore une des plus belles églises du royaume : c'est un chef d'œuvre d'architecture; qui est célébre par son pilier tremblant lorsque sa grosse cloche sonne. La mense abbatiale de saint Nicaise est unie à la Ste. Chapelle de Paris. Les tréfors de la cathédrale & de l'églife de saint Remi sont trèsconsidérables : les abbayes de S. Remi & de S. Nicaise ont d'ailleurs de très-belles bibliothéques.

L'université de Reims, composée des 4. facultés, fut fondée en 1347, elle a un collège où on enseigne les humanités, & les Jésuites y ont aussi un collège; on y voit encore l'abbaye de saint Denis qui appartient aux Chanoines Réguliers de la congrégation de France, celle des Bénédictines de S. Pierre une des plus célébres & des plus riches de France; & enfin celles de S. Etienne de Chanoinesses de S. Augustin & de sainte Claire d'Urbanistes. Quant aux autres maisons religieuses, il y a 6. couvens de religieux mendians, une commanderie d'Antonins, & une de Malte affectée aux Servans de l'ordre; le monaftère de Longueau de l'ordre de Fontevraud qui y a été transferé de Chârillon sur Marne, & 3. autres maisons de filles.

Le bailliage de Vermandois est établi à Reims; ce bailliage, avec ceux d'Epernai

plus ornées du royaume. Son chapitre noyes le commerce de Reims consiste en

Le diocése de Reims est un des plus ciers. L'église de l'abbaye de saint Remi étendus du royaume : il a 25. lieues de de large: il contient 12. villes, un grand tel, la seconde de Reims, est aussi fort nombre de bourgs & 842. tant paroisses. que succursales partagées en 18. doyenés. un chœur magnifique; on y conferve la On y compte 8. collégiales, 24. abbayes d'hommes ou de filles, 7. prieurés conventuels, 27. autres maisons religieuses,

> Le Remois ne renferme qu'une parriedu diocéfe de Reims. On n'en marque pas les limites précifes : mais on sçait qu'il s'étend entre les rivieres de Marne & d'Aisne, & qu'il est borné au couchant par le Soissonois; il est partagé entre lesélections de Reims & d'Epernai.

> 1. Les principaux lieux de la premiére sont Fimes, petite ville sur la Vesle; à 6. lieues au detsous & au nord-onest de-Reims, qui n'est remarquable que par les conciles qui y ont été tenus; S. Thierri à 2. lieues au nord-ouest de Reims, fur une colline, abbaye de la congrégation de S. Maur fondée au VI. fiécle, dont la mense abbatiale est unie à l'archevêché de Reims; S. Baste, située sur une montagne à 3. lieues au sud-est de Reims, abbaye de la même congrégation fondée au VI. siècle: ce lieu est célébre par ses bons vins, ainsi qu'Ay & Silleri; Igni, abbaye de l'ordre de Cîteaux sur les frontieres du Soissonois, à 3. lieues au midi de Fismes; Attigni, sur la gauche de la riviere d'Aisne, à 10. lieues au nord-est de Reims. ancien palais de nos rois; & Avaux, érigé en comté en 1648.

> 2. Epernay, est une petite ville sur la gauche de la Marne dans une fituation agréable, à s. lieues au midi de Reims: il y a une abbaye de Chanoines Régu-

liers. C'est aujourd'hui une châtellenie dépendante du duché de Château-Thierri. La Marne reçoit en cet endroit un ruifseau nommé Cabri, qui separe la Brie de la Champagne; enforte qu'une partie de l'élection d'Epernay s'étend dans le diocése de Soissons & dans la Brie, où on voit Dormans petite ville à la gauche de la Marne à s. lieues au desfous & au couchant d'Epernay, érigée en marquisat en 1671. & les abbayes de l'Amour-Dieu & d'Argensoles de filles de l'ordre de Cîteaux.

Celle d'Hautvillers de la congrégation de S. Vannes est du diocése de Reims & située de l'autre côté de la Marne, à une lieue au nord-ouest d'Epernay : elle est célébre par ses excellens vins, ainsi que celle de S. Pierre d'Avenay située à une lieue au nord-est d'Epernay. Cette derniere, qui est très-considérable, est de Bénédictines & de fondation royale, dans le VII. siécle: elle est grande & bien bâtie. L'église est desservie par six chanoines prébendés : il y a un bourg de même nom tout auprès.

Châtillon sur Marne à la gauche de la Marne, entre Dormans & Epernay, patrie du pape Urbain II. est une ancienne châtellenie, qui a donné son nom à l'ancienne maison de Chatillon. Elle appartient à la maison de Bouillon depuis l'échange

de Sedan.

# §. z. Le Réthelois.

Nous comprenons fous ce nom toute la partie septentrionale du diocése de Reims située entre l'Aisne & la Meuse: ce pays est couvert de bois; & il y a beaucoup de forges : le reste consiste en pâturages: nous le divisons en trois parties qui font le Réthelois proprement dit, & les principautés de Château-Porcien & de Sedan.

1. Réthel, aujourd'hui Mazarin capitale du Réthelois, est une petite ville assez mal bâtie située à la droite de l'Aisne à 8. lieues au nord-est de Reims : le passage de la ri-

viere en avoit fait un poste important so us les Romains. Son château, nommé Retesta en Latin, a eu des seigneurs particuliers depuis le XIII. siècle; & ils furent du nombre des sept comtes-pairs de Champagne. Réthel & le Réthelois furent érigés en comté-pairie en 1347, en faveur de Louis II. comte de Flandre. Cette érection fut renouvellée en 1405, en faveur d'Antoine de Bourgogne. Ils furent encore érigés en duché & pairie en 1573. en faveur de Louis de Gonzague; & le cardinal Mazarin ayant acquis ce duché de Charles de Gonzague troisième du nom, il fut érigé de nouveau en duché & pairie en 1663. sous le nom de Mazarin, en faveur d'Armand-Charles de la Porte, qui avoit époufé la nièce de ce cardinal. Il y a à Réthel trois maisons religieuses & une élection composée de 296 paroisses la plûpart du diocése de Reims. Le duché renferme 8. prévôtés & 230. paroisses. Les villes de Meziéres & de Doncheri en dépendent. Landeve auprès & à la droite de l'Aisne, d'abord prieuré conventuel de Chanoines Réguliers, à ç. lieues au fud-est de Réthel, fur érigé en 1623, en abbaye réguliere : elle est de la congrégation de Ste. Généviéve.

Mezieres est une ville forte, située dans une presqu'isse formée par la Meuse à la droite de cette riviere à 8. lieues de Réthel vers le nord-est. Il y a une citadelle irrégulière. Elle est bâtie partie sur une coline, partie dans un valon. La principale église de S. Pierre est collégiale. Il y a un état major à Meziéres; & le gouverneur l'est aussi de Charleville, qui n'en est separée que par un pont sur la Meuse & une chaussée plantée d'arbres.

Charleville ville autrefois possedée en souveraineré par le duc de Mantoue, fut bâtie en 1606. par Charles de Gonzague duc de Nevers, dans le lieu nommé auparavant Arches, qui étoit un ancien palais de

Kkkij

nos rois : elle est située à la gauche de la Meuse. Les rues en sont tirées au cordeau & les maisons uniformes. Les 4. principales rues aboutifient à une grande place où il y a une belle fontaine, & qui est environnée d'arcades en forme de péristile. Cette ville étoit autrefois fortifiée: mais on a détruit les fortifications, ainsi que celles du Mont Olympe, citadelle qui la dominoit & que le roi Louis XIII. avoit fait construire : il y a un collège de Jéfuites. On voit auprès une autre montagne nommée le Mont Calvaire, où les Prémontrés réformés ont une prévôté régulière. L'abbaye de Sept-Fontaines du même ordre est à 10. lieues au sud-est de Mézieres.

Château Regnaud, à la droite de la Meufe, à 2. lieues au dessous & au nord de Charleville, situé sur un rocher escarpé dans les Ardennes, étoit autresois une souveraineté que le roi Louis XIII. acquit en 1629. & d'où dépendent 27. villages, qui n'ont d'autre commerce que l'ardoise. L'abbaye régulière & élective de la Val-Dieu de l'ordre de Prémontré est située auprès de ce château vers l'embouchure de la riviere de Semoi dans la Meuse.

Doncheri, est une petite ville située sur la Meuse, sur les frontieres du Luxembourg; elle est dans une belle plaine: elle sur démantelée en 1673. n'est plus environnée que d'une muraille, & est peu considérable. Etant abbaye de l'ordre de Cîteaux est à une lieue au sud-est de Doncheri.

Le Réthelois comprend une partie du pays d'Argonne, qui s'étend dans la Champagne & dans le Barrois dans l'espace de plus de 20. lieues entre la Meuse, la Marne & l'Aisne, & qui étoit autrefois une grande forêt. La partie du Réthelois comprise dans le pays d'Argonne occupe la partie orientale du diocése de Reims,

& a pour principaux lieux Grand Préun des 7. anciens comtés pairies de Champagne, situé sur la riviere d'Ayr à neuf lieues au sud-est de Réthel. Il y a vingthuit fiefs qui en relevent. Grand Pré 2 eu des comres dès le XI. siécle, il a donné fon nom à une branche de la maison de Joyeuse qui possede encore ce comté: c'est un atriere sief de l'église de Reims; Longuvé, abbaye de l'ordre de Prémontré à 2. lieues au nord-ouest de Grand Pré auprès de la droite de l'Aisne; Beaumont en Argonne, petite ville; Mont-Diew Chartreuse magnifique, & une des plusbelles de l'ordre, située à 4. lieues au sudouest de Mouzon. Elle fut fondée au XII. fiécle par Odon abbé de faint Remi de-Reims. Montfaucon, en Argonne au diocése de Reims, sur les frontieres de celuide Verdun, a une collégiale. Belval abbaye réformée de l'ordre de Prémontré, à 3. lieues de Mouzon.

2. La principauté de Château-Porcien occupe la partie occidentale du Réthelois & est bornée au nord & au couchant par la Thiérache, au midi par la riviere d'Aifne & au couchant par le Réthelois propre & par la Meuse. La ville de Châtean - Porcien, qui en est la principale, est à la droite de l'Aisne qui la separe du château fitué à la gauche, à 2. lieues au dessous & au nord-ouest de Réthel, & à 8. lieues au nord-est de Reims. Cette seigneurie fut unie au comté de Champagne en 1263. & elle fut érigée en comté au commencement du XIV. fiécle par Philippe le Bel en faveur de Gautier de Châtillon. Elle passa ensuite dans les maifons d'Orléans & de Croui:elle fut érigée en principauté en 1561. & passa ensuite dans la maison de Gonzague, d'où elle est venue en 1668, au duc de Mazarin-

Rocroi, forteresse fituée vers les frontieres des Pays-Bas, à 10. lieues au norde de Réthel, fut construite par François L. dans un terroir stérile environné de fosets. Il se donna en 1643, une célébre bataille aux environs. Il y a un gouverneur & un état major. Bonnefontaine, Sigui & le Valroi, Vallis Regia en Latin, sont 3. abbayes de l'ordre de Cîteaux. La première située sur les frontieres de la Thiérache, est réformée: celle de Signi, une des plus confidérables & des plus belles de l'ordre, fut bâtie par faint Bernard en figs. elle est située à 4. lieues au nord-est de Château-Porcien : la troisiéme est sur les frontieres de la Thiérache. Chaumont la Piscine abbaye réformée de l'ordre de Prémontré, est située à 2 lieues au nord de Château-Porcien.

3. La principauté de Sedan a cette ville pour capitale. Elle s'étend des deux côrés de la Meuse, & renferme 17. villages. Le roi Louis XIII. l'acquit en 1641. par échange avec la maison de Bouillor. La ville de Sédan, fituée à la droite de la Meuse, à 18. lieues au nord-est de Reims, est une des principales cless du royaume & est très forte : il y a une citadelle avec un arsenal. Il n'y a qu'une paroisse desservie par les PP. de la Mission de saint Lazare qui y ont un seminaire. Il y a de plus un collège de Jésuites, un couvent de Capucins, un présidial qui ressortit du parlement de Mets, une maîtrise des caux & forêts & une célébre manufacture de draps: le gouverneur de Sédan est indépendant de celui de Champagne.

Raucourt, est une autre principauté siruée à 3. lieues au midi de Sédan. Le chef-lieu n'a que 500, habitans & elle ne consiste qu'en 5. à 6. villages.

Mouzon, ville sur la Meuse au diocése de Reims, à un peu moins de 4. lieues audessus & au sud est de Sedan, fair parrie du gouvernement de cette ville : elle est avantageusement située au pied d'une colline Meuse separe la ville du fauxbourg : elle fur reprise sur les Espagnols en 1653, ses fortifications furent détruites en 1671. On y voit l'abbaye de Notre-Dame de la congrégation de S. Vannes. Il y a un bailliage royal dépendant du parlement de Mets-

### 9. 4. Le Pertois

Ce pays, nomme Pagus Pertisus en Latin, contient la partie orientale & la méridionale du diocése de Châlons, entre la Marne & le Barrois, & peut avoir six à sept lieues de long & autant de large : son nome lui vient du bourg de Perthes : mais sa capitale est Vitri le François sur la Marne à sept lieues au dessus & au midi de Châlons. François I. at bâtir cette ville à demi lieue d'un autre Vitri-qu'on appelle Vitri le Brûle, qui étoit une des plus anciennes villes des Gaules, & qui avoir été brûlée plusieurs fois.

Vitri le François est une ville de grandeur médiocre, mais elle est fort peuplée & commerçante, & on y compre huit 2 neuf mille ames. Il y a une collégiale, un collège des PP. de la Doctrine Chrêtienne, plusieurs communautés religieules, deux hôpitaux, dont l'un est desservi par les religieux de la Charité, une élection, bailliage, présidial, maîtrise des eaux & forêts, &c. L'abbaye de S. Jacques de filles de l'ordre de Cîreaux est située entre Vitri le François & Vitri le Brûlé.

S. Dizier, que quelques auteurs font la capitale du Vallage, est située sur la Marne à 7. lienes au dessus & au sud-est de Vitre le François, dans une plaine. Il y a 3. paroisses, une dans la ville & les deux autres dans les fauxbourgs, une abbaye de Bernardines réformées, quelques autres maifons religieuses, bailliage royal, maîtrise des eaux & forêts, &c. La Marne com-Fertile en grains & en vins, & a été du mence en cet endroit à porter batteau. Il y a domaine des archevêques de Reims. La beaucoup de forges aux environs & la ville est assez commerçante. C'étoit autrefois une ville forte. Huiron est une abbaye de la congrégation de S. Vannes. Elle est située à une lieue au sud-ouest de Virri & de la gauche de la Marne. Celles de Hante-Fontaine sur la Marne, de Cheminon & de Trois Fontaines sont de l'ordre de Cîteaux. La dernière est la première fille de Clairvaux : elle est considérable, & située à 1. lieues au nord de S. Dizier : Cheminon est à une lieue au nord-ouest de celle des Trois Fontaines. Moncel sur la Marne à 1. lieues au dessus de Vitri, est une abbaye régulière de l'ordre de Prémontré.

# 6. s. Le Vallage.

On donne ce nom à une partie des diocéses de Châlons 8: de Langres, à cause des valées remplies de pâturages qu'on y voit & où on nourrit une grande quantité de bestiaux : ce pays est arrosé par les rivieres de Marne & d'Aube; on n'en marque pas les limites précises, mais on y renferme entr'autres les élections de Joinville & de Bar-sur-Aube. La première comprend la partie la plus méridionale du diocése de Chalons, & l'autre dépend de ceux de Langres & de Troyes.

1. Joinville sur la Marne à 5. lieues au dessus & au midi de S. Dizier passe pour la principale ville du pays. Elle est située au pied d'une haute montagne qui dans son angle a un magnifique château. C'est une ancienne baronie dont étoit seigneur Jean sire de Joinville qui nous a donné la vie du roi S. Louis. Elle passa ensuire dans la maison de Lorraine, en faveur de laquelle Henri II. roi de France érigea Joinville en principauté en 1552. Elle a appartenu à Mademoiselle, & d'elle elle a passé dans la maison d'Orléans.

au nord-ouest de Joinville fameuse par le re. Celle de Boullencour du même diocése massacre des Religionaires en 1562. le- est de l'ordre de Citeaux. Brienne est une

quel donna occasion au renouvellement de la guerre civile en France. Elle est dans une fituation agréable : mais environnée de bois & de forêts.

Moutier-en-Der & S. Urbain abbayes de la congrégation de S. Vannes : la première. fondée au VII. siècle par S. Bercaire, est située à 3. lieues au couchant de Vassi : l'autre fondée au IX. siécle, que d'autres mettent dans le Pertois, est à une lieue au sud-

est de Joinville.

2. Bar-sur-Aube a le titre d'ancien comté, mais cette ville est aujourd'hui peu considérable. Dans l'étendue de son élection & à deux lieues au dessus & au midi de Bar-fur-Aube est l'abbaye de Clairvaux auprès de la riviere d'Aube : c'est une des premières de l'ordre de Cîteaux, & des plus célébres de l'église. l'Abbé est électif & a sous sa filiation ou son autorité, un grand nombre de monastères de l'un & de l'autre sexe tant en France que dans les pays étrangers. Cette abbaye fur fondée par S. Bernard en 1115, elle est située dans un valon entouré de bois & de montagnes. L'enclos a près de mille toises de tout : l'église est grande & belle & tous les bâtimens sont spacieux & magnifiques : la fameuse tonne de Clairvaux contient 800. tonneaux. Il y a un bourg ou petite ville tout auprès. La communauté est ordinairement de 60. religieux tant de chœur que convers. Cette abbaye en comptoit 81. autres de sa filiation immédiate & en tout 800. de sa filiation médiate, d'hommes ou de filles : mais il y en a beaucoup qui ne fubfistent plus.

Il y a dans l'élection de Bar-sur-Aube trois abbayes de l'ordre de Prémontré, qui appartiennent toutes trois au diocése de Troyes, scavoir Basse - Fontaine, & Beautieu sur la riviere d'Aube, & la Cha-Vassi petite ville sur la Blaise à 3. lieues pelle aux Planches. la seconde est regulié-

petite ville à 4. lieues au nord-ouest de Bar-sur-Aube, qui étoit un des 7. comtés pairies de la Champagne, & qui a donné quelle étoit Jean roi de Jerusalem & empereur de Constantinople : c'est encore le titre d'un archidiaconé du diocése de Troyes.

# 6. 6. Le Bassigni.

Ce pays, connu depuis le IX. siécle, s'étend dans la Champagne & le Barrois; c'est à-dire dans les diocéses de Langres & de Toul.

Langres comprend l'élection de Chaumont, capitale du pays. Cette ville, qui est aujourd'hui assez considérable, n'étoit anciennement qu'une simple seigneurie, dont les comtes de Champagne faisoient hommage aux évêques de Langres. Elle est située fur une montagne au confluent de la petite riviere de Suise & de la Marne, à sept lieues au dessus & au midi de Joinville & à 6. lieues au dessous & au nord-ouest de Langres. Les comtes de Champagne y avoient un château, qui serr aujourd'hui de palais pour la justice du bailliage & du préfidial; & il y reste encore une tour d'où relevent 1800, fiefs du domaine du roi-La ville est bien bâtie : il y a un collège de Jésuites, un monastère de Carmelites & un d'Ursulines, & une collégiale sous le nom de S. Jean-Baptiste; c'est la seule paroisse de la ville : l'abbaye de Benoîte-vaux rée du diocése de Toul dans le fauxbourg de S. Jean.

L'abbaye du Val des Ecoliers, autrefois chef d'une congrégation de Chanoines Réguliers, est à une petite lieue au dessus de Chaumont sur la Marne. Cette congrégation est unie aujourd'hui à celle de Stc. Géneviève ou de France; & l'abbaye du

Val des Ecoliers est gouvernée par un abbé régulier & triennal.

Chateau-Vilain, petite ville à 4. lieues fon nom à une ancienne maison, de la- au sud-ouest de Chaumont, a une collégiale avec un beau château. C'est un ancien comté qui fut érigé en duché & pairie en 1650 en faveur du marquis de l'Hôpital - Vitri, & en 1703. en faveur du comte de Toulouse, d'où il a passé au duc de Penthiévre son fils. La Créte est une abbaye de l'ordre de Cîteaux & Sept Fontaines est une autre abbaye réformée de celui de Prémontré. Rénel, bourg avec titre de marquisar, est à 5. lieues au nord-est de Chaumontilly a une collégiale dans le châ-1. La portion qui est du diocése de teau : c'est le titre d'un archidiaconé. Andelet baronie est dans le voisinage.

> 2. La partie du diocése de Toul renfermée dans le Bassigni contient la prévôté de Vaucouleurs située dans l'étendue du gouvernement de Champagne & du bailliage de Chaumont. Cette prévôté étoit une souveraineté que le roi Philippe de Valois acquit en 1335- de Jean Sire de Joinville-La ville de Vaucoulours est située fur la gauche de la Meuse à 8. lieues au nord-est de Joinville. Outre une collégiale il y a deux communautés religieuses.

La prévôté de cette ville est composée de 22-paroisses qui sont du diocése de Toul & qui jouillent de divers priviléges, à caufe de la naissance de Jeanne d'Arc dite la Pucelle d'Orléans dans le village de Dons-Remi près de Vaucouleurs. L'évêque de Toul tient un official à Vaucouleurs pour la partie de son diocése qui est du ressort de filles de l'ordre de Cîteaux a été transfé-. du parlement de Paris, & des bailliages de Chaumont, Langres & Vitri.

> Mureaux abbaye située dans l'étendue de cette prévôté est regulière & réformée de l'ordre de Prémontré.

> Tusey, nommé Tustiacum en Latin, étoir un ancien palais de nos rois, & on y a renu un concile : il est situé à une demi lieue au nord de Vaucouleurs

# §. 7. Le Langrois.

Avant l'érection de la ville de Dijon en évêché, le diocése de Langres étoit un des plus grands du royaume, puisqu'il contenoit plus de 800, paroilles. Il est encore très-étendu, & on lui donne trente lieues de long & autant de large. La plus grande partie de ce diocése s'étend en Champagne: le reste appartient à la Bourgogne. On a déja vû que les élections de Bar-fur-Aube dans le Vallage & de Chaumont dans le Bassigni dépendoient de l'évêché de Langres pour le spirituel. Celle de Langres que quelques - uns comprennent dans le Bassigni,& la plus grande partie de l'élection de Tonnere, sont encore du même diocése, & apartiennent à la Champagne pour le gouvernement civil & pour les finances. Ainsi nous comprenons ces deux dernieres élections sous le nom de pays Langrois.

1. Langres, capitale de ce pays & de tout le diocése de son nom, est une des plus anciennes villes des Gaules; & on y voir encore plusieurs restes d'antiquiré, soit du tems des Gaulois, soit du tems des Romains. Elle est située auprès des sources de la Marne, au 47. degré 51. m. de latitude & au vingt-trois de longitude, à 14. lieues au nord-est de Dijon, sur une l'esplanade, dans l'espace de trois quarts de lieue de circuit:elle peut avoir environ mense abbatiale de Moutier S. Jean. 15000. habitans. Elle étoit capitale des Lingonois du tems des Romains, & se nommoit Andematunum : elle prit ensuite le nom de ces peuples, comme la plupart des autres capitales des cités des Gaules. Elle passa des Romains au pouvoir des Bourguignons, & ensuite sous celui des François, & fut comprise dans le royaume comtes qui se rendirent héréditaires, &

elle passa enfin au XII. siècle dans le domaine de ses évêques, qui la possedent & titre de duché & pairie; & l'évêque de Langres est un des six pairs e clésiastiques. Lacathédrale de S. Mamets martyr est grande; & le chœur est d'une très belle architecture. Son chapitre confiste en neuf dignités, 42. chanoines, 8. demi prébendés, & plusieurs chapelains: il y a 4. paroisses dans la ville, un collège de Jésuites, trois autres maisons religieuses d'hommes, 4. de filles & deux hôpitaux. Le prieuré, autrefois abbaye de S. Jome de Chanoines Réguliers situé hors la ville, a été uni au séminaire, qui est un très-beau bâtiment, & que les PP. de l'Oratoire ont administre pendant long-tems.

Il y a bailliage & présidial à Langres; & cette ville est célèbre par son commerce de contellerie. Elle a cela de particulier, c'est qu'on en fait tout le tour des remparts à couvert sous des portiques ou sous une gallerie, qui peut servir de promenade. Il y a d'ailleurs une belle promenade nommée le Cours hors la porte de

Dijon.

Le diocése de Langres, avant l'érection de Dijon en évêché, étoit partagé en fix archidiaconés & 17. doyenés ruraux. Il y reste encore six cens paroisses partagées en cinq archidiaconés. Celui de Dijon, qui en a été distrait, contient 211. paroisses. haute montagne dont elle occupe toute Pour dédommager l'évêque de Langres de cette érection, on a uni à son évêché la

Les lieux les plus remarquables de l'élection de Langres, après la capitale, sont Bourbonne les Bains gros bourg d'environ 700. feux, fitué à 8. lieues au levant de Langres, célébre par ses bains chauds, connus & fréquentés dès le tems des Romains: ce bourg, qui dépend du diocéle de Bezançon pour le spirituel, est situé de Bourgogne. Elle fut gouvernée par des dans un fonds à l'extrêmité du diocése de Langres. Il n'y a qu'une seule paroisse

avec

avec un couvent de Capucins & un hôpital royal, administré par quelques religieuses Augustines, pour les troupes du roi qui y vont successivement depuis le premier de Mai jusques au dernier de Septembre prendre les eaux & les bains, extrêmement falutaires pour plusieurs sortes de maladies. On compre à Bourbonne une quarantaine de maisons bourgeoises où il y a divers petits appartemens fort logeables pour ceux qui y vont prendre les eaux & les bains dans les diverses saisons. L'ancien château seigneurial est détruit & on en a bâti un nouveau à la place. Choiseuil ancienne baronie; Tingri petite ville sur les frontières de Lorraine avec titre de principauté à la maison de Montmorenci-Luxembourg; Grancey bourg fur les fronzières de la Bourgogne à 6. lieues au sudouest de Langres, érigé en comté en 1550. & en duché & pairie en 1611.

Morimond abbaye célébre, l'une des 4. filles de Cîteaux fondée en 1115. elle est située dans un fonds, environné de bois & de montagnes, vers les sources de la Meuse à l'extrêmité du diocése de Langres sur les frontieres de la Lorraine, à 3. lieues vers le nord de Bourbonne: l'abbé qui est régulier & électif, a 70. abbayes sous sa filiation immédiate, & est grand d'Espagne en qualité de superieur immédiat des cinq ordres de chevalerie établis en Espagne & en Portugal. L'église est belle & grande; & tous les lieux réguliers sont bien bâtis. La communauté est

de 50. religieux.

Van-la-douce, autre abbaye i

Van-la-douce, autre abbaye réguliere de l'ordre de Cîteaux à 2. lieues au midi de

Bourbonne.

Poulangis, abbaye de Bénédictines nobles qui vivent en chanoinesses, située à 4. lieues au nord de Langres dans le doyené de Bassigni.

Auberive & Longuai sur l'Aube vers sa source abbayes de l'ordre de Cîreaux si-Tome II. ruées à une demi lieue l'une de l'autre à 7. lieues au couchant de Langres.

Beaulieu à 3. lieues au sud-est de Langres autre abbaye de l'ordre de Cîteaux. Bémont abbaye de filles du même ordre à 5. lieues au sud-est de Langres sur les frontières de la Franche-comté.

Mont-Saujeon bourg ou petite ville à 5. lieues au midi de Langres, chef-lieu d'un petit pays qu'on appelle le Montsaujonnois, qu'on attribue mal à propos au gouvernement de Bourgogne, & qui dépend certainement de celui de Champagne. L'abbaye de S. Pierre de Beze, fituée à 4. lieues au midi de Mont-Saujeon dépend aussi du gouvernement de Champagne, quoique enclavée dans la Bourgogne. Elle est de Bénédictins de la congrégation de S. Maur & du diocése moderne de Dijon. La mense abbatiale est unie à l'évêché de cette ville.

2. Tonnerre principale ville de l'élection de son nom qui occupe la partie orientale du diocése de Langres, est située sur la riviere d'Armanson sur les frontières de la Bourgogne à 7. lieues au levant de la ville d'Auxerre. Elle est chef-lieu d'un ancien comté, qui a été possedé successivement par une suite de comtes héréditaires de diverses maisons depuis la fin du X. siècle, jusques vers la fin du XV. qu'il paffa dans celle de Clermont en Dauphiné. Cette maison la vendit vers la fin du dernier, en se réservant le titre, à celle de le Tellier. Cette ville, nommée Tornodurus en Latin, est ancienne. Ses principales églises sont celles de Notre - Dame, de S. Pierre, collégiale, de S. Michel, abbaye de Bénédictins de la congrégation de S. Maur fondée au commencement du XI. siécle, des Minimes & des Ursulines: il y a un hôpital confidérable. Le comté de Tonnerre est composé de cinq châtellenies, dont Crusy, qui est la principale, a titre de marquilat.

L'élection de Tonnerre, qui dépend de la généralité de Paris & où on recueille de tort bons vins, est partagée en 3. départemens pour les aides; sçavoit de Tonnerre, de Chablis & d'une partie de l'Auxersois. Les deux premiers sont du gouvernement de Champagne. On recueille communement trente mille muids de vin dans le département de Tonnerre, ou dans le Tonnerrois, dont les principaux lieux sont

Pouthiéres sur la gauche de la Seine à 8. ou 9. lieues de Tonnere vers le nordest, & à 2. lieues au dessous de Châtillon sur Seine en Bourgogne, abbaye de la

congrégation de S. Vannes.

Molesme & Molome abbayes de la congrégation de S. Maur. La première, fondée en 1075, par S. Robert son premier abbé, qui a donné l'origine à l'ordre de Cîteaux, est située à mi côté sur le ruisseau de Leignes dans le voisinage de Montbar, sur les frontieres de la Bourgogne à 3. lieues au nord-ouest de Châtillon sur Seine. Elle est considérable & a eu autrefois plusieurs monastères d'hommes & de silles sous sa dépendance. L'autre est beaucoup plus ancienne : elle est à une lieue & demie au nord - est de Tonnerre.

Pontigni célébre abbaye, la seconde des qu'irre silles de Cîreaux, est située dans le diocése d'Auxerre sur les frontieres de celui de Langres, & dans le gouvernement de Champagne, sur la riviere de Serane à 2. lieues au dessous de Chablis, & à 5. lieues au nord-ouest de Tonnerre. Elle sur fondée en 1114 par Thibaud II. comte de Champagne. L'église en est belle ainsi que la maison abbatiale. Elle est réguliere & élective & l'abbé a quarante abbayes de son ordre sous sa siliation. Quinci à 2. lieues au sud - est de Tonnerre & la Charité de Lesignes sur l'Armançon à 3. lieues au dessous de cette

ville, sont deux autres abbayes de l'ordre de Cîteaux.

Le département de Chablis a cette petite ville pour principal lieu, & elle est célébre par ses excellens vins blancs: elle est située à 3. lieues au couchant de Tonnere: il y a la collégiale de S. Martin, & la paroisse de S. Pierre hors les murs. Son nom Latin est Cableia.

#### 6. 2. Le Senonois

SENS, ville métropolitaine de la quatriéme Lyonoise, est une des plus anciennes des Gaules. Elle étoit connue sous le nomd'Agendicum, & la capitale des Senonois, peuples très-puissans de le Gaule Celtique dont elle prit enfin le nom. Elle est située fur l'Yonne, fur laquelle il y a deux ponts, à l'endroit où elle reçoit la petite riviere de Vanne sur le penchant d'un côteau à 22. lieues au sud-est de Paris. Elle est accompagnée de divers fauxbourgs qui sont plus grands que la ville. On y compte en tout 1700, feux & environ dix mille habitans. La ville est plus étendue qu'elle n'est peuplée, & ses rues sont étroites. Elle a eu des comtes héréditaires depuis le IX. siècle, sur lesquels ce comté sur confisqué & réuni à la couronne au milieu du: XI. Les archevêques de Sens se qualifient Primats des Gaules & de la Germanie; mais c'est un titre sans exercice : ils étoient autrefois métropolitains de Paris; & pour les dédommager de ce qu'ils ont perdu par l'érection de cette nouvelle métropole, on a uni à leur archevêché en 1664. l'abbaye du Mont S. Martin en Picardie.

La cathédrale de S. Estienne de Sens, qui est une des belles églises de France, a un chapitre composé de 5. dignités, 4. personats, 31. canonicats, 14. semi prébendes, &c. Cette église a divers priviléges, entr'autres les chanoines sont dans l'usage de porter la robbe rouge aux sètes

Tolemnelles. On voit dans les fauxbourgs de cette ville les abbayes de Ste. Colombe & de S. Pierre le Vif de la congrégation de S. Maur: la mense abbatiale de la seconde est unie à la cure de Versailles. Les Chanoines Réguliers ont celle de S. Jean, dont la mense abbatiale est unie à l'archevêché de Sens: les Prémontrés ont celle de S. Paul située hors la ville. Celle de Notre-Dame de la Pommeraye de religieuses Bénédictines, qui est fort considérable, a été transférée à Sens en 1622. Les Célestins ont une maison dans a ville, & les Grammontins réformés ont le prieuré de S. Maurice de Vieux Pont dans le voisinage. Les Jésuites y ont un collège & on y compte 4. aurres maisons religieuses d'hommes, 3. de filles, 16. paroisses, deux ou trois hôpitaux, &c. Le bailliage de Sens étoit autrefois un des plus étendus du royaume : il y a encore une prévôté, un fiége préfidial, &c.

Le diocése de Sens est extrêmément étendu; il comprend plufieurs villes con-11dérables, 11. collégiales, 26. abbayes & 766. paroisses (d'autres n'en mettent que 674.) partagées sous cinq archidiaconés, qui s'étendent tant dans le gouvernement de Champagne & de Brie, que dans ceux de l'Isse de France & d'Orléanois.

Le Senonois proprement dit est du gouvernement de Champagne: il est parragé en trois élections; Sens, Joigni & S. Florentin, qui sont pour les finances de la généralité de Paris. L'air, le terroir, & les alimens y sont bons.

1. Les principaux lieux de l'élection de Sens, après sa capitale, sont Villenenve le Roi sur l'Yonne à 3. lieues au dessus de Sens, & Villeneuve-l' Archevêque à 5. lieues vers le nord-est, petites villes; Vauluisant abbay: réformée de l'ordre de Cîteaux, située à une lieue au nord-ouest de Vil-

est de Sens ; Valleri, Traignel & Champigni baronies.

2. Joigni, capitale de son élection, est une petite ville située sur la droite de l'Yonne à 6. lieues au dessus de Sens. Son nom Latin est Joviniacum. Son origine vient d'un château que Reinard comte de Sens y fit bâtir vers la fin du X. siécle. Depuis ce tems-là Joigni a eu une suite de com es héréditaires de différences maisons; & celle de Villeroi possede actuellement ce comté. Il y a trois paroifles en comptant celle du châreau, & quelques maisons religieuses. L'abbaye des Eschlalis de l'ordre de Cîteaux & la Chartreuse de Valprofonde sont situées dans l'élection de Joigni.

3. S. Florentin fur l'Armençon a fon confluent avec l'Armance à 5. lieues au levant de Joigni, avec titre de comté, est la seule ville de l'élection de son nom : elle a titre de vicomté, & n'a qu'une paroille avec un couvent de Capucins.

### II. LA BRIE CHAMPENOISE.

La Brie tire son nom d'une forêt aplée Saltus Brigensis, située entre la Marne & la Seine : comme elle s'étendoit dans le diocése de Meaux, & que les comtes de cette ville, qui s'appelloient aussi comtes de Brie & qui s'étoient beaucoup aggrandis aux environs, furent aussi courtes de Troyes & de Champagne dès le X. siécle; ces deux pavs ne formerent qu'un seul & même domaine, jusques à la réunion du comté de Champagne à la couronne. Depuis cerre réunion, on a parragé la Brie, qui dans son origine étoit beaucoup moins étendue qu'elle ne le fut dans la suite, entre les deux gouvernemens de l'Isle de France & de Champagne. On a déja parlé de la partie de la Brie qui est du gouverleneuve l'Archevêque; Dillo abbaye de nement de l'Isle de France, qui est la l'ordre de Prémontré à 5. lieues au sud- moindre, qui s'étend jusqu'à Chatenton Lllij

& que nous avons partagée en Brie Parifienne & Brie Françoise. Il nous reste à parler de la Brie Champenoise, qui est la plus étendue & la plus confidérable.

La Brie dans sa totalité peut avoir une vingtaine de lieues communes de France de longueur, & autant de largeur. Le pays est généralement bon & fertile en

grains, en fruits & en pâturages.

spirituel dans les 4. diocéses de Meaux, de Sens, de Troyes & de Soissons; & elle comprend 4. élections par rapport aux finances; sçavoir celles de Meaux, de Colommiers & de Provins qui sont de la généralité de Paris, celle de Château-Thierri qui est de la généralité de Soissons, & enfin celle de Sezanne qui est de la généralité de Châlons, Celles de Meaux & de Colommiers sont du diocése de Meaux.

### S. r.Le Mulcien ou l'Election de Meaux.

Meaux, nommée anciennement Jatinum, ville capitale de la Cîté des Meldes, peuples de la Celtique, sur les frontieres de la Belgique, dont elle a pris enfin le nom, est située à 9. lieues au nord-est de Paris fur la gauche de la Marne, qui la fepare d'un fauxbourg appellé le Marché, & qui les joint par un pont de pierre. La ville est assez grande & assez peuplée; mais les rues en sont étroites ; il y a trois fauxbourgs. La cathédrale de S. Estienne est un grand bâtiment d'une très-belle ftructure, & le chœur & le fanctuaire sont magnifiques: son chapitre est composé de lix dignités, deux personats, 30. chanoines & 8. semi-prébendés qui ont rang de chanoines. L'abbave de S. Faron située dans un des fauxbourgs, fur fondée au VII. siècle par le S. évêque de Meaux de de ce nom : elle est de la congrégation de Saint Maur & considerable. Il y a deux tion & du diocése de Meaux a pour ville:

tre-Dame de Châge de Chanoines Réguliers, & de Notre-Dame du Marché de filles du même ordre. S. Santin est une église collégiale & paroissiale, & il y a six autres paroisses. Quant aux communautés religieuses il y en a encore 4 d'hommes & trois de filles. Il y a un bailliage à Meaux & un siège présidial. Cette ville a euune suite de vicomtes héréditaires depuis-La Brie Champenoise s'étend pour le .la fin du XI. sécle : cette vicomté appartenoit d' Maximilien - Henri, duc de Sulli,.

lorsqu'il mourut en 1729.

Le diocése de Meaux est parragé en deux archidiaconés qui contiennent 240. paroisses sous dix doyenés ruraux, cinque dans chaque archidiaconé. La riviere de: Marne fait la separation de ces deux aschidiaconés. Celui qu'on appelle de France, contient la partie septentrionale du diocéfe à la droite de la Marne; & l'autre, nommé l'archidiaconé de Brie, renferme la partie méridionale du diocése. Cette division fait voir que c'est mal à propos, qu'on fait Meaux capitale de la Brie; car quoique cette ville puisse passer pour la principale de ce qu'on appelle aujourd'hui la Brie Champenoise, elle n'a jamais appartenu à la Brie proprement dite, située entre la Marne & la Seine : ausii appellet'on Mulcien la partie septentrionale du diocése située aux environs de Meaux. La riviere de Marne separe aussi l'élection de Meaux en deux parties, septentrionale: & méridionale.

1. La septentrionale contient le Mulcien & la partie occidentale d'un perit pays: qu'on appelle le Gallevesse, dont on fait dériver le nom de celui des Vadicassins peuple Gaulois. On ne marque pas les limites précises de ce pays : mais il s'étend aussi: dans les diocéses de Châlons & de Soissons. Il est separé du Mulcien, par la riviere d'Oure. La partie qui est de l'élecautres abbayes à Meaux, sçavoir de No- principale la Ferté sous Jouare sur la droidessures lieux font Tresmes ou Gesvres bourg sur la gauche de l'Oure à 4. lieues au nord-est de Meaux, érigé en comté en 1608. & en duché pairie en 1648. en faveur de la maison de Porier. Cerfroi, sur la riviere d'Oure à une lieue au dessus de Tresmes & à 2. au dessous de la Ferté-Milon, monastère chef d'ordre des religieux de la Rédemption des captifs ou des Trinitaires, nommés Mathurins à Paris. Les resigieux qui habitent cette maison sont réformés, & le général de l'ordre réside ordinairement dans le couvent de Paris.

2. La partie méridionale de l'élection de Meaux, à la gauche de la Marne, qui est proprement de la Brie, contient l'abbaye de Rébais fondée vers le commencement du VII. siècle, & située à 5. lieues au fud-est de Meaux. Elle est de la congrégation de S. Maur. Jouare abbaye de Bénédictines fondée au VII. siècle, l'une des plus confidérables de France. Le nom Latin de cette abbaye est Jotrum. Elle est siruce sur une colline à demi lieue au midi de la Marne & de la Ferté sous Jouare: la paroisse de S. Pierre dans le bourg ou village est collégiale, & les chanoines au nombre de 12. sont chapelains de l'abbaye Reuil, Radolium en Latin, ancien monaftère de Bénédictins, aujourd'hui prieuré conventuel de Clunistes réformés, sur la Marne, est dans le voisinage de Jouare. Germigni sur la Marne, maison de campagne des évêques de Meaux à demi lieue de la Marne, & à 2. au levant de Meaux; S. Fiacre, lieu de dévotion, prieure conventuel de la congrégation de S. Maur.

### S. 2. Election de Colommiers.

Colommiers est une ville assez perire, mais des plus considerables de la Brie. Elle est située sur une perite riviere appel-

lée le grand Morin, à 5. lieues de Meaux vers le sud-est. Elle sut démembrée en 1404. de l'ancien domaine de Champagne & donnée à Charles III. roi de Navarre. Cette seigneurie passa dans la maison d'Armagnac, & enfin elle fut adjugée à Henriette de Cleves duchesse de Nevers qui y fit bâtir un magnifique château, qu'on a détruit depuis quelques années. Les autres lieux plus considérables de l'élection sont la Ferté Gaucher bourg sur le grand Morin à 3. lieues au dessus & au levant de Colommiers; Creci petite ville; l'abbaye de Pont-aux Dames de filles de l'ordre de Cîteaux située sur la même riviere à 2. lieues au midi de Meaux;& le prieuré de la Celle dépendant de l'abbaye de Marmoûtier, & habité par des Bénédictins Anglois.

# S. 3. Election de Provins.

Cette élection, qui dépend pour le spirituel du diocése de Sens, a pour seule & principale ville *Provins* capitale de la Brie proprement dite, située sur les ruisseaux de Voulsie & d'Ursin, & non sur la riviere de Morin comme le dit la Martiniere, à 15. lieues au sud-est de Paris. Cette ville, nommée en Latin Pruvinum, a appartenuaux comtes de Brie & de Champagne, qui y avoient un palais, jusques après la réunion de ces comtés à la couronne : las ville est assez grande & affez bien peuplée & il y a un siège présidial : son principal commerce consiste en bled. Elle est parragée en ville haute, qui étoit une place forte & qu'étoit le château, & en ville basse. L'abbaye de S. Jasques, de Chanoines Réguliers de la congrégation de France est dans la haute: elle est fort bien bâtie & a une jolie bibliothéque. Les PPL de l'Oratoire ont le collège. Il y a 4. paroisses, dont l'une est collégiale, un hôpital gouverné par des Chanoines Réguiliers & plusieurs maisons religieuses de même ordre qui desservent l'hôtel-Dieu l'un & de l'autre sexe. Les principales sont le prieuré conventuel de S. Ayoul de Bénédictins de la congrégation de S. Vannes; les Bénédictines, &c. Auprès de Provins est l'abbaye du Mont de Notre-Dame de filles de l'ordre de Cîreaux rétablie depuis l'an 1648.

La petite ville de Bray sur la gauche de la Seine dépend de l'élection des Provins, quoiqu'elle ne soit pas de la Brie: mais Joui, abbaye de religieux reformés de l'ordre de Cîteaux, située à 2. lieues & demie au nord-est de Provins, dans la Brie.

# 5. 4. Election de Château-Thierri.

La Matne traverse cette élection, qui dépend du diocése de Soissons pour le spirituel, & la parrage en partie septentrionale & méridionale. Il n'y a que cette derniere qui appartienne à la Brie proprement dite.

r. Châtean Thierri, qui en est la principale ville, Castrum Theodorici en Latin, est dans une situation très - agréable à la droite de la Marne, à 9. lieues au levant & au dessus de Meaux : il y a des fauxbourgs plus grands que la ville, présidial, prévôté, &c. & un château situé sur une élevation qui appartient au duc de Bouillon comme duc de Château-Thierri; cette seigneurie, lui ayant été donnée en 1651. par l'échange de Sedan. Elle dépendit d'abord des comtes de Vermandois, d'où elle passa aux comtes de Troyes ou de Champagne. Après sa réunion à la couronne, le roi Charles VI. l'érigea en duché & pairie en 1400. & le roi Charles IX. la rétablit dans la même dignité en 1966. L'abbaye de la Barre de chanoinesses de S. Augustin, qui 'étoit d'abord au voilinage de Châreau-Thierri & qui y avoit été transferée, a été supprimée depuis quelques années & unie aux religieules du

de Château-Thierri. A demi lieue au desfous decette ville fur la Marne est l'abbaye d'Essomes de Chanoines Réguliers de la

congrégation de France.

La partie septentrionale de l'élection de Château-Thierri située à la droite de la Marne, appartient à deux pays, le Gallevesse & le Tartenois. Le premier, dont on a déja parlé, s'étend vers le couchant & confient entr'autres le bourg ou marquisat de Gandelu situé à 4. lieues au nord de la Marne & de la Ferié sous Jouare, & la commanderie de la Sabloniere de l'ordre de Malte. Le Tartenois occupe la parrie orientale de cette portion de l'élection de Châreau-Thierri. Il a pour principale ville, Fere, à 4. lieues de Château-Thierri vers le nord est, où il y a une maîtrise particuliere des eaux & forêts. Les autres principaux lieux du Tartenois sont Valsecret abbaye de l'ordre de Prémontré; Coinci prieuré conventuel de l'ordre de Cluni à 3. lieues au nord de château-Thierri; les. Charmes monastère de l'ordre de Fontevraud; Courteau baronie à la maison Bouteiller de Chavigni, &c.

2. La parrie méridionale de l'élection de Château Thierri à la gauche de la Marne, a les abbayes de Chézi sur cette riviere & d'Orbais, toutes deux de la congrégation de S. Maur. C'est sans fondement que la Martinière, sur l'autorité de Corneille, donne la première d'abord à l'ordre de Prémontré & aujourd'hui à celui de Cîteaux. L'abbaye de Chézi est située à une lieue & demie au dessous & au sud-ouest du Château-Thierri, dont celle d'Orbais est éloignée de 6. lieues vers le fud est.

Nogent l'Artaud à la gauche de la Marne, à une lieue au dessous de Chézi, a une ab-

baye d'Urbanistes.

Montmirel est à 4. lieues au sud-est de Château-Thierri, & a titre de marquilat,

# S. c. Election de Sezanne.

On attribue cette élection, qui est du diocése de Troyes, avec la partie septentrionale de celle de Provins, à ce qu'on appelle la Brie Pouilleuse, située au couchant de la Champagne Pouilleuse. Cette derniere, renferme la partie septentrionale de l'élection de Troyes, entre les rivieres d'Aube & de Seine d'un côté & celle de Marne de l'autre : on en a déja parlé-

Sezanne principale ville de l'élection de son nom, n'est connue que depuis le XI. siècle. Elle est située à 7. lieues au nordest de Provins & entourée de collines du côté de la Brie vers la source de la petire riviere d'Auge; elle a trois fauxbourgs : elle fut entiérement brûlée en 1649. Elle a été depuis rebâtie, & a titre de comté. L'abbaye de Bénédictines de Bricol, qui étoit lituée dans le voilinage, y a été transferée & il y a un prieuré conventuel de l'ordre de Cluni. Les autres lieux plus confiderables de l'election sont Anglure sur l'Aube à 4. lieues au midi de Sezanne; Réclus abbaye réformée & régulière de l'ordre de Cîteaux, à 3-lieues au nord-est de Sezanne; Pleurs baronie érigée en marquilat en 1661. &c.

# GOUVERNEMENT

DE BOURGOGNE

Les Bourguignons, peuples originaires de la Germanie, ont donné leur nom à ce gouvernement qui faisoit anciennement partie de la Celtique & de la Lyonoife première, & qui étoit habité par les Eduens & autres peuples Gaulois.

Les Bourguignons, après s'être fait con-

quentes incursions en deçà du Rhin, passerent enfin ce fleuve dans le dessein de s'établir dans les Gaules au commencement duV.Ils fixerent d'abord leur demeure dans la Germanie premiére ou province de Mayence à la gauche de ce fleuve. Après quelque sejour dans ce pays, & avoir abandonné la religion Catholique qu'ils professoient auparavant, pour embrasser l'A. rianisme, ils s'établirent entre le Rhône & les Alpes, par la cession que l'empereur Valentinien III. leur fit en 443- du pays qu'on appelle aujourd'hui Savoye, pous y demeurer en qualité d'auxiliaires & d'alliés des Romains. Ils choistrent alors Généve pour capitale de leur royaume; & s'étant rendus indépendant de l'empire, dans le tems de sa décadence, ils étendsrent peu à peu les limites de leurs états, par la conquête qu'ils firent des pays voifins. L'empereur Antheme ayant besoin de leur secours contre les Visigots, qui menaçoient d'envahir toutes les Gaules, fit un traité avec eux vers l'an 469. & leur céda la ville de Lyon, où ils établirent le siège de leur empire, & plusieurs autres villes situées des deux côtés du Rhône, jusqu'à Vaison, ville qui par-là devint frontière de leurs états & de ceux de l'empire du côté de Provence. Ils s'aggrandirent d'avantage quelques années après ; & s'emparerent entiétement vers l'an 476de la plûpart des provinces situées le long du Rhône & de la Saone, qu'ils gardoient auparavant au nom & fous les ordres des Romains; en sorte qu'en 517. ils dominoient sur 28. cités des Gaules ; sçavoir sur toute la Lyonoise, sur la Sequanoise ou province de Bezançon, sur la plus grande partie de la Viennoise & des 3. provinces des Alpes, & enfin sur une partie de la seconde Narbonnoise & de la quatriéme Lyonoife.

Telle étoit l'étendue de la domination noître dès la fin du IIL siècle par leurs fré- des Bourguiguons dans les Gaules, lossque les rois François leur déclarerent la guerre en 523. Théodoric roi des Ostro-gots, alors maître de la Provence, se joignit aux François : leurs troupes combinées s'emparerent enfin de tous les états des Bourguignons l'an 534. & mirent sin par là au royaume de ces peuples dans les Gaules 3 après qu'il eut duré environ 120, ans sous divers rois de leur nation.

ce hérita alors du duché de Bourgogne, comme étant aux droits de Jeanne de Bourgogne fon ayeule : il l'unit à la couronne & il en disposa à titre de Première Pairie en 1363, en faveur de Philippe de France son troissème fils, chef de la seconde race des ducs héréditaires de Bourgogne, qui ont eu depuis cette année seulement la préséance sur tous les autres pairs

Le royaume de Bourgogne conserva son nom sous les rois François qui se le partagerent; il fut uni au VII. fiécle sous Dagobert I. à celui de Neustrie. Dans le partage que les fils de l'empereur Louis le Débonnaire firent entreux en 842. de la Monarchie Françoise, toute la partie du royaume de Bourgogne située à la gauche de la Saone & du Rhône jusqu'à la mer Méditerranée échut à l'empereur Lothaire qui étoit l'aîné. Dans cette partie se formerent dans la suite le royaume de Provence ou d'Arles, ceux de Bourgogne Trans - jurane & Cis - jurane & le comté de Bourgogne ou de Franche - comté. L'autre partie, située à la droite de la Saone, échut à Charles le Chauve : ce prince & les rois de France ses successeurs la firent gouverner par une suite de ducs bénésiciaires; & elle retint le nom de Bourgogne ou de duché de Bourgogne,

Ce duché étant échu à Othon frere du roi Hugues Capet, qui mourut sans posterité en 965. Henri leur frere sut duc de Bourgogne; & après sa mort sans enfans arrivée en 1001. Robert roi de France son neveu, fils du roi Hugues Capet, hérita du duché de Bourgogne & en disposa dabord en saveur de Henri son fils aîné, qui sut roi de France & qui céda ce duché en 1032. à Robert son frere puiné, qui est la tige de la première race des ducs hérédiraires de Bourgogne. Cette première race finit en 1361. par la mort sans ensans de Philippe I. die de Rouvre, dernier duc de Bourgogne de cette race. Jean roi de Francomme étant aux droits de Jeanne de Bourgogne son ayeule : il l'unit à la couronne & il en disposa à titre de Première Pairie en 1363, en faveur de Philippe de France son troisième fils, chef de la seconde race des ducs héréditaires de Bourgogne, qui ont eu depuis cette année seulement la préséance sur tous les autres pairs feculiers du royaume. Charles le Hardi duc de Bourgogne, arriére petit-fils de Philippe I. mourut le 5. de Janvier de l'an 1476. & 1477. ne laissant qu'une fille nommée Marie, qui épousa Maximilien d'Autriche, & qui lui apporta en dot la plus grande partie des 17. provinces des Pays-Bas. Le roi Louis XI. réunit alors le duché de Bourgogne à la couronne, & il n'en a plus été separé depuis : il sert seulement de titre au fils aîné du Dauphin.

Le gouvernement de Bourgogne, tel qu'il est aujourd'hi, s'étend depuis le 45. degré 20. m. de latitude jusques au 48. 10. m. & depuis le 21. jusques au 23. 40. m. de longitude. Il est borné au levant par la Savoye, la Franche-comté & la Champagne; au nord par la Champagne; au couchant par le Nivernois & le Bourbonnois, au midi par le Beaujolois, le Lyonois & le Dauphiné. Il a environ 70, lieues communes de France de longedu midi au nord depuis le Rhone & l'extrêmité du Bugei, jusqu'à l'extrêmité du bailliage de Bar sur Seine: mais il n'en a pas plus de 40. dans sa plus grande largeur du levant au couchant.

Ce gouvernement se divise en Bourgogne proprement dite ou duché de Bourgogne & en Annexes. Il est partagé en 4lieutenances générales, & non en six, comme le dit la Martiniere, sous l'autorité du gouverneur, qui est depuis long tems de la maison de Condé. On y compte enviton treize cens mille habitans.

La Bourgogne est arrosée par plusieurs rivieres,

rivieres, sçavoir la Seine, la Loire, l'Armenson, l'Yonne, la Saone & quantité d'autres, qui ne contribuent pas peu à la fertilité de cette province : elle produit en efd'avoine, de chanvre, de fruits, &c. La côte ou chaîne des montagnes exposée à l'Orient, qui commence près de Dijon, & qui traverse le bailliage de cette ville, & ceux de Nuyts, & de Beaune, ausquels al taut joindre Savigni, Châlon, & Macon, raporte d'excellens vins, dont la réputation est répandue par toute l'Europe. On y trouve des mines de fer, & plusieurs torges où on le prépare. Les Bourguignons passent pour être un peu grossiers, mais on ajoûte qu'ils sont sincères, bons, & courageux.

La Bourgogne est un pays d'états, dont l'assemblée se tient ordinairement à Dijon de trois en trois ans, le plus souvent au mois de May. Cette assemblée est composée de trois ordres, le Clergé, la Noblesse, & le Tiers-Etat. Ceux du clergé qui ont droit d'assister aux états, sont les évêques d'Autun, Châlon, Macon, Auxerre & Dijon; les abbés tant réguliers, ou titulaires que commendataires au nombre de dix huit; les doyens des églifes cathédrales & collégiales, &c. L'évêque d'Autun est président de cette chambre : l'abbé de Cîteaux est à la tête des abbés & a droit d'être assis sur un fauteuil après les évêques. Après lui est celui de S. Benigne. Le doyen de la Sainte Chapelle de Dijon, est en possession de précéder ceux des autres églifes & même des cathédrales. Les Gentils hommes qui entrent aux états, sont ceux d'ancienne extraction, qui possedent des fiefs ou des arriere - fiefs dans l'étendue de la province. Ils siégent sans garder entr'eux aucun rang : cependant on les nomme dans les cahiers des états suivant l'ordre des grands Bailliages. Le président de cette chambre, c'est son élû. Le

Tome II.

Tiers-Etat est composé des députés des villes. Le maire de Dijon est président du Tiers-Etat.

Ces assemblées ne se tiennent que par la ter beaucoup de bled, de seigle, d'orge permission du Roi : le gouverneur de la province y préside & en son absence l'un des lieutenans généraux au gouvernement. Chaque corps des trois états tient ses assemblées dans une chambre particuliere; & ils se députent pour se faire part de leurs délibérations. Le jour de la clôture les 3. chambres se rassemblent dans la chambre qu'on appelle de la Conférence, & on y rapporte les délibérations de chacune. Lorsque deux chambres sont d'un même avis on en fait un décret. Ce jour là, chaque chambre nomme un élu, pour avoir soin des affaires pendant l'intervalle qui est entre chaque assemblée. L'élû du clergé est alternativement un évêque, un abbé & un doven.

> Les élûs dans leurs assemblées reglent les impositions, & envoyent les commisfions en détail aux villes, bourgs, paroifses & autres communautés du duché de Bourgogne. Ils font aussi la liquidation des étapes, les adjudications des octrois sur la Saone, des crues sur le sel, & des ouvrages qui se font aux dépens de la province. Le tréforier général & les receveurs particuliers exercent sur des commissions des états & rendent compte annuellement à la chambre des comptes de Dijon.

La justice est administrée en Bourgogne par le parlement de Dijon qui a plufieurs bailliages dans son resort & 6. siéges présidiaux ; sçavoir à Dijon, Autun-Chalon, Chatillon fur Seine, Semur & Bourg, Le bailliage de Bar sur Seine & les prési. diaux d'Auxerre & de Macon sont du ressort du parlement de Paris. Il y a de plus à Dijon une chambre des comptes, un bureau des finances & une grande maîtrile des eaux & forêts qui a sous elle 5. mai-

Mmm

trises particulières, pour tout le duché de Bourgogne & pour la Bresse.

# I. LE DUCHÉ DE BOURGOGNE.

Ce duché consiste dans la Bourgogne proprement dite, dont les divers pays qui la composent, ont droit de séance aux états de la province, ou tiennent des états particuliers qui en dépendent: nous la diviserons en trois parties, conformément aux trois lieutenances générales qui partagent ce duché; sçavoir la Bourgogne proprement dite, le Chalonois & le Maconois

### I. LA BOURGOGNE

PROPREMENT DITE

ou Lieutenance générale du Dijonois.

Nous divisons cette partie du duché de Bourgogne en 7. parties principales qui font la Montagne, le Dijonois, le comté d'Auxonne, l'Auxois, l'Auxorrois, l'Autunois & le Charolois.

# S. i. La Montagne.

Ce pays a pris son nom des montagnes dont il est rempli. Il s'étend au nord du Dijonois le long de la riviere de Seine & est enclavé dans la Champagne dont il dépendoit autresois. Il fait partie de la Bourgogne depuis que le roi Charles VII. le donna en 1435. à Philippe le Bon duc de Bourgogne. Il est partagé en bailliage de Châtillon sur Seine, & en comté de Bar sur Seine.

1. Châtillon sur Seine, petite ville capitale du bailliage de son nom, située à 15. lieues au nord-ouest de Dijon, est partagée par la riviere en deux parties, qu'on appelle Chaument & le Bourg. Elle dépend du diocése de Langres, & l'évêque de

cette ville, y a un bailliage ducal; il y a de plus un bailliage royal, & un siège présidial depuis l'an 1696. Elle a environ 3500, pas de circuit; il n'y a qu'une paroisse qui est dans l'abbaye de Notre-Dame ou de S. Vorle de Chanoines Réguliers de la congrégation de France, & deux succursales: l'abbaye du Puis d'Orbe de Bénédictines réformées y a été transférée; & il y a de plus un monastère de Feuillans, 2-autres couvens d'hommes, deux de silles, deux hôpitaux &c. Elle a un gouverneur particulier.

Le bailliage de Châtillon s'étend dans les diocéses de Langres, de Dijon & d'Autun. Dans le premier on voit le Val des Choux, prieuré ches d'une congrégation de Chanoines Réguliers; dans le second est l'abbaye de S. Seine de la congrégation de S. Maur, stituée à 7, lieues au nordouest de Dijon vers les sources de la riviere de Seine, & sondée au VI. siècle; on voit enfin dans le troisième Duesme qui a un bailliage & est ches-lieu d'un petit pays avec titre d'ancien comté, appellé le Duesmois, situé vers les sources de la Seine; & Ougni, Ungiacum, en Latin, abbaye de Chanoines Réguliers de la congrégation de France.

grégation de France.

2. Bar sur Seine, petite ville qui a 3000, pas de circuit située à 22 lieues au nordouest de Dijon. Il n'y a qu'une paroisse qui est collégiale, un couvent de religieux Trinitaires, un d'Ursulines & un hôtel-Dieu. Cette ville, qui a un bailliage, une prévôté royale & une maîtrise des eaux & forêts, est chef d'un ancien comté, qui sur uni à celui de Champagne au XIII. siècle. Le roi Charles VII. le détacha de cette province en 1435, pour le donner à Philippe le Bon duc de Bourgogne. Henri IV. en disposa en saveur du duc de Montpensier & il appartient aujourd'hui au duc d'Orléans.

Le comté de Bar sur Seine est du diocé-

se de Langres. On y voit entr'autres Polifi, qui a été érigé en duché sous le nom de Choiseuil, & l'abbaye de Mores de l'ordre de Cîteaux.

### 5. 1. Le Dijonois.

Diron capitale de ce pays & du duché de Bourgogne, est une des plus belles & des plus anciennes villes du royaume : elle est nommée dans les anciens auteurs Castrum Divionense. Elle est située avantageusement sur la riviere d'Ouche au 47. degré 10. m. de latitude, & au 22. 30. m. de longitude, dans un pays riant & agréable & dans une grande plaine. Cette plaine s'étend au nord & est terminée au couchant par une chaîne de montagnes ou côteaux qui conduisent jusqu'en Provence, qui sont remplies de vignobles, & au bas desquels il y a un grand nombre de bourgs & de villages. Ses dehors font charmans; & outre les promenades de ses remparts plantés d'arbres, il y en a plusieurs de très - belles hors la ville, entr'autres le cours. Elle est d'une figure ovale & contient plus de 80. rues; 12. places publiques & environ trente-cinq à quarantemille habitans. Il y a plufieurs belles rues & la plûpart des maisons sont bien bâties. Il faut plus d'une heure pour en faire le tour au dehors. Ses murailles sont belles.

Il n'ya aucune ville en France où il y ait un si grand nombre de belles églises qu'à Dijon: elles ont la plûpart de sort beaux clochers ou slêches. Celle de Saint Estienne, érigée en cathédrale en 1731: étoit auparavant une collégiale, qui a été régulière: elle est belle; son chapitre n'est composé que d'un doyen, 12. ou 14. chanoines & quelques autres bénésiciers. Celle de S. Benigne, abbaye des Bénédictins de la congrégation de S. Maur sondée au VI. siècle, est une des plus belles & des plus majestueuses du royaume; &

elle est remarquable par une rotonde à 30 étages foutenus par un grand nombre de colonnes. On prétend que cette rotonde, qui est derriere le chœur, a été autrefois un temple des Payens. Les autres principales églises de Dijon sont la Ste. Chapelle, églife collégiale exempte, S. Jean autre collégiale, Notre-Dame, S. Michel & la Chapelle aux Riches qui est une autre collégiale : on y compte en tout 7. paroisses. Les principales maisons religieuses après l'abbaye de S. Beigne sont la Chartreuse qui est hors la ville, qui est très-belle, & dont l'église renferme les tombeaux magnifiques de divers ducs de Bourgogne; le collège des Jésuites où ils sont au nombre de cent & où il y a une bibliothéque publique; l'abbaye réformée de filles de Notre-Dame du Tart de l'ordre de Cîteaux qui y a été transferée, & qui est la mere de toutes les autres abbayes de filles de l'ordre de Cîreaux ; & celle de Rougemont de Bénédictines qui y a été transferée en 1677. On compred Dijon 12. autres communautés religieuses de l'un ou de l'autre sexe, 2. maisons de PP. de l'Oratoire, qui ont le seminaire, une des PP, de S. Lazare, une commanderie de Malte, plufieurs hôpitaux, &cc.

Il y a un château ou citadelle à Dijon avec un état major & une garnison. Entre ses principaux édifices est le palais du roi ou du gouverneur, autrefois des ducs de Bourgogne, où on tient les états de la province: il fait face à une grande place bâtte en demi cercle qu'on appelle la place royale, au milieu de, laquelle on a placé la statue équestre de Louis XIV. Le parlement érigé en 1477, par le roi Louis XI. & établi en 1480. est partagé en 4. chambres & composé de dix présidens à mortier, en comptant le premier, deux cnevaliers d'honneur, 6. conseillers cler's, 66. laiques & les gens du roi. Les évêques de Dijon, d'Autun & de Châlon, les ab-

M m m ij

bés de Cîteaux & de S. Benigne y ont séance comme conseillers d'honneur : la cour des Aides est unie à ce parlement. La chambre des comptes est composée de 4. présidens & de 57. autres officiers : le bureau des tréforiers de France en 2 19. Enfin il y a un bailliage avec un préfidial, un hôtel de monnoyes, une jurisdiction consulaire, une université pour le droit seulement érigée en 1724. & une académie de feiences & de physique établie au mois de Juin de l'an 1740. La ville de Dijon est gouvernée par un maire, qui a la justice civile & criminelle dans la ville & dans la banlieue : le reste du corps de ville consiste en six échevins, &c.

Dijon a été gouvernée jusques au commencement du XI. siècle par des comtes particuliers établis par les évêques de Langres, du domaine desquels cette ville dépendoir. On prétend que ces prélats cederent le comté de Dijon en 1179, aux ducs de Bourgogne, en échange du comté de Langres qui fut uni à leur évêché. Il est vrai que cette année Hugues III. duc de Bourgogne céda le comté de Langres à l'évêque de cette ville son oncle; mais il paroît que sui & ses prédécesseurs joui-zent du comté de Dijon longtems auparavant sans aucune dépendance des évêques de Langres.

Le diocése de Dijon, qui a été distrait en 1731, de celui de Langres, contient 211, paroisses. Il occupe une grande partie du Dijonois, qui renferme les bailliages de Dijon, de Beaune, de Nuits & de S. Jean de Lône.

r. Le bailliage de Dijon dépend du diocése de cette ville : les lieux les plus remarquables sont Fontaine lieu de la naissance de S. Bernard, où il y a un village situé sur une élevation à une demi lieue de Dijon avec une petite communauté de Feuillans; Talant, bourg ou village situé sur une montagne à une demi lieue de

Dijon, où les ducs de Bourgogne avoient un château qui est démoli : le maire de ce village a le privilége d'avoir séance aux états de Bourgogne; Saulx-le-duc, bourg, qui a titre de comté avec une collégiale; Mirebeau comté, &c. le bailliage de Dijon a quelques enclaves dans la Champagne, entr'autres l'abbaye de Beze, de la congrégation de S. Maur & le marquisat de Trichâteau.

2. Beaune, chef du bailliage de son nomqui est le second du Dijonois, est la troifiéme ville de Bourgogne: mais elle n'a la: qualité de ville que depuis l'an 1203, elle est dans une situation fort agréable à 11. lieues au midi de Dijon & est arrosce par deux petits ruisseaux. Les ducs de Bourgogne y ont souvent tenu leur cour. Sa figure est ovale: elle a environ 800. toises de circuit & est accompagnée de septfauxbourgs. Il y avoit un château qui est aujourd'hui démoli. L'église collégiale de-Notre-Dame a un chapitre de 30. chanoines. Il y a deux paroisses dans la ville: & 3. dans les fauxbourgs. L'abbaye de Lieu-Dieu de filles de l'ordre de Cîteaux y a été transferée : il y a outre cela 7. autres. communautés religieuses d'hommes oude filles, un collège de PP. de l'Oratoire, une Chartreuse à un quart de lieue. entre deux fauxbourgs & un hôpital magnifique desfervi par des religieux qui ne font de vœux que pour un an : il y a deux autres hôpitaux ou maisons de charité. Mulseau, Volnay, Chassagne & Pomar aux environs de Beaune sont des vignobles célébres.

Le bailliage de Beaune dépend du diocése d'Autun pour le spirituel : il a 7. lieues de long & autant de large ; il est surtout renommé par ses excellens vins. Il y avoit auprès de Beaune l'abbaye de Ste. Marguerite de Chanoines Réguliers : mais il n'y a plus de conventualité, & le seul titre abbatial s'y est conservé. Dijonois, est une petite ville, située entre Dijon & Beaune, qui n'a que 130. maifons avec la collégiale de S. Denys. Il y a de plus une parosse, deux maisons religieuses, un hôpital, &c. Elle est dans une plaine au pied d'une montagne sur le ruisseau de Musin. Le bailliage dépend presque entiérement pour le spirituel du diocése d'Autun. Il s'étend aussi dans ce-

lui de Châlon sur Saone-

On y voit l'abbaye de Citeaux chef d'ordre, établie en 1098, par S. Robert abbé de Molesme, qui y jetta les sondemens de cet ordre célébre, & fondée par Eudes I. duc de Bourgogne & Reinard vicomte de Beaune. Cette abbaye, dont l'église & les bâtimens sont également magnifiques, est gouvernée, ainfi que tout l'ordre de Cîreaux, par un abbé électif, qui, outre ses quatre premières filles, sçavoir la Ferté, Pontigni, Clairvaux & Morimont, qui sont chacune chef de filiation, a sous fon autorité immédiate, ou dans la filiarion particulière, 196. abbayes d'hommes sans celles de filles:elle est située à 6. lieues de Dijon vers le midi entre des marais, à l'extrêmité du diocése de Châlon, sur les frontiéres de celui de Dijon. Les ducs de Bourgogne de la première race y avoient leur sépulture. La justice temporelle de Cîteaux ressortit au bailliage de Nuits pour 3. paroisses & 4. villages, qu'elle a de son domaine dans l'étendue de ce bailliage.

4. S. Jean de Lône à 5. lieues au sud-est de Dijon & dans le diocése de cette ville, sur la droite de la Saone, a 1700. pas de circuit : elle jouit de grands priviléges, pour avoir soutenu en 1635 un siège mémorable contre l'armée de l'empereur. Elle est entourée de grandes prairies : les Carmes y ont le collège : il y a deux communautés de religieuses, dont l'une a soin de l'hôpital. Le bailliage de S. Jean de Lône s'é-

tend des deux côtés de la Saone, qui le traverse, dans les diocéses de Châlon & de Bezançon, dans la longueur de trois lieues & demie & de presque autant de largeur-Le lieu le plus remarquable est l'abbaye de Molaise de silles de l'ordre de Cîreaux, à la droite de la Saone dans le diocése de Châlon.

#### 9. 3. Le Comté d'Auxone.

Auxone ou Aussone est une petite ville située dans le diocése de Bezançon à la gauche de la Saone sur laquelle elle a une pont, avec quelques fortifications, à cinqueues au dessus & au nord est de S. Jeans de Lône; il n'y a qu'une paroisse avec 3-maisons religieuses, un bailliage royal & un château : elle est chef d'un ancien comté, que Hugues IV. duc de Bourgogne acquit en 1237, par échange. Le bailliage ou comté d'Aussone s'étend des deux côtés de la Saone dans les diocéses de Dijons & de Bezançon.

## S. 4. L'Auxois.

Ce pays, nommé en Latin Alestensis Pagus, tire fon nom de l'ancienne ville d'Alise ou Alesia capitale des Mandubiens, située dans son étendue. C'est un ancien comté qui a en des comtes depuis le IX. siècle, & qui fut uni au duché de Bourgogne dans le XI. Il est borné au nord par la Champagne, au levant par le Dijonois, au midi par l'Autunois, & au couchant par le Bourbonnois & l'Auxerrois:il a environ 15. lieues communes de France de long; & autant de large. Il dépend pour le spirituel des diocéses de Langres, de Dijone & d'Autun. Il est partagé en 4. bailliages, de Semur, d'Avalon, d'Arnay-le-Duc & de: Saulieu & comprend le comté de Nojers.

1. Semur, ville capitale de l'Auxois, estsituée à 15. lieues de Dijon vers le couchant, à l'extrêmité du diocése d'Auturs sur les frontieres de celui de Langres, sur la droite de la petite riviere d'Armençon, sur laquelle il y a deux ponts. Elle est divisée en trois parties. La principale, nommée le Bourg, a la magnisique église de Notre-Dame, prieuré de Bénédictins, érigé en collégiale en 1731. Les deux autres parties s'appellent le Donjon & le Chaicau: elles sont également fortes & dans une situation avantageuse. Les Chanoines Réguliers de la congrégation de France ont à Semur l'abbaye de S. Jean; on y voit de plus trois couvens d'hommes & autant de silles. Le bailliage de Semur sut érigé en présidial en 1695.

Ce bailliage a 10 lieues de long & neuf dans sa plus grande largeut. Le terroir en est bon & sertile. Il est partagé entre les diocétes de Langres, de Dijon & d'Autun. On voit dans la première partie la petite ville de Montbar sur la Brenne auprès de laquelle est l'abbaye de Fontenay de l'ordre de Citeaux, & celle de Moutier S. Jean, l'une des plus anciennes de France, nommée en Latin Reomaus, de la congrégation de S. Maur; dont la mense abbatiale a été unie à l'évêché de Langres pour le dédommager de l'érection de Dijon en évêché: Espoisses a titre de marquisat.

La partie du bailliage de Semur qui dépend du diocése d'Autun, renferme outre la ville de Semur celle de Viteaux sur la Brenne avec titre de baronie; Flavigni, autre petite ville, avec une abbaye de la congrégation de Saint Maur, fondée au VIII. siécle & située sur une montagne environnée de plutieurs autres : il y a de plus une paroisse desservie par une communauté de 18. prêtres & un couvent d'Ursulines; Alise ou Ste. Reine, bourg de 108. feux, célébre par ses eaux minerales & par la devotion à Ste. Reine martyre, qui y est honorée. Ce bourg est divisé en deux parties; l'une nommée Alise, où est la paroisse, s'étend sur le penchant du mont

sur les frontieres de celui de Langres, sur la droite de la petite riviere d'Armençon, tre contient l'églite de Ste. Reine dessersur laquelle il y a deux ponts. Elle est di-

2. Avalon, capitale de bailliage de son nom, est une ancienne ville située sur la rivière ou ruisseau de Cousin à six lieues de Semur vers le couchant elle est petite & n'a qu'une paroisse avec une annexe; le fauxbourg de S. Martin a une autre paroisse, & il y a de plus un collège gouverné par les PP. de la Doctrine Chrêtienne, quatre communaurés religieuses & un hôpital, Elle a été ches d'un ancien comté, qui fut uni à cèlui d'Auxois & ensuite au duché de Bourgogne. Elle a le huitième rang aux états de Bourgogne.

Le bailliage d'Avalon a environ dix lieues d'étendue du sud au nord & cinq du levant au couchant : le Serain le partage. La partie qui est à la gauche de cette petite riviere dépend du diocése d'Autun & s'étend dans le Morvant; & le reste de celui de Langres. Une partie de ce bailliage est dans les montagnes où il y a beaucoup de forêts, d'où on tire le bois slotté qui vient

à Paris.

Outre Avalon, qui est dans la premiére partie, on y voit le bourg de Montreal en il y a une collégiale, Chatélus comté & Marcilli ou Notre-Dame du Repos, abbaye réguliere de l'ordre de Cîteaux. L'autre partie n'a rien de considerable.

3. Arnay-le-Duc est une petite ville située à cinq lieues au nord - est d'Autun dans un vallon, à la source de la petite riviere d'Arroux, avec trois petits sauxbourgs. Il n'y a qu'une paroisse: les Jesuites du college d'Autun sont obligés d'y entretenir deux régens pour les basses classes. Il y a un siège particulier du bailliage d'Auxois.

Le bailliage d'Arnay-le-duc, qui 2 six lieues de long & autant de large, est partagé entre les diocéses d'Autun & de Dijon. La partie qui dépend du diocése d'Autun, outre la ville capitale, renferme l'abbaye de la Bussière sur l'Ousche de l'ordre de Citeaux. L'autre a celle de Prálon, de Benedictines resormées.

4. Saulien , en Latin Sedelacum , eft ane petite ville qui a 5. fauxbourgs, dont l'un porte le nom de Morvant, parce qu'il est sur le territoire du Morvant, qui occupe une partie du bailliage de Saulieu. Elle est située à c. lieues de Semur vers le sudouest sur une éminence, & contient, avec les fauxbourgs qui sont plus peuplés que la ville, la collegiale de S. Andoche, abbaye secularisée auXII. sécle: la mense abbatiale est unie à l'évêché d'Autun, ce qui fait que l'évêque de cette ville, seigneur spirituel & temporel de Saulieu, s'en dit comte. Il y a quelques maisons religieuses dans cette ville, qui a le sixième rang parmi celles qui deputent aux états de Bourgogne. Son bailliage ne fur érigé qu'en 1694. Il est entierement dans le diocése d'Autun, & c'est le quatriéme du pays d'Auxois: il a 7. lieues de long fur 3. de large & renferme 26. paroisses dont partie sont dans l'Auxois. Le seul lieu remarquable est le château de Thil où il y a une perite collégiale.

5. Noyers est une petite ville du diocése de Langres située dans un vallon, envisonnée presque de tous côtés de la riviere
de Serin, à 8. lieues au sud-est d'Auxerre.
Son nom Latin, est Nuceria: elle a eu des
comtes depuis le commencement du XIIIsiècle. Il y a un collége de PP. de la Doctrine Chrêtienne & un couvent d'Ursulines. Le comté de Noyers a six lienes d'étendue du midi au nord & 3. dans sa plus
grande largeur du levant au couchant. Il
dépend pour la plus grande partie du diocése de Langres: le reste est du diocése de Langres: le reste est du diocése
d'Autun. Le bailhage seigneurial de
Noyers ressortir nuement au parlement.

6. S. L' Auxerrais.

Auxerre, capitale de l'Auxerrois, est une ancienne ville, qui dépendoit du pays des Senonois & qu'on nommoit Vellaunodunum Autricum , ou Antissiadorum : elle est située sur le penchant d'un côteau & la riviere d'Yone, à 12. lieues de Sens vers le fud-est. Elle est presque ronde & elle a mo. pas de long sur mille de large. Elle est afsez belle:mais les rues, quisont mal pavées, ne sont pas propres. Il y a un pont sur la riviere & deux places publiques. La cathédrale de S. Estienne est devant une de ces places: elle n'a rien de remarquable; mais le palais épiscopal est fort beau. Le chapitre de cette église a pour première dignité un doven qui porte la robbe violette & le rocher, quatres dignités, & qu. chanoines : les comtes de Chatelus jouissent des fruits & des honneurs d'un canonicat-

La seconde église d'Auxerre est celle de l'abbaye de S. Germain de Bénédictins de S. Maur. Cette abbaye, fondée au V. siécle a une eglise qui possede un très - grand nombre de corps : faints & de reliques conservées dans des grottes. Les Chanoines Réguliers de la congrégation de France ont à Auxerre l'abbaye de S. Pierre & les Prémontrés celle de S. Marian : il y a de plus trois abbayes de filles; sçavoir de S. Julien & de Norre-Dame dans les fauxbourgs, de Benedictines, dont la premiére est de la réforme du Val de Grace &c. celle des Istes de l'ordre de Cîteaux : les Jesuites ont un collège à Auxerre, où il y a plusieurs autres maisons religieuses, avec la collégiale de Notre-Dame de la Cité, 8. paroisses, deux hôpitaux, une commanderie de Malte, &c. Auxerre a une prévôté royale & un présidial qui est du reflort du parlement de Paris : mais cette-ville dépend de la généralité & de la chambre des comptes de Dijon.

Le diocése d'Auxerre contient 238. paxoisses partagées en deux archidiaconés & dépendantes pour le civil des provinces la Cure auprès de laquelle on voit les de Bourgogne, de Champagne, d'Orléa-Grottes d'Arcy celébres par leurs congéla-nois, de Bourbonnois & de Nivernois. rions; Regennes sur la Seine, masson

Le comté d'Auxerre ou l'Auxerrois, qui est dans l'é endue de la province & des états de Bourgogne, ne renferme qu'une partie du diocéle. Il n'a jamais dépendu du royaume de Bourgogne ni des rois Bourguignons, & il a toujours appartenu à la France depuis Clovis. Il est borné au nord & au levant par la Champagne, au midi par le Morvant, & au couchant par l'Orléanois. Il a 9. lieues de long sur 5. de large ; & il est coupé en partie par le gouvernement de Champagne : il a eu des comtes depuis le VI. siècle. Nos rois de la seconde race ayant donné ce comté, qui étoit alors aussi étendu que le diocése, aux évêques d'Auxerre; ces prélats donnetent en fief ce qui compose aujourd'hui le comté d'Auxerre; mais il 11e leur reste plus de leur ancien droit sur ce comté, que d'aider à se faire porter jusqu'à leur chaire pontificale, à leur entrée solemnelle, par le procureur du roi, comme premier vallal de l'évêché. Ce comté passa dans la maison des comtes de Nevers au commencement du XI. siècle & ensuite dans celles de Courtenay & de Châtillon. Jean IV. de Châlon le vendit en 1370, au roi Charles V. qui le réunit à la couronne. Charles VII. le ceda en 1435, avec ceux de Macon & de Bar sur Seine à Philippe Le Bon duc de Bourgogne, & ils furent depuis incorporés dans ce duché. La principale richesse du pays consiste en vin.

Les lieux les plus remarquables du comté d'Auxerre, après la capitale, sont Cravant ou Crevant, ville située à l'embouchure de la Cute dans l'Yonne, qui est le Chora de la notice de l'empire Romain. Elle députe alternativement avec trois autres du comté d'Auxerre, aux états de Bourgogne, & est célébre par la bataille qui s'y donna en 1423, Vermanton petite ville sur

la Cure auprès de laquelle on voit les Grottes d'Arcy celébres par leurs congélations; Régennes sur la Seine, maison de campagne de l'évêque d'Auxerre; Iranci & la Palote renommés pour les bons vins, Regni abbaye de l'ordre de Cîteaux; Seignelai marquisat; Coulanges la Vineuse petite ville célébre par ses bons vins, &c.

5. 6. L'Antunois.

Autun ville capitale du bailliage & du diocése de son nom est la seconde des étais de Bourgogne, où son évêque a droit de présider. C'est le Bibracte des Anciens, & par conséquent une des plus anciennes villes des Gaules qui a cré capitale du pays des Eduens; elle prit ensuite le nom de l'empereur d'Auguste, qui en fit une colonie Romaine, & fur nommée Augustodu. num: elle est située à 10. lieues au sudouest de Dijon sur l'Aroux, au pied de 3. grandes montagnes, dont l'une, remplie de sources, fournit de l'eau à toute la ville. Elle est beaucoup déchue de son ancienne splendeur depuis qu'elle fut ruinée par Attila au V. siècle & par les Sarasins au VIII. & n'a qu'un quare de lieue de diametre. On y voit beaucoup de restes d'antiquité; il y a une très-belle place au milieu de la ville appellée le Chateau de Mars.

Le chapitre de la cathédrale, composé de 8. dignités & de 50. chanoines, jouir de divers priviléges: il a droit entr'autres pendant la vacance du siège épiscopal, d'avoir l'administration de l'évêché jusqu'à ce que l'archevêque de Lyon en ait pris possession: car cet archevêque administre pour le spirituel & le temporel l'évêché d'Autun, pendant la vacance. D'un autre côté l'évêque d'Autun, qui a le droit de Pallium & qui a le premier rang parmi les évêques de la province ecclesiastique de Lyon, a l'administration de l'archevêché de cette ville pendant la vacance. L'évêque d'Autun a deux cathédrales; celle de

S

S. Nazaire qui est la plus ancienne & la principale & Saint Lazare, qui a un trèsbeau clocher. Il y a huir paroisses à Autun & plusieurs maisons religieuses; entre autres l'abbaye de S. Martin auprès de la ville, de la congrégation de S. Maur fondée au VI. siècle; celles de S. Jean le Grand & & de S. Andoche de Bénédictines, toutes deux très - anciennes, Saint Symphorien ancienne abbaye & aujourd'hui prieuré conventuel de Chanoines Réguliers de la congrégation de France, & un collège de Jésuites ; il y a une collégiale dans l'église de Notre-Dame. On y voit encore deux hôpitaux, un très-beau seminaire dirigé par les Sulpiciens; le second bailliage de ceux qui ressortissent au parlement de Bourgogne avec un présidial qui lui est uni, &c.

La ville d'Autun a été gouvernée depuis le VIII. siècle par des comtes particuliers, qui devinrent héréditaires : ce comté fut uni au duché de Bourgogne au X. par le mariage de Leutgarde, qui en étoit heritiere, avec Eudes ou Othon duc

de Bourgogne.

Tome II.

Le diocése d'Autun comprend 610. paroisses parragées en 4. archidiaconés & 24. archiprêtrés; il s'étend principalement en Bourgogne: mais une parrie est comprise dans le Bourbonnois & le Nivernois.

L'Autunois, ou la partie du diocése d'Autun qui depend du gouvernement de Bourgogne, est borné au nord par l'Auxois & le Dijonois; au levant par le Châlonois; au midi par le Charolois & le Bourbonnois & au couchant par le Nivernois. Son étendue du midi au nord est d'environ 20. lieues & de 10. du levant au couchant. Il est arrosé par la riviere d'Aroux dans sa partie occidentale, riviere où on pêche beaucoup de saumons. Le terroir produit beaucoup de seigle & de bois; mais peu de froment. Il est partagé en 4.

bailliages, d' Autun, de Moncenis, de Bourbon-Lanci & de Briennois.

1. Le bailliage d'Autun, après la capitale, n'a rien de remarquable que le lieu de Beuvrai, à trois lieues d'Autun, que quelques critiques prétendent être l'ancien Bibratte capitale des Eduens: mais D. Bouquet a démontré au premier tome de sa collection des historiens de France, que Bi-

bratte n'est pas différent d'Autun.

2. Moncenis est un bourg qui donne son nom à un bailliage de l'Autunois. Ce bailliage, qui est situé au midi de celuid'Autun, partie dans la plaine, partie dans la montagne, n'a rien de remarquable: Moncenis est situé sur une hauteur entre deux montagnes à 13. lieues au sud-est d'Autun: c'est une ancienne baronie où il y a un bailliage royal établi depuis plus

de 4. siécles.

3. Bourhon - Lanci donne son nom à un autre bailliage de l'Autunois & à un archidiaconé du diocése. Cette ville, située sur le penchant d'une montagne à 10. lieues au sud-ouest d'Autun, est partagée en trois, qui sont la ville & deux saux-bourgs. C'est dans celui de S. Léger où sont les bains d'eau chaude & minerale qui rendent cette ville césébre. Il y a 3. paroisses, 2. maisons religieuses, 2. hôpitaux & un château qui est dans une situation avantageuse. Cette ville a le 23e. rang parmi celles qui deputent aux états de Bourgogne. On trouve aux environs beaucoup de restes d'antiquité.

4. Le Briennois, autre bailliage de l'Autunois, a pour capitale Semur en Briennois petite ville avec titre d'ancienne baronie, située à demi lieue de la Loire & à 15. lieues au midi d'Autun. Marcignis petite ville située près de la Loire dans le diocése d'Autun. est enclavée dans ce bailliage; quoiqu'elle depende du Maconois: il y a à Marcigni un prieuré de 40. silles nobles de l'ordre de Cluni. La prieure

Nnn

cft dame de la ville : il y a une communauté de religieux réformés du même ordre pour desservir l'église. Cette ville a le 22e. rang aux états de Bourgogne. Le bailliage du Briennois s'étend dans une partie du diocése de Lyon à la gauche de la Loire: on y voit entr'autres l'abbaye de la Benisson-Dieu de filles de l'ordre de Cîteaux.

#### 5. 7. Le Charolois

Ce pays, qui a titre de comté, & qu'on nomme en Latin Pagus Quadrellensis, a 12. lieues de long & sept de large. Il est borné au couchant & au nord par l'Autunois; au levant & au midi par le Maconnois. Ce ne fut d'abord qu'une simple châtellenie qui faisoit partie du Briennois ou Brionnois, & qui passa successivement de la maison des comtes de Châlon dans celles de Bourgogne & de France. Beatrix de Clermont ou de France, comtesse de Charolois, porta ensuite ce comté dans la maison d'Armagnac, qui le vendit en 1390. au duc de Bourgogne; il appartient aujourd'hui à la maison de Condé.

Quoique le pays fasse partie du duché de Bourgogne, ses députés n'assistent pas néantmoins aux états généraux de cette province; il tient ses états particuliers, qui, après avoir reçu des états généraux de Bourgogne la commission pour la cotité de ce que le pays doit supporter, en font

l'imposition.

Charoles, qui a donné son nom au pays, est une perite ville située à 10. lieues d'Autun vers le midi:elle renferme les restes du château des anciens comtes de Charolois avec la paroisse collégiale de S. Nizier. Il y a un bailliage royal, une justice seigneuriale du comté, &c.

Outre cette ville, on voit dans la partie du Charolois qui dépend du diocése

il y a un prieuré de l'ordre de Chrni; Toulon bourg fur l'Aroux, avec un prieuré de Bénédictines; Perreci, monastère de Bénédictins reformés, dépendant de l'abbaye de S. Benoît fur Loire; Digome, baronie. Le bourg du Mont S. Vincent première baronie du pays est situé dans la parrie orientale du Charolois, qui pour le spirituel depend du diocése de Châlon & s'étend aussi dans celui de Macon.

#### II. LE CHALONOIS.

CHALON, capitale du Châlonois ou du bailliage de Châlon, est située sur la droite de la Saone, dans une plaine vaste & fertile, à 15. lieues de Dijon vers le midi: elle est ancienne & faisoit partie des peuples Eduens, dont elle fut separce pour faire une cité particulière. Elle étoit autrefois d'une étendue peu considerable; mais elle s'est aggrandie lorsqu'on y a renfermé une partie de ses fauxbourgs: celui de S. Laurent est de l'autre côté de la riviere, sur laquelle il y a un pont de pierre: la citadelle, qui est forte, a le même gouverneur que la ville. La cathédrale de S. Vincent a un chapitre autrefois régulier, composé de 7. dignités, de 15. chanoines & d'un grand nombre d'autres bénéficiers ou chapelains. S. George est une collégiale, & S. Pierre une abbaye de Bénédictins de la congrégation de S. Maur. Il y a quatre autres maisons religieuses d'hommes, une commanderie de Malthe, un collège de Jésuites, une maison de l'Oratoire & 3. maisons religieuses de filles, parmi lesquelles est l'abbaye des Bénédictines de Lanchare, qui y a été transferée; deux hôpitaux, &c. Châlon a un bailliage & un siège présidial. Le diocése contient 207. paroisses, partagées en s. archiprê-

Le Châlonois, c'est-à-dire le bailliage, d'Autun, Paray le Monial, petite ville où & comté de Châlon, ne contient qu'une partie du diocése; mais il s'étend dans les diocéses voitins. Trois races différentes de comtes l'ont possedé bénéficiairement ou héréditairement depuis le milieu du IX. siècle, jusques au milieu du XI. qu'étant partagé entre deux seigneurs, l'un des deux engagea sa moitié à l'évêque; & les fuccesseurs de ce prélat ont joui depuis de la moitié du comté. L'autre moitié pasfa au XIII. siècle à une branche des comtes de Bourgogne, qui la vendit en 1237. à Hugues IV. duc de Bourgogne, en échange de Salins & de quelques autres terres de la Franche-comté. Cette branche se réferva néantmoins le nom de Châlon, qu'elle transmit à ses descendans.

Le bailliage ou comté de Châlon est borné au nord par le Dijonois & la Franche-comté; cette derniere province le borne au levant; il a la Bresse au midi; le Maconnois & l'Autunois au couchant. Il a environ 15, lieues communes de France d'étendue du midi au nord & autant du levant au couchant. Il est traversé par la Saone, qui le coupe en deux parties du nord au midi.

1. La partie occidentale qu'on appelle la Montagne, à la droite de la Saone, renferme l'abbaye de la Ferté sur Grosne, la première des quatre filles de Cîteaux. L'abbé qui est régulier & électif, n'a que 15. abbayes de sa filiation immediate. L'église & le monastère sont également beaux.

Senecey château fort, bourg & ancienne baronie érigée en marquisat en 1615. en saveur de la maison de Baufremont, d'où il a passé en 1642. dans celle de Foix-Fleix, ensuite dans celle de Vieux-Pont & ensine en 1720. dans celle d'Ailli. Ce bourg est situé à 3. lieues au midi de Châlon & à une lieue de la Saone. Uxelles, autre marquisat, dépend du diocése de Macon pour le spirituel, avec quelques autres paroisses du voisinage.

2. La partie orientale du Châlonois dé-

pend pour le spirituel des diocéses de Châlon, de Bezançon & de Lyon. Cette partie étoit anciennement de la Franche-Comté, separée par la Saone du duché de Bourgogne; c'est pourquoi on l'appelloit la Bresse Chalonoise. On y suit le droit Romain dans plusieurs chârellenies qui furent cedées en 1283, à Robert duc de Bourgogne par Amé IV. comte de Savoye & qui dépendoient de la Bresse. La partie qui est du diocése de Châlon contient Verdun petite ville située dans une isle au confluent du Doux & de la Saone. Cette ville, qui a titre de comté, a un fauxbourg considerable appellé S. Jean à la gauche de la riviere; S. Marcel près de Châlon prieuré conventuel de l'ordre de Cluni.

Seurre à la gauche de la Saone est la principale ville du Châlonois qui dépend du diocése de Bezançon: son nom Latin est Surregium. Elle a le 12e. rang parmi celles qui députent aux états de Bourgogne. Elle est sur une élevation sur le bord de la riviere dans une situation agréable à six lieues au nord-est de Châlon. Elle a demi lieue de circuit en y comprenant ses trois sauxbourgs. Le roi Louis XIII. l'érigea en duché & pairie sous le nom de Bellegarde en 1619, en saveur de Roger de S. Lari. La seigneurie en appartient aujourd'hui à la maison de Condé. Il y a 5. communautés religieuses d'hommes ou de filles.

Louans est une autre petite ville située dans une espece d'isse entre les petites rivieres de Seilles, la Salle & Solnant: il y a un collège regi par les missionaires de la congrégation de S. Joseph, un couvent de Cordeliers, & un hôpital.

La partie du diocése de Lyon qui dépend du Châlonois n'a rien de remarquable.

## III. LE MACONNOIS.

Macon, ville située sur la droite de la Nnnij

Saone, qui la separe de la Bresse, à 12. lieues au dessus & au nord de Lyon & à environ autant au dessous & au midi de Châlon, a dépendu anciennement du pays des Eduens, & elle fut ensuite érigée en cité. Elle est sur le penchant d'un côteau: on lui donne trois mille pas de circuit & fix mille habitans: mais ses rues sont étroites & mal percées. La cathédrale de S. Vincent est étroite & sombre : son chapitre est composé de six dignités, 19. chanoines & plusieurs bénéficiers. La collégiale de S. Pierre a été autrefois réguliere de l'ordre de S. Augustin. Elle sur sécularisée en 1557, elle est composée de deux dignités & 13. chanoines qui doivent faire preuve de noblesse de 4. degrés de pere & de mere. Les Jesuites ont un collège à Macon & les PP. de l'Oratoire une maison; & on y compte de plus 8. maisons religieuses de l'un ou de l'autre sexe : il y a un présidial.

Il y a eu des comtes de Macon, depuis le milieu du IX. siècle. Ce comté, aprés avoir été possedé par trois races disterentes, échut à Alix sille du comte Gerard II. & femme de Jean de Dreux dit de Braine, avec lequel elle vendit en 1238. le comté de Macon au roi S. Louis qui le réunit à la couronne. Le roi Charles VII. le ceda en 1435, avec celui d'Auxerre, par le traité d'Arras, à Philippe le Bon duc de Bourgogne; & Louis XI. les réunit à la couronne avec le reste du duché de Bourgogne.

Le diocese de Macon consient 253. paroisses, sous 4. archidiaconés & 4. archiprêtrés. De ces paroisses il n'y en a que 123, qui appartiennent au Maconnois ou au bailliage de Macon: les autres dépendent du Beaujolois, du Lyonois, du Charolois & de l'Autunois.

Le Maconois comprend de plus plufieurs paroisses des diocéses de Châlon & d'Aurun. La Saone le separe de la Bresse au levant ainsi que le diocése. Il a le Beau-

jolois au midi, le Charolois au couchant & le Châlonois au nord. Il peut avoir 12. lieues d'étendue du levant au couchant & 10. du midi au nord. Il a ses états particuliers qui font l'imposition des charges que le pays doit supporter : ces charges sont le onzième de celles de la province de Bourgogne. L'évêque de Macon préside à ces états, qui sont composés de trois ordres. Ils s'assemblent quelque tems avant les états généraux de Bourgogne, auxquels ils envoyent trois députés ou élus un de chaque ordre. L'élû du clergé est alternativement un député du chapitre de la cathédrale de Mâcon, & de celui de S. Pierre de la même ville. Ils sont précédés aux états particuliers par les abbés de Cluni, de Tournus & de S. Rigaud en personne; mais non par leurs députés. L'élû de la noblesse est nommé par les nobles à la pluralité de voix. L'élû du tiers-état est nommé alternativement par les villes de Mâcon, de Tournus, de Cluni & de S. Gengoux. Ces trois élûs à leur retour des états généraux rendent compte aux états particuliers du Mâconnois de ce qui s'y est passé, & font la repartition des impositions. Le Mâconnois est partagé en deux portions à peu-près égales par la riviere de Grosne qui le traverse du midi au nord.

1. La partie orientale, située entre la Grosne & la Saone, dépend pour le spirituel, partie du diocése de Mâcon & partie de celui de Châlon. La partie qui dépend du diocése de Mâcon, & qui s'étend vers le midi, a cette ville, qui en est le seul lieu remarquable. L'autre qui s'étend vers le nord, a Tournus pour principale ville. Elle est située à la droite de la Saone à 5. lieues au dessus & au nord de Mâcon. On prétend qu'elle est ancienne : son nom Latin est Trenorchium : il y a une abbaye sondée sous le nom de S. Philibert & sous la régle de S. Benoît au IX. siècle, seculari-sée & changée en collégiale au XVII. Elle

est située à l'extrêmité de la ville & dans l'endroit le plus élevé de Tournus. Elle a pour chef un abbé séculier qui est seigneur de la ville: l'église en est grande & bien bâtie. Quant à la ville de Tournus, sa situation est agréable: elle a les 2. paroisses de S. André & de la Magdelaine.

2. La partie occidentale du Mâconnois, située à la gauche de la Grosne, est partagée entre les 3. diocéses de Mâcon, d'Autun & de Châlon. Cluni est le principal lieu de cette partie & du pays qui dépend du diocése de Mâcon. C'est une abbaye célébre de l'ordre de S. Benoît fondée au commencement du X. siècle par Guillaume le Pieux duc d'Aquitaine, marquis de Gothie, comte d'Auvergne, &c. Elle est située à 4. lieues de Mâcon vers le nord-ouest dans un valon, entre 2. montagnes sur la Grosne & à la gauche de cette petite riviere. L'observance réguliere, qui fut exactement pratiquée dans cette abbaye, & le mérite & la fainteté de ses premiers abbés étendirent bientôt tellement sa réputation, que plusieurs monastères de France & des royaumes voifins, embrasserent avec empressement sa réforme, & qu'elle fut établie dans pluficurs autres fondés de nouveau, qui furent soumis aux abbés de Chini. Tous ces monastères formerent la congrégation, ou comme on dit, l'Ordre de Cluni, qui sous l'autorité de son abbé, chet d'ordre, fur extrêmement florissant, qui a donné 3. papes & un grand nombre de cardinaux & d'évêques à l'églife, & qui a possedé un grand nombre d'abbayes & de prieurés conventuels, dans toutes les parties du monde Chrétien: mais les vicissitudes humaines en ont fait perdre la plus grande partie; enforte qu'il n'en a conservé que la moindre. Cet ordre est partagé en deux observances; de réformés & de non réformés. Les premiers posse-

tres des principales maisons de France au nombre d'environ une quarantaine, & les non réformés en ont environ autant : ils sont les uns & les autres soumis à l'autorité de l'abbé, qui a la collation d'un plus grand nombre de prieurés simples, où la conventualité s'est éteinte depuis les commendes. Les réformés, ont outre l'abbé, un supérieur général particulier. La communanté de l'abbaye de Cluni est ordinairement de 50. religieux : l'église est une des plus grandes & des plus belles du royaume. Quant à la ville de Cluni, qui doit fon origine à l'abbaye, elle est plus grande que Mâcon: mais elle n'est pas si peuplée: il y a 3. paroisses, un couvent de Récollets & un hôpital.

S. Rigand, abbaye de Bénédictins non réformés dépend encore du diocése de Mâcon: elle est situé à 3. lieues à la gauche de la Loire vers les frontieres du diocése de Lyon. S. Gengon le Royal, est la seule ville de la partie du diocése d'Autun dépendante du Mâconnois.

## II. ANNEXES DU GOUVERNEMENT

#### DE BOURGOGNE.

Les provinces ou pays annexés au gouvernement de Bourgogne font au nombre de 4. scavoir la Bresse, le Buger, le Valromay & le bailliage de Gex. Nous y joindrons la principauté de Dombes, qui y est enclavée & nous en ferons autant d'articles separés. Ces pays pris enfemble font une des 4. lieutenances générales du gouvernement de Bourgogne : ils font bornés par le Châlonois & la Franche - Comté au nord; au midi par. le Rhône, qui les separe au levant de la Savoye & au midi du Dauphiné; & au conchant par la Saone qui les separe du Maconnois: leur étendue du midi au dent l'abbaye de Cluni, & quelques au- nord est de 25. lieues communes de France & autant du levant au couchant.

Ces pays ont fait anciennement partie de celui des Sequanois & du royaume de Bourgogne. Sur la fin de la seconde race de nos rois plusieurs seigneurs s'y érigerent en souverains; & entre ces seigneurs les principaux furent ceux de Baugé dans la Basse Bresle : on prétend que Wigue, qui en est le premier, se qualifia Marquis de Bresse en 830. & que Hugues II. son petit fils prit le même titre en 958. 2 mais tous leurs descendans se qualifiérent simplement Seigneurs de Bauge, & dominerent neantmoins sur une partie de la Bresse, jusques vers la fin du XIII. siécle, que Sibille dame de Baugé & deBreile porta ces domaines dans la maison d'Amé V. comte de Savoye son mari. On appella ces domaines qui s'étendoient à la gauche de la Saone, la Bresse Savoyarde, pour la distinguer de la Brefse Châlonoise située à la droite de la Saone, dont on a déja parlé.

Par le traité conclu à Lyon le 17. de Janvier de l'an 1601, entre le roi Henri IV. & le duc de Savoye, ce dernier ceda au roi la Bresse, le Bugey, le Valromay & le pays de Gex, en échange du marquisat de Salusses, dont les ducs de Savoye s'étoient emparés durant les guerres civiles de la France. Le duc, par le traité, le rélerva le Pont de Gresin sur le Rhône, & 5. ou 6. villages, fitués entre la montagne du grand Credo au levant & la petue riviere de Vacerone au couchant, pour se conserver la communication libre avec la Franche-Comré: il ceda en même tems à la France quelques villages & la moitié de la ville de Seyfiel au-delà & à la droite du Rhône.

## 5. 1. La Breffe.

La Bresse, prise en particulier, est bornée au nord par le Châlonois ou la Bresse Châlonoise & la Franche-Comté; au levant par la riviere de Dain qui la separe du Bugey & du Valromay; au midi par le Rhône qui la separe du Dauphiné, & au couchant par la Saone qui la separe du Mâconnois & la Principauté de Dombes: son étendue du midi au nord est d'environ 20. lieues & de 12. du levant au couchant. Son nom Latin est Brissia ou Brexia: il est en usage depuis le moyen âge, & est pris d'une forêt située entre la Saone & le Dain qui couvroit le pays.

Ces rivieres & plusieurs autres qui l'arrosent le rendent fertile; & on y recueille beauboup de grains & de chanvres.

La Bresse a ses états particuliers composés du clergé, de la noblesse & du tiers état. Chaque ordre tient séparement de tems en tems des assemblées particulières pour ses affaires, & pour l'élection de ses signdics ou députés, &c. Ils nomment un député qui se joint aux élus des états de Bourgogne pour présenter au roi le cayer de leurs doléances. Le clergé de la Bresse & du Bugey fait un corps separé du clergé de France. Il tient ses assemblées particulières à Bourg: on y élit 4. députés, un pour les hauts bénéficiers, un pour les chapitres, un pour les curés & un quatriéme pour les Chartreux. Ces 4. députés font la repartition des décimes & autres impolitions qu'on paye entre les mains du receveur nommé par l'assemblée.

La Bresse est divisée en Haute & Basse, & partagée en 23. mandemens. Elle dépend du diocése de Lyon pour le spirituel. L'abbaye de la Chassagne de l'ordre de Cîteaux est la seule du pays, & on y voit six églises collégiales; sçavoir à Bourg, Montsuel, Pont de Vaux, Châtillon, Varambon & Maximieux; Les Chartreuses de Portes & de Seillon, &c.

8. de toute la Bresse. Elle est située au milieu du pays à 121 lieues au nord-est

de Lyon, sur la petite riviere de Ressouse midi. On y compte 1600. habitans, troi dans un lieu marécageux, mais fertile; elle a au levant des collines fort agréables plantées de vignes; & au couchant une grande plaine qui s'étend jusqu'à la Saone dans l'espace de 6. lieues : elle n'est pas connue avant le XIII. fiécle, & Hubner ne sçait ce qu'il dit quand il nomme cette ville en Latin Forum Sebusianorum. Elle doit sa fondation aux anciens seigeurs de Baugé : il y avoit une citadelle qui a été rasce. Le pape Léon X. y érigea un évêché en 1515. & il le supprima l'année suivante : il le rétablit en 1521. Paul III. le supprima de nouveau en 1535. Le chapitre de Notre-Dame, qui avoit été érigé en cathédrale, y subsiste. Les archevêques de Lyon y tiennent une cour ecclésiastique pour la partie de leur diocése qui est du ressort du parlement de Dijon. La ville, qui a 2600, pas de circonférence, est partagée en 7. quartiers & a un état major, bailliage, élection & siége présidial où ressortissent les bailliages de Bresse, Bugey, Valromay & Gex: on y voit un collège de Jésuites, plusieurs autres maisons religieuses, 2. hôpitaux, &cc.

La Chartreuse de Seillon en est à un mille; & la célébre église de Notre-Dame de Bron desservie par les Augustins autrefois déchaussés, à un autre mille : cette église, fondée par Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas & veuve de Philibert II. duc de Savoye, passe pour un chef d'œuvre d'architecture & pour une des plus belles du royaume: elle fut commencée en 1515. & finie en 1518. on assure qu'elle a couté deux cens mille

Les autres lieux les plus remarquables de la Haute Bresse sont Montinel petite ville située sur la Seraine à une lieue de la rive septentrionale du Rhône, à 5. au nord-est de Lyon & à 10- de Bourg vers le

paroisses, dont l'une est collégiale, & 1 maisons religieuses. Le roi Louis XIII. donna cette ville avec la baronie de Gex à la maison de Condé en échange de Château-Chinon; Toissi petite ville & chateau; Villars comté, Varambon marquifat, &cc.

2. Baugé est la principale ville de la Basse Bresse, qui s'étend au nord de la Haute. Elle est située sur un côteau agréable & fertile à une lieue vers le levant de Mâcon. Emanuel - Philibert duc de Savoye l'érigea en 1575, en marquilar qu'il donna en échange du comté de Tende a Renée de Savoye-Tende, veuve de Jacques seigneur d'Ursé; & ce marquisat a passé de cette derniere maison dans celle de la Rochefoucaud-Langheac. Les autres lieux principaux de la Basse Bresse sont S. Trivier, comté à la maison de Cremeaux d'Antrague; Montrevel comté érigé en 1427. à la maison de la Baume; Coligni & Chatillon lez Dombes anciennes baronies qui ont donné le nom à la maison de Coligni - Châtillon; Bouligneux, ancienne baronie; Pont de Vaux, Pont de Veste, &c.

## S. 2. Le Bugey.

Ce pays, qui a 16. lieues de long du midi au nord sur 10. de large du levant au couchant, est borné au nord par celui de Gex & par la Franche-Comté; au levant & au midi par le Rhône qui le separe du Dauphiné & de la Savoye; au couchant par la riviere d'Ains ou de Dain, qui le separe de la Bresse. Il est ferrile quoique montagneux; mais le vin y est rude, excepté en quelques endroits.

Il renferme 54, paroisses partagées en II. mandemens, dont 19. font du diocése de Belley; 21. de celui de Génève & 14. de celui de Lyon. Il y a un odicial pour chacun de ces 3. diocéles, dont le clergé s'assemble séparement pour traiter de les affaires; & dans celles qui lui sont communes, ils s'assemblent par députés à Belley. Ils ne payent point de decimes & donnent seulement au roi un dont gratuit de 3000. livres. Du reste le Bugey est ainsi que la Bresse un pays d'états. Le député des états de ce pays & celui de Bresse se joignent aux élus des états généraux de Bourgogne pour présenter leurs cahiers au roi.

Belley, ville épiscopale & capitale du Bugey, a 2. milles de circuit. Elle est située entre de petites montagnes à deux milles du Rhône & à 16. lieues au levant de Lyon. Le bailliage du Bugey qui y réfide, est du ressort du présidial de Bourg. L'évêque, seigneur temporel de la ville, se qualifie prince du S. Empire. La cathédrale, qui a été réguliere de l'ordre de S. Augustin, jusqu'en 1579, qu'elle sur sécularisée, a un chapitre composé de 4. dignités & 18. chanoines : il y a de plus une paroisse, l'abbase de Bernardines de S. Pons de fondation royale & 4. autres communautés religieuses d'hommes ou de filles.

Le diocése de Belley contient 221. paroisses. On y voir entr'autres l'abbaye régulière de S. Sulpice ordre de Cîteaux & les Chartreuses de Pierre - Châtel & de Meyria: la première sondée en 1392. par Bonne de Bourbon, veuve d'Amedée VII. comte de Savoye, est dans une sorteresse située au haut d'un rocher baigné par le Rhône, dont le prieur des Chartreux est gouverneur, & il a sous lui un lieutenant & une compagnie franche: cette sorteresse est à une lieue de Bellay vers le midi. Le nom Latin de l'autre Chartreuse est Majoravum.

Les autres lieux plus confidérables du Bugev sont Seyssel, ville située à 7. lieues au nord de Belley sur le Rhône, qui la separe de la Savoye & la partage en deux. On ne trouve rien de cette ville avant le XII. siècle; le Rhône commence à y être navigable. Il y a 4. maisons religieuses, 2. d'hommes & 2. de filles.

Nantua, qui a le second rang parmi les villes du Bugey. Elle est située entre de hautes montagnes qui separent la France de la Savoye, à l'extrêmité d'un lac assez étendu: il n'y a dans cette ville qu'une seule rue longue d'un mille. Les Clunistes non réformés y ont un prieuré conventuel qui a été autresois une célebre abbaye, les religieux doivent être nobles & le prieur est seigneur de la ville. La paroisse est collégiale; il y a un collége de Josephites & un monattère de Bénédictines.

Cette ville est du diocése de Lyon, ainsi que celles d'Ambournay & de Saint Rambert de Joux: il y a dans la première une abbaye de Bénédictins de la congrégation de S. Maur sondée au IX. siècle; & située sur la gauche de l'Ains. L'autre a aussi une ancienne abbaye de Bénédictins qui ne sont pas résormés, & qui dépendoient autresois de l'ordre de Cluni: cette dernière abbaye est voisine d'une branche du Mont-Jura. La ville est dans un valon entre deux montagnes sort hautes: elle n'est pas sermée de murailles & a été érigée en marquisat.

On voit encore dans le Bugey S. Sorlin, marquifat, Entremont & Grolée, comtés.

## §. 3. Le Valromey.

Ce pays, qui est une annexe du Bugey, n'a que 18. paroisses qui dépendent du diocése de Belley. Le roi Louis XIII. l'érigea en marquisat en 1612. en faveur de la maison d'Ursé, d'où il a passé dans celle de Château-Morand. Château-Neus est la principale de ces 18. paroisses, qui sont situées entre les mandemens de Seyssel.

sel & de Michaille. La Chartreuse d'Ar- ment du diocése de Lyon pour le spimieres est située dans le pays.

#### 5. 4. Bailliage de Gex.

Il est situé entre le Mont-Jura au nordest; le Rhône au midi; le pays de Vaud ou le canton de Berne au levant & le Bugey, dont il est separé par le Mont Credo, au couchant. Il a 4. à 5. lieues d'étendue du sud-ouest au nord-est & deux & demie de large : il renferme 25. paroisses qui pour le spirituel dépendent du diocése de Généve ou d'Anneci. Les Génévois possedent de plus plusieurs villages enclavés dans le pays, entr'autres celui de Vertoi, qu'ils prirent sur le duc Savoye en 1589. Il y a plusieurs nouveaux Convertis dans ce bailliage, qui faisoit autrefois partie du comté de Génévois. Il est du ressort du présidial de Bourg & du parlement de Dijon.

La ville de Gex est située à 4. lieues au nord de Généve au pied du Mont S. Claude, qui separe le pays, de la Franche-Comté. Elle est partagée en trois, & on y voit 3. ou 4. communautés religieuses. Elle appartient aujourd'hui avec le refte du pays, par engagement, à la maison de Condé.

Le lieu le plus remarquable du pays est la Cluse ou le pas de la Cluse, fort taillé dans un roc escarpé qui fait partie du Mont Jura, & situé sur le bord du Rhône qui coule au pied, à 5. lieues de Génève vers le sud-ouest. Ce fort désend l'entrée du Bugey & de la Bresse.

## 5. 5. La Principanté de Dombes.

Cette principauté, qui a 9. lieues de long & presque autant de large, est séparce au couchant du Beaujolois par la Saone; la Bresse, dans laquelle elle est comme enclavée, la borne au nord, au Levant & au midi : elle dépend entiere-Tome II.

rituel.

Ce pays, après avoir fait partie du royaume de Bourgogne, fut possedé par les seigneurs de la maison de Baugé en Bresse, d'où il passa par femmes dans celle de Beaujeu, & fut ainsi uni au Beaujolois, dont les seigneurs possederent le pays de Dombes sous l'hommage des archevêques de Lyon. Edouard II. seigneur de Beaujolois & de Dombes, qui n'avoit pas d'enfans, donna par reconnoissance la plus grande partie de la terre de Dombes à Louis II. duc de Bourbon, dont les descendans augmenterent leur domaine dans le pays, & y possederent tout ce qui compose aujourd'hui cette principauté. Elle fut confisquée sur le connétable de Bourbon sous le regne de François I. & unie à la couronne: mais enfin en 1560, elle fut rendue avec tout droit de souveraineté, excepté l'hommage simple, à la maison de Bourbon-Montpensier, qui en a joui julqu'à Anne-Marie-Louise d'Orléans dite Mademoifelle de Montpensier héritière de cette branche, laquelle en fit donation en 1681, en faveur de Louis-Auguste de Bourbon legitimé de France, duc du Maine, dont le fils aîné, nommé prince de Dombes, la possede aujourd'hui. 🕝

Le prince de Dombes rend la justice à ses sujets par une cour de parlement établie à Trevoux : il a sur eux droit de vie & de mort, pouvoir d'annoblir, droit de faire battre monnoye, &c.

Le pays est bon & fertile : on le divise en 12. châtellenies, dont chacune a sa ville capitale avec plusieurs bourgs ou villages fort peuplés. On y compte 80. paroisses; & le peuple y vit à son aise.

TREVOUX, sur la gauche ou le bord oriental de la Saone à 4. lieues au nordest au destus de Lyon, est la capitale du pays: elle est bâtie sur le penchant d'une colline, & on prétend qu'elle est très-

Digitized by Google

ancienne. Il y a une collégiale érigée en 1523. le doyen est conseiller né du parlement du pays, lequel est composé de trois. présidens, d'un chevalier d'honneur, de 12. conseillers, dont 2. sont clercs, de 3. maîtres des requêtes, & des gens du roi. Il y a un collège à Trevoux, où le prince a fair établir une imprimerie; il y a de. plus 3. maisons religieuses d'hommes ou de filles & un hôpital. Hubner avance sans fondement qu'il y a un collège de Jésuites. & que c'est là où se font les mémoires de Trevoux. La chambre du trefor, l'hôtel de la monnoye & le palais du gouverneur, font les autres édifices plus confidérables de Trevoux.

Les autres villes ou bourgs de la principaure n'ont rien de remarquable. Toifsei est la ville la plus considérable après Trevoux. Elle est située près des rivieres de Saone & de Chalaron à ç. lieues audessus & an nord de Trevoux. Il ya un collège fondé en 1680, par Mademoiselle dirigé par des ecclésiastiques; on y enseigne les humanités, la philosophie, la théologie & les mathémathiques: il y a un bailliage dans cette ville depuis l'an 1698. Montmerle, petite ville fur les bords de la Saone, a une Chartreuse. Les Minimes ont un couvent tout auprès sur une éminence d'où on découvre six villes & plus de 200, villages; on compte 4000. ames à S. Didier de Chalarence.

#### I-V.

## COUVERNEMENT GÉNÉRAL

## D'ORLEANOIS.

Sous le nom de gouvernement général d'Otléanois, nous comprenons cette partie de la France, qui s'étend le long de des deux côtés de la Loire depuis le 46, degré 40, m. de latitude jusqu'au 48.

30. m. & depuis le 16. 20. m. de longirude jusqu'au 21. 40. m.

Cette partie du royaume est bornée au nord par le gouvernement de l'Isle de France; au levant par ceux de Champagne & de Bourgogne; au midi par l'Aquitaine; & au couchant par la Bretagne & la Normandie, Elle est parragée en hix gouvernemens particuliers qui sont ceux d'Orléanois, de Nivernois, du Maine,. d'Anjou, de Touraine & de Saumurois dont nous parlerons séparement. Ces 6. gouvernemens firent d'abord partie de la Celtique, quatrieme partie des Gaules, & après la subdivision de cette province, de la troisième & quatrième Lyonoises: leursprincipaux peuples étoient les Senonois, les Carnutes, les Aulerees, les Andes &c. les Turonois.

#### I. GOUVERNEMENT

#### D'ORLEANOIS.

Ce gouvernement est borné au nord par l'isle de France, au levant par la Champagne, au midi par le Nivernois-& le Berri, & au conchant par la Touraine, le Maine & la Normandie. Il a environ 45. lieues, de 25. au degré, du levant au couchant & 38. du midi au nord: on y compre sept cens mille habitans. Il est partagé en 7. parties principales; sçavoir, l'Orléanois propre, la Sologne, partie du Gatinois ; la Beausse, le pays Chartrain, le Blaisais & le Vendemois. Tout ce pays est du ressort du parlement de Paris: il y a 4. grands bailliages, qui ont leurs coûtumes particulières avec autant de sièges présidiaux, & 3. petits bailliages. Tous ceux qui possedent ces sept bailliages sont des officiers d'épée. Il n'y a qu'un feul lieutenant général sous le gouverneur, pour tout le gouvernement.

## 6. 1. L'Orléanois propre.

L'Orléanois propre s'étend des deux cotés de la Loire qui le partage en septentrional & méridional. On n'en marque pas précisement les limites & l'étendue.

ORLEANS, capitale du pays & de tout le gouvernement, est située à 25. liques au midi de Paris sur le bord septentrional de la Loire, qu'on y passe sur un beau pont, dans une fort belle plaine. Elle est une des plus anciennes des Gaules, & fut d'abord comprise dans l'étendue du pays des Carnutes. L'empereur Aurelien lui donna son nom, & elle perdir celui de Genabum, sous lequel elle étoit connue auparavant: mais les sentimens des critiques font partagés; & plufieurs prétendent que Genabum eft Gien, ou plutôt le vieil Gien sur la Loire, à environ 11. lieues au dessus d'Orléans. Quoi qu'il en soit, Glovis soumit la ville d'Orléans à l'empire François après avoir vaincu Siagrius. Depuis la mort de Clovis, elle devint capitale d'une des tétrarchies Françoises, & elle dépendit enfin du royaume de Neustrie. Hugues Caper étoit comte particulier d'Orléans lorsqu'il monta sur le trône : ainsi il réunit ce comté à la conronne. Le roi Philippe de Valois l'érigea en duché pour son fils Philippe. Le duché d'Orléans a été ensuite l'apanage de Louis frere de Charles VI. & il fut de nouveau réuni à la couronne par Louis XII. jusqu'à Louis XIII. & Louis XIV. qui en ont fait l'apanage de leurs freres:& il appartient par-là aujourd'hui à Louis-Philippe, arriere petit-fils de Philippe frece de Louis XIV.

Otléans est une des plus grandes, des plus importantes & des plus marchandes villes du royaume. Elle s'étend en forme d'un ovale allongé le long de la Loire. La

peu de belles maisons; on y compte 4. places publiques. La cathédrale de Ste Croix est une des plus belles églises du royaume: elle avoit été détruite par les Religionaires lorsque le roi Henri IV. posa en 1601. la première pierre de son rétablissement. On ne donne qu'environ 4000. pas communs à l'enceinte de la ville: mais elle a des fauxbourgs trèsétendus; surtout celui d'Olivet, situé au midi de la Loire & joint à la ville par un pont, qui a 170, toises de long.

L'évêque d'Orléans a le privilège singulier d'accorder la grace à tous les criminels qui se trouvent dans les prisons de cette ville, le jour qu'il y fait son entrée solemnelle, durant laquelle il a le droit de se faire porter à la cathédrale par so barons du pays. Il n'y a néantmoins que certains crimes dont ce prélat puisse accorder l'abolition; & seulement en faveur des prisonniers nés dans le diocése, comme le Roi vient de le régler par un édit.

Le chapitre de la cathédrale d'Orléans est composé de 12. dignités, de 46. chanoines capitulans & de plusieurs autres bénéficiers. La collégiale de S. Agnan, ancienne abbaye, sécularisée, dont les duce d'Orléans se disent abbés, est la seconde église d'Orléans; le chapitre est composé de 8. dignités & de 38. chanoines. Il y a une 2e. collégiale à S. Pierre en Pomet église située au milieu de la ville. Enfin S. Pierre le Puellier est une troisième collégiale. Quant aux abbayes il n'y en a plus que 2. aujourd'hui à Orléans; sçavoir celles de Ste. Euverte de Chanoines Réguliers de la congrégation de France & de S. Loup de Bénédictines: les Chartreux ont une fort belle maison hors de la ville, & les Bénédictins de S. Maur le prieuré conventuel de Notre-Dame de Ronnes Nouvelles anciennement abbaye, où il y une bibliothéque publique. Les plupart des rues sont petites, & il y a Jésuites ont le collège & il y a plusieure 000 11

autres maisons religieuses de l'un & de l'autre sexe. On compte 23, paroisses dans la ville & 3, dans les sauxbourgs.

côteau & a titre de comté : on y fait un grand commerce de vins & d'eau-de-vie. Les Chanoines Réguliers de la congréga-

Il y a à Orléans un bureau de trésoriers de France érigé en 1558, avec une intendance & une généralité composée de 12. élections; bailliage, présidial, hôtel des monnoyes & une université composée de la seule faculté de droit canonique & civil. Cette université est antérieure au XIV. S. Le domaine de toute la généralité d'Orléans, si l'on en excepte le comté de Blois, est engagé, ou fait partie de l'apanage du duc d'Orléans.

Le diocése d'Orléans renferme 272. paroisses partagées en six archidiaconés, & 10. églises collégiales. Les six archidiaconés sonés sont celui d'Orléans, ou le grand archidiaconé, atraché à la dignité de doyen de la cathédrale; & ceux de Petiviers, de Beausse, de Sologne, de Beausenci & de

Sulli.

L'Orleanois propre est un pays de vignobles; & on y recueille tous les ans une
grande quantité de vin, dont on pourvoit aisément les provinces voisines
par le moyen de la Loire & des canaux
d'Orléans & de Briare qui y aboutissent,
& qui y rendent le commerce très florissant: le bailliage d'Orléans, dans lequel
on recueille aussi beaucoup de bled, s'étend
aussi loin que le duché: il est composé de 9.
châtellenies royales, où il y a des lieutenans du bailli qui jugent les appellations
des justices subalternes de leurs districts,
& vont par appel au parlement de Paris,
excepté pour les cas présidiaux.

On a déja dit que la Loire partageoit en deux l'Orleanois proprement dit; sçavoir en partie septentrionale & en méridionale. Outre la ville d'Orleans, qui appartient à la première partie; on y voit celle de Beaugenci sur la Loire, qu'on y passe sur un pont de 12. arches; elle est située à 5. lieues au sud-ouest d'Orleans sur un.

côteau & a titre de comté : on y fait un grand commerce de vins & d'eau-de-vie. Les Chanoines Réguliers de la congrégation de France y ont l'abbaye de Notre-Dame. Meun, autre petite ville fur la Loire, qui a donné la naissance au fameux petit-Jean de Meun : le roi Charles V. qui y mourur, y avoit une maison de plaisance ; Voisim auprès de la Loire abbaye de filles de l'ordre de Cîteaux & la Cour-Dieu autre abbaye de religieux du même ordre dans la forêt d'Orleansi

Cette forêt, qui est une des plus grandes du royaume, contient près de cent mille arpens de bois: mais elle renserme aussi des plaines & des villages; & elle a 20. lieues de long: sa largeur est inégale, depuis deux jusqu'à 8. lieues. Elle est de l'a-

panage du duc d'Orleans.

Les autres lieux de la partie septentrionale de l'Orleanois sont Vitri, bourg sur la Loire avec un beau château, châtellenie royale & Châteauneuf, qui étoit autre sois aussi une châtellenie royale dépendante du duché d'Orleans: mais c'est aujourd'hui une
justice seigneuriale qui appartient au mar-

quis de Château-neuf.

La partie méridionale de l'Orleanois proprement dit, à la gauche de la Loire, a le bourg ou petite ville de Cleri, où il y a une collégiale fort célébre par la devotion à la Vierge qui y attire un grand nombre de pelerins. Le roi Louis XI. a son tombeau dans cette église, où durant sa vie, il avoit sait divers pelerinages, S. Memin de Mici sur la Loire, anciennne abbaye qui appartient aujourd'hui aux Feuillans; Gergean ou Jargean petite ville avec un pone sur la Loire, dont le domaine appartient à l'évêque d'Orleans; La Ferté-Seneterre, baronie érigée en duché pairie en 1665. Éteinte en 1703. &c.

5.2. La Sologne.

Ce pays, qui dépend du gouvernement

d'Orleanois, & qu'on nomme en Latin Secaulania, est entiérement au midi de la Loire qui lui sert de limites en partie vers le levant & le couchant. Le Cher le separe au midi du Berri, qui acheve de le borner au levant. Il a dix à douze lieues communes de France du midi au nord & 25. du levant au couchant. Il est arrosé par diverses petites rivieres dont les principales sont le Beuvron & la Saudre. Le pays est varié & agréable quoiqu'il y air beaucoup de landes, & on y recueille beaucoup de seigle. Il abonde en bois, en gibier & en bêtail; mais l'air n'y est pas bon & les eaux y sont pesantes. Il dépend pour le spirituel des diocéses d'Orleans, de Bourges & de Blois : nous parlerons de la partie qui est de ce dernier diocése dans Particle du Blaifois.

r. La partie de la Sologne qui dépend du diocése d'Orleans, & qui a le titre d'archidiaconé de cette église, a pour ville principale Romerantin qui l'est aussi de tout le pays. Elle est située sur la Saudre à environ quinze lieues au midi d'Orleans. On y fait un grand commerce de laines & de serges; il y a une collégiale. L'abbaye de Lieu-Notre-Dame de filles de l'ordre de Cîteaux est située dans le voisinage; Chatillon sur Cher sur les frontieres du Berri & la Ferté-Imbaud ancienne baronie sur la Saudre, où il y a un beau château, sont les principaux lieux de cette partie de la Sologne.

Bourges s'étend depuis le Loir jusqu'à la Loire, occupe la partie orientale du pays & a Vierson pour principale ville. Elle est située à la droite du Cher dans un pays agréable & fertile, à 7. lieues au nordouest de Bourges: elle est nommée Virzio en Latin. Outre l'abbaye de S Pierre de la congrégation de S. Maur, il y a des Capueins, deux monastères de religieuses, &c. alle a eu titre de comté réuni au domai-

ne sous François I. par la désection du connétable de Bourbon. Les autres principaux lieux de la partie de la Sologne qui dépend du diocése de Bourges sont Chatillon-sur-Loire; Aubigni sur Nere, qui a appartenu à la maison de Stuard, & qui a été érigé en duché & pairie en 1624. en saveur de la duchesse de Portsmouth, & du duc de Richemont son fils; Lorois, en Latin Locusregis, abbaye de l'ordre de Cîteaux, &c.

## S. 3. Le Gatinoin.

On a déja remarqué que ce pays, nommé en Latin Pagus Vastimensis, étoit aujourd'hui partagé entre les gouvernemens de l'Isle de France & d'Orleanois. Il a dans son total, en y comprenant le pays de Puisaze qui en dépend en quelque maniere, environ 25. lieues communes de France d'étendue du midi au nord, & 16. à 17. du levant au couchant: il a eu au XI-siècle des comtes particuliers qui devintent comtes d'Anjou. Ils cederent le Gâtinois à Philippe I. roi de France, qui le réunit à la couronne.

Le pays est fort couvert & rempli de grandes forêts; le terrain est sabloneux & stérile en bien des endroits: mais les vignes & les noyers y sont en abondance, & on y recueille beaucoup de safran. On le divise en François & on Orleanois par rapport au gouvernement civil. On a déja par-lé du premier, qui contient la partie septentrionale: la meridionale appartient aux diocéses de Sens, d'Orléans & d'Auxerre.

1. La partie du Gâtinois-Orleanois qui est dans le diocése de Sens, a Montargir pour capitale. Elle est sur la riviere de Loin à l'endroit où cette riviere communique avec le canal de Briare, environ à 15. lieues d'Orléans vers le levant. Louis XIII. donna le domaine de cette ville en apanage sous le titre de duché, à son fresse Gaston; & Louis XIV. le donna de mês

me à Philippe duc d'Orleans son frere, dont les descendans en jouissent. Elle est assez considerable: Les Barnabires y ont un collège & les Récolets un couvent. Il y a de plus 4. maisons religieuses de filles, bailliage & prélidial qui ont leur coû-

tume particuliere.

Les autres lieux plus considerables de cette partie du Gâtinois sont Châtillon sur Loin, petite ville fituée dans un vallon à 5. lieues au sud-est de Montargis, érigée en duché & pairie en 1696. sous le nom de Châtillon - Boutteville, en faveur de Paul Sigismond de Montmorenci, qui avoit succedé dans cette seigneurie à la maison de Coligni. Le château est hors la ville: dans la chapelle sont les tombeaux des seigneurs de Châtillon de la maison de Coligni. La collégiale de S. Pierre est dans la ville, avec un couvent des Benedictines du S. Sacrement; Château-Renard & Boiscommun, châtellenies royales du nombre des neuf qui composent le duché d'Orleans; Ferrieres abbaye de Bénédictins de la congrégation de S. Maur, Gy abbaye de Benedictines; Choifi aux Loges marquilat érigé en duché pairie en 1646, sous le titre de Bellegarde, titre qui y fut transféré de la ville de Seure en Bourgogne. Ce duché passa ensuite de la maison de S. Lari bum, sur la droite de la Loire, qu'on y pasdans celle d'Antin.

2. La partie du Gâtinois qui est du diocése d'Orleans, s'étend des deux côtés de la Loire: elle a Lorris pour principale ville; & c'est une des neuf châtellenies royales du duché d'Orleans. Elle est située dans des marécages à 5. lieues au fud-ouest de Montargis; Sulli petite ville située à la gauche de la Loire à 9. lieues au dessus d'Orleans vers le sud-est, & érigée en duché pairie en 1606. en faveur de Maximilien de Bethune marquis de Rofni. Il y a une collégiale. La célébre abbaye de Fleuri ou de S. Benoît sur Loire de la congrégation de S. Maur est sur la droite &

de l'autre côté de la Loire à 1. lieues au dessous de Sulli : elle fat fondée au VII. siècle sous le nom de S. Pierre, & elle prit le nom de S. Benoît lorsque les reliques de ce saint patriarche y eurent été transferées du Mont-Cassin dans le même siècle par l'abbé S. Mommole, de crainte des Barbares; il y a eu anciennement dans cette abbaye une école célébre : fa bibliothèque étoit fournie d'un très-grand nombre de manuscrits, lorsqu'elle fut pillée au XVI. siècle par les Religionaires, qui les enleverent & les vendirent à vil prix. La plûpart, après avoir appartenu à Christine reine de Suéde, sont aujoutd'hui conservés dans la bibliothéque du Vatican. Pithiviers ou Pluviers petite ville située à 9. lieues au nord-est d'Orleans appartient aussi au Gâtinois, quoique d'autres la mettent dans la Beausse : l'é-. vêque d'Orleans en est seigneur; il y a la collégiale de Saint George : le prieuré conventuel de S. Pierre de l'ordre de Cluni est dans un de ses 3. fauxbourgs; ily a une élection & une châtellenie; Toure-le Chastel & Neuville sont du nombre de 9. châtellenies royales qui composent le duché d'Orleans.

3. Gien , qu'on croit être l'ancien Gennle sur un pont, à 13. lieues ou environ au destus d'Orleans, est la principale ville de la partie du Gâtinois qui dépend du diocése d'Auxerre. Elle a titre de comté, avec une collégiale & 3. communautes religienses d'hommes. Briare, autre petite ville sur la Loire à une lieue & demie au dessus de Gien, n'est considerable que par le canal de son nom, qui fait la communication de la Loire avec la Seine. Elle est dans le pays de Puisaye, portion du diocele d'Auxerre qui a titre d'archidiaconé, qui est situé au midi du Garinois, & qui y est joint. S. Fargeau ou S. Ferresli Oppidum, en Latin, à 7. lienes au sudest de Gien est la principale du pays de Pui- gienses con y-voir encore les ruines d'un saye, qui a environ 10. lieues communes, ancien château très-bien fortifié. Cette de France d'étendue du levant au couchant, & mouié moins du midiau nord. conciles, est une ancienne baronie que le S. Fargeau est sur la perite riviere de Loin. Il y a une collégiale sous le nom de saint Ferreol, un couvent d'Augustins & un bailliage qui est du ressort de celui de Montargis, avec un beau château. Cette terre a été érigée en duché & pairie en 3575. en faveur de François de Bourbon. Blesneau est un bourg qui a appartenu à la maison de Courtenay. Touci ancienne baronie a une petite collégiale avec un beau châreau.

### 9. 4. La Branffe.

Ce pays, nommé Belfia en Latin, est connu sous ce nom depuis le VI. siècle. On n'en marque pas les limites précises; mais on sçait en général, qu'il s'étend depuis Erampes jusques à la Loire au dessus d'Orleans dans l'espace de 25, lieues communes de France du midi au nord & de rs. ou 16. du levant au couchant : il est fertile en bleds, mais peu en vin; & sans prés, fans bois, fans rivieres, fans montagnes & sans fontaines. On le divise en Beausse proprement dite, dont il s'agit ici, & en Pays Chartrain dont nous parlerons dans l'article suivant : on subdivise la Beausse proprement dite en haute & en basse.

1. La première s'étend du côté d'Etampes, & appartient aux 3, diocéses de Sens, de Chartres & d'Orleans. Etampes, qui en est la principale ville, est du diocése de Sensi elle est située à la jonction de la petite riviere de fon nom, avec le Lovet entre Paris & Orleans, à 10. lieues au midi dela première de ces deux villes, & à 15. au nord de l'autre. Elle a bailliage, prévôté & élection; deux collégiales, Notre-Dame & Sainte Croix, 5. paroisses, un collège de Barnabites & plusieurs maisons reli-

ville, dans laquelle il s'est tenu plusieurs roi Charles IV érigea en comté pairie en faveur de Charles d'Evreux en 1327. Louis XI. disposa de ce comté en 1478, en saveur de Jean de Foix vicomte de Narbonne; le roi François I. l'érigea en simple duché en 1536, en favour d'Anne de Priseleu semme de Jean de Brotse dit de Brotagne comte de Penthievre. Diane de Poiriers, favorite du roi Henri II. fut duchesse d'Etampes en 1553, ainsi que Gabrielle d'Etrées en 1598. de laquelle César duc de Vendôme son fils bérira: ensuite il a passe à Mademoiselle de Conti qui l'a porté dans la maison d'Orleans.

Morigni abbaye de Benedictins non réformés, firuée dans le voisinage d'Erampes. Il ne reste plus de cette abbaye que l'église, la maison de l'abbé & celle d'un chapelain: elle fut entiérement démolie en 1749.

Ablis, petite ville, est le principal lieu de la partie du diocése de Chartres qui dépend de la Haute Beausse; & Jenville ou Tenville de la partie qui dépend du diocése d'Orleans : cette derniere est une châtellenieroyale qui dépend du duché d'Or-

2. La basse Béausse; qui s'érend le long de la Loire, est partagée entre les diocéses d'Orleans & de Blois : la partie qui dépend du premier de ces deux diocéses a titre d'archidiaconé, & est enclavée dans l'Orleanois, dont on a déja parlé: l'autre est comprise dans le Blaisois.

## 9. c. Le Chartrain.

Les Carnutes étoient des plus célébres entre les peuples de la Celtique; & CHAR-TRES, leur capitale, est une des plus anciennes villes des Gaules: son ancien nom est Autricum, qu'elle quitta comme les autres

principales villes des Gaules, pour prendre celui de Carnutum, des peuples qui habitoient le pays. Elle est située à 18. lieues au sud-ouest de Paris sur la riviere d'Eure qui la partage en deux parties. La principale s'étend fur une colline & a des rues fort étroites. La cathédrale de Notre-Dame de cette ville est une des plus belles du royaume: son chapitre, qui est très-nombreux, consiste en 17. dignités & 76. canonicats, sans compter les abbés de Cluni & de saint Jean en Vallée, qui jouissent chacun d'une prébende. Il y a trois églises collégiales à Chartres, 7. paroisses dans la ville sans celles des fauxbourgs, & 4. abbayes, fituées dans les fauxbourgs, ou hors des fauxbourgs; sçavoir de saint Pierre en Valée, ou de S. Pere, & de Josaphat de la congrégation de Saint Maur; de S. Jean en Valée & de S. Cheron de Chanoines Réguliers de la congrégation de France.

Avant l'érection de Blois en évêché le diocése de Chartres étoit un des plus étendus du royaume. La Martiniere prétend qu'il contenoit 1700, paroifles : il se trompe, il n'en comprenoit guéres plus de mille partagées en 15. doyenés ruraux. Il lui en reste encore \$ 10. Deux cens dix en ont été distraites, & attribuées au nouvel évêché de Blois. Pour dédommager l'évêque de Chartres de cette distraction, on a uni à son évêché la mense abbatiale de Joyenval de l'ordre de Prémonsrés.

Il y a à Chartres un des 4. grands bailliages du gouvernement d'Orleanois. Ce bailliage est fort étendu & a sa coutume particuliere. Il y a encore à Chartres une jurisdiction de Juges-consuls. Cete ville a eu depuis la fin du IX. siècle des comtes héréditaires, qui le futent aussi de Blois & qui devinrent comtes de Champagne: le comté de Chartres vint enfuite dans la abbaye de Bénédictins de la congrégation maison de Châtillon. Le roi Philippe le de S. Maur; L'Eau sur l'Eure à une lieue Rel l'ayant acquis, le donna au comte de au dessus de Chartres, abbaye de filles de

Valois son frere, & le roi Philippe de Va lois le réunir à la couronne. Le roi François I. l'érigea en duché en 1528, pour Renée de France, duchesse de Ferrare, àllaquelle il l'engagea, d'où il vint au duc de Nemours, qui le vendit au roi Louis XIIL en 1623. il a été ensuite donné en apana-

ge aux ducs d'Orleans.

Le Chartrain proprement dit, en y comprenant le Dunois, peut avoir 25. lieues du midi au nord & 10. du levant au couchant. Outre la ville de Chartres, on y voit les suivantes, Nogent le Roi petite ville située sur la gauche de la riviere d'Eure, qui commence à y portet batteau, dans un valon à salieues au nord de Chartres. De l'autre côté de la riviere est l'abbaye de Cotombs de la congrégation de S. Maur; Maintenon bourg situé à 2. lieues au dessus de Nogent-le-Roi, avec un château sur la même riviere, & une collégiale sous le nom de S. Nicolas. Le roi Louis XIV. l'érigea en marquisat en 1679. pour Françoise d'Aubigné, & y sit faire des travaux prodigieux pour conduire les caux de la riviere d'Eure à Versailles : mais l'ouvrage est demeuré imparfait; Epernon, bourg situé à 8. lieues au sud-ouest de Versailles, érigé en duché & pairie en 1 58 1. en faveur de Jean-Louis de Nogaretla Valette; Rambouillet bourg fitué entre Verfailles & Epernon, où il y a un château superbe, qui appartient au duc de Penthiévre, fils du comte de Toulouse. Ce bourg, qui avoit titre de marquisat & qui avoit appartenu à la maison d'Angennes, fut érigé en duché & pairie en 1711. en faveur de Louis-Alexandre de Bourbon prince legitimé de France, comte de Toulouse; ce duché a aujourd'hui 35. lieues de contour ; Bonneval petite ville sur le Loir à 7. lieues au midi de Chartres a une l'ordre

l'ordre de Cîteaux. Beauvillier château à 5. lienes au sud-est de Chartres, qui a donné son nom à la maison des ducs de saint Aignan.

Le diocése de Chartres comprend une partie du Dunois & le Perche-Gouer qui dépendent du gouvernement d'Orleanois.

Le Dunois est un comté de la Beausse; & il a autrefois fait partie du Blaisois qui est à son midi. Il a 12. lieues communes de France du levant au couchant & 10. du midi au nord. Châteaudun, ou Castrodunum en Latin, qui en est la capitale & qui lui a donné son nom, est situé à 10. lieues au midi de Chartres fur une hauteur auprès du Loir : elle est ancienne & a un ancien château avec une Ste. Chapelle defservie par un chapitre. Il y a six paroisses tant dans la ville que dans les fauxbourgs avec l'abbaye royale de la Magdelame de Chanoines Réguliers de la congrégation de France; celle de Benedictines de S. Avit située hors la ville; la collégiale de S. André, trois autres communautés religieuses, & un siège d'élection.

Châteaudun a eu des vicomtes qui étoient vassaux des comtes de Blois. Ceuxci ayant uni cette vicomté à leur domaine, se qualifierent aussi comtes de Dunois.
Louis de France duc d'Orleans acquit ces deux comtés en 1391. Charles duc d'Orleans donna en 1439, le comté de Dunois & la vicomté de Châteaudun à Jean son frere naturel, en échange du comté de Vertus: les ducs de Longueville descendans de Jean les ont possedés l'un & l'autre. Ils passerent ensuite dans la maison de Bourbon-Soissons, & ensin dans celle d'Albert-

Luynes qui les possede.

La partie meridionale du Dunois dépend aujourd'hui du diocése de Blois : on y voit entr'autres l'abbaye du Petit-Cîteaux ou de l'Aumône, située dans la forêt de Marche-Noir, ainsi nommée d'une petite ville qui a le même nom.

Tome II.

Le Perche-gouet, ou le petit Perche qui dépend du gouvernement d'Orleanois, s'étend dans la partie orientale du Perche: il renferme cinq baronies, dont la principale est celle d'Alluye. Celle de Dangeau est située sur la petite riviere d'Ouzane, Les autres sont Brou, Bazoche, &c.

#### 5. 6. Le Blaifois.

Bross, ville capitale de cette partie du gouvernement d'Orleanois, est située sur les bords de la Loire à 15. lieues au dessous & au sud-ouest d'Orleans, partie sur une élevation & partie dans un fonds, dans une des plus belles campagnes, de France: elle n'est connue que depuis le VI. siécle. Il y a un château royal, qui en fait un des principaux ornemens, quoique ce ne foit qu'un bâtiment Gothique : dans l'avant-cour de ce château est l'église de S. Sauveur autrefois collégiale. L'évêché de Blois fut érigé en 1697, par un démembrement du diocése de Chartres : la cathédrale fut établie dans l'église paroissiale de S. Solemne, qui ayant été détruite en 1678. avoit été rebâtie par le roi Louis XIV. Pour composer le chapitre, on y unit les dignités & les canonicats des 2. collégiales de S. Sauveur & de S. Jacques de Blois; & on donna à l'église de saint Solemne le nom de saint Louis, que certe église a pris depuis. Ce chapitre consiste aujourd'hui en 8. dignités, 17. chanoines & 30. chapelains. Pour donner un revenu suffisant au nouvel évêque de Blois, on a uni à l'évêché, les menses abbatiales des abbayes de faint Lomer, de Bourgmoyen & de Pontlevoi & s. prieurés. Les deux premiéres abbayes sont situées dans Blois même ou dans ses fauxbourgs : celle de S: Lomer appartient aux Bénédictins de la congrégation de faint Maur, & celle de Bourgmoyen aux Chanoines Réguliers de la congrégation de France. Il y a de plus Ppp

à Blois, où on compte 2000. maisons & plus de dix mille habitans, six paroisses, un collège de Jésuites, deux autres maisons religieuses d'hommes & 5. de filles. Cette ville est remarquable par un beau pont qu'elle a sur la Loire & qui la joint au fauxbourg de Vienne; & par ses fontaines. Outre le bailliage, le présidial & les sièges d'élection & des eaux & forêts, il y a une chambre des comptes qui est ancienne: mais dont le ressort ne s'étend que dans la comté de Blois.

Cette ville a un ancien titre de comté & elle a eu une suite de comtes de 4. races différentes depuis le IX. siècle. Louis de France duc d'Orleans acquir ce comté avec celui de Dunois à la fin du XIV. siécle, de Gui de Châtillon. Ce comté fut entiérement réuni à la couronne sous Henri II. Il fait partie de l'apanage du duc d'Orleans, depuis Philippe frere du roi Louis XIV. il a la même étendue que le hailliage de Blois, qui a une coutume particuliere.

Le diocése de Blois s'étend dans le Blaisois proprement dit, le Vendomois & une partie du Dunois; il contient environ 2 10.paroisses & 80000.ames & on lui donne 20. lieues de circuir. Quant au pays particulier de Blaisois, il a environ 12. lieues communes de France du midi au nord & 10. du levant au couchant.

La Loire le partage en deux parties à peu près égales, septentrionale & méridionale. Il n'y a rien de confidérable dans la première que le beau château de Menars sur la Loire avec titre de marquisat, d'où dépend la petite ville de Mer. L'autre conrient celui de Chamber maison royale, qui a appartenu aux comtes de Blois, & dont le bâtiment est Gothique, mais très-beau; S. Die sur la Loire gros bourg où il y avoir autrefois une abbaye de Bénédictins; & celle de Pont-le-Voi, située à 6. lieues au

y ont un fort beau collège, dans lequel. ils enseignent les humanités & la philosophie.

## §. 7. Le Vendomois.

Ce pays, qui a pris son nom de la ville de Vendôme, dépend du diocéfe de Blois pour le spirituel : il a environ roi lienes du midi au nord & 8. du levant au couchant, & est situé au nord de la Touraine & au couchant du Blaisois.

VENDÔME sa capitale, nommée Vindocinum en Latin, est située sur le Loir à 6. lieues au nord-ouest de Blois : on y voit l'église collégiale de S. George où. sont les tombeaux des comtes du pays, l'abbaye de la Trinité de Bénédictins de la congrégation de S. Maur, un collège de peres de l'Oratoire, 4. autres maisons religieuses, un bailliage qui comprend tour le Vendômois & qui est divisé en 4. châtellenies; & une élection : son principal commerce confiste en gands. Cette ville a eu des comtes depuis le commencement du XI. siècle : le comté de Vendôme après avoir été possedé par les maisons de Blois & de Nevers, tomba dans celle de Bourbon au XV. siécle par le mariage de Cathérine comtesse de Vendôme avec Jean de Bourbon comte de la Marche. Il fut érigé en duché & pairie en 1515, en faveur de Charles de Bourbon ayeul du roi Henri IV. qui donna ce duché avec titre de pairie à César son fils legitimé. Après la mort de Louis-Joseph petit-fils de Cesar en 1712. le duché de Vendôme sut : réuni à la couronne.

Le Vendômois est divisé en haut & bas. . Le haut, outre la ville de Vendôme, comprend 45. paroisses. Le bas en a 42. avec trois petites villes, qui sont Montoire, Savigni & S. Calais. Cette derniere, située à 7. lieues de Vendôme vers le nord-ouest midi de Blois : les Bénédictins de S. Maur est du diocése du Mans. C'est une ancienne baronie & une des 4. châtellenies royales du Vendômois, qui a 15. paroisses sous sa jurisdiction. Ce lieu, connu anciennement sous le nom d'Anisola, à cause de sa situation sur la riviere d'Anisse, à pris le nom de S. Calais, du saint de ce nom, appellé Carilesus en Latin, qui y sonda une abbaye au VI. siècle. Cette abbaye appartient aujourd'hui à la congrégation de S. Maur. Il y a aussi à S. Calais une petite collégiale, une paroisse & un monastère de Bénédictines. L'Esoille est une abbaye résormée de l'ordre de Prémontré, située sur les frontieres de la Touraine.

# II. GOUVERNEMENT BE NIVERNOIS.

Cette province est bornée au nord par le pays du Puisaye portion du diocése d'Auxerre, au levant par la Bourgogne, au midi par le Bourbonnois, & au couchant par le Berri & la Sologne: elle a environ 22. lieues communes de France du midi au nord & 20. du levant au couchant. Elle s'étend dans 4. divers diocéses; sçavoir de Nevers qu'elle comprend presque en entier, & partie de ceux d'Auxerre, d'Autun, & de Bourges; ce qui fait qu'anciennement elle a appartenu à divers peuples des Gaules; ce qui est des diocéses de Nevers & d'Autun aux Eduens, & ce qui est du diocése d'Auxerre aux Senonois.

Le Nivernois eut le sort de ces deux peuples qui appartenoient à la Celtique, & tomba avec eux sous le pouvoir des François au V. siécle. Sur la sin de la se-conde race de nos rois il vint sous la domination des ducs de Bourgogne, & ensuite d'Othon Guillaume comte de Bourgogne, qui en disposa au commencement du XI. siécle en saveur de Landri son gendre: la posterité de ce seigneur étant tombée en quenouille vers la sin du XII. siécle, le comté de Nevers passa par sem-

mes dans la maison de Courtenay, & au XIII. également par semmes, dans celles de Donzi, de Châtillon & de Bourbon. Mahaud de Bourbon comtesse de Nevers, qui mourut en 1262. avoit épousé Eudes de Bourgogne, dont la fille aînée, nommée Yolande, porta le comté de Nevers dans la maison de Robert III. comte de Flandre son mari. Louis de Flandre III. du nom comte de Nevers sut créé pair en 1347. & n'eut qu'une fille nommée Marguerite, qui épousa Philippe II. duc de Bourgogne, lequel disposa du comté de Nevers en faveur de Philippe son troisséme fils.

Elizabeth petite fille de Philippe porta le comté de Nevers dans la maison de Jean duc de Cleves fon mari; & François I. de Cleves comte de Nevers, arriere petit-fils de Jean, fut créé duc & pair en 1538. Henriette de Cleves petite-fille de François I. hérita du duché de Nevers; elle épousa Louis de Gonzague prince de Mantoue pere de Charles I. de Gonzague duc de Mantone & comte de Nevers. Charles IIL duc de Mamoue petit-fils de Charles I. vendit en 1659. les duchés de Nivernois & de Donziois au cardinal Mazarin, qui en disposa en faveur du marquis Mancini son neveu, dont la posterité les possede aujourd'hui. Ces duchés ont été de nouveau érigés en pairie en 1720.

Le Nivernois est un pays fertile en grains, en vins, en fruits & en autres choses necessaires à la vie; excepté la partie de Morvant qui y est comprise, & qui est un pays sterile & montagneux, où il y a quantité de bois, & de mines de fer & de charbon de terre. Les principales rivieres qui arrosent le Nivernois sont la Loire, l'Allier & l'Yonne qui sont navigables; & beaucoup d'autres qui ne le sont pas.

On compte une sénéchaussée, deux bailliages & un présidial dans le Nivernois, qui est du ressort du parlement de Paris.

Pppij

La justice du duché de Nevers consiste en 24. châtellenies du Nivernois, qui restortissent au bailliage de Nevers & sept autres châtellenies du Donziois. On compte outre cela 250, justices subalternes dans le Nivernois. Quant aux finances, cette province contient 4. élections. Celles de Nevers & de Château-Chinon dépendent de la généralité de Moulins, celle de Clameci de la généralité d'Orleans, & celle de la Charité de la généralité de Boursous le gouverneur : on divivise cette province en huit petites contrées. Nous la diviserons, suivant le spirituel, en 4. par rapport aux 4. diocéses dont elle dépend.

1. Nevers, capitale du pays auquel elle a donné son nom, jest le Noviodunum de Cesar, qui ne sut cité ou évêché que dans le VI. siècle : elle avoit pris alors le nom de Nivernum de la petite riviere de Nievre, qui se jette en cet endroit dans la Loire, à la droite de laquelle elle est située au 47. degré de latitude à 12. lieues de Bourges vers le sud-est. Elle est bâtie en forme d'amphitheâtre & contient 1800. feux ou huit mille ames : les rues sont étroites & le terrain inegal; on y passe la Loire sur un pont de 20. arches. La cathédrale de S. Cyr est belle. Son chapitre est composé de s. dignités, 2. personnats & 40. prébendes. On compte dans la ville 11. paroisses & plusieurs maisons religieuses, dont les principales sont l'abbaye de S. Martin de Chanoines Réguliers de la congrégation de France & celle de Benedictines de Notre - Dame, qui est très-ancienne. Les Jesuites y ont un collége. Le domaine temporel de l'évêque consiste en trois châtellenies; il y a de plus 4. baronies qui relevent de l'évêché, & dont les barons doivent porter l'évêque le jour qu'il fait son entrée dans la ville. Le duc, qui en est seigneur, y a son pa-

une grande place, dont les bâtimens sone uniformes. Le duc a une chambre des comptes dans la ville pour la conservation de son domaine. On fait un débit considerable de fayance & de verrerie à Nevers, dont les environs sont agréables.

Le diocése contient 171. paroisses partagées en deux archidiaconés & 7. collégiales. Il s'étend des deux côtés de la Loire.

Les principaux lieux du diocése de Neges. Il n'y a qu'un feul lieutenant général vers fitués à la droite de la Loite, après la capitale, sont Décize petite ville de 150. feux, située dans une isse, à l'embouchure de la riviere d'Airon dans la Loire, que l'on y passe sur un pont. Cette isle est élevée & forme une petite montagne: fon nom Latin est Decessa. Elle est ancienne : le duc de Nevers y a un château; Moulins Engilbert autre petite ville située au pied des montagnes du Morvant : elle a une collégiale & contient 290. feux ; Tannay, bourg avec une autre collégiale; Bellevanz abbaye de l'ordre de Prémontré,

La partie du diocése de Nevers située à la gauche de la Loire, entre ce fleuve & l'Allier, renferme la ville de S. Pierre-le-Moûtier, qui est la seconde du Nivernois. Elle a le siège d'une sénéchaussée royale, qui est une des plus anciennes du royaume. Cette ville, qui doit son origine à un monastère de l'ordre de S. Benoît, dépendant de l'abbaye de S. Martin d'Autun, est située à 5. lieues au midi de Nevers, au pied de la chaussée d'un étang bourbeux, dans un fonds presque environné de montagnes; ce qui y rend l'air mal fain: ausli est-elle petite & ne contient que 400. feux. Le bailliage ou siège de senechaussée est accompagné d'un présidial, le seul du Nivernois, créé en 1551. cette sénéchaussée a un ressort d'une grande étendue. Sa jurisdiction comprend, pour les cas lais : c'est un ancien bâtiment, situé dans royaux, le Nivernois, excepté le Donziois, qui dépend du présidial d'Auxerre. L'abbé de S. Martin d'Autun étoit autrefois feigneur de cette ville, qui n'a jamais dépendu du comté de Nevers : il affocia le roi Louis le Jeune à cette seigneurie. Nos rois s'étant mis ensuite en possession de toute la justice, ne laisserent au prieur que la justice du prieuré & de quelques villages.

2. La partie septentrionale du Nivernois dépend pour le spirituel du diocése d'Auxerre. Sa principale ville est la Charité sur la droite de la Loire à 4. lieues au nord de Nevers. Un monastère de l'ordre de Cluni, qui fut fondé en ce lieu au XI. siècle & qui est aujourd'hui un des plus considérables de cet ordre, habité par les reformés, a donné l'origine à cette ville, fituée sur le penchant d'une colline, avec un pont de pierre sur la Loire. Outre le monastère ou le prieuré, il y a 3. paroisses, un monastère de Bénédictines reformées & un couvent de Récollers. L'élection de la Charité s'étend dans le Nivernois des deux côtés de la Loire.

Claméci petite ville située au confluent de la peute riviere de Beuvron dans celle d'Yonne, à 10. lieues au nord-est de la Charité. Dans la chapelle d'un hôpital qui est dans le fauxbourg, est le siège de l'évêque Latin de Bethléem, qui y fut transferé au XIII. siècle, après que les infidelles eurent repris cette ville, par Gui comte de Nevers, qui donna à ce prélat & à ses successeurs, quelques domaines, dont le évêque de Bethléem, qui est de la province de Sens, jouit des mêmes priviléges que les autres évêques de France. Il y a une chartreuse auprès de Claméci. Boras, & en Latin, Bonus - Radius, est une abbaye de l'ordre de Cîteaux.

Noayn, à 3 lieues de la Loire & à 10. au nord de Nevers, est la capitale d'un petit

le Donziois, & qui a cu ses seigneurs particuliers, foumis pour la mouvance à l'évêque d'Auxerre. Cette baronie contient 7. châtellenies & plusieurs petites villes. Hervé IV. qui en étoit baron, épousa l'heritiere du comté de Nevers au XIII. siècle & unit par-là les deux feigneuries; il y a une collégiale à Donzi.

Cône, petite ville située à la droite de la Loire, est une des sept châtellenies du Donziois: elle est située à l'embouchure de la perite riviere de Noayn dans la Loire à 3. lieues au nord-ouest de Donzi : elle est ancienne, & elle est nommée Condate, qui veut dire Confluent, dans l'Itineraire d'Antonin. Les rues de cette ville sont étroites & tortueuses: mais ses faux bourgs sont assez beaux. C'est un grand lieu de passage. Les Augustins & les Bénédictines. y ont des couvens.

3. La portion du Nivernois qui dépend du diocése d'Autun & qui s'étend entre les rivieres d'Yonne & de Cure, occupe la parrie occidentale de ce diocése, & l'orientale du Nivernois. Château-Chinon, ville fituée vers la fource de l'Yonne en est la principale & la capitale du Morvant. Son nom Larin est Castrum Caninum: elle est fur la pointe d'une haute montagne, entourée d'autres montagnes couvertes de bois : elle à titre de comté, composé de 5. bailliages. Il y a une élection qui comprend deux villes & 40: paroisses.

Les autres lieux de cette partie du Nirevenu est aujourd'hui très-modique. Cet vernois sont Vezelay petite ville du Morvant, qui tire son origine d'une abbaye que Gerard comte ou duc de Provence & Berthe sa femme y fonderent l'an \$67. d'abord pour des filles & bientôt après pour des hommes. Elle fut d'abord sous l'invocation de la Vierge & de S. Pierre, & en-Donzé, petite ville sur le ruisseau de suite de la Magdelaine, dont on prétend qu'en y apporta les reliques en 880. Cette abbaye fut sécularisée & changée en pays du diocéle d'Auxerre, qu'on appelle collègiale en 1537. Vezelai est situé sur la

Cure à 3. lieues au levant de Claméci & à 2. au couchant d'Avalon. Les Cordeliers y ont un couvent : mais il n'y a point de siège d'élection, quoique la Martiniere,

après Piganiol, y en mette un.

Corbigni est une autre petite ville du diocése d'Autun, près de l'Yonne & dans le Morvant ou le comté des Amognes, à 5. lieues au midi de Claméci : elle tire son origine & son nom d'un monastère qu'un feigneur nommé Corbon, y fonda vers l'an 864, dabord sous l'invocation de S. Pierre & ensuite de S. Leonard. Cette abbaye, qui est de la congrégation de Saint Maur, fut d'abord sous la dépendance de celle de Flavigni & gouvernée par des doyens.

Château-Censoir sur l'Yonne, en Latin Castrum Censoris, a une collégiale dont le chef, qui a le titte d'abbé, est élu par le chapitre. Cervon est une aurre collégiale, dont les chanoines élisent aussi leur chef ou abbé. Enfin Saint Martin de Chere ou de Cure sur la riviere de Cure est une troisième abbaye, autrefois de Béné-

dictins & aujourd'hui sécularisée.

L'abbaye de Notre-Dame de Réconfort de filles de l'ordre de Cîteaux, sur les frontieres des diocéses de Nevers & d'Auexerre appartient au Nivernois. Elle est située à deux lieues de la petite ville ou bourg de Lorme & fut fondée en 1235. par Mathilde comtesse de Nevers & de Forez.

4. La partie du Nivernois qui dépend du diocése de Bourges pour le spirituel, s'étend à la gauche de la Loire, & est comprise dans l'élection de la Charité: il n'y a rien de remarquable.

#### III. GOUVERNEMENT DU MAINE.

Trois pays, le Maine, le comté de Laval & le Perche composent ce gouverne-

croupe d'une montagne près la riviere de ment administré par un gouverneur & um lieutenant général: Il est borné au nord par la Normandie; au levant par le Chartrain, le Dunois & le Vendomois, au midi par l'Anjou, & au couchant par la Brétagne: il peut avoir 35. à 40. lieues communes de France d'étendue du levant au couchant & 25. du midi au nord.

#### I. LE MAINE.

Ce pays, & la ville du Mans sa capitale, prennent leur nom des Cenonanns peuples Gaulois, du nom des Celtes, qui l'habitoient. Il a 32. lieues communes de France du levant au couchant & 20. du midi au nord : les principales rivieres sont la Mayenne, la Sarte, le Loir & l'Huisne. Il est assez fertile, en bled & en vin, & abondant en gibier, en volaille & en pâturages : il y a plusieurs forêts, & on y trouve des mines de fer & des carrieres de marbre : on y a établi plusieurs manufactures de petites étoffes & surrout de toiles, & il y a aussi plufieurs verreries. Ses peuples passent pour rusés & intéresses.

Le Maine a eu des ducs & des comtes bénéficiaires depuis le commencement du VIII. siécle jusqu'au milieu du X. qu'il fut possedé par une suite de comtes héréditaires de différentes races, & parvint enfin aux rois d'Angleterre ducs de Normandie, sur lesquels il sut confisqué en 1203, avec cette derniere province & l'Anjou. Après avoir fair partie de l'apanage des deux branches royales de France de la maison d'Anjou, il sut réuni de nouveau à la couronne en 1481. il avoit été érigé en comté & pairie en 1331. & 1360. pour Jean & Louis de France, & en 1424. pour Jean duc de Berfort, Henri III. & François son frere eurent le comté du Maine en apanage : enfin Louis XIV. ordonna en 1676, que

deroit duc du Maine, sans néantmoins érec- considérable, & qui possede les reliques tion de ce pays en duché, & sans lui en de sainte Scholastique. On compte une accorder la propriété: ce titre a été éteint

par la mort de Louis-Auguste.

On divise le Maine, en Maine propre ment dit & en comté de Laval. Le Maine proprement dit se partage en Haut & Bas: on le divise aussi en 4. élections par rapport aux finances, & on y compte s. maîtrises particulieres des eaux & forêts. Comme la Sarte le traverse du nord au imidi & le parrage en parrie orientale & occidentale, nous suivrons cette-division; & nous ferons un troisséme article du comté de Laval.

#### S. 1. Partie Orientale du Maine.

Elle est située à la gauche de la Sarte & contient la ville DU MANS capitale de tout le pays. C'est une des plus anciennes des Gaules : elle fut d'abord connue sous le nom de Vindinum, avant qu'elle prit celui des Cenomanni peuples du pays. Elle est située au 47. degré 58. m. de latitude & au 17: 45. m. de longitude, à 40. lieues au sud-ouest de Paris, fur une colline qui s'éleve à la gauche de la Sarte: elle a été autrefois beaucoup. plus considérable qu'elle ne l'est aujourd'hui, & on ne lui donne que 15000. habitans. La cathédrale de S. Pierre est belle & contient entrautres le tombeau de Charles d'Anjou comte du Maine mort en 1472. Son chapitre elt composé de 9. dignités, de 38. canonicats & 4. demi prébendés. La seconde église du Mans est celle de l'abbaye réguliere de S. Vincent de Bénédictins de la congrégation de S. Maur, qui ont aussi dans cette ville celle de Notre-Dame de la Couture. On y voit aussi l'abbaye de Beaulieu, qui appartient aux Chanoines Réguliers de la congrégation de France : les Bénédictines y ont

Eonis-Auguste son fils legitimé s'appel- celle de S. Julien du Pré qui est trèsvingtaine de paroifles au Mans tant dans la ville que dans les fauxbourgs, avec 8. autres communautés religienses d'hommes & de filles, le collège dirigé par les Peres de l'Oratoire & le séminaire par les Lazaristes. On y fabrique beaucoup d'étamines & de bougies.

Le préfidial du Mans est un des plus érendus du royaume; il a sous sa jurisdiction tout le pays du Maine qui a · sa courume particuliere: 8. siéges royaux...

dépendent de ce présidial.

Le diocése du Mans est aussi un des plus étendus du royaume. Il contient 700. paroilles, partagées en 6. archidiaconés & 24. doyenés ruraux, 9. collégiales,..

zz. abbayes, &c.

La partie orientale du Maine contiene vers le nord un petit pays nommé le Sonnois, qui a titre de doyené rural, dont Mamers fur la Dive est la principale ville, & dont on ne marque pas les limites préciles : il y a un siège royal à Mamers qui contient 750, seux. On voit. dans ce pays l'abbaye réguliere & réformée de Perseigne de l'ordre de Cîteaux & celle de Tironneau du même ordre, qui est aussi réformée, &c. Aux environs du Mans & à la gauche de la Sarre, est l'abbaye de l'Espau de l'ordre de Cîteaux, & le prieuré des Filles-Dieu de l'ordre de Fontevraud. Les autres lieux principaux de cette partie sont Bonne-Etable petite ville qui a 3000. communians; La Ferté-Bernard, ancienne baronie; la Perigne; abbaye de Bénédictines; la Pelice abbaye de Bénédictins non réformés où il n'y a plus de conventualité, ainsi qu'à celle du Gué de Launay du même ordre.

Châtean du Loir petite ville fur la droite du Loir, vers les frontieres de la Touraine & de l'Anjou, à 8. lieues au sudoft du Mans, a environ 2000. habitans: on la nomme Castrum Leda en Latin. Il y a deux paroisses, siège royal & élection. C'est une ancienne baronie, qui avoit pour ses premiers vassaux les sires de

pour ses premiers vassaux les fires de Courcillon , château fitué dans les environs, qui a donné le nom à une ancienne mailon, dont les feigneurs, connus des le XI. & le XII. siécles, prenoient la qualité de Chevaliers. Elle se parragea en deux branches principales qui subsistoient aux XIII. & XIV. fiecles. La branche aînée, qui eut la terre de Courcillon en partage, tomba en quenouille, & passa succellivement avec les ritres dans les maifons de Riboule . d'Avoir & de Bueil. La branche puinée qui eur la tetre de Mont-Jean avec plusieurs autres domaines en partage, prit dans la fuite le furnom de Dangeau, terre qu'elle acquit par ses alliances: elle prouve sa filiation depuis Brifegan de Courcillon feigneur de Mont-Jean, frere de Guillaume de Courcillon qualifié chevalier en 1339, jusqu'à Marie-Sophie de Courcillon, veuve en premieres nôces de Charles-François d'Albert duc de Picquigni pair de France, & en fecondes d'Hercule Mériadec prince de Rohan. Elle est sans enfans de ses deux mariages & la derniere de la maifon de Courcillon, aussi illustrée par les dignités qu'elle a possedées, que distinguée par ses alliances : c'est ce qui parox par la généalogie de cette maifon, qui n'étoit pas affez connue ; généalogie que M. de Clerambault généalogiste des ordres du Roi, qui nous l'a communiquée, a dreffée fur les titres originaux.

Les autres lieux plus remarquables de la partie orientale du Maine son l'abbaye de l'ass de Chanoines Réguliers située dans le voisinage de Château du Lois, ains que le marquisar de la Chartre; l'abbaye de S. George des Bais de Prénontes ætiormés, & celles de la Freginisé & de Notre-Dame de Boniseu, de filles de l'ordre de Cîteaux : celle de Clermont de l'ordre de Cîteaux est fur les frontieres de l'Anjou, & celle de la Fontaine S. Mar-

tin de Bénédiètines n'en est pas éloignées. La Sufe petite ville avec titre de comté est sur la gauche de la Sarre, à 4. lieues au dessous du Mans: il y a 16. siefs qui en dépendent & sa jurisdiction s'étend sur 30. paroisses.

Essin on voit dans la partie orientale du Maine les marquisats de Courtanvau & de Vibraye: la maison des Camaldules de Besse n'est pas éloignée du premier.

#### 5. 2. Partie Occidentale du Maine.

Cette partie qui s'étend à la droite de la Sarte, renferme le pays situé entre la Sarte & la Mayenne, & celui qui est situé à la droite de cette derniere riviere.

1. On voit dans le premier, qui contient le pays de Charnie situé vers le midi & celui du Desert vers le seprentrion, Beaumont le Vicomte, petite ville fur la Sarte à s, à 6, lieues au nord du Mans ; elle a pris son nom des vicomres du Mans qui l'ont fait bâtir ; elle étoit le chef-lieu de leur domaine. Cette vicomté, possedée par des vicomtes héréditaires depuis le X. fiécle, tomba par femmes dans la maifon de Brienne & ensuite dans celles d'Alencon & de Bourbon-Vendôme, & fut érigée en duché pairie, avec la Flêche, Châreau-Gontier, &c. en 1543. Le roi Henri IV, héririer de cette derniere maifon , unit le duché de Beaumont à la couronne. La ville de Beaumont appartient aujourd'hui à celle de Tessé; on y compte 1500. habitans. S. Aubin du Defert fur la Sarte est la vidamie de l'évêché du Mans.

On voir de plus dans cette partie Euron abbaye confidérable de la congrégation de S. Maur fituée à 9, lieues du Mans vers

le couchant; Champagne ou Campagne abbaye réformée de l'ordre de Citeaux; Belle-Branche, autre abbaye de l'ordre de Cîteaux dont la mense abbatiale est unie au collège des Jésuites de la Flêche; Estival abbaye de Bénédictines; le Parc Chartreuse; Silli le Guillaume, bourg où il y a une collégiale; Lassay & Gesures marquilats; Lavardin château; Sainte Susanne, perite ville avec titre de comté; Vassé & Noyen marquifats; Sable, fur la Sarte & les frontieres de l'Anjou, petite ville située à 3. lieues au dessous & au sud-ouest du Mans, a aussi ritre de marquisat qui appartient à la maison de Colbert-Croissi: H ya 1. paroisses, un couvent de Franciscains & environ 2000, habitans dans cette ville; so, fiefs relevent de cette terre; au voifinage est le prieuré conventuel de Solesme de la congrégation de S. Maur.

2. La partie du Maine située à la droite de la Mayenne, entre cette riviere & la Brétagne qui le borne au couchant, contient une partie de l'élection de Mayenne qui s'étend vers le nord, & vers le comté de Laval. Mayenne, sur la droite de la riviere de ce nom, à 15. lieues au nord-ouest du Mans, étoit autrefois une ville très-forte. Elle est fort peuplée & contient 2. paroifles avec plufieurs maisons religieuses & jurisdictions, entre autres un siège d'élection. Elle fut érigée en marquifar en 1544. & en duché-pairie en 1573, en faveur de Charles de Lorraine lieutenant général de la Ligue : elle appartient aujourd'hui au duc de Mazarin : l'abbaye de Fontaine-Daniel, de l'ordre de Cîteaux est située dans le voilinage.

## 5. 3. Comté de Laval.

Il occupe la partie méridionale du Maine occidental : la ville de LAVAL, Tome II.

qui lui donne son nom, est située à la droite de la Mayenne, à 15. lieues au couchant du Mans. Elle est capitale du Bas Maine, très-peuplée & très-confidérable surrout à cause de son commerce de toiles. Il y a 2. anciens châteaux separés par une muraille; 2. collégiales; 3. paroisses & 7. à 8. maisons religieuses. Elle a appartenu à des seigneurs trèspuissans depuis le XI. siécle, & a donné son nom à une ancienne maison qui fondit au XIII. dans une branche de celle de Montmorenci, laquelle brit le nom de Laval. Anne sœur & héritiere de Gui XII. fire de Laval-Montmorenci porta cette terre au XV. siècle dans la maison de Monfort & elle fut érigée en 1492. en comté pairie. Elle passa ensuite par femmes dans celles de Rieux & de Coligni, & enfin dans celle de la Tremouille, qui la possede actuellement. Il reste encore deux branches cadettes de la maison de Laval-Montmorenci.

#### II. LE PERCHE.

Cette province, située entre la Normandie au nord; le Maine au couchant; le Dunois au midi, & le Chartrain au levant, a environ 16. lieues communes de France de long & autant de large. Elle a pris son nom d'une grande forêt nommée Perticus Saltus. Le terrain en est inégal; mais sertile dans les valons: on y recueille beeacoup de cidre & peu de vin: il s'y sait un grand commerce de bled & de bestiaux; & on y sabrique beaucoup de toiles.

Les plus anciens seigneurs du pays se qualifierent d'abord comtes de Mortagne qui en est la capitale : ils prirent le titre de comtes de Perche au XII siécse; ce comté ayant été réuni à la couronne, sous le roi S. Louis, il sut donné en apanage à la branche royale de Valois. Charles se-

cond fils de Charles de France comte de Valois l'eut en partage en 1326, avec celui d'Alençon; & par l'extinction de sa posterité, ces 2. comtés furent réunis à la

contonne en 1525.

Le Perche, pour le temporel, est du ressort du parlement de Paris, du gouvernement militaire du Maine & de la généralité d'Alençon; il a sa costume parriculiere; il y a un bailli dans le pays, qui a 1. lieutenans, l'un à Mortagne & l'autre à Bellesme : ce bailliage pour les cas présidiaux est du ressort du présidial de Chartres.

Pour le spirituel, le Perche dépend de 3. diocéses; il contient 148. paroisses dont 99. sont du diocése de Séez; 38. de celui de Chartres & 11. de celui du Mans. On le divise en 4. parties qui sont le Grand Perche, le Petit Perche, le Thimérais & le Perche Gouet : on a déja parlé de ce dernier qui dépend du gouvernement d'Orléanois.

#### . §. 1. Le Grand Perche.

Certe partie est la plus considérable & est proprement le Perche, dont il occupe toute la parrie occidentale : la principale ville est Mortagne située à 7. ou 8. lieues au nord-est d'Alençon : elle a un bailliage, une élection, une collégiale, 2. paroisses, & 3. à 4. maisons religieuses. Les autres villes de cettre partie du Perche sont Bellesme, la plus ancienne du pays, située à 3. ou 4. lieues au midi de Mortagne; elle est petite, mais ses fauxbourgs sont considérables. Nogent le Rotrou sur la riviere d'Huisne à 6. ou 7. lieues au fud-est de Mortagne n'est qu'un bourg; mais qui est fort peuplé: il y a une collégiale & le prieuré conventuel de S. Denys de l'ordre de Cluni. La feigneurie de Nogent le Rotrou fut érigée en duché - pairie par Henri III. en faveur de l'Isse a dressée en 1719. du Maine & du

Henri I. de Bourbon prince de Condé. dont le fils vendit cette seigneurie à la maison de Sulli, en faveur de laquelle Nogent fut érigé de nouveau en duchépairie en 1651. sous le' nom de Bethune Orval : ce titre de duché est aujourd'hui éteint. Il y a 2. abbayes de filles au voisinage: la premiere est celle d'Arsiffes de Bénédictines; & l'autre celle de Clairets de filles de l'ordre de Cîteaux » qui suit la réforme de la Trape. Cette derniere abbaye, si célébre par sa réforme, est aussi située dans le Grand Perche sur les frontieres de la Normandie à 7. lieues au levant de Séez & à 3. au nord de Mortagne : elle est régulière de l'ordre de Cîteaux & habitée par une nombreuse communauté : elle est dans un valon, & fut fondée en 1140, par Rotrou comte du Perche.

#### 5. 2. Le Petit Perche.

Cette partie du Perche, située vers l'orient, est d'une très-petite étendue : elle dépend du diocése de Chartres. Il n'y a rien de remarquable que l'abbaye de Tiron où les Bénédictins de la congrégation de S. Maur qui la possedent, ont un collége, où ils enseignent les humanirés & la philosophie. Cette abbaye, située à 3. lieues au levant de Nogent le Rotrou, a été autrefois chef d'une congrégation : Rotrou comte du Perche la fonda en 1109. & il y a en jusqu'à 500, religieux.

## 6. 3. Le Thimerais.

Ce petit pays situé à la droite de la riviere d'Aure, sur les frontieres du gouvernement de l'Isse de France, dans la partie occidentale & septentrionale du Perche, ne dépend pas de ce gouvernement, suivant la carte que Guillaume de

Perche, quoi qu'en dise la Martiniere, mais de celui du Maine : on n'en marque pas les limites précises. Le château de Tianer lui a donné le nom. Le lieu principal est Château-Neuf petite ville, chef d'un bailliage, fituée à 4. lieues au sudouest de Dreux : on y voit austi Bellemer monastère de l'ordre de Fontevraud situé fur les frontières du pays Charttain. Maillebois est un marquisat où il y a une collégiale.

#### IV. GOUVERNEMENT D'ANJOU.

L'Anjou est borné au nord par le Maine; au couchant par la Bretagne; au midi par le Poirou & au levant par la Touraine. Il a environ 25. lieues communes de France d'étendue du midi au nord & autant du levant au couchant : il apparrenoit à la Celtique; & ses anciens peuples étoient connus sous le nom d'Andes ou Andegaves. Ce pays, dont l'air est tort temperé, est arrosé d'un grand nombre qu'elle traverse du levant au couchant, en de rivieres : il est agréable & fertile, surtout en vins; il y a plusieurs foiers, des carrieres de marbre, d'ardoifes, des mines de charbon de terre, &c.

L'Anjou a eu des comtes héréditaires depuis la fin du IX, siècle. Ce comté entra dans la maison de Château-Landon vers le milieu du XI. & ceux de cette maison étant montés sur le trône d'Angleterre, cette province fut confisquée & réunie à la couronne en 1203, par Philippe-Auguste, avec la Normandie & le Maine. Le roi S. Louis donna l'Anjou & le Maine en apanage en 1246, à Charnage à Louis son frere, qui fur roi de & du château l'est aussi de l'Anjou.

Naples. Charles IV. comte de Provence, duc d'Anjou & descendant de ce prince, institua en 1471, par son testament, le roi Louis XI. son cousin, héritier de tous ses domaines; & par-là l'Anjou fur de nouveau réuni à la couronne; le titre de duc d'Anjou a été seulement donné depuis, plusieurs fois, à divers princes de la maison royale.

L'Anjou compose un gouvernement particulier qui n'a qu'un lieutenant général & deux lieutenans de roi sous l'autorité du gouverneur. Il forme pour la justice une sénéchaussée qui est du ressort du parlement de Paris, & qui a sa coutume particuliere : le sénéchal est un officier d'épée. Il y a de plus 3. sièges présidiaux, 1. prévôtés royales & six siéges royaux. Quant aux finances, le pays est partagé en 6. élections qui dépendent de la généralité de Tours : il y a enfin 5. maîtrises particulieres des eaux & forêts.

La riviere de Loire parrage l'Anjou, deux parties, & nous suivrons cette division comme la plus naturelle.

## S. I. L'Anjon Septentrional.

Cette partie, qui s'étend à la droite de la Loire, est la plus étendue & renferme la ville d'Angers, capitale du pays, nommée Juliomagus avant qu'elle prit le nom des peuples du pays. C'est une des plus anciennes des Gaules : elle est située au 47. degré 29, m. de latitude, & au 17. 7. m. de longitude, sur la Mayenne qui la traverse un peu au dessus de sa jonction les son frere qui fut roi de Naples, & avec la Satte & à moins de deux lieues dont la petite fille, nommée Marguerite, au nord du confluent de la Mayenne avec apporta l'Anjou en dot dans la branche la Loire : sa situation est très - heureuroyale de Valois. Le roi Jean érigea le se; & elle est défendue par un château comté d'Anjou en duché en 1360, après assez fort assis sur un rocher, où il y a l'avoir donné 4. ans auparavant en apa- un état major : le gouverneur de la ville

Qqqu

On compte 12. paroisses dans Angers & 4. dans ses fauxbourgs, & environ 36. mille ames. La cathédrale de S. Maurice a un fort beau chœur. Son chapitre est composé de trois principales dignités, de 8. autres moindres & de trente chanomes. Les Bénédictins de la congrégation de S. Maur ont dans cette ville les 3. abbayes de S. Aubin, S. Serge & S. Nisolas, & le prienté conventuel de l'Ayviere situé hors la ville; on y voit aussi l'abbaye de Toussains de Chanoines Réguliers de la congrégation de France, & celle du Roncerai de Bénédictines nobles. Il y a de plus 6. collégiales qui sont celles de S. Lo, S. Martin, S. Pierre, S. Jean-Baptisse autrefois S. Julien, Saint Maurille & S. Mainbeuf, avec plusieurs autres communautés religieuses de l'un & de l'autre sexe, sans compter le collège dirigé par les PP. de l'Oratoire : les Sulpiciens ont le séminaire. La procession qu'on fair tous les ans dans cette ville le jour de la Fête-Dieu, & qu'on appelle le Sacre, est fort célébre.

L'université d'Angers sut érigée par le roi S. Louis, à la priere de Charles comte d'Anjou son frere, suivant la Martiniere : mais cet auteur se contredit en ne metrant cette création qu'en 1346, dans la liste qu'il donne des universités du monde; & où, pour le dire en passant, il met des universités dans des villes où il n'y en a jamais eu. Quoi qu'il en soit, l'université d'Angers est composée de 4. facultés & partagée en 6. nations, qui sont celles des Angevins, des Mangeaux, des des Normans. La faculté des atts y a 2. colléges; il y a aussi une académie de belles lettres érigée en 1685. & composée de 36. académiciens.

Angers est le principal siège de la sénéchaussée d'Anjou. Outre le présidial, il y a une élection, une maîtrife des eaux & forers, une justice consulaire, & il y avoir autrefois une chambre des monnoyes.

Le diocése d'Angers, suivant la Martiniere, n'a que 462, paroisses & 13, succursales : le pouillé de l'an 1649, en met 586. & on en compre aujourd'hui 668. elles sont partagées en 3. archidiaconés sudivisés en 5. archiprêtrés & en 5. doyenés ruraux. On compte aussi dans le diocése une vingtaine d'abbayes, 16. collégiales, 190. prieurés, 1779. chapelles, &c.

La partie de l'Anjou fituée à la droite de la Loire se subdivise en 4. parties.

1. La plus orientale est comprise entre la Loire d'un côté, & le Loir & enfuite la Mayenne jusqu'à son embouchure dans la Loire, de l'autre. On y voit Bourgueil petite ville située à une lieue de la Loire qu'elle a au midi, & à 3. lieues au levant de Saumur, dans un pays riant & agréable. C'est un des 5, archiprêtrés. du diocése d'Angers : il y a une abbaye considérable de la congrégation de saint Maur sous le nom de S. Pierre. Pont de Sé, petite ville ainsi nommée d'un pont qu'elle a sur la Loire, qui est coupé par une isle & qui a un mille de long : c'est un des passages des plus importans sur cette riviere, il y a un château; Baugé, autre petite ville de 500, feux avec un fiége d'élection & un siège royal, située fur le Couesnon à 7. lieues au nord de Saumur: il y a un château dont le gouverneur l'est aussi de la ville. Le Loronx, Oratorium en Latin; Chaloché, la Boissiere & Perray abbayes de l'ordre de Cîteaux: la seconde est régulière, & la troisième François, des Aquitains, des Bretons & de filles; les Loges monastère de l'ordre de Fontevraud; Vaujour on la Valiere; fur les frontieres de la Touraine, à sept lieues au nord ouest de Tours, érigé en duché-pairie en 1667. Beaufort en Vallée, petite ville de 83. feux sur un bras du Couefnon célébre par ses anciens seigneurs; le Lude, petite ville sur le Loir

-de la Flêche.

2. La seconde partie de l'Anjou septentrional s'étend entre le Loir & la Satte. sur la droite du Loir, dans un valon agré- Haye de l'ordre de Gramont. ble, d ro. lieues au nord-est d'Angers, vets les frontieres du Maine: elle n'est connue que depuis le XII. siècle sous le nom Latin de Flecchia ou Fixa. On compte 6000. par le magnifique collège de Jésuites que le roi Henri IV. y fonda en 1603. il y a un siège présidial. L'abbaye réformée de Perray-Neuf de l'ordre de Prémontré, est tite ville sur l'Aubance à trois lieues au dans cette partie de l'Anjou. Duretal bade la Flêche, fut érigée en comté en

3. La troisième partie s'étend entre la Sarte & la Mayenne & ne contient rien

de remarquable.

4. Enfin la quatriéme est située à la droite de la Mayenne, s'étend dans la partie occidentale de l'Anjou, & contient une grande partie de l'archidiaconé d'Ontre-Maine. Ses principales villes sont Château-Gontier sur la droite de la Mayenne qui la separe du fauxbourg, à 9. lieues au nord d'Angers. Elle fut fondée au commencement du XI siècle, & a été érigée en marquifat, d'où relevent 37, pa--roisses. Il ya 3. paroisses, une collégiale & 4. communautés religeuses, dont la principale est un prieuré conventuel de la congrégation de S. Maur. Craon, ancienne

avec titre d'archiprêtré, qui a été autre- la maison de Bourbon, d'où dépendent fois duché-pairie : il y a un bon châ- 6. châtellenies. Les abbayes de Notreteau. L'abbaye de Melinais de Chanoines Dame de la Ree de Changines Réguliers; Réguliers n'en est pas éloignée, la mense de l'ontron de l'ordre de Cîreaux, en Laabbatiale est unie au collège des Jésuites tin Pons Ortrandi; de Nid Oiseau de Bénédictines, d'où dépondent 40. bénéfices; & de S. George près de la Loire de Chanoines Réguliers sont dans cette portion Sa principale ville est la Fleche, située de l'Anjou, ainsi que le prieuré de la

#### 5. 2. L'Anjon Méridional.

Cette portion de l'Anjou, fituée à la habitans dans cette ville, qui est célébre gauche de la Loire, est separée en deux parties, l'orientale & l'occidentale par la riviere de Layon.

1. On voit dans la première Briffat pesud-est d'Angers, érigée en duché & paironie sur le Loir à 3. lieues au dessous rie en 1611, en faveur de la maison de Cossé; S. Maur sur Loire, anciennement Glanfeuil, abbayei de Bénédictins de la congrégation de S. Maur, avec un bourg situé à 5. lieues d'Angers vers le levant; Asnieres-Bellay, abbaye de Bénédictins non réformés; Quinsai, près de Brissac monastère de Bénedictines; Martigni-Briand & Doé, où ill y a des collégiales.

2. Dans l'autre partie sont l'abbaye de S. Florent le Vieil, sur la Loire, avec une petite ville voisine, à 8, lieues au sudouest d'Angers, ainsi nommée pour la distinguer de S. Florent de Saumur. Elles sont toutes deux de la congrégation de S. Maur'& n'ont qu'un même abbé. L'abbaye de S. Florent le Vieil fondée au VII. fiécle, a droit d'exemption & de jurifdiction sur 10, paroisses: par une transaction de l'an 1673. l'évêque d'Angers baronie, en Latin Credonium, sur la petite remit ces 10. paroisses sous son autorité riviere d'Oudon, à 4 lieues au couchant médiate; & l'abbé de S. Florent, y conde Château-Gontier; il y a un prieuré ferva la sienne en qualité de grand viconventuel de Bénédictins, avec la col- caire de l'évêque. Chemillé, petite ville légiale de S. Nicolas; Candé, baronie à qui a titre de comté avec la collégiale

de S. Léonard, située à 7. lieues au midi ses & plusieurs maisons religieuses. Les vers le midi : elle appartenoit à la mai-Bourbon prince de la Roche - fut - Yon époula l'héritière nommée Philippe : cetre baronie fut érigée en marquisat en 1557, & en duché-pairie en 1562, en fade ce prince, dont elle n'eut pas d'enfans, dege. fit donation du duché de Beaupreau, en faveur de Gui de Scepeaux, cousin ger- rois sont Richelieu, petite ville située à 9. main de François de Scepeaux marcchal de France. Jeanne de Scepeaux petite fille de Gui, & héritière de sa branche, porta la terre de Beaupreati dans la maison de Gondi, d'où elle a passé dans celles de Oosse & de Villeroi: Jacques-Bertrand de Scepeaux, lieutenant général des armées du toi, l'a acquise de cette derniere mailon.

#### v. GOUVERNEMENT

#### SAUMUROIS.

Ce gouvernement doit son origine au roi Henri IV. qui le composa d'une partie de l'Anjou, du Poitou & de la Touraine. Il s'étend au midi de la Loire, est un des moins étendus de France, & est administré par un gouverneur & un lieu-

tenant général.

La ville de SAUMUR, qui lui donne Ion nom & qui en est la capitale, est située sur le bord méridional de la Loire, 14. lieues au dessous & au conchant de Tours, dans l'étendue du diocése d'Angers: ce n'étoit d'abord qu'un château, auprès duquel la ville commença à se former au VIII, siècle : le château y subsiste Protestans, est dans le Mirebalois. & il y a garnison & état major. La ville a des sièges de sénechaussée royale, prévoté & élection. On y compte 3. paroif-

d'Angers; Beaupreau, ancienne baronie PP. de l'Oratoire y ont a maisons; sçasituée à 4. lieues de S. Florent le Vieil voir le collège & Notre-Dame des Ardiffiers, églife célébre par la devotion son de Montespedon, dont Charles de des peuples : à un quart de lieue est l'abbaye de S. Florent, dont on a deja parlé. Saumur ne contient que 6. à 7. mille ames: mais elle a été beaucoup plus considérable du tems des Prétendus Réforveur de ce prince. Philippe étant veuve més, qui y avoient une académic ou col-

Les autres principales villes du Saumulieues au sud-est de Saumur, qui n'étoit d'abord qu'un village. Le cardinal de Riche lieu la fit construire en 1647, pour honorer le lieu de sa maissance : elle est sur le ruisseau ou petite riviere d'Amable, qui remplit ses fosses. Les rues en font bien percées, les maisons belles & régulieres, & elle est ornée de plufieurs belles places : mais elle ne contient que 200. feux. Le château en est magnifique, & on donne 2. lieues de circuit à son parc : certe terre fut érigée en duchépairie en 1631, en faveur du cardinal de Richelieu: elle a environ 8. lieues de diametre. Elle dépend du diocése de Poitiers pour le spirituel & de la généralité de Tours pour les finances.

Mirebeau, qui dépend du duché de Richelieu, est aussi du diocése de Poitiers. C'est une petite ville capitale d'un petit pays qu'on appelle le Mirebalais, fituée à 6. lieues au midi de Richelieu, sur une éminence; elle a ritre de marquisat : il y a la collégiale de Notre-Dame, 5. paroiffes & 1. maisons religieuses. Montcontour, perire ville à 3. lieues au sud-ouest de Loudun, célébre par la bataille que les Catholiques y gagnerent en 1569, sur les

Montreuil-Bellay, au diocéfe de Poitiers, à 3. lieues au midi de Saumur, dépend encore du gouvernement du Saumurois. Cette petite ville située sur la riviere de Toué fut fondée au commencement du XI. siècle, & elle dost son origine à un prieuré conventuel de l'ordre de S. Benoît, aujourd'hui, de la congrégazion de S. Maur. Montrenil Belley est une ques & Latines, & sa modeftie. ancienne baronie d'où rélevent 120. fiefs: il y a une collégiale dans le château : on compre 310. feux dans la ville. Il y a aussi une collégiale dans le château de Monsoreau, petite ville sur la Loire dans le diocéle de Tours, avec ture de comté: Brezé a titre de marquilat.

La célébre abbaye de Fontevrand, chef d'ordre, est située aussi dans l'étendue du Saumurois, & du diocése de Poitiers. Elle fut fondée au commencement du XII. lié+ cle sous la règle de S. Benoît, par le B. Robert d'Arbrillel, sur les frontieres de l'Anjou, de la Touraine & du Poitou, à une lieue de la Loire & à 3. au sudest de Saumur. Il y établit 2. communautés, l'une d'hommes & l'autre desfilles; & foumit, par une conduite singulière, les religieux à l'autorité de l'abbelle; ce qui a roujours subsisté depuis. L'église, qui est commune aux uns & aux autres, est magnifique, & le monastère des religieuses qui est fort vaste, contient plusieurs corps de bâtimens. La communauté est ordinairement de 150. religieuses, & il y en a cu autrefois jusqu'à 300. Les religieux qui sont environ 60. occupent le monastère qu'on appelle l'Habit, & c'estlà où est leur noviciat. L'abbesse, qui est générale de son ordre & qui a environ 60. monastères partagés en 4. provinces sous sa jurisdiction, donne les démissoizes pour les religieux, lorsqu'ils vont prendre les ordres; & ils sont tous soumis comme les religieuses à son autorité. Cette abbaye a toujours été possedée par des abbelles d'une naissance distinguée : on compte parmi elles 14. princesses, dont cinq

plus illustres a été Marie - Magdelaine-Gabrielle de Rochechouart - Mortemar, morte en 1704. également recommendable par sa piété, sa science, la connoissance qu'elle avoit des belles lettres Grec-

#### VL GOUVERNEMENT

#### TOURAINE.

La Touraine a le Maine & le Vendomois au nord; le Blaisois & le Berri au levant; le Poitou au midi; & l'Anjou au couchant. Cette province, qui fait un gouvernement général depuis l'an 1545sous l'autoriré d'un gouverneur & d'un lieurenant général, a environ 25. lieues communes de France d'étendue du mids au nord & 22. du levant au couchant. Elle a été habitée anciennement par les Turones peuples Celtes: elle est traversée par la Loire, du levant au couchant & partagée en partie septentrionale & métidionale : cette derniere pagrie, qui est la plus considérable, & qui renferme la capitale, passa vers la fin du V. siécle de la domination des empereurs Romains sous celle des Visigots, auxquels le roi Clovis, qui avoit déja conquis la partie septentrionale, l'enleva en 507.

La Touraine fit d'abord partie du royaume d'Austrasse & ensuite de celui de Neustrie. Les comtes de Blois & de Chartres se rendirent maîtres au X. siécle d'une partie du pays, qui passa au XI. sous l'autorité des comtes d'Anjou, & puis des rois d'Angleterre, dont les domaines fitués en de-çà de la mer furent confisqués pour sélonie en 1203, par le roi Philippe-Auguste. Enfin Henri III. roi a'Angleterre ceda la Touraine au roi S. Louis par le traité de l'an 1255.

Cette province est arrosée par un grand sont de la maison de Bourbon. Une des nombre de rivieres qui la rendent très-

terroir n'est : pasiégale par tout 4:80 on y trouve des landes en quelques endroits. L'air y est tempéré, & le pays produit en abondance coutes les choles nécessaires à la vie, surtout d'excellens fruits. On voit à 2. lieues de Tours des cavernes célébres par leurs congélations : on les nomme les Gouttieres. Ily a diverses manufactures tant de draps que de soye : mais elles font fort tombées.

Les Tourangeaux passent pour être d'une humeur pacifique & peu propre pour la guerre; à cause qu'accoûtumés à la douceur de leur climat & aux commodités que la fertilité de leur pays leur procure ils préferent une vie oifive au tumuke des armes.

On compre dans cette province: 27. villes : parmi lesquelles il y en 2 8. qui appartiennent au roi. Les aurres dépendent de leurs seigneurs; mais la plûpart ne sont que des bourgs. La justice y est administrée par un grand bailli qui est juge d'épée, trois autres baillis royaux, & rrois juges royaux fous le reflort des deux présidiaux de Tours & de Châtillon-sur-Indre, qui ressortissent au parlement de Paris. Quant aux finances, il y a 4. élections, qui sont de la généralité de Tours, laquelle comprend de plus l'Anjou & le Maine, & une partie du Poitou.

#### 5. 1. Partie méridionale de la Touraine.

Cette partie, qui est la plus étendue, & qui est au midi ou à la gauche de la Loire, peut le subdiviser en 4. autres:, en commençant à l'est.

1. Entre la Loire & le Cher. On y voit la ville de Tours capitale du pays, nommée anciennement Cesarodunum, avant qu'elle prit le nom des peuples du pays.

ferrile & très-agréable : austi l'appelle-t'on Elle est située sur le bord méridional de le Lardin de la France : mais la bonté du la Loire ou à la gauche de ce fleuve, au 474 degré 23. m. de latitude, & au 18. 20. m. de longitude, à 25. lieues au delhous & au sud-ouest d'Orléans; dans une grande plaine : elle est accompagnée de 5. fauxbourgs. Ses rues sont assez belles & fort propres, étant nerroyées par l'eau de 6. fontaines qui coulent dans la ville; les maisons sont bâties de pierre blanche & couvertes d'ardoise : le nombre des habitans est sort diminué, depuis que les manufactures y ont déchu; & on n'y en compte plus qu'environ 35000, au lieu de 60000 qu'il y en avoit auparavant: la ville est franche & exempre de tailles. La cathédrale de S. Gatien a un beau portail, avec une bibliothèque où on conserve endore plusieurs manuscrits. Son chapitre est composé de 8. dignités, d'autant de personats, de 45 chanoines; d'un grand nombre de vicaires & de chapelains & en tout de près de 200. bénéficiers.

> L'église de S. Martin, célébre par le tombeau de ce Saint, est une de plus anciennes, des plus vastes & des plus illustres du royaume : elle fut d'abord desservie depuis sa fondation au milieu du V. siécle, par une nombreuse communauté de moines qui se séculariserent au IX. : elle avoit été exempte de la jurisdiction épiscopale & immédiate au S. Siège depuis le VII. mais elle a été affujetie aux archeveques dans celui-ci : nos rois s'en qualifiene abbés depuis Hugues Capet. Son chapitre est composé d'un doyen, de plusieurs chanoines honoraires tant eccléfiastiques que laics, de 10. autres dignités, de 15. prévôts qui ont droit de châtellenie, de 43. chanoines, 56. vicaires & plusieurs autres bénéficiers : il y a encore à Tours les collégiales de S. Venant & de S. Pierro le Puellier, 16. paroisses tant dans la ville que dans les fauxbourgs; l'abbaye de

S.

S. Julien de la congrégation de S. Maur, dont la mense abbatiale a été unie au collége des Jésuites de la même ville, & plusieurs communautés religieuses de l'un & de l'autre sexe. Le quai royal sur la riviere & le mail sont les endroits les plus remarquables; il y a un château situé près du grand pont établi sur la riviere de Loire, lequel a 19. arches.

La généralité de Tours comprend 16. élections & plus d'un million d'ames: elle renferme la Touraine, l'Anjou, le Maine & une partie du Poitou. Outre le bureau des trésoriers de France de cette généralité, on voit à Tours le siège du grand bailli de Touraine; il y a un présidial, un hôtel des monnoyes, l'un des plus anciens du royaume; une jurisdiction confulaire, une grande maîtrise des eaux & forêts, une maîtrise particuliere, une élection, &c.

Le diocése de Tours comprend 400. paroisses partagées en 3. archidiaconés & 4. archiprêtrés: on y compte 17. abbayes, 12. collégiales 3. commanderies de Malte, &c.

Les endroits les plus remarquables des environs de Tours sont l'abbaye de Mairmoûtier, nommée en Latin Majus Monasterium, fondée par S. Martin qui l'habita lui-même au IV. siécle, l'une des plus célébres & des plus riches du royaume. Cette abbaye, qui passe pour le plus ancien monastère d'Occident, située à la droite de la Loire, de l'autre côté de Tours, à une petite lieue au nord-est de cette ville & auprès du fauxbourg de S. Symphorien, a été autrefois chef d'ordre : elle appartient aujourd'hui à la congrégation de S. Maur, qui y a fait élever des bâtimens magnifiques : son église est fort belle; & la communauté est toujours trèsnombreuse la mense abbatiale est unie à l'archevêché de Tours & le titre abbatial supprimé.

Tome II.

Beaumont, abbaye de Bénédictines très considérable, dont l'origine est très-ancienne: on croit qu'elle a été établie d'abord dans la ville auprès de l'église de S. Martin; la communauté est de 60. religieuses. S. Cosme isle formée par deux bras de la riviere de Cher, auprès de Tours: il y a un prieuré conventuel de Chanoines Réguliers. Le Plessis lez Tours, sur le Cher, maison royale, bâsie par le roi Louis XI. dans un endroit appellé auparavant les Montils, & où il passa une partie de sa vie : il y a un grand parc. Ce roi y fonda aussi une collégiale, & un couvent de Minimes qui est le premier que ces rèligieux ayent eu en France.

Amboise, perite ville située à 4. à 5. lieues au dessus & au levant de Tours sur le bord méridional de la Loire, à l'endroit ou elle reçoit la petite riviere d'Amasse, quia ce qu'on croit lui donne son nom, est connue depuis le IV. siècle. Elle a un pont sur la Loire coupé par une isle. Il y a un château élevé fur un rocher dans lequel le roi Louis XI. institua l'ordre de S. Michel en 1469. Il y a 2. paroisses dans la ville où on compte environ 4000. habitans, en y comprenant les fauxbourgs. Il y a aussi une collégiale sous le nom de S. Florentin & quelques maisons religieuses. Cette ville a donné son nom à une ancienne maison qui en a possedé le domaine jusqu'en 1431, qu'il fut réuni à celui de la couronne. Chénonceaux à environ z. lieues au sud-ouest d'Amboise est une maison royale.

Montrichard petite ville située sur une élevation à la droite de la riviere de Cher à 5. lieues d'Amboise vers le sud-est: il y y a un château, 4. fauxbourgs, 2. paroisses & un bailliage royal.

cune ville dans cette portion de la Touraine: on y voit seulement les 4. abbayes suivantes; sçavoir de Beaulien & de Ville-

Rrr

loin de la congrégation de S. Maur; la première fituée auprès de Loches de l'autre côté de l'Indre, & celles d'Aignesvives de Chanoines Réguliers & de Beaugerais de l'ordre de Cîteaux.

3. Entre l'Indre d'un côté; & la Crouse & ensuite la Vienne de l'autre. Cette partie de la Touraine est très-étendue : ses princi-

pales villes font,

Châtillon sur Indre à la gauche de cette riviere sur les confins du Berri à 4. lieues & demie au desfus & au sud-est de Loches! elle est petite; mais dans une situation agréable. Elle dépend pour le spirituel du fituée à la droite de la Vienne vers les diocése de Bourges ; il y a un bailli d'épée avec un siège présidial, une collégiale & deux maisons religieuses: elle est la principale d'un petit pays qu'on-appelle Brenne, portion du Berri qui depend du gouvernement de Touraine : il est humide & marécageux & plein d'étangs. La fameuse abbaye de S. Cyran fur la Claise de l'ordre de S. Benoît à 4. lieues au midi de Châtillon est dans ce pays. Elle étoit connue anciennement sous le nom de Longoretum en Latin, ou Lourey en François. Elle fut fondée au VII. siècle, reformée & rebâtie au milieu du dernier par l'abbé de Barcos: elle est unic aujourd'hui à l'éyêché & au séminaire de Nevers.

Loches située aussi à la gauche de l'Indre à 8. lieues au sud-est de Tours, à mi côte & au pied d'un fort château d'où relevent plus de 60. fiefs. Il y a dans ce château une eglise collégiale, dans laquelle on voit le tombeau de la fameuse Agnés Sorel maîtresse du roi Charles VII. Il y a environ 2000, habitans dans cette ville, un siège de justice royale, une paroisse, qui est un des 4. archiprêrrés du diocése de Tours, & six maisons religieuses. La riviere la fepare de la petire ville de Beau. lieu qui est de l'autre côté; la chartreuse de Liget est dans les environs.

Ste. More ou Manre avec titre de baro-

nie, perite ville qui fair partie du duché de Montbazon à 6. lieues au midi de Tours, elle a donné son nom à une ancienne maison. Il y a environ 2000-habitans & un monastère de chanoinesses de S. Augustin. Candé bourg skué à l'embouchude la Vienne dans la Loire à 3. lieues audessus de Saumur a la collégiale de Saint Martin : il est nommé en Latin Condate Turonum, pour le distinguer de Candé en-Anjou. Ce lieu est célébre par la mort de S. Martin.

Chinon, en Latin Caino, ville ancienne frontieres du Poitou à ç. lieues au sud-est du Saumur. On y compte 4000, habitans, 4. paroisses, parmi lesquelles celle de S. Mesme est collégiale, & plusieurs communautés religiouses. C'est la parrie de François Rabelais. Il y a un siège royal de justice. La Haye sur la Crense & 9. lieues au dessus & au sud-est de Chinon, est célébre pour avoir donné la naissance au célébre René Descartes; elle a titre de baronie & ne contient que sept à huit cens habitans partagés en deux paroifles. La Guierche petite ville est située aussi à la droite de la Creuse.

Montbacon petite ville d'environ 800habitans fituée fur la gauche de l'Indre à 3. lieues au midi de Tours. Elle fut érigée en comté en 1547. & en duché - pairie en 1588, en faveur de la maison de Rohan. L'abbaye de Cormeri de la congrégation de S. Maur est située sur la même riviere à 2. lieues au dessus.

Les autres lieux plus considerables de cerre parrie de la Touraine sont les abbayes de Noyers & de Turpenay de la congrégation de S. Maur. La première est située à la droite de la Vienne à 7. lieues au fudest & au dessus de Chinon. L'autre en est éloignée d'une lieue & demie fin nord-est-Celle de Previlli de Bénédictins non réformés, a donné son nom à une petite ville lituée fur la Claife qui est une ancienne 🛮 à 4. lieues au dessous de Luynes : il y a 2° baronie, dont le seigneur est porte-étendare & chanoine honoraire de l'église de S. Martin de Tours. Il y a dans cette via. Il y vient d'excellens melons. ville 5. paroisses & 1500. habitans. La Roche - Tranchelion a une collégiale, & Montgauger titre de marquisat depuis l'an 1624.

4. Le reste de la Touraine méridionale s'étend à la gauche de la Creuse, & de la Vienne après leur jonction. Il y a deux petites villes dans cette partie, la Roche-Posay & l'Iste-Bouchard. La première est siruée à la gauche de la Creuse. L'autre est dans une isle de la Vienne, & un des-4. archiprêtrés du diocése. Il y a une commanderie de Malte au haut de la montagne voisine. Les deux abbayes de Bois-Aubri & de Seuillé ou Seuilli de Bénédictins non réformés, où il n'y a plus de convenzualité, sont situées dans cette partie.

# S. La Touraine Septentrionale.

Cette partie de la Touraine située à la droite de la Loire fait le titre d'un des 4. archiprêtrés du diocése de Tours, appellé d'Outre-Loire. Les lieux les plus considérables sont Château-Regnaud petite ville à 6. lieues au nord-est de Tours, qui a titre de marquisat; Luines sur la Loire à deux lieues au dessous de Tours, autre petite ville appellée auparavant Maillé; c'est la première baronie de la Touraine, érigée en comté en 1572. & en duché-pairie en 1619. sous te nom de Luines en faveur de Charles d'Albert connétable de France, qui l'avoit acquise. Elle a donné son nom à la maison de Maillé : il y a un beau château, deux paroisses, & deux maisons religieuses de filles. Le duché de Luines est composé de deux comtés & trois baronies.

Langeais, Langey ou Langet sur la Loire, petite ville ou bourg de 2000, habitans, paroiffes dont l'une est collégiale & un beau château. Son nom Latin est Alinga-

LaClarté-Dieu& Moncey sont deux abbayes de l'ordre de Cîteaux : la première située vers les frontieres de l'Anjou & du Maine est d'hommes: l'autre qui est à une demi lieue de la Loire est de filles; elle n'étoit qu'un prieuré avant l'an 1652, qu'elle fut érigée en abbaye.

Gâtine & Fontaine - Blanche, sont deux autres abbayes; la première de Chanoines Réguliers & l'autre de l'ordre de Cîteaux.

#### VII.

### GOUVERNEMENT

### DE BRETAGNE.

La Bretagne est une presqu'ille située dans la partie la plus occidentale de la France, & entourée de toutes parts de la mer Océane, excepté au levant, où elle est bornée par la Normandie, le Maine & l'Anjou, & au midi ou l'orient d'hyver, où elle confine avec le Poitou. Elle s'étend depuis le 46. degré 50. m. de latitude juiques au 48. 50. m. ainsi elle a 50. lieues d'étendue du midi au nord;& environ 65. du levant au couchant, entre le 12. degré 50. m. de longitude & le 16. 35. m.

Elle fit d'abord partie de la Celtique & ensuite de la troisième Lyonoise : ses principaux peuples furent les Namnetes, les Venetes, les Curiofalites, les Ofimiens & les Redonois, du nombre des Armoriques. Elle doit son nom à un corps de Bretons auxiliaires que Maxime général des Romains fit palser en 383. de la Grande Bretagne dans les Gaules, qui s'y établirent sous l'autorité de leurs chefs, & qui se mirent en liberté au commencement ou vers le milieu du

Rrrij

V. siècle; & à un autre corps de Bretons, qui chassés de la grande Bretagne par l'invasion des Anglo-Saxons se refugierent dans l'Armorique vers la fin du même fiècle, en occuperent les côtes, & lui donnerent enfin leur nom; en sorte que ce pays fut appellé depuis la Petite Bretagne ou Britannia Minor en Latin, pour le distinguer de l'Isle de la grande Bretagne on

de l'Angleterre.

Les Bretons des Gaules vêcurent d'abord dans l'indépendance sous l'autorité de leurs chefs: mais nos premiers rois de la race Merovingienne les foumirent & les rendirent tributaires; ces peuples ayant voulu dans la fuire secouer le joug de la domination Françoise, Charlemagne & & son fils Louis le Débonnaire les soumirent à leur autorité. Nomenoi leur duc profitant des divisions qui s'éleverent en France, sous les fils de ce dernier prince, se mit de nouveau en liberté: Erispoé son successeur prit le titre de roi, le transmit à les successeurs, & sut tué en 874. L'autorité en Bretagne fut partagée dans la suite entre les comtes de Rennes, de Nantes & de Cornouaille, parmi lesquels les Bretons fe choisirent un chef général; ce qui subfista jusques vers la fin du XII. siècle que Conan IV. qui avoit réuni ces trois comtés à son domaine sous le nom de Comté de Bretagne, ne laissa que Constance sa fille pour son héritiere. Constance eut de Geoffroi d'Angleterre, son premier mari, Artus qui lui succeda & qui fut assassiné en 1202. par Jean Sans-terre roi d'Angleterre son oncle. Alix fille de Gui de Thouars, troisième mari de Constance, recueillit la succession & porta la Bretagne dans la maison de Pierre de Dreux, dit Mauclere son mari, qui se qualifia Duc de Bretagne & qui mourut en 1250. Jean II. duc de Bretagne, petit fils de Pierre de Dreux, fut créé pair de France en 1197. Jeanne perite fille de Jean II. succeda au

duché de Bretagne & le porta dans la maison de Charles de Châtillon dit de Blois son mari: mais il lui fut disputé par Jean IV. comte de Montfort son oncle paternel, qui s'en assura & le transmit à ses descendans jusques à Anne. Cette princelle, heritiere du duché, épousa en premières nôces Charles VIII. & en secondes Lours XII. rois de France. Claude sa fille & son heritiere & du roi Louis XII. épousa le roi François I. qui réunit la Bretagne à la

couronne en 1532.

La Bretagne est une des plus considérables & des plus importantes provinces du royaume, tant par la lituation que par lon étendue. Le pays est mêlé de plaines & de montagnes; & on y trouve beaucoup de landes & de terres incultes: l'air y elt temperé; mais plus humide dans le voissnage de la mer. En général cette province est fertile en grains, en fruits & en pâturages; aussi nourrit-elle quantité de bêtail & de chevaux : mais elle ne produit que fort peu de vin. Son commerce consiste en benrre, en toiles & en cordages, parce que le pays produit beaucoup de lin & de chanvre. On pêche sus ses côtes quantité de sardines & d'autres poissons. Elle est fort peuplée, & ses habitans passent pour les meilleurs hommes de mer qu'il y ait en France; aussi y compte-t'on jusqu'à 122. ports. On y a trouvé des mines d'étain, de plomb, de fer & de cuivre qui font assezabondantes, pour n'avoir plus befoin du plomb d'Angleterre ni du cuivre da Nord; & quelques-unes d'argent. Ses rivieres sont la Loire, la Vilaine, la Rance, le Blavet & plusieurs autres: mais il y en a peu de navigables. Les côtes sont fort dangereuses, à cause des courants, de la grande quantiré d'isses, de bancs & de rochers qu'on y trouve.

Les Bretons font laborieux, braves, robustes, & ne manquent ni d'adresse na de génie, mais on les accuse d'aimer un peu trop le vin, d'où naissent souvent des verture de serge verte. querelles. On remarque qu'il n'y a cu dans cette province que peu de gens célébres dans les lettres : mais il y a beaucoup d'ancienne noblesse.

La Bretagne est un pays d'états, qui se tiennent de deux en deux ans & qui sont partagés en trois ordres, le Clergé, la Noblesse & le Tiers-Etat. Le clergé est composé des 9. évêques du pays, de 42. abbés & des députés des 9. cathédrales de la province, qu'on nomme Capitulaires. C'est l'évêque dans le diocése duquel les états se tiennent, qui préside à l'assemblée, au lieu qu'autrefois c'étoit le plus ancien évêque. Les autres ont rang fuivant l'ordre de leur sacre. Les évêques & les abbés y entrent en rochet & en camail, & les capitulaires en bonner & en soutane.

La noblesse consiste dans les anciens barons qui étoient autrefois ceux d'Avaugour, Leon, Fougeres, Vitré, Retz, la Roche-Bernard, Chateau-Brian, Lanvaux, le Pont & Ancenis. Les baronies de Malétroit, de Derval & de Quintin, ont été substituées à celles d'Avaugour, de Fougeres & de Lanvaux, qu'on a réunies au domaine ducal. Les barons de Leon & de Vitré, alternent pour la préséance & la présidence. Ceux de Pontchâteau & de Pont-l'Abbé, n'ont qu'une place dont ils jouissent alternativement, à cause qu'on n'a pu encore décider, lequel des deux est le veritable baron de Pont : ceux de Malétroit, de Derval & de Quintin sont toujours à la queue. Autrefois tour gentilhomme Breton avoit droit d'assitter aux états aussi-tôt qu'il étoit majeur de 14. ans aujourd'hui il n'y a que ceux qui sont majeurs de 25, ans qui ayent ce droir. Les nobles prennent place indifferemment comme ils se trouvent, avec cette seule difference, que le plus ancien qui assiste aux états est le doyen. Cette qualité lui fait avoir double pension; & sa · place est distinguée des autres par une cou-

Le tiers-état est formé des députés de 40. communautés qui ont séance & voix aux états, en aussi grand nombre qu'elles veulent les envoyer : le premier est choisi entre les Officiers de justice, & le second est toûjours le syndic de la communauté. Ils sont défrayés, & on leur donne ordinairement deux écus par jour. Le sénéchal d'une des 4. grandes sénéchaussées, dans le ressort de laquelle on convoque l'assemblée, est le président du tiers-état. A son défaut, c'est le sénéchal ou l'alloué du lieu.

Ils afliftent en robe & en bonnet.

La Bretagne n'est point sujette aux tailles, aux aides & aux gabelles : le roi y jouit d'autres revenus, qui ne sont pas si considerables que dans les autres provinces. Le principal est le don gratuit que cette province lui accorde tous les deux ans. Elle a sa coutume particuliere, suivant laquelle on rend la justice. Toute la province est du ressort du parlement de Rennes, après lequel sont les grandes sénéchanssées de Rennes, Vannes, Nantes & Quimpercorentin qui ont chacune un présidial depuis l'an 1551. il y a de plus plusieurs moindres sénéchaussées ou prévôtés royales, dont l'appel est porté directement au parlement excepté pour les cas prélidiaux Il y a de plus en Bretagne une chambre des compres établie à Nantes, un seul bureau de finances, une grande maîtrife des eaux & forêts, 8. maîtrifes particulieres, 7. sièges d'amirauté, 2. hôtels des monnoyes, &c.

On parle François dans la haute Bretagne & Breton dans la basse. Cette derniere langue, qui est une langue mere, parost être l'ancien Celtique, qu'on parloit dans les Gaules avant la conquête de Céfar. La fituation de la Bretagne est trèsfavorable pour le commerce : aussi y estil très-confidérable: & il fait la principale richesse de cette province.

Quant au gouvernement militaire, la

province ett administrée par un gouveneur général, & l'estreams généraux, qui lui font fubordomeis. La ville de Rannes le comé Nantois font deux de ces quarre lieuvenances générales; les diocéets de Rennes de Do la tractième. Céets de Rennes de Do la tractième, qui et la plus érende. Il y a de plus un onombre de chi la plus érende. Il y a de plus un onombre de pouvernemens particuliers. On composi à la fin du dereine féul de de feize cens cinquante mille habitans dans le gouvernement de Brezgou.

On divise communement cette province en Haute ou Orientale & en Basse ou Ocidentale. La première contient cinq diocéses, des neuf dont la Bretagne est composée, & qui sont cous soums à la métropole de Tours. La Basse contient les 4. autres.

#### I. HAUTE BRETAGNE,

#### OU ORIENTALE.

Les cinq diocéses compris dans cette partie de la Bretagne sont ceux de Rennes, S. Briens, Nantes, Dol & S. Male.

#### 5. 1. Diocése de Rennes.

Il eft borné au nord par celui d'Avranches ou par la Normandie ; au levant par le Maine & l'Anjou;au midi par le diocéle de Nantes; & au couchant par ceux de S. Malo & de Dol; fon érendue du midi au nord eft d'environ 35. lieues communes de France & de 12. ou 14. du levant au couchant. On y fair d'excellent beurre.

Resnus, sa capitale & de toure la Btetagne, et fi tince au confluent de la Vilaine & de Lille,au 48. degré 3, m. de latitude & au 15.55. m. de longitude: c'est une ancienne ville. Les ruses en écoien for étroites, lorsqu'un incendie consuma en 1710, la plus grande partie. Depuis cet évenement on a rebàti cette ville z on y a conf-

truit de belles maifons, on en a alligné les rues; & c'est aujourd'hui une des plus belles du royaume. Avant que Rennes prit fon nom de Rhedones des anciens peuples qui habitoient le pays, on l'appelloit Condate à cause de la situation à la jonction de deux rivieres. On v voit 3. ponts fur la Vilaine qui parrage la ville en haute & basse: outre le parlement, auquel la cour des aides est unie, il y a une intendance, fénéchaussée, présidial & jurisdiction confulaire. La cathédrale de S. Pierre a un chapitre composé de 5. dignités, de 16. chanoines , 4. femi - prébendés , &c. Le chef de la maison d'Epinay en est chanoine honoraire, & il siège vis-à-vis de l'évêque. La seconde église de Rennes est celle de S. Mélaine abbave de Bénédictins de la congrégation de S. Maur : il y a auffi celle de S. George de Bénédictines où il est d'usage de ne recevoir que des filles nobles. L'église du collège des Jésuites, qui est très-beau, est bâtic à l'Italienne, Ce collège est dans la ville basse : il v a plusieurs autres maisons religieuses & 9. paroiffes dans la ville de Rennes ou dans les fauxbourgs, qui font trés - étendus & plus grands que la ville ; le palais où s'afsemble le parlement, qui est un très bel édifice, est dans la grande place, environnée d'ailleurs de belles maifons. On y a transféré la faculté de Droit de l'université de Nantes. L'évêque de Rennes est seigneur en partie de la ville & confeiller né au parlement. Le roi Henri II. institua en 1 ( 1 , cette cour, qui fut rendue fédentaire à Rennes en 1560. Ce parlement est femestre : on v distingue les charges Bretonnes des Angevines. Les premières sont ordinairement occupées par ce qu'il y a de plus distingué dans la noblesse de la province.

ees, lorfqu'un incendie confuma en 1720. Le diocéfe de Rennes occupe avec cela plus grande partie. Depuis cet évenement on a rebăti eette ville 2 on y a confde la Bretagne. Il contient 263, paroiffet, partagées en deux archidiaçonés. Ses principales villes sont S. Aubin du Cormier petite ville sondée au XIII. siècle & située à 6. lieues au nord-est de Rennes. Elle est célébre par la bataille qui s'y donna en 1488. & par la victoire que Louis de la Trimouille général de l'armée de Charles VIII. y remporta sur le maréchal de Rieux, général du duc de Bretagne. Fongeres, située sur le Couesnon à 4. lieues au nord-est de S. Aubin du Cormier: il y a un château, une jurisdiction royale; & il s'y fait un commerce de cuirs assez considérable. L'abbaye de Rilley de Chanoines Réguliers est située dans le voisinage.

Vitré située sur la Vilaine à 8. lieues de Rennes vers le levant & les frontieres du Maine. C'est la première baronie de Bretagne, qui appartient à la maison de la Trimouille, & la seconde ville du diocése de Rennes : il y a la collégiale de la Magdelaine & le prieuré conventuel de Norre-Dame de la congrégation de S. Maur. La ville est grande & bien peuplée, & il s'y fait un grand commerce de grosses toiles.

Les autres lieux remarquables du diocése de Rennes sont S. Sulpice, abbaye considérable de Bénédictines sondée au XI. siècle; La Guerche petite ville où il y a une collégiale, &c.

# S. 2. Diocése de S. Brieuc-

La ville de S. Briene doit son origine à un monastère que le S. de ce nom, évêque Irlandois régionaire, y sonda au VI, siècle, où il mourut & qui sur érigé en évêché an IX. ce lieu s'appelloit Bidne & n'étoit qu'un village lors de la sondation du monastère. Elle est située à 22. lieues au nord-ouest de Rennes, dans un sonds environné de montagnes, à demi lieue de la mer Britannique : il y a un petit port. La ville est assez considérable; & ses églises, ses rues & ses places meritent quelque at-

tention; la cathédrale de S. Etienne a un chapitre composé de 5, dignités & 24, chanoines; il y a de plus la collégiale de S. Guillaume & quelques maisons religieuses. Le fauxboutg de S. Michela une paroisse sous le nom de ce Saint.

Le diocése de S. Brieuc est borné par celui de S. Malo au levant : il a celui de Vannes au midi, ceux de Treguier & de Quimper au couchant & l'Ocean an nord: il a environ 18. lieues communes de France du midi au nord & autant du levant au couchant : son principal commerce conssiste en roiles & en fil. On y recueille beaucoup de bled & de fruits. Il ne contient que 96. paroisses suivant le Pouillé de l'ar 1648. partagées en deux archidiaconés. L'Almanack royal y en met 200. sans doute en y comprenant les succursales. Ses principales villes sons.

Lamballe, qui est regardée comme le chef-lieu du duché de Penthiévre : elle est fituée à 4. ou ç. lieues au sud-est de Saine Briene, a des manufactures confidérables & est partagée en haute & basse : il y a une collégiale. Penthiévre fut érigé en duché & pairie en 1569, pour Sebastien de Luxembourg. Cerre érection fut renouvellée en 1658, en faveur de Françoise de Lorraine & de Cefar duc de Vendôme & en 1697, pour Louis-Alexandre de Bourbon prince legitimé de France, comte de Toulouse, dont le fils & heritier se qualifie duc de Penthiévre. Une branche de la maison de Bretagne a possedé Penthiévre sous le tirre de comté depuis le XI. siècle; & après avoir été réuni au duché de Bretagne, il a fait l'apanage des caders des souverains de cette province. La ville de Guingamp & quelques autres en dépendent.

Quintin, petite ville située à 3. lieues au sud-ouest de S. Brieue dans un valors sur la petite riviere de Goy. C'est une baronie qui sur érigée en duché-pairie en

qui a obtenu en 1706, que Quintin prendroit le nom de Lorges. Cette petite ville a 5, fauxbourgs, avec une collégiale, un couvent de Carmes, un beau château &c. Matignon comté où il y a aussi une collégiale, ainsi qu'à Pontrieux.

Les abbayes du diocése de S. Brieuc sont celles de Lantenas de la congrégation de S. Maur, de Beauport de l'ordre de Prémontré située sur la côte de la mer, de Boquien & de S. Aubin des Bois toutes deux reformées, de l'ordre de Cîteaux.

# 5. 3. Diocése de S. Malo.

La ville de S. Malo, fort célébre par son commerce & par son port de mer, est siruée à 16. lieues au nord-ouest de Rennes dans une presqu'isse environnée de la mer Britannique & jointe à la terre ferme par une langue de terre fort étroite. Cette presqu'isse, connue anciennement sous le nom d' Araon, prit celui qu'elle porte, de Saint Malo premier évêque au VI. siécle de l'ancienne ville d'Aleth, qui en étoit à une lieue, lorsque cet évêché y fut transferé au XII. S. Malo ne fut d'abord qu'un monastère épiscopal desservi par des Chanoines Réguliers, jusqu'en 1320, qu'ils furent secularisés. Anne duchesse de Brétagne sit fortisser ce lieu & y fonda une ville, à cause de sa situation & de la bonté de son port, qui est néantmoins de disticile accès : elle est défendue par un château & plusieurs autres forts situés sur les rochers qui environnent le port. Le chapitre de la cathédrale de S. Vincent consiste en 4. dignités, 20. chanoines, 4. semiprébendés, &c. S. Malo, qui est une des villes des plus commerçantes du royaume, a une jurisdiction de juges - consuls. Elle contient plusieurs églises ou communautés religienses, entr'autres celle de S. Benoît de la congrégation de S. Maur, qui

a appartenu autrefois aux Bénédictins Anglois. L'évêque est seigneur de la ville.

Le diocése est borné au levant par celui de Rennes&au couchant par celui de Saint Brieuc : il a le diocése de Vannes au midi & la côte de l'Océan au nord. Son étendue est de 25. lieues communes de France du midi au nord, & de 12. du lev. au couchant dans sa plus grande largeur. Il contient 200. paroisses & 77. succursales, partagées en deux archidiaconés de Dinan & de Porhouet & 8. doyenes, 4. sous chaque archidiaconé. Ses principales villes sont Dinan'en Latin Dinnsnum, située à 6. lieues au midi de S. Malo. C'est une des plus considérables de la Bretagne : elle occupe tout le dessus d'une montagne efcarpée & fortifiée; & elle est défendue par un château qui a un état major : aussi estelle une des clefs de la Bretagne. La riviere de Rance lui sert de fosses; les grosses barques peuvent y aborder. Il y a plusieurs communautés religieuses dans la ville & tout auprès le prieuré conventuel de S. Magloire de Lehon de la congrégation de S. Maur.

S. Servand est une nouvelle ville située au fond de la baye de S. Malo & à une demi lieue de cette ville : elle est devenue très-considérable, à cause que les gros bâtimens y abordent commodement & y dé-

chargent leurs marchandises.

Cancale sur la côte à 3. lieues au nordest de S. Malo avec un havre, célébre par la pêche des huitres; Jocelin perite ville à 20. lieues au couchant de Rennes sur les confins du diocése de Vannes: elle députe aux états de la province ainsi que celle de Ploermel qui en est à 9. lieues vers le levant. Porhonet ancienne vicomté & ritre d'archidiaconé, située à 4. lieues au nord de Jocelin.

Les abbayes du diocése de S, Malo sont S. Méen de l'ordre de S. Benoit, dont la mense abbatiale est unie aux Lazaristes de Paris;

Paris; Beaulieu, Plainpont & S. Jacques de Montfort de Chanoines Réguliers. Cette dernière est dans une petite ville nommée Montfort la Canne, fondée au XI siécle, qui a titre de comté, & qui est située à 5. lieues de Rennes vers le sud-ouest.

# S. 4. Diocese de Dol.

Dol est une petite ville mal peuplée & mal faine à cause des marais qui l'environnent, située à deux lieues de la côte & d 6. au fud-est de S. Malo. Il y avoit un château en cet endroit au VI. siècle, lorsque S. Samson métropolitain de Menéve dans la grande Bretagne, s'y étant retiré, y fonda un monastère, qui a donné l'origine à la ville. Nomenoi prince des Bretons établit un évêché dans ce monaftère au IX. siècle: ainsi que dans d'autres de Bretagne & fit tous ses efforts pour attribuer au nouvel évêque de Dol, l'aucorité métropolitaine sur toute la Bretagne, dont l'église de Tours avoit joui jusqu'alors; ce qui excita entre les évêques de Tours & Dol un grand différend, que le pape Innocent III. termina à la fin du XII. siècle. L'évêque de Dol & tous les évêques de Brotagne furent obligés de reconnoître l'autorité métropolitaine de l'archevêque de Tours; & on accorda seulement quelques prérogatives à celui de Dol. Son église cathédrale, qui est sous l'invocation de la Ste. Vierge, a un chapitre composé de 4. dignités, & 24. canonicats. Il y a deux paroisses dans la ville.

Le diocése de Dol est le plus petit de la Bretagne, n'ayant que cinq lieues d'une étendue contigue: mais il a plusieurs enclaves dans les diocéses voisins. Il a la mer au nord; la Normandie & le diocése de Rennes au levant & celui de Saint Malo au midi & au couchant. Il contient 90, paroisses partagées en 2, doyenés. La

plûpart des terres des environs de Dol étant marécageuses, ne produisent que des chanvres: on recueille du bled & des fruits dans les autres. Dol est la seule ville du diocése, dans lequel il y a 3. abbayes. Celles du Tronchet & de S. Jacut sont de la congrégation de S. Maur \$ la derniere, qui est ancienne, est une enclave; car elle est située dans l'étendue du diocése de S. Brieuc, à l'embouchure de la petite riviere d'Arguenon dans la mer, à 5. lieues au sud-ouest de S. Malo. La troisséme abbaye est celle de la Vieuville, qui est réguliere & reformée de l'ordre de Cîteaux.

# S. 5. Diocése de Nantes ou Pays Nantois.

Nantes, capitale de ce pays, est une ville des plus considérables, des plus anciennes & des plus commerçantes du royaume, la seconde de la province de Bretagne, & la capitale des peuples Namnetes dont elle a pris le nom: son ancien nom Gaulois étoit Condivienum. Elle est fituée au 47. degré 13. m. de latitude & au 16. 7. m. de longitude, à 22. lieues au midi de Rennes, sur la rive droite de la Loire qui lui sert de port, à 10. lieues de l'embouchure de ce fleuve dans la mer : elle est assez grande par elle-même, & elle est accompagnée de 4. fauxbourgs dont celui de la Fosse, situé auprès du port & habité par de riches marchands, est le plus considérable & le plus beau. Les ducs de Bretagne y avoient un château qui subsiste encore & où ils faisoient souvent leur sejour. L'évêque est seigneur en partie de Nantes & conseiller né au parlement de Bretagne. La cathédrale de S. Pierre a un chapitre composé de 7. dignités & 20. chanoines. Il y a encore la collégiale de Notre-Dame, ri. paroisses tant dans la ville que dans les fauxbourgs, & plusieurs communautés religieuses. Les PP. de l'Oratoire y

SII

o t le collège qui est fort fréquenté. Les nes baronies de Bretagne, qui appartient B nédictins de la congrégation de S. Maur à la maison de Bethune-Charôt. Guerande une communauté dans le fauxbourg de à 2. lieues de la côte & à quinze au cou-Pillemil. Ce fauxbourg est de l'autre côté de la riviere qu'on passe sur un pont 1. maisons religieuses de filles, un châest coupé par diverses isles. Ce fauxbourg est fort étendu. La chartreuse, fondée en 1415. est aussi dans les fauxbourgs. La chambre des comptes, le bureau des trésor e s de France & l'université de Bretagne sont établis à Nantes. La chambre des compres est du tems des ducs de Bretagne: les officiers servent par semestre. Le bureau des finances a été érigé en 1694. Il n'est composé que de 4. officiers & est uni à la chambre des compres. L'université érigée vers l'an 1460, est compofée des 4. facultés; mais depuis quelques a inées on a transféré celle de droit à Rennes. Il y a encore fénéchaussée, présidial & chambre des monnoyes à Nantes.

Le diocése de Nantes à ceux de Rennes & de S. Malo au nord, l'Anjou au levant, le Poirou & la mer de Gascogne au midi & la Vilaine au couchant qui le separe du diocése de Vannes: il a environ 26. lieues communes de France du levant àu couchant & 24. du midi au nord. H c n ient 217, paroilles, (le Pouillé de Lan 1648, en met 310.) parragées en deux a chidiaconés & 4. doyenés; 3. collégiales, 8. abbayes &c. La rivière de Loire, qui le traverse du levant au couchant jusqu'à son embouchure dans la mer, le divise en deux parties; la septentrionale & la méridionale.

1. La partie septentrionale, qui est la plus considerable, est proprement ce qu'on appelloit le comté de Nantes, qui a cu des comtes particuliers depuis le IX. fiècle susques au XI. qu'il sur réuni au duché de Bretagne: ses principales villes sont Ancenis sur la droite de la Loire à 6. lieues au dessus de Nantes, une des neuf ancien-

chant de Nantes : il y a une collégiale & d'un quart de lieue de long, parcé qu'il teau & des fauxbourgs. La Roche Bernard fur la gauche de la Vilaine, bourg fitué à 15. lieues au nord-ouest de Nantes : c'est: une des neuf anciennes baronics de Bretagne, qui faifoit partie du duché de Coiflin. Croific sur la côte, à 2. lieues au couchant de Guerande : il y a un petit port de met, avec une école de mathématiques pour la marine; & Château Briand ancienne baronie située à 12. lieues au nord de Nantes. Ces cinq villes ou bourgs ont droit d'envoyer des députés aux états de la province.

> Les abbayes de cette portion du pays Nantois sont S. Gildas des Bois & Blanche-Couronne de la congrégation de S. Maur; Filleneuve & Melerais de l'ordre de Cfteaux : cette derniere est réformée:

On voit encore dans cette partie du pays Nantois, Coissin à 8. lieues au nordouest de Nantes, baronie érigée en duchépairie en 1663, pour la maison du Cambout, éteint en 1738, par la mort de Henri-Charles évêque de Mets: la baronie de Pont Chateau est dans le voisinage. Donget a titre de marquisar.

2. La partie méridionale du diocése de Nantes située à la gauche de la Loire, qu'on appelloit le Pays de Retz, en Latin Pagus Ratiatenfis & qui comprenoit le comté d'Herbauges, Herbalicium, dépendoit anciennement de l'Aquitaine on du Poitou, & elle ne fot unie à la Bretagne qu'en 851. La ville de Retz, qui a donne fon nom à ce pays, ne sublifte plus; & Machecon, gros bourg, en est le chef lieu. Le pays de Retz, qui avoit titre de comté, fur érigé en duché pairie en faveur d'Albert de Gondi en 1581. la pairie s'éreignit en 1676, par la mort de Pierre de Gondi : le duché de Retsappartient aujourd'hui à la maison de Villeroi. Painbeuf, bourg sur la Loire à cinq lieues au dessous de Nantes, a une rade qui sert d'entrepôt pour décharger les marchandises que les gros vaisseaux ne peuvent porter jusqu'à Nantes. Clissen, ancienne baronie, sur la Sevre & les frontieres du Poitou, a une collégiale & un château.

Les abbayes de certe partie du pays Nantois, sont la Chaume de Rets de la congrégation de S. Maur; Bulay riche abbaye sur le bord méridinional de la Loire & Villeneuve abbaye régulière & reformée, de l'ordre de Cîteaux; Pornic & Genessen de Chanoines Regulièrs. Saint Martin de Verton sur la Sevre avoit anciennement titre d'abbaye; ce n'est plus aujourd'hui qu'un prieuré conventuel de la congrégation de S. Maur.

### IL BASSE BRETAGNE

#### OU OCCIDENTALE.

Les diocéses de Vannes, Quimpercorensin, S. Paul de Leon & Treguier sont rensersnés dans cette partie de la province de Bretagne.

# §. 1. Diocese de Vannes.

Vannes ou Vennes est située à 24. lieues au nord-ouest de Nantes & à un peu moins au sud-ouest de Rennes, à 2. lieues de la mer de Gascogne, avec laquelle elle communique par un canal ou baye, qui reçoit le slux & le restux & qui y sorme un petit port. C'est une ville des plus considérables de Bretagne: elle est d'un petit circuit; mais ses sauxbourgs sont trés-étendus; il y a sénéchaussée, présidial, siège d'amirauté, maîtrise des eaux & sorets, juris-diction consulaire, &c.

Cette ville est ancienne, ayant été la capitale des peuples Venetes qui étoient des plus célébres des Gaules. Avant qu'elle prit le nom de ces peuples, on l'appelloit Darierigum: elle s'étend entre le grand faux bourg du Marché & celui de S. Paterne, & n'est composée que de perites rues étroites: mais elle est fort peuplée. Il y a de belles maisons dans le faux bourg du Marché, le long du quai & du môle. L'évêque est seigneur en partie de la ville. Le chapitre de la cathédrale de S. Pierre est composé de 5. dignités & 15. chapoines. Les Jésuites y ont un collége & il y a plussieurs autres maisons religieuses.

Le diocése de Vannes est situé entre celui de Nantes au levant, & ceux de S. Malo, de Saint Brieuc & de Quimpercerentin, au nord. Ce dernier le borne au couchant & la mer de Gascogne au midi. Il a environ 20. lieues communes de France du levant au couchant & 16. ou 17. du midi au nord. Il contient 160. paroisses & est très-fertile en bled & en seigle, dont il fait un grand commerce : on y pêche beaucoup de sardines.

Le Port Louis est la seconde ville du diocése de Vannes. Elle doit son origine au roi Louis XIII, qui la fit construire en 1618. & fortifier, à cause de la beauté & de la commodité de son port, situé à la gauche de l'embouchure de la riviere de Blavet dans la mer de Gascogne, à 9. lieues au couchant de Vannes & à demi lieue au dessous de la prétendue ancienne ville de Blavet, que d'habiles critiques modernes traitent de fabuleuse avec beaucoup de fondement. Ce prince y fit enfuite conftruire une citadelle. Au fond de la même baye, à la droite de l'embouchure de la riviere de Blavet, est une autre ville nommée l'Orient construire depuis l'an 1720. par la compagnie des Indes de France, qui y a établi le centre de son commerce & le dépôt de ses marchandises. Le port

SILij

Les autres lieux plus confiderables du diocése de Vannes sont Mal-étroit, ancienne baronie; Rohan bourg fur la riviere d'Aouste à 9. lieues au nord de Vannes, ancienne vicomté, érigée en duché-pairie en 1603. en faveur d'Henri duc de Rohan & érigée de nouveau après sa mort en faveur de Marguerite fa fi le & de Herri de Chabot, dont la postérité la possede encore, Guimené à 6. lieues au couchant de Rohan, principauté à la maison de Rohan; Rieux sur la Vilaine, à 10. lieues au levant de Vannes, baronie, qui a donné son nom à une des plus illustres maisons de la province; Redon troisième ville du diocése, située aussi sur la Vilaine à trois lieues au dessus de Rieux : on y voit l'ab-

baye de S. Sauveur de Bénédictins de la

congrégation de S. Maur, fondée au IX.

fiècle, qui est considerable; Hennebon, jo-

lie ville partagée en trois sur la riviere de

Blaver, à 2. lieues de son embouchure

dans la mer : auprès est l'abbaye de la Jore

de filles de l'ordre de Cîteaux fondée au

XIII. fiècle.

Louis & l'Orient ont le même gouverneur.

Les autres abbayes du diocése de Vannes sont Gildas de Ruis de la congrégation de S. Maur, située à 4. lieues au midi de Vannes, dans la presqu'isse de Ruis, environnée de la mer de Gascogne; elle est fort ancienne; Prieres résormée & réguliere de l'ordre de Cîteaux, située près de la mer vers l'embouchure de la riviere de Vilaine, sondée au XIII. siècle par Jean I. duc de Bretagne & Lanvaux autre abbaye reformée de l'ordre de Cîteaux. Il y a une belle chartreuse à Auray petite ville avec un port de mer, située dans le sonds d'un golse à 4. lieues au couchant de Vannes.

L'isse de Be le isse est située sur la côte du diocése de Vannes, dont elle dépend, à 6. lieues de la côte. Les anciens l'ont connue sous le nom de Calonesus. Sa longueur est de 6. lieues, sa largeur de 2. & elle est

presque toute environnée de rochers escarpés, de sorte qu'on n'y sçauroit aborder que par trois endroits, dont le principal est défendu par une bonne citadelle. La ville, qui est jointe à la citadelle, se nomme Palais ou Belle iste. Il y a 4. paroisses dans l'isle, dont l'interieur est fort agréable: les pâturages & les grains y croissent en abondance. Les comtes de Cornouaille, dont elle a été l'ancien patrimoine, la donnerent à l'abbaye de Ste. Croix de Quimperlay: mais les comtes de Retz ayant représenté au roi Charles IX. que cette isle éroit trop importante pour être confice à des moines, qui la défendroient mal, la firent soustraire du domaine de cette abbaye en 1573. & l'obtinrent de ce prince, qui l'érigea en marquifat en leur faveur. De cette maison elle passa à M. Louquet furintendant des finances : en Octobre 1718. le roi réunit cette isse au domaine, en donnant en échange au marquis, aujourd'hui maréchal de Belleisse, les comtés de Vernon, Andely, &c.

# 5. 2. Diocése de Quimpercorentin.

Curiosotites, peuples qui avoient la ville de Cori, opitum pour capitale: elle a pris enfuite le nom de Kimper ou Quimpercorentin composé de deux mots, dont le premier, qui est Breton, veur dire Lieu entouré de murailles, & l'autre est le nom de S. Corentin premier évêque du pays: on l'appèlle aussi Cornouaille & en Latin Cornu-Gillia, à cause de sa situation; ce diocése s'avançant dans la mer en pointe.

La ville de Quimpercorentin, sa capitale, est située à 12 lieues au sud-est de Brest au consuent de l'Oder & du Benaudet, 2. petites rivieres, dont l'embouchure est sur la côte méridionale de la Bretagne à 4 lieues de là. Cette ville est une des plus considerables de la province : le chapitre

de la cathédrale de S. Corentin est composé de six dignités & 24. chanoines. L'abbé de Daoulas est le premier chanoine: les Jésuites y ont un de trois colléges qu'ils possedent en Bretagne: l'évêque, qui est seigneur de la ville, se qualisse baron de Cornouaille. Les deux rivieres qui entourent la ville la separent des sauxbourgs: elle est fort marchande.

Le diocése de Quimper est environné de la mer au midi & au couchant. Ceux de S. Pol de Leon & de Treguier le bornent au nor 1,& il a ceux de S. Brieuc & de Vannes au levant. Il a 36. lieues communes de France du levant au couchant & moitié moins du midi au nord. Il renferme quatre collégiales 220. paroisses ou environ, sans les succursales, partagées en a. archidiaconés.

On y voit les petites villes de Quimperlai, Concarneau & Carhais qui ont droit de députer aux états de la province ainsi que la capitale. Quimperlai est située à 2. lieues de la mer au sond d'un golse à 10. lieues au sud est de Quimper. Les Bénédictins de la congrégation de S. Maur y ont l'abbaye de Ste. Croix sondée au XI. siècle. Concarneau est sur le bord de la mer à 6. lieues au sudouest de Quimperlai : il y a une baye où les vaisseaux sont à l'abri. La ville est défendue par un bon château.

Landevenec est un bourg situé sur la côte à 4. lieues au sud-est & vis-à-vis de Biest sur la même baye. Il y a une ancienne abbaye de Bénédictins de la congrégation de S. Maur. Les autres abbayes du diocése sont Daoulas de Chanoines Réguliers : unie aujourd'hui aux Jésuires de Brest; Carnoel ou S. Maurice située sur le bord de la mer sur les frontieres du diocése de Vannes; Coetmaloen, en Latin Sylva Malonis, Bonrepos & Langonet de l'ordre de Cîteaux. Les deux premières sont resormées.

9. 3. Diocese de S. Paul de Leon.

Ce diocése, & ceux de Treguier & de S. Brieuc, qui s'étendent dans la partie septentrionale de la Bretagne, ont été occupés par les peuples Osismiens : leur capitale étoit Vorganium dont on ignore la situation. Il est fait mention dans les plus anciennes notices de Civitas Osismorum, & il y a lieu de croire que ces peuples avoient un évêque dès le V. siècle. S. Paul évêque du pays avoit son siège au VI. dans le lieu de Léon, auquel il a donné son nom;& qu'on a appellé depuis sa mort S. Paul de Léon. Ce prélat & ses successeurs se qualifierent Evéques des Ofismiens: nous sçavons aussi que Nomenoi prince des Bretons chassa de son siège, Liberalis Evêque des Ossemiens & établit 3. nouveaux évêchés en Bretagne.

La ville de S. Paul de Léon est située auprès de la mer sur la côte septentrionale de la Bretagne, à 12. lieues au nord-est de Brest: elle est désendue par une citadelle, & n'est considérable que par le port de Roscos qui lui sert de sauxbourg: l'évêque est seigneur temporel de la ville. La cathédrale de S. Paul a un chapitre composé de 5. dignités & 16. canonicats.

Le diocése s'étend le long de la côte occidentale & septentrionale de la basse Bretagne, depuis Brest jusqu'à Morlaix, dans l'espace de 20. lieues communes de France du levant au couchant & de dix du midi au nord. Il contient 220. paroisses partagées en 3. archidiaconés. On fait dans ce diocése & dans celui de Treguier un grand commerce de chevaux, dont il sort tous les ans environ douze mille.

Ce diocése a eu ses comtes & ses vicomtes. Le comté de Léon, après avoir été gouverné par des comtes depuis le commencement du IX. siècle, sur uni au duché de Breragne vers la fin du XIII. Il y a eu des vicomtes de Léon depuis le commencement du XIII. siècle. Certe vicomté subsiste encore dans la maison des ducs de Rohan-Chabot, qui se qualissent Princes de Léon, & qui, en cette qualité, sont présidens de la noblesse aux états de Bretagne, à l'alternative avec les ducs de la Trimoille barons de Vitré.

Brest est la principale ville du diocése de Léon : elle est située environ à cinquante lieues de Rennes vers le couchant, au 48. degré 3. m, de latitude & au 13.6. m. de long. sur une colline : elle s'étend jusqu'à une grande baye, qui forme le meilleur port que la France ait sur l'Océan,& en même-tems le plus assuré; parce que le canal par lequel on y entre est plein de rochers, qui ne sont découverts que par la basse marce. Cette ville, qui est le magazin de l'amirauté pour l'Océan, est fortifiée & détendue par une bonne citadelle, bâtie sur un rocher : il y a un arcénal, un chantier pour la construction des navires & une fabrique de tous les agrez qu'il faut pour les équiper.

On croit que la ville de Brest est le Brivates Portus des auteurs Latins. Il y a une collégiale, une belle maison de Jésuires, qui sert de séminaire pour les aumôniers de la marine, un grand hôpital pour la marine dirigé par les religieux de la Charité & un couvent de Carmes Déchaussés: le port est entre la ville & le fauxbourg le Reconvrance, qui est fort considérable.

Le Conquest est une petite ville avec un bon port de mer à 5. lieues au couchant de Brest.

Ouessant, en Latin Uxantus, est une petite isse située à l'opposite du Conquest sur la côte occidentale de la Bretagne, separée de la terre-serme par un canal de cinq lieues. Son circuit n'est que de huit milless elle renserme quelques hameaux & un château pour lui servir de désense contre les insultes des Corsaires. On voit entre cette isse & la côte de Bretagne, plusieurs petites isses appellées les Isses d'Ouessant. L'isse d'Ouessant a une tour avec un fanal, pour guider les vaisseaux qui veulent entrer dans la baye de Brest,

Landernau est une autre petite ville du diocése de S. Paul de Léon: elle est le cheslieu de la vicomté ou baronie de Léon, dont on a déja parlé; elle est située sur la riviere d'Elhorne ou Eloence qui la partage en 2. & qui se jette à 4. lieues de-là dans la baye de Brest. Cette ville, qui est dans une situation agréable, est sort marchande, & son terroir est un des meilleurs de la province. Le Châtel est une ancienne baronie qui a donné le nom à une maison illustre.

S. Mahé ou Mathien de Fin de Terre est un cap, formé par la pointe de terre la plus occidentale de la Bretagne; c'est pourquoi on l'appelle in Finibus Terra. Il y a une abbaye de la congrégation de S. Maur à cette pointe; & les flots de la mer battent les murs de l'église. Il y a encore l'abbaye de Relecq, en Latin Reliquia, de l'ordre de Citeaux dans le diocése de Léon,

# 5. 4. Diocese de Tréguier.

La ville de Tréguier est située vers la côte septentrionale de la Bretagne, dans une presqu'ille nommée Trecerium, qui lui a donné le nom, à 12. lieues de S. Paul de Léon vers le levant : elle est peu considérable & enrourée d'eau : elle a un petit port. Son évêque, qui s'en dit comte, en est seigneur temporel: la cathédrale de S. Tugdual a un chapitre composé de 5, dignités & 24. prébendes.

Le diocése s'étend sur la côte septentrionale de la Bretagne qui le borne au nord: il a ceux de S. Brieuc au levant, de Quimper au midi & de S. Paul de Leon au couchant. Il a environt s lieues communes de France du levant au couchant & 12. du midi au nord. Outre le commerce des chevaux, on y recueille beaucoup de bled, de chanvre & de lin, & on y fait beaucoup de papier: il contient environ

diaconés.

Morlain en est la principale ville. Elle est sunce à deux lieues de la mer & à 10. au sud ouch de Tréguier, sur une petite riviere de même nom, que les moindres vailleaux remontent à l'aide de la marée. Ce port est bordé des deux côtés d'un quai revêtu de pierres de taille, qui sert de promenade à la ville : elle est considerable & fort marchande, sur tout pour le commerce des toiles, défendue par un château situé dans une isse & accompagnée d'un fauxbourg qui est aussi grand que la ville. Il y a une collégiale & plusieurs marfons religieuses: le nom Latin de cette ville est Mons-relaxus.

Les autres lieux plus confidérables du diocése de Tréguler sont Guingamp petite ville, dépendante du duché de Penthiévre; elle est située au milieu de grandes prairies sur le bord d'une petite riviere, à huit lieues de Tréguier vers lomidi : il y a auprès l'abbaye de Sie. Croix de l'ordre de S. Augustin; Avangour ancienne baronie; Lannion perire ville du duché de Penthiévre située vers la côte; Roche-de-Rien anrienne baronie: Vieux Marché où il y a une collégiale : Begares abbaye réformée de l'ordre de Cîteaux, &c.

II.

# LA FRANCE INTERIEURE

#### MERIDIONALE.

On a déja remarqué ailleurs qu'on a toûjours distingué sous differens noms, cette partie du royaume, de la feptentrionale. La Loire les separe dans une grande partie de son cours; en sorte que la France Méridionale est bornée au nord par ce seuve & par le haut Rhône; au levant par les

120. paroisses, partagées en deux archi- Pyrenées; & au couchant par l'Océan. Elle contient cinq des douze anciens gouvernemens de France : ainsi nous la partagerons en 5. parties principales, qui sont l'Aquitaine, le Languedoc, la Provence, le Dauphine & le Lyonois.

I.

## L'AQUITAINE.

L'Aquitaine, qui faisoit une des quatre parties des Gaules, étoit renfermée dans des bornes fort étroites dans le tems que César fit la conquête de cette province, puisqu'elle étoit renfermée entre la Garonne, les Pyrenées & l'Océan. Elle étoit néantmoins habitée par différents peuples; ce qui lui fit donner dans la suite le nom de Novempopulanie. L'empereur Auguste dans l'assemblée qu'il rint à Marbonne l'an 717. de Rome, partagea les 3. autres parties des Gaules, qui ne faisoient auparavant qu'une province Romaine, en 3. provinces; & afin qu'elles fussent à peu-près d'une égale étendue, il attribua à l'ancienne Aquitaine 14. peuples de la Celtique fitués entre la Loire & la Garonne; en sorte que l'Aquitaine comprit depuis 23. peuples ou cités, & qu'elle fur bornée au midi par les Pyrenées & ensuite par la Garonne qui la separoit de la Narbonnoise; au couchant par l'Océan; au nord par la Loire; & au levant par la Lyonnoise & les Cevennes qui la separoient de la Narbonnoise.

L'Aquitaine fur parragée en deux provinces Romaines à la fin du III. ou aux commencement du IV. siècle; sçavoir en Aquitaine proprement dite, qui comprenois les 14. peuples ou cités situés entre la Loire & la Garonne attribués par Auguste à cette province; & en Novempopulanie, qui renfermoit les 9. peuples qui compo-Alpes, au midi par la Méditerrance & les soient l'Aquitaine avant Auguste. L'Aquitaine proprement dite fut encore subdivifée en deux provinces à la fin du IV. ou au commencement du V. siècle, & partagée en Aquitaine première qui avoit Bourges pour ville métropolitaine, & en Aquitaine seconde qui eut Bourdeaux pour capitale. On doit observer de plus, que les 3. provinces d'Aquitaine formerent dans les mêmes siècles avec celles de la Narbonnoise & des Alpes, ce qu'on appella les Cinq ou les Sept Provinces des Gaules, qui étoient distinguées des Gaules proprement dites ou de la Gaule septentrionale, & qui étoient gouvernées par un vicaire du prefet des Gaules. On donna aussi à ces cinq ou sept provinces, le nom général d'Aquitaine.

Les trois provinces d'Aquitaine obéiffoient encore aux Romains au commencement du V. siécle lorsque les Vandales ensuite les Visigots & plusieurs aures peuples Barbares, inonderent les Gaules. Enfin les Visigots, après avoir porté la désolation dans une grande partie de ces provinces, s'y fixerent entierement par la cession que leur sit l'empereur Honoré en 419, de la cité de Toulouse dans la Narbonnoise & de 6. autres cités ou peuples voisins, dans l'Aquitaine 2e, ou dans la Novempopulanie, pour habiter ces pays en qualité d'alliés & d'auxiliaires de l'empire & sous la souveraincré des empereurs; ce qui composa ce que Sidoine appelle le Septimanie, ou la première demeure des Visigots dans les Gaules. Mais ces peuples profirant des défordres occasionnés par la décadence de l'empire, se rendirent enfin indépendans,& étendirent peu à peu leur domination dans les Gaules, où ils établirent, avant la fin du V. siècle, un royaume, dont la ville de Toulouse fur la capitale. Ce royaume étoit borné au nord par la Loire; au levant par le Lyonois & ensuite par le Rhône; au midi par la Méditerranée & les Alpes;

& au couchant par l'Océan.

Les Francs établis dans la Gaule septentrionale, déclarerent la guerre aux Vifigots au commencement du VI. siécle; & Clovis ayant vaincu Alaric II. leur roi en 507, à la baraille de Vouglé dans le Poitou, conquit sur eux toute l'Aquitaine, foit par lui-même, soit par Thierri son fils, L'Aquitaine fit ensuite partie des royaumes d'Austrasie & de Neustrie, & les provinces qui la composoient eurent un divers fort, fuivant les divers partages, que nos rois de la première race firent de la monarchie Françoise; jusques au roi Dagobert I. qui ayant recueilli toute la monarchie, donna enfin en partage en 628. à Charibert son frere, une partie de l'Aquitaine & la ville de Toulouse, qui fut la capitale de ce nouveau royaume. Charibert ne regna que 3. ans commencés: après sa mort arrivée en 631. son fils aîné nommé Chilperic, encore enfant, lui succeda; mais ce jeune prince ayant été assassiné quelques mois après, Dagobert réunit le royaume de Toulouse ou d'Aquitaine à son domaine, jusqu'à ce qu'enfin il ceda vers l'an 637, les états de Charibert, à titre de duché héréditaire, à Boggis & à Bertrand freres puinés de Chilperic, à condition de lui en faire foy & hommage, & aux rois de France ses successeurs, & de leur payer un tribut annuel.

Boggis fut pere du célébre Eudes duc d'Aquitaine: ce dernier voyant les entreprises continuelles des maires du palais, qui regnoient véritablement en France à l'ombre de l'autorité royale, & au nom des derniers rois de la première race qui n'en avoient que le titre, se rendit indépendant à la fin du VII. siècle & au commencement du suivant, & étendit les limites de ses états jusqu'à la Loire; en sorte qu'il gouverna toute l'ancienne Aquitaine & une grande partie des provinces voisines avec une autorité souve-

raine.

fils & par ce dernier à Waifre son petit fils; mais les maires du palais de la race Carlovingienne ne cesserent de leur faire la guerre. Pepin le Bref étant monté sur le trône des François, la continua contre Waifre, qu'il acheva de dépouiller entierement de ses états en 768. Pepin, après avoir réuni l'Aquitaine à la couronne, la partagea à sa mort entre Charles & Carloman ses deux fils; le premier, qu'on nomma le Grand ou Charlemagne depuis la reen 781. l'Aquitaine en royaume, dont la Toulouse. ville de Toulouse sur toujours la capitale Le Débonnaire.

qui en fur le dernier roi, & qui, en succedant à Charles le Chauve son pere, réunit ce royaume au reste de la monarchie.

Les premiers rois d'Aquitaine de la sesous leur autorité, par un duc ou gouverneur général, qui se qualifioit indisserament Duc de Toulonse ou d'Aquitaine, à cause que cette ville étoit la capitale du Henri II. roi d'Angleterre. On donna au royaume. Tel fut S. Guillaume fondateur de l'abbaye de Gellone ou de S. Guillem du Desert, qui prit l'habit monastique dans ce monastère en 806. Ce duché ou gouvernement général fut partagé en deux en 845. sçavoir entre les comtes de Toulouse & de Poitiers, qui se qualifierent également dans la suite Ducs d'Aquitaine, & qui dominerent chacun sur une partie de l'ancienne Aquitaine : la Novempopulanie, qui avoit pris le nom de Gascogne, eut aussi ses ducs particuliers qui furent comtes de Bourdeaux. Les comtes de Toulouse, ducs d'Aquitaine, dominerent de plus ral, & sur les mœurs de ses peuples: on en immédiatement sur plusieurs pays de l'A- parlera en décrivant les provinces parti-Tome II.

raine. Il transmit ses états à Hunold son quitaine, tels que l'Albigeois, le Querci, le Rouergue, &c. qui dépendoient de leur domaine; & ils exercerent l'autorité suzeraine sur divers autres pays de la même province, comme le Perigord, le Velai, le Gevaudan, &c. ils continuerent de se qualifier Ducs ou Princes d'Aquitaine pendant le X. siècle; mais enfin vers la fin du XI. ils commencerent à se qualifier Ducs de Narbonne & continuerent à prendre cette qualité, quoiqu'ils conservassent l'autorité ducale sur une grande partie de traite de son frere Carloman au Montcas- l'Aquitaine : cette partie sut enfin réunie à sin, regna sur toute la monarchie, & érigea la couronne en 1271, avec le comté de

Quant aux comtes de Poitiers, ducs & dont il fit couronner roi son fils Louis d'Aquitaine, outre le Poitou qui étoit de leur domaine immédiat ; ils dominerent L'Aquitaine eut une suite des rois de la & exercerent l'autorité ducale ou superieuseconde race, depuis Louis le Débonnaire re sur l'Angoumois, la Saintonge, le Limeuen 781. jusqu'en 877. & à Louis le Begue fin & quelques autres pays. Ils augmentorent considérablement leur domaine au XI. siècle par l'acquisition du comté de Bourdeaux & du duché de Gascogne. Cette portion de l'ancienne Aquitaine fut conde race firent administrer ce royaume, unic en 1151. à la couronne d'Angleterre, par le mariage d'Eleonor, fille & héritiere de Guillaume X. dernier duc d'Aquitaine, de la race des comtes de Poitiers, avec XIV. siècle le nom de Guienne, qui est une corruption de celui d'Aquitaine, à la pottion de l'Aquitaine que les Anglois possedoient en titre de duché, & qui fut enfin entierement conquise sur ces peuples en 1453. par le roi Charles VII. la Guienne fut alors réunie à la couronne. Le roi Louis XI. donna ce duché en 1469. à Charles son frere, qui étant mort en 1471, la Guienne fut de nouveau réunie à la couronne.

> On ne s'étendra pas ici fur la qualité & l'étendue de l'Aquitaine, prise en géné

culieres de cette grande partie de la monarchie Françoise. On se contentera de remarquer, que, suivant le témoignage de Sulpice Sévére, les peuples de l'Aquitaine prife en général, étoient au IV. siècle plus polis & beaucoup plus civilisés que les habitans de la Gaule septentrionale.

Nous diviferons l'ancienne Aquitaine en deux grandes parties : la septentriona-

le & la méridionale.

I.

# L'AQUITAINE SEPTENTRIONALE.

Nous comprenons dans cette partie les gouvernemens modernes de Peirou, d'Aunis, de Berri, de Bourbannois d'Auvergne, de Limoufin, de la Marche & de la Saintonge jointe à l'Angoumois. Ainsi nous partagerons en huit arricles cette partie de l'ancienne Aquitaine.

Cette province a la Bretagne & l'Anjou au nord; la Touraine, le Berri & la Marche au levant; l'Angoumois, la Sainronge & l'Aunis au midi & la mer Océane au couchant. Elle 2 environ 60. lieues communes de France de longueur du levantau couchant & 18. à 30. du midi au nord : elle a été habitée par les Pictones ou-Pictaves peuples de la Celtique qui lui ont donné leur nom; mais depuis Auguste elle a fait partie de l'Aquitaine. Après avoir été conquise par César & aprèsavoir été comprise dans l'Aquitaine II. elle demeura sous la puissance des Romains jusques au milieu du V. siècle, qu'elle tomba au pouvoir des Visigots. Clovis la conquit sur ces peuples au commencement du VI. Eudes duc d'Aquitaine & ses successeurs la possederent depuis la fin du VII. jusques après le milieu du VIII. que présidial, qui est celui de Poiniers, dont le

Pepin le Bref la conquit sur Waifre dernier duc d'Aquitaine de la race d'Eudes, & la réunit au domaine de la couronne. Pepin & ses successeurs la firent gouverner par des comtes, qui se rendirent héréditaires vers la fin du IX. & qui se qualifierent ducs d'Aquitaine, vers le milieu du même siècle. Ce duché d'Aquitaine & le comté de Poitiers passerent dans la maison des rois d'Angleterre au XII. ainst qu'on l'a déjà dit. Le roi Philippe-Auguste confisqua le Poitou sur Jean Sans-Terre roi d'Angleterre au commencement du XIII. siècle & ce pays fut cedé à la France. par le traité de l'an 1259. Le roi S. Louis en avoitalors déjà disposé en faveur d'Alfonse son frere, après la mort duquel il fut réuni à la couronne en 1271. Les Anglois le reprirent en 1356. & il leur fue cedé avec la Guienne en 1360, par le traité de Bretigni. Le roi Charles V. le reconquit sur eux, & le donna à Jean duc de-Berri son frere, après la mort duquel L. GOUVERNEMENT DE POITOU. Charles VI. en disposa en faveur de Jeanfon fils, qui mourut jeune & sans enfans; depuis ce tems-là le Poitou a toûjours: demeuré uni à la couronne.

> Quant au spirituel, le diocése de Poitiers, un de plus étendus de France, sur partagé en trois en 1 3 17. sçavoir de Poitiers de Luçon & de Maillesais. Le gouvernement militaire du Poitou s'étend sur ces trois diocéses; mais il ne comprend pas celui de Poitiers en entier, car le gouvernement d'Anjou, de Saumur & de Touraine en possedent une partie. Il est partagé en deux lieutenances générales duhaut & du bas Poitou; & il y a plusieurs villes qui ont des gouverneurs particuliers. Il est entierement du ressort du parlement de Paris pour la justice, & il est partagé en cinq fénéchauffées royales, dont 3. ont des fénéchaux d'épée & 2. de robe ; & neuf autres siéges royaux, sous un seuli

ressort est un des plus étendus du royaume. Cette province fait elle seule une généralité composée de neuf élections, où on compre environ fix cens mille habi-

Le terrain du Poitou consiste en plaines, en bois & en pâturages : il n'y a que deux rivieres navigables, la Vienne & la Sevre Niortoife. On compte neuf 1 dix ports ou havres, le long de la côte qui a plus de 20. lieues d'étendue : mais il n'y en 2 aucun de considérable; & il ne peut entrer que des barques de 150, tonneaux dans celui des Sables d'Olonne, qui est le prin-

cipal.

Les Poitevins sont civils & obligeans. mais grands railleurs: on dit qu'ils aiment plus la danse & le repos que la guerre & le commerce ; leur principale richesse vient du débit qu'ils font de leurs bœufs, de leurs mules, & de leurs droguets. Cette province est fort fertile en bled; elle produit aussi du vin & nourrit beaucoup de bêtail, particulierement de grands mulets qui se répandent par toute la France : le gibier y est excellent, & il y a quelques manufactures. On la divise en haut & bas Poitou. Le Haut, qui s'étend vers le levant est plus beau, plus sain & plus fertile que le Bas, qui regne au couchant le long de la côte.

#### 5. 1. Le Haut Poitou.

Poitiers ville capitale de la province, est située sur une éminence à la gauche du Clain, au 46. degré 34. m. de latitude, & au 17.45. m. de longitude, à 45. lieues au nord-est de Bourdeaux, dans un terrain environné d'étangs & de marais. C'est une des plus grandes villes de France : on prétend qu'elle a autant de circuit que Paris; mais il y a de grands vuides remplis de jardins & de terres labourables; & la ville n'est ni bien bâtie ni bien peuplée.

chaussée, présidial, généralité, bureau des finances, chambre des monnoyes, élection & université, composée des 4. facultés, qui y fut fondée en 1431, par le pape Eugene IV. & le roi Charles VII. En ce tems-là le parlement de Paris y avoit été transféré : il y demeura 18, ans pendant la guerre des Anglois, qui étoient maîtres de la capitale du royaume.

La ville de Poiriers est gouvernée par un maire, 15. échevins & 11. conseillers jurés, sans les jurisdictions dont on vient de parler : tous ces officiers, avec leur posterité, jouissent du titre & de la qualité de Noble, par un privilége particulier quele roi Charles V. leur accorda l'an 1372, pour reconnoître leur fidélité après qu'ils eu-

rent secoué le joug des Anglois.

Poitiers est une des plus anciennes villes du royaume, & qui a le plus conservé des restes de son antiquité. Son ancien nom, avant qu'elle prit celui des peuples du pays, étoit Augustoritum. La cathédrale de S. Pierre est un fort bel édifice : mais il manque d'élevation. Son chapitre est composé de 8. dignités, de 4. abbés, qui sont chanoines honoraires, & de 24. autres chanoines. S. Hilaire le Grand est la seconde église. C'est un ancien monastère sécularifé depuis plusieurs siècles, qui a le roi pour abbé. Le chef du chapitre est le trésorier, de nomination royale, qui est toujours chancelier de l'université & a droit de se servir de la mitre. Il y a trois aurres collégiales à Poiriers, sçavoir Ste. Radegonde, Notre - Dame & S. Pierre le Puellier, & 5. abbayes dont 4. font de l'ordre de S. Benoît, deux d'hommes & deux de filles. Celles d'hommes sont S. Cyprien située hors la ville, de la congrégation de S. Maur, & Montier-neuf, qui est réguliere & de Clunistes non reformés. Les deux de filles sont Ste. Croix fondée par Ste. Radegonde femme du roi Clotaire Il y a néantmoins 23. paroisses, séné- I. & la Trinité: l'abbesse de cette dernie-

Tttij

re est triennale. La 5e. abbaye est celle de S. Hilaire de Chanoines Réguliers de la congrégation de France : ce n'étoit dans son origine qu'un prieuré conventuel érigé en abbaye au XIV. siècle Il y a ensin à Poisiers outre ces abbayes, 9. autres communautés d'hommes & 12. de silles; parmi lesquelles est le collège des Jésuites; 2. seminaires, trois hôpitaux, &c. Les habitans de Poitiers sont fort sociables; mais ils sont paresseux & n'ont point de commerce.

Le diocése de Poitiers comprenoit anciennement, avant l'érection de ceux de Luçon & de Maillesais ou de la Rochelle qui en ont été distraits, outre le Poitou, toure la partie méridionale de celui de Nantes à la gauche de la Loire, ou les comtés de Rets ou Rais & d'Herbauges. Il est encore un des plus étendus du Royaume; & il comprend 722, paroilles partagées en 3. archidiaconés & 24. archiprêtrés, & plus de 30. abbayes : mais parmi ces abbayes, il y en a plusieurs, avec un grand nombre d'églises, qui se ressentent encore des ravages qu'elles ont essuyés de la part des Religionaires, qui étoient très-puisfants dans le pays & qui y ont commis beaucoup de desordres au XVI. siécle. Ligugé dans le voisinage de Poitiers, avoit autrefois un monastère fondé par S. Marrin au milieu du IV. siècle; & il paroît que c'est le premier qui fut fondé dans les Gaules. La riviere de Vienne traverse le haut Poitou ou le Poitou oriental, du midi au nord, & le divise en deux parties, l'orientale & l'occidentale, qui sont l'une & l'autre du diocése de Poitiers.

1 Les principales villes qui sont à la droite de la Vienne ou dans la partie la plus orientale du Poitou, sont Chatelleraut, nommée en Latin Castrum-Heraldi, sondée au XI. siècle par un vicomte nommé Heraud, dont elle porte le nom: elle est située à 8. lieues au notd-est de Poitiers à

la droite de la Vienne où il y a un fort beau pont qui la sépare du fauxbourg. Il y a sénéchaussée, élection & jurisdiction confulaire : la principale église de Notre-Dame est collégiale & il y a 3. maisons religieuses d'hommes & une de filles. Les habitans font industrieux & excellens pour la coutellerie. Les environs en sont agréables & fertiles. La vicomté de Châtelleraut, qui forme un petit pays appellé le Chatelleraudois, après avoir passé de la race de ses anciens vicomtes, qui finit au XIV. siécle, dans d'autres maisons, fur réunie à la coutonne en 1482, nonobstant le droit de celle d'Armagnac, qui y fut rétablie. Elle vint ensuite dans la maison de Bourbon; & François I. l'érigea en duché pairie en 1515, en faveur de François de Bourbon comte de S. Paul. Ce duché fut réuni à la couronne en 1538, par la défection du connétable de Bourbon. 11 appartient aujourd'hui à la branche de Talmond de la maison de la Trimoille, qui le possede comme engagiste.

Montmorillon sur la petite riviere de Gartempe, est située à 10. ou 12. l. de Poiriers vers le levant sur les confins de la Marche & du Berri; il y a 2. paroisses avec la collégiale de Notre Dame. Les Augustins réformés y ont un beau couvent; & il y a deux autres maisons religieuses avec un siége royal de sénéchal de robe longue.

La Trimoille petite ville qui donne son nom à une ancienne & illustre maison. S. Savin petite ville sur la Gartempe à 4. lieues au dessous de Monmorillon a une abbaye de la congrégation de S. Maur fondée au commencement du IX. siècle.

On voit encore dans cette partie l'abbaye de Ste. Croix d'Angle de Chanoines Réguliers & celles de la Merci-Dien sur la Gartempe en Latin Misericordia Dei, & de l'Etoile de l'ordre de Cîteaux. Cette dernière est réformée & réguliere.

2. La partie du haur Poitou firuée entre

la Vienne & le bas Poitou, est plus étendue que celle dont on vient de parler & elle occupe la partie occidentale du haut Poitou. Outre la ville de Poitiers elle contient celle de Loudun, en Latin Losdunum, fituée à 10. l. de Poitiers vers les frontieres de la Touraine & le nord-ouest : il y a un bailliage & siège royal, & une élection, qui sont du ressort du présidial & de la généralité de Tours. Outre la collégiale de Ste. Croix, il y a deux paroisses & 6. maisons religieuses, 3. d'hommes, & autant de filles. Elle est capitale d'un petit pays qu'on appelle le Londunois, & qui, ainsi que le Mirebalois a appartenu aux comtes d'Anjou, fous la mouvance des comtes de Poitiers ducs d'Aquitaine. Le Loudunois fut réuni à la couronne avec l'Anjou par le roi Louis XI. Henri III. érigea Loudun en duché en 1579, en faveur de Françoise de Rohan pour en jouir pendant sa vie, & après sa mort ce duché fut éteint.

Richelieu & Mireb: au qui sont dans cette partie du Poitou, dépendent aujourd'hui du gouvernement de Saumur: on en a

parlé ailleurs.

Thouars, petite ville située sur une élevation auprès de la rivière de Thoue qui lui donne son nom, à 13. lieues au nordouest de Poitiers; il y a un beau châtean dans la chapelle duquel il y a une perite collegiale: S. Pierre est une autre collégiale; & il y a de plus 3. paroisses, l'abbaye de S. Leon de Chanoines Réguliers de la congrégation de France, 5. autres communautés d'hommes ou de filles, un siège d'élection, &c. Thouars est un ancien titre de vicomté, qui a été possedé depuis le commencement du XI. siècle, pendant 400. ans, par une suite de vicomtes de la même race. Certe vicomté passa ensuire dans la maison d'Amboise & enfin dans celle de la Trimoille qui la possede aujourd'hui, & en faveur de la-

quelle elle sut érigée en duché en 1563. & en pairie en 1595. 1700. vassaux relevant de ce duché, qui est fort étendu. Auprès de Thouars est l'abbaye de Bonneval de Bénédictines résormées. Doné, gros bourg en Anjou, où on voit les restes d'unancien amphitheâtre, est à 6. lieues de Thouars vers le nord-ouest.

Lusignan & anciennement Lezignan, à 5. lieues au sud-ouest de Poitiers, a donné son nom à une ancienne, illustre & grande maison, connue depuis le commencement du XI. siècle. Le château de ce nom, dont on raconte tant de sables, étoit trèsfort: il sut rasé sous Henri II. La ville est

petite & a un siége royal.

Rochechouart petite ville & vicomté, qui a donné son nom à une ancienne maison issue des puincs des vicomtes de Limoges, est située à l'extrêmité du Poitou, entre la Charente & la Vienne, vers les frontieres du Limousin & de l'Angoumois : elle est bâtie sur le penchant d'une montagne, au haut de saquelle est le château : il y a une paroisse & un couvent de Dominicains; Vivonne ancienne baronie; Partenay petite ville fur la Thoue, capitale d'un petit pays appellé le Gatine, avec titre d'ancienne baronie : il y a la petite collégiale de Ste. Croix & 3. communautés religieuses. Cette baronie, avec celle de la Meillerage située à 9. lieues au couchant de Poitiers, furent érigées en duché-pairie en 1663. le duché est anjourd'hui éteint. Vouglé, bourg fitué fur le Clain à 4. lieues de Poitiers, est célébre par la victoire que le roi Clovis y remporta en 507. fur Alaric II. roi des Visigots.

Les autres abbayes de cette partie du Poitou sont celles de la Sye en Brignon, entre Thouars & Montreuil Bellay; Chambon & S. Leonard de Ferriere de Bénédictins non reformés, qui sont peu considérables; S. Jouin de Marnes & Noaillé de la congrégation de S. Maux; Fontaine-le-

Comte située à demi lieue de Poiriers vers le couchant, & la Reau, en Latin Regalis, de Chanoines Réguliers de la congrégation de France; le Pin, Bonnevaux près Lusignan & Valence de l'ordre de Cîteaux: la première est reformée & reguliere, & ensin Quinci, Morreaux, les Alleus, Charroux & Nanteuil en Vallée de Bénédictins non réformés, qui sont la plûpart peu considérables.

### 6. 2. Le Bas Poitou.

Le Bas Poitou contient la partie occidentale de cette province : comme il dépend des trois diocéses de Poitiers, de la Rochelle & de Luçon, nous le subdi-

viserons en trois parties.

1. La partie du Bas Poitou qui est du diocése de Poitiers & qui est la plus orientale, a Niort pour principale ville; c'est une des plus considérables du pays, quoiqu'elle ne soit pas connue avant le XII. siècle : elle est située dans une plaine sur la riviere de Sevre entre Poitiers & la Rochelle, à 16. lieues au sud-ouest de la premiere de ces deux villes & à 10. lieues au nord-est de l'autre. Son territoire est fertile en vin ; il y a diverses manufactures avec un siège de justice royale, maîtrise des eaux & forêts, élection, deux paroisses, un collège de PP, de l'Orarois ce, un hôpital desservi par les religieux de la Charité & 7. autres communautés religieuses d'hommes ou de filles. Il se fair un grand commerce de bestiaux & de chevaux dans l'élection.

S. Maixent est une autre ville assez confidérable. Elle doit son origine & son nom à un monastère qui y sut sondé à la fin du V. siècle ou au commencement du VI. & dont S. Maixent sur le second abbé. L'empereur Louis le Débonnaire rétablit cette abbaye qui avoit été ruinée; & après avoir été détruite par les Religionaires, les religieux de la congrégation de S. Maur l'ont entierement rebâtie. La ville est située sur la Sevre Niortoise à 5. lieues de Niort vers le levant; & elle a cinq à six mille habitans: elle est sur un penchant & assez mal bâtie: ses deux fauxbourgs sont plus considérables que la ville. Il y a siège royal, élection, 3. paroisses, 4. communautés religieuses outre l'abbaye, &c. l'élection de S. Maixent est un pays gras & fertile: elle contient 64. paroisses.

Les abbayes de ce quartier du Poitou sont les Chatelliers auprès de S. Maixent, de l'ordre de Cîteaux; Notre-Dame de la Celle de Chanoines Réguliers de la congrégation de France, située sur la petite riviere de Belle, & celle de S. Severin sur la Boutounne, près du château de Dampierre, du même ordre, ruinée par les Religionnaires, où il ne reste plus qu'un Chanoine régulier qui fait les fonctions de curé, avec un abbé commendataire.

2. Fontenai-le-Comte est la principale ville de la parrie du bas Poirou, qui dépend du diocése de la Rochelle, & qui confine au levant avec celui de Poitiers, & au couchant avec celui de Luçon. Fontenai est située dans un terrain fertile, sur la riviere de Vendée à 10. lieues de la Rochelle vers le nord-est: elle a un siège de sénéchaussée qui est fort étendu, une élection, la plus grande du Poitou après celle de Poitiers; 3. paroisses, un collège de Jésuites & 4. à 5. couvens d'hommes ou de silles. La ville est petite; mais elle est bien peuplée & marchande.

Maillesais est une petite ville, à laquelle l'abbaye de'S. Pierre fondée par Emme duchesse d'Aquitaine à la fin du X. siècle, a donné l'origine. Les ducs d'Aquitaine avoient une maison de campagne au même endroit. La ville est située dans une isse formée par la Sevre Niortoise & l'Autize à 8. lieues au nord-est de la Rochelle. Cette abbaye sur érigée en évêché en 1317, par le pape Jean XXII. son diocése sur

composé d'une partie de l'ancien diocése de Poitiers. Le chapitre de la cathédrale demeura régulier sous la regle de S. Benoît jusques à l'an 1648, qu'il fut séculazisé & l'évêché transféré à la Rochelle, à cause du mauvais air qui regne à Maillesais, occasionné par les marais qui l'envizonnent. On laissa seulement dans l'ansienne cathédrale un cuté avec quelques

ecclelialtiques.

Les abbayes de la partie du bas Poiron, qui dépend du diocése de la Rochelle, sont Bellefontaine, autrefois de Bénédictins, aujourd'hui de Feuillans depuis 1642. la Trinité de Mauleon de Chanoines Réguliers de la congrégation de France, dans une petite ville où il y a une élection, & un prieuré conventuel de Bénédictins de la congrégation de S. Maur ; cette ville a été érigée en duché-pairie en 1736. sous le nom de Chatillon sur Sevre ; Airvault sur la Thoue autre abbaye de Chanoines Reguliers; Notre-Dame de l'Absse de Bénédictins non reformés, fondée au XII. siècle; Nicil sur l'Aurize de Chanoines Réguliers, située auprès de Fontenai-le-Comte; la mense conventuelle a été unie en 1705, au chapitre de la cathédrale de la Rochelle; & Moureilles de l'ordre de Cîecaux, située à deux lieues de Luçon.

3. Tout le diocése de cette derniere ville est du bas Poitou, dont il occupe la partie occidentale s il s'étend jusqu'à l'Océan qui le borne au couchant. Ses princi-

pales villes font

Lugon, qui comme Maillefais doit son origine à une abbaye de Bénédictins, fondée auprès de la côte maritime au VII. fiécle.La ville est située aujourd'hui au miheu des marais, à deux lieues de la mer & à 6. au nord de la Rochelle : comme Fair y est mal sain, ce n'est proprement qu'un bourg, qui est néantmoins le siège du sénéchal du Bas Poiton. L'abbaye de Notre-Dame sut érigée en évêché en 1317. Cette isse a appartent à la maison de la

& le chapitre demeura régulier jusqu'en 1468. qu'il fut sécularisé. Il est composé aujourd'hui de 11. dignités & de 30. canonicats. Il n'y a qu'une paroisse dans la ville, dont l'évêque est seigneur remporel, avec deux maisons religieuses & le séminaire.

Le diocése de Luçon contient 230, paroilles partagées en 3. archidiaconés & 4. doyenés ruraux. Ses principales villes sont Beauveir sur mer, qui a titre de marquisat; les Sables d'Olonne ville également sur la côte, peuplée de gens de mer, avec un siège d'élection : il y a auprès un port dont l'entrée est désendue par un château. Cette ville étant environnée de marais & enrourée d'eau dans les grandes marées, fair ce qu'on appelle l'Isle d'Olonne. Il ya de plus le bourg d'Olonne plus avant dans les terres qui étoit l'ancienne ville; mais elle est aujourd'hui fort dépeuplée : elle a été érigée en comté. La Garnache sur les frontieres de Brétagne. La Roche-sur Yon bourg avec titre de principaute; Mortagne, en Latin Mauritania, petite ville fur la Sevre Nantoise, ancienne baronie à laquelle la Martiniere attribue aujourd'hui mal-àpropos le titre de duché. Les Bénédictins de la congrégation de S. Maur y ont le prieuré conventuel de S. Pierre.

Noirmoustier ou Nermoustier est une isse de l'Océan sur la côte du diocése de Lucon vers les frontieres de la Bretagne, qui a environ 7. lieues de tour. Elle étoit connue anciennement sous le nom Latin de Her ou Herio. S. Philibert y fonda au VII. siècle un monastère qui fut ruiné par les Normans en 834. il fut retabli, mais il ne fut ensuite qu'un prieuré, où il n'y a plus de conventualité. Les religieux de l'ordre de Cîteaux fonderent au XII. siècle dans la même iste une abbaye qui subsiste encore & qu'on appelle la Blanche, pour la distinguer du monastère de S. Philiberr.

Trimoille & elle appartient aujourd'hui au duc de Bourbon : il y a deux paroisses dans l'isle, l'une dans la ville de Noirmoustier en a 1800.

Les autres abbayes du diocéfe de Luçon sont S. Michel en l'Herm de la congrégarion de S. Maur, fituée dans les marais auprès de la mer, & fondée au VII. siécle : la mense abbatiale est unie au collège Mazarin à Paris depuis l'an 1671, Talmont sur la côte, Orbestier, la Grenetiere & Breuil-Herband de Bénédictins non réformés. Il n'y a plus de conventualité dans cette derniere, & il ne reste que l'église dans celle d'Orbestier: Talmont a de plus titre de principauté à la maison de la Trimoille. L'Iste Chauvet, située dans une iste de l'Ocean, appartient depuis l'an 1680, aux Camaldules; Fontenelles de Chanoines Réguliers de la congrégation de France; Guisgroland & Tissay de l'ordre de Cîteaux. Le nom Latin de cette derniere est Trisagium; il n'y reste plus qu'un religieux : l'autre est réformée & a été rébâtie à neuf; & enfin celle de Lien-Dien en Jard de l'ordre de Prémontré dont la mense conventuelle a été unie au collège des Prémontrés de Paris : il n'y a plus de conventualité.

#### GOUVERNEMENT D'AUNIS.

L'Aunis est un petit pays qui faisoit autrefois parrie de la Saintonge & qui fait aujourd'hui un gouvernement général. La riviere de Sevre le separe du Poitou au nord, la Saintonge l'environne au levant & au midi, & il est borné au couchant par l'Océan: ce pays, nommé en Latin Alnifium, n'est connu sous ce nom que depuis le commencement du XI. siècle. Il a environ 12. lieues communes de France d'étendue du levant au couchant, & 10. du midi au nord. Ses principales rivieres sont

la Sevre & la Charente: mais il est surtout confidérable par les divers ports de mer qu'il renferme. Il est communement qui contient environ 2500, habitans, & sec, mais marécageux en quelques enl'autre dans le bourg de Barbastre où il y droits; on y recueille du bled & du vin, & on y nourrit beaucoup de bêtail : le bois y est rare : il y a beaucoup de marais salans. Outre le gouverneur du pays qui l'est aussi de la Rochelle, il y aun lieutenant général: il est du ressort du parlement de

> La Rochelle sur la côte, sa capitale, est fituée au 46. degré 10. minutes de latitude, & au 16.37. m. de longitude, à 25. lieues au midi de Nantes & à 35. au nord de Bourdeaux : elle est grande, bien peuplée & fort commerçante avec un bon port. Elle est épiscopale depuis l'an 1649, a une intendance avec un bureau de finances, fénéchaussée, présidial, une cour souveraine pour les salines du Ponant, une chambre de monnoyes, une élection & une académie de belles lettres établie en 1632.

> Certe ville dans son origine n'étoit qu'un petit château, où Guillaume X. comte de Poitiers, qui l'avoit envahi sur les seigneurs de Mauleon en Poitou, fonda une ville au XII. fiécle, à laquelle il donna divers priviléges, qui furent augmentés par Eleonor sa fille & parleroi d'Angleterre, mari de cette princesse: le roi Philippe-Auguste reprit la Rochelle sur les Anglois, auxquels elle fut rendue en 1360. par le traité de Bretigni : douze ans aprés le roi Charles V. la reprit sur ces peuples: elle est célébre par les sièges que les Religionnaires y soutinrent en 1611. & 1628. contre le roi Louis XIII. & par la fameuse digue que le cardinal de Richelieu y fit construire durant le dernier siège & qui en facilità la conquête. Le roi Louis XIV. après l'avoir fait fortifier, y a établi en 1694. un bureau de finances ou généralité composée de 5. élections avec une intendance

tendance qui comprend l'Aunis, la Saintonge & l'Angoumois, & où on compte

environ 160000, ames.

Lorfaue l'évêché de Maillefais fut transféré à la Rochelle, on détacha le pays d'Aunis & l'ifle de Ré du diocéte de Saintes pour l'y unir; le grand remple des Religionaires fervit de cathédrale , jufqu'à la construction de l'église de S. Louis où elle a été établie. Le chapitre consiste en en Poitou qui a la 2e. dignité: & dont l'abbave a été unie à cette églife, & en 20. chanoines. Les PP. de l'Oratoire ont la collégiale de S. Jeans & les Jésuites le collége avec le féminaire. Deux groffes tours ferment & défendent l'entrée du port, qui a 1500. pas de circuit : la plûpart des rues font droites & larges . & les maifons propres, bien bâties & fourenues par des portiques. Il n'y a que deux places publiques: celle qu'on nomme du Château est trèsbelle & très-réguliere.

Le diocéfe de la Rochelle renferme 425, paroiffes parragées en 3, archidiaconés: celles qui composient l'ancien diocése de Maillefais sont du gouvernement de Poirou, & celles qui ont été distraites du diocése de Saintes, au nombre de 110. dépendent du gouvernement du Pays

d'Aunis.

La principale ville de ce gouvernment après la Rochelle; et celle de Reinfert future fir la Chargene, à a. Heuse de l'embouherte de ceuer évisée dans la mer et à 6. de la Rochelle versie finée! : c'et nue nouvelle ville quel et roi. Louis XIV.commença de faire confiturice en 1864, a l'embourde de la recelle port qu'i forme la Clarence : 8t lly établit un chanter pour la confituration de vasifieaux, avec un arcenal de tous les magazines nécellates : and de France fur l'Ocèan. Il y aun intendanc de la marine & un féminaire pour les au-Tont II.

mônies des vaiffeaux, dirigé par let Lazarifles, qui dellevent aufi la paroifle, un couvent de Capucins & un hôpital pout les mateloss & les ouvriers du port. L'ait y eft mauvais pendant l'autonne & la bonne eau y est rare. Au nord - ouest de l'embouchure de la Charente est l'ifle d'Air, d'ôu les vaisseurs pour les

roes de long cours

L'ille de Re, nommée Radus en Latin, est à une lieue de la terre-ferme, & à z. de la Rochelle , dont elle dépend pour le spirituel & pour le temporel. Elle a 4. à 4. lieues de long du fud-eft au nord-ouest & deux de large. Eudes duc d'Aquiraine y fonda un monastère au VIII. siécle en l'honneur de la Vierge; il v fut bit monastique; ce monastère fur ruiné par les Normans au siècle suivant. Au XII. siécle les religieux de Cîteaux y fonderent un autre monastère, qui ayant été a été uni en 1625, aux PP, de l'Oratoire de S. Honoré de Paris. Les seigneurs de la maifon de Mauleon en Poirou s'approenfuite dans celles de Thouars & de la viléges.

Ĉere illo ne produir ni bled ni foin; il n'y a prefique par d'arbes & tour le revenu confirte en vignes & en eau de viu; elle eff fort commode pour le commerce & rès-peuplée. Ello comprend 6. paroifles, 4- forte confidérables & plufeurs villages. Le bourg de S. Merin , qua a une citadelle avec un citat major, en ét le chef lièu. Il y a un fare qu'on

appelle la Tour des Baleines. Marans, sur la Sevre, est un gros bourg,

où on fait beaucoup de fel; & Surgeres un lieu célébre par fes foires de chevaux. été distrait du gouvernement de Sainton- 5. lieues de la Rochelle & a été entiége pour être attribué à celui d'Aunis. Cette ville, qui n'étoit pas connue avant la troil'art & par la nature , étant environnée de marais : elle confifte en cinq à fix rues tirées au cordeau. Il y a un fiège royal, III. GOUVERNEMENT DE BERRI. qui est du ressort de la sénéchaussée de Saintes, dont Bronage dépend pour le fpirituel.

Le Brouageois ou pays de Brouage contient la petite ville de Marennes, qui n'est pas éloignée de la côte : cette ville est célébre par ses huitres vertes. Les Jésuites y ont une maifon ou mission & les Récolets un couvent, Soubife, petite ville qui a titre de principauté, est aussi située dans le Brouageois. Elle s'étend fur une éminence au bord méridional de la Charente, & a 800. habitans: il y a une petite collégiale. La principauté, qui est à la maifon de Rohan contient fept pa-

L'Isle d'Oléron dépend aussi du diocése de Saintes pour le spirituel, & elle est du gouvernement d'Aunis : elle est fituée fur la côte de la Saintonge, au midi de celle de Ré, dont elle est separée par le perzuis d'Antioche. Son nom Latin est Uliarus : elle n'est qu'à deux lieues du continent ; a 12. lienes de circuit & 10. à 12. mille habitans partagés en 6. paroisses : les Récolets y ont un couvent. Ses habirans font de bons marins, & jouissent de plusieurs priviléges : ils font du ressort du fénéchal de Saintonge & du parlement de Bourdeaux. Le terroir de l'ifle est ferrile en bled & en vin ; elle est défendue par un château bien fortifié fitué dans la partie orientale, où il y a toujours garni-

fon : il est accompagne d'une petite ville. Les abbaves du pays d'Aunis sont La Grace-Dien , Norre Dame de Charen & S. possedé successivement par divers sei.

Brouage, petite ville, est capitale d'un Léonard des Chaumes toutes trois de l'orpays qu'on appelle le Brougeois & qui a dre de Cîteaux. La première est située à rement rebârie: il y a peu de religieux dans la seconde; la troisième située à une fiéme race de nos rois, est forcifice par lieue de la Rochelle est réformée; elle avoit été detruite par les Religionaires.

Il v avoit dans les Gaules deux peuples appellés Bituriges fort éloignés de demeure, & distingués par le surnom de Cubi qu'on donnoit aux uns & par celui de Vibifci que pottoient les autres. Les premiers habitoient au midi de la Loire, le pays qu'on appelle aujourd'hui le Berri; & les autres étoient fitués à la gauche de la Garonne vers fon embouchure : c'est du nom des premiers, qui ont été célébres dans l'histoire, que s'est formé le nom de la province de Berri.

Elle est bornée au nord par la Solognes au levant par le Nivernois & le Bourbonnois; par la Marche au midi ; & par le Poitou & la Touraine au couchant : elle a environ \$8, lieues communes de France d'érendue du midi au nord , & 30. du levant au couchant.

Le Berri, après avoir été conquis par Céfar avec les autres pays de la Celtique propre, dont il faifoit partie, fut atrribué par Auguste à l'Aquiraine, dont sa capitale fur la métropolitaine. Les Vifigots conquirent ce pays fur les Romains après le milieu du V. fiécle, & il fe foumit à Clovis & aux rois François avec le reste de l'Aquitaine au commencement du VI. Il fit partie des états d'Eudes duc d'Aquitaine & de ses successeurs : le roi Pepin ayant dépouillé ces princes de leurs domaines, Charlemagne fon fils & for fuccesseur fit gouverner le Berri par un comte depuis l'an 778. & ce comté fue gneurs jusqu'au regne du roi Raoul qui en priva Guillaume II. ou le Jeune duc d'Aquitaine neveu de Guillaume le Pieux au X. siècle, & y établit des vicomtes, dont le dernier vendit la vicomté de Bourges en 1100. au roi Philippe-Auguste, pour avoir de quoi fournir au voyage de la Terre Sainte. Le Berri sut ensuite réuni à la couronne, & érigé en duché en 1360. par le roi Jean, en saveur de Jean son troisième sils: il a servi depuis d'apanage à divers princes ou princesses de France.

La Loire arrose la partie orientale du pays, qu'elle sépare du Gâtinois & du Nivernois; il est arrosé d'ailleurs par pluheurs petites rivieres, dont les principales sont l'Indre & le Cher. L'air y est temperé; & il est fertile en bled, en seigle & en vin; les pâturages y sont fort bons, & on y éleve beaucoup de moutons dont la laine est fort estimée: il y a des mines de fer & on y recueille beaucoup de chanvre & de lin. La justice y est administrée, sous le ressort du parlement de Paris, par un grand bailli, qui est un des 4. plus anciens du royaume; il y a 6. lieutenans généraux, qui rendent la justice en son nom, dans 6. bailliages royaux établis dans les 6. principales villes du pays, lesquels ressortissent dans les cas de l'édit au présidial de Bourges, le seul de la province. On compte ç. élections dans le Berri; lesquelles, avec celles de S. Amand en Bourbonnois & de la Charité sur Loire composent la généralité de Bourges. Quant au gouvernement, la province a un gouverneur & un lieutenant général.

La riviere de Cher traverse le Berri du midi au nord & le divise en deux parties, l'orientale & l'occidentale: l'on donne le nom de Haut Berri à la première & de Bas à l'autre. 9. 1. Le Haut Berri.

Bourges, capitale de la province, qui est dans cette partie, étoit nommée anciennement Avaricum, nom qu'elle avoit pris de la petite riviere d'Avara ou Averra, Tenre ou Eure en François, sur laquello elle est située, à son confluent avec l'Auron dans un pays marécageux, au 47. degre 4. m. de latitude, & au 19. 56. m. de longitude, environ à 50. lieues au midi de Paris. Elle est environnée de murailles de pierre de taille, taillée en pointe de diamans & flanquées de plufieurs rours: elle est grande & a un fauxbourg à chacune de ses portes : mais elle n'est pas peuplée à proportion de sa grandeur; on n'y compte qu'environ 15000. ames, & n'a pas de commerce : elle est parragée en ancienne & en nouvelle. Le roi Louis XI. accorda au maire & aux échevins le privilége de la noblesse; il ya 4. échevins, qui commandent chacun dans un des 4. quarriers de la ville.

L'église de Bourges rapporte la mission de S. Ursin son premier évêque aux tems Apostoliques; il paroît du moins certain qu'elle est une des plus anciennes des Gaules : l'archevêque prend le titre de Patriar. che & de Primat d'Aquitaine, ritre qu'il s'est arrogé dans les siécles posterieurs. La eathédrale de S. Etienne est une des plus belles du royaume. Son chapitre est composé de 4. dignités & de 40. chanoines. Il y a une Ste. Chapelle fort belle, fondée au XIV. siécle par Jean duc de Berri qui y est inhumé: le chapirre est composé d'un trésorier qui a la jurisdiction épiscopale sur deux paroisses de la ville, de 11. changines, 19. chapelains & 13. vicaires : il y a 3. autres collégiales dans Bourges & 16. paroiffes. Quant aux abbayes, on y voit celle de S. Sulpice qui est réguliere de la congrégation de saint Maur. Les Chanoines Réguliers de la con-

Vuuij

grégation de France ont celle de S. Ambroise; les Bénédictines celle de S. Laurent tondée par Charlemagne & les Bérnardines celle de Bussiere : il y a de plus un grand nombre de maisons religieuses de l'un & de l'autre sexe, dont les principales sont le couvent des Augustins, chef Haut Berri, après Bourges, sont Saucerre, d'une province réformée, & celui des Annonciades de Ste. Jeanne, fondé en 1503. le premier de son institut. Les Jésuites ont le collège & les PP. de l'Oratoire occupent l'ancienne abbaye de filles de St.

Hyppolite.

L'université de Bourges, fondée en 1463. par le roi Louis XI. qui avoit pris naifsance dans cette ville, est composée des 4. facultés, dont celle de théologie n'est sondée que depuis l'an 1624, par Henri de Bourbon: elle consiste en 4. professeurs tous Jésuites. Les Sulpiciens ont le séminaire, qui est fort beau. Le palais de Bourges, bâti par Jean duc de Berri sert aujourd hui tant pour le logement du gouverneur qu'au présidial & aux autres jurisdictions pour rendre la justice. La belle maison que le célébre Jacques Cœur sit batir à Bourges sa patrie, sert d'hôtel de ville : la place de Bourbon est la plus grande de la ville, c'est-là ou étoient les Arénes ou l'amphithéâtre.

Il y a à Bourges un bureau de finances ou de trésoriers de France, avec une généralité composée de 3. élections situées en Berri & dans une pattie du Nivernois & du Bourbonnois, qui font deux autres élections : il y a de plus à Bourges bailliage & siège présidial, chambre des tsmouth & de Charles Lenox duc de

monnoyes & election.

Le diocése de Bourges, borné par la Loire vers le nord-est, est un des plus étendus de France: il comprend 900, tant paroifles que succursales partagées en 9. archidiaconés & en 20. archiprêtrés, 34. collégiales, 32. abbayes, 10. comman. deries de Malte, &c. Mais toutes ces pa-

roisses ne sont pas dans l'étendue du gouvernement de Berri; & il y en a une partie qui dépendent de ceux de Touraine. d'Orléanois, de Nivernois & de Bourbonnois.

Les villes les plus considérables du sur la gauche de la Loire à 9. lieues au nord-est de Bourges, nommée en Latin Saxiacum: elle étoit forte & étoit défendue par un château, & elle est célébre par le siège que les Religionaires y soutinrent en 1573. ses fortifications sont aujourd'hui rasées. C'est le chef-lieu d'un comté d'où dépendent 12. châtellenies ou paroisses & 200, siefs, qui a en des comtes particuliers depuis le XII. siècle. Ce comté appartient aujourd'hui à la maison de Condé.

Dun le Roi, troisième ville du Berri, située à 6. lieues au sud-est de Bourges sur les frontières du Bourbonnois. Elle a un des 6. sièges du bailliage de Berri, dont le ressort est fort étendu : on y tient des foires considérables. Mehum sur Teure, située dans une plaine agréable à trois lieues au nord-ouest de Bourges, nommée Macdunum en Latin, a un autre de ces 6. siéges, avec un château où mourut le roi Charles VII. qui l'avoit fait construire, & une collégiale. Enrichement ou Bois-Belle, avec titre de principauté, qui jouit de plusieurs priviléges & qui est un franc-allen à la maison de Bethune-Sulli. Aubigni, érigé en duché - pairie en 1684, en faveur de la duchesse de Por-Richemont fon fils; Châteanneuf, sur la droite du Cher ancienne baronie qui appartient au comte de Pontchartrain : la ville est divisée en Haute & Basse : le châreau, qui est beau, est dans la Haute; la paroisse de S. Pierre est collégiale. Culant, a titre de baronie.

Les abbayes de cette partie du Berri

réforme de Boucachard; Loroy, en Latin Locus - Regius, de l'ordre de Cîteaux; Beauvoir, de filles du même ordre, située sur la riviere d'Yeure, & Plein-Pied, de Chanoines Reguliers, située à 2. lieues de Bourges.

### 9. 2. Le Bas Berri.

Cette partie du Berri, située à la gauche du Cher, en occupe la partie occidentale & la méridionale, & est plus étendue que l'autre. Ses principales villes font

Issoudun, nommée en Latin Exoldunum: c'est la seconde ville du Berri, & on y compre 13. à 14. mille habitans. Elle est située dans un pays plat & découvert, à 7. lieues au sud-onest de Bourges : elle est forte & défendue par un château, dont la riviere de Deols lave les murs. Elle a un des 6. siéges du bailliage de Berri, élection, a. collégiales, l'abbaye de Notre-Dame de Bénédictins non réformés & réguliere fituée dans le château, ç. autres maisons religieuses d'hommes ou de filles, 2. hôpitaux & 4. fauxbourgs.

Châteauroux, jolie ville située sur la gauche de la riviere d'Indre à 6. lieues au sud-ouest d'Issoudun. Raoul seigneur de Deels, aujourd'hui le Bourg-Dieu, bourg situé à un quart de lieue & auprès d'une abbaye fondée en 917. par Eblon ou Ebles, son prédecesseur, la fonda au X. siécle, & c'est de là qu'elle fut appellée Caftrum Radulphi: Raoul donna en même tems le domaine du bourg de Deols à l'abbaye, qui devint riche & puissante & qui fonda en 919. celle de S. Gildas dans le voifinage, pour les moines de S. Gildas de Ruis en Bretagne, qui fuyoient la perfecution des Normans avec les reliques

sont S. Satur, auprès de la Loire & de été tuinées par les Religionaires, Henri Sancerre, de Chanoines Réguliers de la de Bourbon prince de Condé, qui avoit acquis la baronie de Châteauroux érigée en comté en 1573. la fit ériger en duchépairie en 1616. & ayant obtenu du pape en 1623. la suppression de ces 2. abbayes, il en unit le domaine, qui étoit très-confiérable, au duché de Châteauroux, après avoir fondé néantmoins sur les biens de ces abbayes deux petites collégiales, l'une an Bourg-Dien & l'autre de Notre-Dame & de S. Martin à Châteauroux; & les 4. chaires de théologie dans l'université de Bourges, qu'il affecta aux Jésuites. Louis de Bourbon-Condé comte de Clermont & abbé de S. Germain des Prés, ayant eu le duché de Châteauroux dans fon partage, le vendit au roi qui l'a réuni à la couronne. Le pays de Deolois ou de Châteauroux comprenoit autrefois 1700. fiefs.

> La ville de Châteauroux est bien peuplée & marchande, & il y a une manufacture de draps, qui occupe plus de 10. mille ouvriers de la ville ou des environs: outre la collégiale, il y a plusieurs paroisses & maifons religieuses, un château situé à l'extrémité de la ville sur une élevation, & un siège d'élection, dont le terrain est pour la plus grande parrie ingrat & stérile, n'étant rempli que de forêts, d'étangs & de bruyeres.

> Argenton, petite ville à 7. lieues au sud-ouest de Châteauroux, a titre de comté: elle est partagée en ville Haute & ville Basse, par la riviere de Creuse.

S. Agnan, petite ville située à la gauche du Cher à l'extrémité du Berri sur les frontières du Blaisois, à 16. lieues de Bourges vers le couchant, érigée en du. ché pairie en 1663, pour la maison de Beauvilliers: il y a une collégiale & trois maisons religieuses. La Châtre, qui a donné son nom à une ancienne maison & de leur S. Patron. Ces 2. abbayes ayant où il y a une collégiale & un couvent

#### GEOGRAPHIE HISTORIQUE,

de Carmes; Grancay, Villequiers ou Montfaucon, Valenças Ligneres, où il y a une collégiale, & Buzançois anciennes baronies; Charost, petite ville sur l'Arnon, érigée en duché & pairie en 1672, pour la maison de Berhune, les lettres d'érection n'ont été enregistrées qu'en 1690. Le Blanc sur les frontieres du Poitou, perite ville partagée en a. par la Creuse : il y a un siège d'élection, dont le terroir est stérile & marécageux, & où il y a beaucoup de forêts & d'étangs : Oblineum est le nom

Latin de cette petite ville.

Les abbayes du Bas Berri sont les suivantes. 1°. Entre le Cher & l'Indre, Celles, avec une petite ville sur le Cher vers les frantieres du Blaisois : l'abbaye, qui est ancienne, ayant été dérruite par les Normans passa aux Chanoines Réguliers auxquels les Feuillans ont succedé en 1613. l'abbé est régulier & triennal; S. Martin de Massey, près du Cher, de Bénédictins non réformés; la Vernuce & Miserai, de Chanoines Réguliers de la réforme de Boucachard; Olivet, sur le Cher, Barzelle, Landais, la Prée & Notre-Dame de *Pierres* de l'ordre de Cîreaux: cette derniere est réformée & réguliere ; la Boissiere près de Culant de filles du même ordre; Chezal-Benoît dans les bois, abbaye réguliere de la congrégation de S. Maur, auparavant chef d'une congrégation réformée; & Pui-Ferrand, de Bénédictins non-réformés où il n'y a plus de conventualité, ayant été détruite en 1569. par les Religionaires.

2°. Entre l'Indre & la Creuse, Fontgamband, à la droite de cette derniere riviere près le Blanc ; S. Génou de l'Estrée à la gauche de l'Indre & Maubec de Bénédictins non-réformés; les religieux de la premiere au nombre de 10. vivent en figni. commun : les deux menses de la derniere ont été unies en 1674. I l'évêché de Que- en Berri mort en 1169, ne laissa qu'une bec : Varennes & Aubspierre, de l'ordre fille nommée Mahaud, qui épousa Gut

de Cîreaux, cette derniere est située sur les frontieres du diocése de Limoges, de même que celle d'Aubignac du même ordre à la gauche de la Creuse.

### GOUVERNEMENT

#### DU BOURBONNOIS.

Ce gouvernement s'étend pour le spirituel dans les diocéses d'Autun, de Boutges & de Clermont; & comme il dépend pour la plus grande partie des 2. derniers, nous le comprenons dans l'Aquitaine, prise en général. Il est borné au nord par le Berri & le Nivernois; au levant par la Bourgogne; au midi par l'Auvergne & au couchant par le Berri: il a environ 25. lieues communes de France d'étendue du midi au nord & autant du levant au couchant.

Le Bourbonnois a pris son nom du château de Bourbon l'Archambaud au diocése de Bourges, dont les seigneurs s'aggrandirent aux environs & possederent enfin tout ce qui est compris aujourd'hui dans le Bourbonnois. Le château de Bourbon, qui étoit des dépendances du duché d'Aquitaine, au VIII. siècle & un poste important, fut mis sous la mouvance immédiate de la couronne vers l'an. 932. & il eut une suite de seigneurs, dont 7. porterent le nom d'Archambaud; ce qui fit qu'on donna le nom de Bourben-l'Archambaud, au chef-lieu, pour le distinguer de Bourbon - Lanci en Boutgogne, où il y a aussi des eaux chaudes & minerales; le mot Bourb en Gaulois. signifiant ce que les Latins entendoient par Aque ou Therme; ce qui se prouve encore par le mot de Bourbonne en Baf-

Archambaud VII. seigneur de Bourbon

seigneur de Dampierre & qui mourut en par les Boii ou Boiens, compris parmi les 1218. La feigneurie de Bourbon-l'Archain- Æduens ou Autunois. Sa capitale & de baud passa de la maison de Dampierre tout le pays est Moulins, située sur la dans celle de Bourgogne. Beatrix de Bourgogne dame de Bourbon & de Charolois porta ces domaines dans la maifon de Ro-bert son mari, comte de Clermont, ce. fils du roi S. Louis : la terrel de Bourbonl'Archambaud fut érigée en duché pairie en 1327, en faveur de Louis fils de Robert. La posterité de Louis jouit du duché de Bourbonnois jusqu'à l'an 1521. que Jeanne fille & héritiere de Pierre II. duc de Bourbonnois épousa Charles de Bourbon comte de Montpensier connétable de France qui fut proferit en 1523. Le duché de Bourbonnois fut confifqué & réuni à la couronne, quelques années après. Le roi Louis XIV. le donna par engagement en 1661. à Louis II. prince de Condé, pour le dédommager du duché d'Albrer, & l'érigea de nouveau en fa faveur en duché pairie : il entra ainfi dans la maifon de Condé qui le possede aujour-

d'hui. Le pays est affez uni & fertile; mais fabloneux, ce qui fait qu'il produit peu de froment; mais on y recueille beaucoup de seigle & de vin : il fournit beaucoup de bois, de bêrail & d'huile de noix; & al y a des mines de fer & des eaux minesales. L'air y est assez temperé, quoiqu'il se ressente fouvent de la froideur des montagnes d'Auvergne & du Forêts. Ses 4. principales rivieres font la Loire, l'Allier & le Cher. Il est arrosé par plufieurs autres plus petites. Le gouvernement n'a qu'un lieutenant général fons le gouverneur, & il n'y a aucune place forte. Comme il appartient à 3. différens diocéses, nous le partagerons en trois arrieles.

s. La partie du Bourbonnois qui est du diocéfe d'Aurun est siruée entre l'Allier & la Loire, & a été anciennement habitée

rive droite de l'Ailier, au confluent de la petite riviere de Daune à 20, lieues au fud-est de Bourges, & à 10, au nord-ouest de Lyon dans une plaine agréable & fertile : elle doit fa fondation aux princes de la maison de Bourbon descendans de Robert fils de S. Louis, qui lui donnerent fon nom à cause de divers Moulins situés aux environs. Elle est très-jolie, très-riante & partagée en 4, quartiers : on v compte 12000. habitans, & est renommée pour fa coûtellerie; il y a un vieux château : la principale églife est la collégiale de Notre - Dame. La Chartreuse, qui est hors la ville, est très-belle : l'église des religieufes de la Visitation est remarquable par le rombeau de Henri duc de Monmorenci décapité en 1612. Les Jésuites y ont un collège, & on y compte sc. maifons religieuses. Il y a un cours plante d'arbres le long de la riviere d'Allier, qui fait une promenade très-agréable. Outre le présidial, il y a à Moulins, bailliage, fénéchauffée, & chambre du domaine qui resfortissent au parlement de Paris. La généralité fut établie en 1587, elle contient 7. élections, dont il n'y en a que trois dans le Bourbonnois, qui font celles de Moulins , Gannat & Montluçon : les autres 4. s'étendent dans le Nivernois, la Marche & l'Auvergne. ; on y compte environ 12 (000. habitans. L'élection de Moulins s'étend sur 9. villes & 200. paroisses.

Les autres lieux plus confidérables de cette partie du Bourbonnois font Ileure près de Moulins, autrefois abbaye fous le nom de S. Pierre & aujourd'hui prieuré confidérable de Bénédictines de la conerécation de S. Maur.

Septfonds, abbaye réguliere de l'ordre de Cîrcaux, située à un quart de lieue de la Loire, & célebre par sa réforme : la

GEOGRAPHIE communauté est de près de 100, religieux

fans les domestiques.

2. La partie du Bourbonnois qui dé- connétable de Bourbon. pend du diocése de Bourges pour le spirituel, est la plus considérable, elle est fituée à la gauche de l'Allier & contient Montluçon, petite ville située sur le Cher à 13, lieues au fud ouest de Moulins . dans une campagne environnée de pârurages & de côreaux chargés de vignes. C'est la seconde ville du Bourbonnois : elle a 3000. habitans ; & s'étend fur le penchant d'un côteau qui va jusques au Cher, lequel baione fes 4, fauxbouros, & coule fous un pont de pierre de cinq arches. Il y a une collégiale, trois paroilles, quatre maifons religieufes & un hôpital.

Bourbon-l' Archamband , petite ville fituée à 6. lieues au couchant de Moulins, dans une valée & fur la croupe de deux montagnes fur lefquelles elle s'étend en forme d'amphithéâtre. Cette ville est célebre par ses eaux thermales qui sont fort fréquentées : elle est ornée d'un château fortifié à l'antique & flanqué de 24. groffes tours. Il y a une belle chapelle dans le château, qui a donné fon nom à la maison royale & regnante en France.

S. Amand fur le Cher est au voisinage de Montrond autrefois place très-forte démantelée en 1652, pour avoir fervi de place d'armes au prince de Condé.

Les autres lieux plus confidérables de la partie occidentale du Bourbonnois fituée dans le diocése de Bourges à la gauche de l'Allier sont Nerlac, Niger-lacus en Larin, ab. de l'ordre de Cîteaux à la droite du Cher; Charenton, abbaye de Bénédictines réformées fur la Marmande, appellée aussi Bellevaux; S. Menoux, autre abbave de Bénédictines, à 2. lieues de Bourbonl'Archambaud, aggrégée à l'ordre de Cluni; Chantelle, petite ville avec un ancien château très-fort fur les frontieres du dio-

cése de Clermont ou de l'Auvergne : ce château est rasé depuis la defection du

4. La partie du Bourbonois qui dépend du diocése de Clermont se divise en 2. parries : fcavoir à la droire & à la gauche de l'Allier. Dans cette derniere parrie cit Gannat, petite ville fituée à 12. liques au midi de Moulins : il n'y a que cino à fix cens feux, avec un fière d'élection, une collégiale, &c ; communautés religieuses ; Souvigni à 3, lieues de Moulins vers le couchant, où il y a un prieuré conventuel très-confidérable de Clunistes réformés avec une petite ville , qui a fervi de demeure aux feigneurs de Bourbon - l'Archambaud & qui étoit la capitale de leur domaine, avant la construction de ce dernier château. Elle a mille habitans & une châtellenie qui est du ressort de la sénéchaussée de Moulins.

Dans la partie du Bourbonnois fituée à la droite de l'Allier dans le diocése de Clermont, entre cette riviere & la Loire . font Vichi, petite ville fur la droite de l'Allier, célebre par ses eaux chaudes & minerales. Les Celestins y ont un beau monastère : les environs de cette ville sont fertiles & agréables, L'abbave de Bénédictines de Cuffet est située au voisinage; elle fur fondée au commencement du IX. siécle . & elle a donné l'origine à une perite ville, ou il y a une collégiale foumife à l'abbaye, & un couvent de Capucins. Varennes, petite ville à la droite de l'Allier où les Croisiers ont un monastère. La Palice sur la Bresvre ancienne baronie à la maifon de Chabannes.

Lurci le Sauvage, & 12. autres terres firuées en Bourbonnois furent érigées en duché & pairie en 1721, sous le nom de Levis, en faveur de Charles-Eugene, marquis de Levis, mort en 1734, fans posterité masculine,

# V. GOUVERNEMENT

### D'AUVERGNE.

L'Auvergne, qui a pris son nom des anciens peuples qui l'habitoient, qu'on nommoit Arverni & qui étoient des plus puissans des Gaules, avant que César en sit la conquête, est borné au nord par le Bourbonnois; au levant par le Beaujolois & le Forêts; au midi par le Velai, le Gevaudan & le Rouergue; & au couchant par le Querci, le Limousin & la Marche: son étendue du midi au nord est d'environ 40. lieues communes de France, & de 25. du levant au couchant.

C'est une des provinces de France qui s'est conservée plus longrems sous la puissance des empereurs Romains : le pays faisoit partie de la Celtique avant l'empereur Auguste qui l'attribua à l'Aquitaine; & il fit partie de la première Aquitaine, après la division de cette province. Il tomba enfin sous le pouvoir des Visigors après le milieu du V. siécle; & Thierri fils aîné de Clovis le conquit sur ces peuples au commencement du VI. il fit ensuite partie du royaume d'Austrasie jusques vers la fin du VII. siècle, qu'Eudes duc d'Aquitaine le foumit à sa domination: mais Pepin le Bref en dépouilla Vaifre petit fils d'Eudes, ainsi que du reste de l'Aquitaine. Charlemagne y établit un comté bénéficiaire en 778. en la personne d'Icterius, qui eut divers succelleurs jusqu'au commencement du X. siècle, que ce comté parvint à Guillaume le Pieux duc d'Aquitaine fondateur de l'abbaye de Cluni. Ses deux neveux, Guillaume le Jeune & Acfred lui succederent l'un après l'autre dans ces deux dignités; & étant morts sans enfans, le roi Raoul disposa vers l'an 931, du comté d'Auvergne en faveur de Raymond Pons com-Tome II.

te de Toulouse. Ce dernier étant mort vers l'an 950. laissa son fils Guillaume Taillefer en bas âge : le roi Louis d'Outremer disposa alors du comté d'Auvergne en saveur de Guillaume Tête d'Etoupes comte de Poiriers, auquel les peuples du pays resuscerent de se soumettre. Guillaume Tailleser, ne pouvant se maintenir de son côté dans la possession de ce comté, le ceda en sief vers l'an 983. à Gui vicomre de Clermont, qui devint ainsi comte d'Auvergne.

La posterité de Gui I. posseda le comté d'Auvergne en entier jusques au milieu du XII. siécle, que Guillaume VIII, l'ufurpa fur Guillaume VII. fon neuveu, fils de Robert son frere aîné. Ils s'accommoderent dans la suite, & Guillaume VIII. ceda enfin à son neuveu cette partie de l'Auvergne située aux environs d'Issoire, qui fut nommée Dauphiné d'Auvergne, parce que le fils de Guillaume VII. porta le nom de Daufin, de son ayeul paternel : les successeurs de Daufin prirent ce surnom. Le Daufiné d'Auvergne passa dans la maison de Bourbon - Montpensier au XV. siècle & ensuite dans celle de Savoye, jusqu'à Louise de Savoye, nere du roi François I. qui le réunit à la couronne en 1531. il rentra en 1543. dans la maison de Montpensier, d'où il a passé dans celle d'Orleans.

Guillaume VIII. comte d'Auvergne, après avoir cedé à Guillaume VII. une portion de l'Auvergne fous le nom de Daufiné, jouit de tout le reste du pays & le transmit à Robert IV. son fils & à Guillaume IX. son petit fils, d'où il passa à Guillaume IX. fon petit fils, d'où il passa à Gui II. frere de ce dernier. Le roi Philippe-Auguste confisqua en 1210. le comté d'Auvergne sur Gui II. pour crime de sélonie: mais le roi S. Louis rendit en 1219. une partie de ce comté à Guillaume X. fils de Gui II. il se reserva l'autre, qui étoit la plus considérable, & qu'il don-

Xxx

na à Alfonse son frere avec le comté de Poitou. Après la mort d'Alfonse le comté d'Auvergne sur réuni à la couronne en 1271. & le roi Jean en ayant disposé en 1360, en saveur de Jean duc de Berri son fils, l'érigea en duché pairie. Marie-sille de Jean duc de Berri ayant épousé en 1400. Jean I. duc de Bourbon, le duché d'Auvergne passa avec le comté de Montpensier dans la maison de ce dernier, & y resta jusqu'en 1523, qu'il sut consisqué sur le connétable Charles de Bourbon & il sut réuni à la couronne en

1531.

Guillaume X. transmit à ses descendans la portion de l'Auvergne que le roi S. Louis lui avoit cedée, & qui fut nommée simplement Comté d'Auvergne, depuis l'érection de l'autre partie en duché en 1360. Robert V. fils de Guillaume X. fur aussi comte de Boulogne du chef d'Alix de Brabant sa mere. Il transmit les comtés d'Auvergne & de Boulogne à ses descendans, jusqu'à Marie petite sille de Robert VII. qui porta les deux comtés dans la maison de Bertrand V. sire de la Tour son mari. Elle mourut en 1447. laissant Bertrand VI. de la Tour son fils héritier des comtés d'Auvergne & de Boulogne. Jean petit-fils de Bertrand VI. n'eut que deux filles : Anne l'ainée mourut sans enfans; & Magdel. la cadette transmit ces deux comtés à Catherine de Medicis La fille, épouse du roi Henri II. Marguerite de Valois reine de France, fille de Catherine & premiére femme du roi Henri IV. ayant succedé au comté d'Auvergne, à celui de Lauraguais, qui avoit été échangé pour celui de Boulogne, & à la baronie de la Tour, en fit donation en 1606. au dauphin Louis, qui regna ensuite sous le nom de Louis XIII. & qui les unit à la couronne. Le roi Louis XIV. ceda en 1651. le comté d'Auvergne au duc de Bouillon, qui le possede encore pour l'échange de Sedan.

L'Auvergne est fertile en bled, en vinen fruits & en chanvre; & il n'y a aucune province en France où il y ait autant d'eaux ou de fontaines minerales. Les principales sont celles du Mont d'Or, qui est une des trois plus hautes montagnes du pays. Les deux autres sont le Più de Dome & le Cantal. On trouve beaucoup de simples sur cette derniere; & en général toutes les montagnes d'Auvergne ont d'excellens pâturages, où on nourrit une grande quantité de bestiaux, qui tournissent beaucoup de mulets, & d'où on tire beaucoup de fromages, qu'on transporte dans toute la France. Les principales rivieres du pays font l'Allier, la Sioule & la Dore : ces deux dernieres y ont leur fource, de même que la Dordogne qui a la sienne dans la partie occidentale de l'Auvergne.

Le climat de cette province est fort different. Celui des montagnes, qui sont la plûpart couvertes de neige les deux tiers de l'année, est froid; mais celui de la Limagne ou de la basse Auvergne, est beaucoup plus temperé & plus agréable.

Les Auvergnats sont sorts, robustes, laborieux & adroits: ils s'appliquent beaucoup à diverses sortes de manufactures, surtout de papier. Il sort tous les ans de la haute Auvergne un grand nombre de gens de travail, qui se répandent dans la Catalogne & les autres provinces d'Espagne pour y faire la récolte, & savoriser la paresse naturelle des Espagnols: ils en reviennent avec beaucoup d'argent. Il sort aussi du même pays beaucoup de scieurs de long & de chauderonniers qui courent tout le royaume.

Toute l'Auvergne est du ressort du parlement de Paris. La basse, est gouvernée par une coutume particuliere: mais la haute suit le droit écrit. Il y a deux sénéchaussées, cinq principaux bailliages &c plusieurs autres moindres, qui dans les cas de l'édit, ressortissent aux trois présidiaux établis dans cette province; sçavoir à Clermont, Riom & Aurillac. Cette province est exempte de la gabelle & du droit d'Aides. Elle compose une généralité de 6. élections, où on compte près de cinq cens soixante mille habitans.

Le gouverneur d'Auvergne a fous lui deux lieutenans généraux ; l'un pour la haute & l'autre pour la basse Auvergne : il n'y a aucune place forte dans le pays depuis que le cardinal de Richelieu sit abattre en 1634, tous les châteaux qui pouvoient faire quelque désense.

On vient de voir qu'on partage l'Au-

vergne en Haute & Basse.

# 9. 1. La Haute Auvergne.

On donne le nom de Haute, à cette portion de l'Auvergne, qui est la moindre, à cause de sa situation dans les montagnes: elle occupe la partie méridionale du pays & confine vers son midi avec le Rouergue & le Gevaudan, & au couchant avec le Querci. Le diocése de S. Flour en occupe la principale partie: le reste est du diocése de Clermont.

1. S. FLOUR, ville capitale de la Haute Auvergne, est située au 45. degré moins quelques minutes de latitude, à 18. lieues au midi de Clermont, au pied du Mont Cantal fur un ruisseau nommé Lander dans un lieu nommé anciennement Indiciac. Ce lieu devint célébre, à cause d'une chapelle où étoit le tombeau de S. Flour, qu'on prétend avoir prêché l'évangile en Auvergne au IV. ou V. siécle, & il en prit le nom : la chapelle ou église de saint Flour, où il y avoit beaucoup de dévotion, fut donnée à la fin du X. siècle au monastère de Soucillanges de l'ordre de Cluni par les feigneurs qui dominoient dans le pays; & on y établit dès-lors un prieuré conventuel de cet ordre. S. Odi-

lon, alors abbé de Cluni, sit ceindre de murailles le bourg de S. Flour, & y sit construire une belle église que le pape Urbain II. dédia en 1096. Le monastère de S. Flour étant devenu dans la suite trèsconsidérable, le pape Jean XXII. l'érigea en cathédrale en 1317. & le chapitre demeura régulier, de l'ordre de S. Benoît, jusqu'en 1476. qu'il sut sécularisé. Il sut composé de 3. dignités & de 17. canonicats; l'évêque est seigneur de la ville. Il y a une église collégiale composée d'un prévôt & de 18. chanoines, un baillinge royal, une élection & un collége de Jésuites.

Le diocése de Saint Flour, distrait de celui de Clermont, contient 295, paroisses partagées en 5, archiprêtrés: il occupela partie méridionale de la Haute & de la Basse Auvergne; on y compte 12, collégiales & plusieurs abbayes & prieurés conventuels.

La partie de la Haute Auvergne qui est du diocése de S. Flour a les villes suivan-

tes.

Aurillac : c'est la ville la plus considérable de la Haute Auvergne; mais elle n'est pas épiscopale quoi qu'en dise Hubner. Elle est située à 12. lieues au couchant de Saint Flour dans un valon agréable arrosé par la petite riviere ou ruisseau de Jorzane: l'abbaye que S. Géraud y fonda à la fin du IX. siècle, lui a donné l'origine : cette abbaye que la Martiniere, après Piganiol, partage en deux, fut dédiée d'abord sous le nom de S. Pierre & de S. Clement; & elle prit dans la suite le nom de S. Géraud comte du pays d'Aurillac son fondateur. S. Odon abbé de Cluni en eut l'administration : il en fut le troisième abbé & l'aggregea à son ordre au X. siècle. Elle devint très considérable, & fut sécularisée & changée en collégiale en 1561. L'abbé Séculier, chef du chapitre, a conservé toutes ses prérogatives. Il est seigneur de la ville, & il y exerce l'autorité spi-

Xxxii

rituelle:outre l'abbéle chapitre est composé d'un doyen & de dix chanoines. L'église de S. Géraud étoit fort vaste; mais les Protestans en ont détruit une partie.

La ville d'Aurillac est très-peuplée,& on y fait un grand commerce de dentelles: elle a le siège de la sénéchaussée de la Haute Auvergne avec un préficial établi par Henri II. & une élection. Il n'y a qu'une paroi le. Les Jésuites y ont un collège; & il y a 4. maisons religieuses dans le fauxbourg qu'on appelle des Freres, sçavoir, de Carmes, qui ont un très-beau refectoire, de Cordeliers & les deux autres de filles, dont l'une est l'abbaye d'Urbanistes de Boisset qui y a éré transférée. Le château, qui appartient au roi & qui commande la ville, est dans le fauxbourg Saint Estienne. L'abbaye de S. Jean de Buix de Béné lictines réformées est située sur une élevation auprès d'Aurillac.

Carlat ancien château très-fort, aujourd'hui rasé, avec titre de vicomté, a donné fon nom au petit pays de Carladés, situé sur les frontieres du Rouergue, qui a eu une suite de vicomtes depuis le X. siècle, se que le roi Henri IV. du domaine duquel il faisoit partie à cause du comté de Rodez, réunit à la couronne. Le roi Louis XIII. l'avant érigé en comté le donna en 1642, au prince de Monaco. Vie bourg sur la Cere aujourd'hui ches-lieu du Carladez, est célébre par ses eaux minerales. Carlat n'est plus qu'une petite ville de 150, seux située à 3, lieues au sud-est d'Aurillac.

Murat, autre petite ville, avec titre d'ancienne vicomté, est située sur le ruisseau d'Alagnon au pied d'un rocher, à 5. lieues au nord ouest de S. Flour. Il y a une petite collégiale, prévôté royale, maîtrise des eaux & sorêts, &c. La plûpart de ses habitans sont chauderonniers.

Les autres lieux plus confidérables de la partie de la haute Auvergne qui est du diocése de S. Flour sont Caudes-Aiguer, bourg ou petite ville sur les frontieres du Rouergue, forte par sa situation, il y a une collégiale; Aubijoux & Mardogne anciennes baronies; Maurs petite ville dont la Martinière en a fait deux: il y a une des 4. prévôtés de la Haute Auvergne, avec une abbaye de Bénédictins non réformés; Montsalvi prévôté conventuelle de Chanoines Réguliers, &c.

2. La partie de la Haute Auvergne qui dépend du diocése de Clermont, a Mauriac pour principale ville : elle est située à 7. l. au nord d'Aurillac auprès des sources de la Dordogne & des frontieres du Limousin : elle est fort marchande. Il y a un siege d'élection d'où dépendent 56. paroisses, un prieuré conventuel de sa congrégation de S. Maur & un collège de Jésuites. Les autres lieux de cette portion de l'Auvergne sont Achon ancienne baronie, Brajac abbaye de Bénédictines sondée au VII. siècle, située à demi lieue de Mauriac, sur un rocher escarpé; & Fénieres abbaye de l'ordre de Cîteaux.

# S. 2. La Basse Auvergne.

Cette partie de l'Auvergne est trois sois plus étendue que la Haute : elle se divise en trois parties principales, qui sont la Basse Auvergne orientale, la Limagne, & la Basse Auvergne occidentale.

1. La Basse Auvergne orientale est située entre la riviere de Dore & le pays de Forés qui la bornent au sevant: la principale ville de ce quarrier est Thiers ou Thiern, située sur la pente d'un côteau, sur le ruisseau de Durol qui se jette bientôt après dans la Dore, à 8. lieues au sevant de Clermont. C'est une des plus considérables de l'Auvergne, tant par son commerce que par le nombre de ses habitans; elle est ches d'une ancienne vicomté. Saine

Etienne fondateur de l'ordre de Grandmont étoit de la race de ses vicomtes. Outre l'abbaye de S. Simphorien de Bénéditins non réformés de l'ordre de Cluni, il
y a une collégiale, un consulat de marchands, un séminaire, &c. Ambert petite
ville, ches-lieu d'un petit pays appellé le
Livradois, située à la droite de la Dore qui
la borne au levant est fort commerçante:
Auliergues, ou Oliergues, ancienne baronie. Mégement & Montpeyroux sont deux
abbayes de l'ordre de Citeaux.

2. La Limagne. Cette portion de l'Auvergne est un des meilleurs pays de France. Elle s'étend des deux côtés de l'Allier dans l'espace de 15. lieues, entre la riviere de Dore, qui la borne au levant, & les montagnes qui sont au couchant de la ville de Clermont: elle est extrêmement sertile en grains, abondante en toutes les choses nécessaires à la vie, & sort peuplée; & elle ne manque que de bois. Elle étoit connue sous son nom du tems de S. Grégoire de Tours qui en étoit natis. Nous la partageons en Haute & Basse Limagne.

1°. La Haute est située vers le midi & l'Allier la coupe en deux comme la Basse. La partie qui est à la gauche de cette riviere dépend du diocése de S. Flour. Brionde fituée à 7. lieues au nord-est de S. Flour, sur la gauche de l'Allier, en Latin Brivas ou Brivate, mot qui en Gaulois ou Celtique signifie un Pont, en est la principale ville: elle est célébre par le tombeau de S. Julien, qui y souffrit le martyre au commencement du IV. siècle; ce n'étoit alors qu'un village : l'affluence du peuple, que le tombeau de ce Saint y attiroit, donna occasion de bâtir l'église & la ville; & il y avoit déja une communauré de clercs ou de moines pour desservir cette église au VII. siécle, lorsqu'elle fur ruinée par les Sarafins, dans une de leurs irruptions dans les Gaules: l'empereur Louis le Débonnaire la rebâtit au IX. & y établit

un monastère. Brioude étoit alors le cheflieu d'un comté qui comprenoit une partie de l'Auvergne. Ce monastère, qui fur gouverné par des abbés jusques au milieu du XIV. siècle, étoit changé en une nombreuse collégiale au milieu du XI. Il confiste aujourd'hui en deux dignités & 48. chanoines, qui font la même preuve de noblesse que ceux de S. Jean de Lyon & qui se disent comtes de Brioude : il y a de plus un bas chœur qui est nombreux. Parmi les 48. chanoines de Brionde on compte les évêques Du Pui & de Mende, & les abbés de la Chaise-Dieu, de S. Julien de Tours & de Pibrac qui jouissent chacun d'une prébende. Le chapitre avoit autrefois la jurisdiction spirituelle dans la ville : mais il l'a cedée en 1677, par une tranfaction, à l'évêque de S. Flour, & ne s'est reservé que l'immédiation dans l'église de S. Julien.

Il y a sept paroisses à Brionde & six communautés religieuses, trois d'hommes & trois de filles; entre ces dernieres, est celle de Sre. Florine de l'ordre de Fonte-vraud, deux hôpitaux, &c.

Il y avoit autrefois plusieurs collégiales qui dépendoient de celle de Brioude : celle de S. Germain Lambron sur l'Allier, à l'extrêmité du diocése de S. Flour, en dépend encore. A un quart de lieue au desfus de Brioude sur l'Allier est ce qu'on appelle Vieille Brioude; il y a un pont sur cette rivière, d'une seule arche, d'une structure merveilleuse. La Van - Dien, monastère de Bénédictines, est situé auprès de Brioude.

Les autres lieux plus confidérables de la haute Limagne qui dépendent du diocése de S. Flour, sont Mercaur petite ville située au pied des Montagnes vers le Gevaudan. C'est une ancienne batonie, qui après avoir passé dans la maison de Bourbon & ensuite dans celle de Lorraine, fut érigée en duché-pairie en saveur de

cette derniere en 1569, ce duché passa ensuite dans la maison de Vendôme, & la patrie en fut éteinte en 1712, il appartient aujourd'hui au prince de Conti. Ardes, perite ville de 400, feux, en est le chef lieu. Comme le domaine de ce duché s'étend principalement dans le Gevaudan, où il y a 81. bourgs ou villages qui en dépendent, Mercœur est une des baronies du Gevaudan, dont les seigneurs entrent par tour aux états de Languedoc.

Langeac petite ville fur l'Allier, à fix lieues au dessus de Brioude, où il y a une prévôté royale ; Pebrac abbaye de Chanoines Réguliers de la congrégation de France; la Voulte aussi sur l'Allier, qui a un prieuré conventuel de l'ordre de Cluni; Chanteuge, en Latin Cantogilum, ancienne abbaye, qui n'est plus qu'un prieuré conventuel dépendant de la Chaize - Dieus Les Chases sur la gauche de l'Allier, où il y a une abbaye de Bénédictines nobles, située dans une vallée prosonde & étroite sur les trontieres du Gevaudan; S. Pierre de Bieste autre abbaye de Bénédictines située dans le duché de Mercœur, aggregée comme la précédente à l'ordre de Cluni. Il y a à Blesse 30, religieuses, qui ainsi que l'abbesse vivent séparement, & en chanoineiles.

L'autre partie de la haute Limagne, à la droite de l'Allier, dépend du diocése de Clermont. Elle contient Arlene petite ville d'environ 400. feux; Alegre château & petite ville avec titre de marquifat sur les frontieres du Gevaudan; La Chaize-Dieu, riche & célébre abbaye de Bénédictins de la congrégation de S. Maur, située à 5. lieues au levant de Brioude, & à 7. au nord-ouest du Pui en Velai, fondée au milieu du XI. siècle par S. Robert qui y rassembla jusqu'à 300. religieux. le pape Clement VI. qui en avoit été reli-

né l'origine à une petite ville a été chef d'ordre; en ayant eu plusieurs autres sous

sa dépendance.

2°. La Basse Limagne, ou la Limagne proprement dite, s'étend des deux côtés de l'Allier vers le nord, & dépend entièrement du diocése de Clermont. On voit à la droite de cette riviere Billon, petite ville située à 6. lieues au sud-est de Clermont; il y a une collégiale & un collège de Jésuites; Montboissier ancienne batonie, qui a donné son nom à une ancienne maison de France; Nonnete ancien château sur l'Allier, où il y a une prévôté royale; Vic le Comte aussi sur l'Allier, petite ville, capitale du domaine des derniers comtes d'Auvergne, qui y avoient un palais & une Sainte Chapelle :il y a des eaux minérales à demi lieue de cette villes Soucillanges ancienne abbaye changée en prieuré conventuel de l'ordre de Cluni au XI. siècle; Uson petite ville située sur une montagne, dans la dépendance de l'ancien comté du Brioude : elle a titre de marquisat & le siège d'une châtellenie royale; Auzon ancienne baronie. Les abbaves de Manlieu & de Bouchet sont dans cette partie de l'Auvergne : la premiere, qui fut fondée au VII. fiécle est de Bénédictins non réformés : l'autre est de l'ordre de Cîteaux.

La partie de la Basse Limagne située à la gauche de l'Allier a CLERMONT, capitale de l'Auvergne. Elle est située vers le centre de la province sur une colline, au 45. degré 42. m. de latitude, & au 29. 49. m. de longitude, dans une campagne fertile, environnée de côteaux chargés de vignes, & de prairies : elle est une des plus anciennes des Gaules, & s'appelloit Augustonemetum avant qu'elle prit le nom d'Arverna des peuples du pays. Elle prit cedui de Clermont vers la fin du X. siècle, gieux & qui y a son tombeau, en a fait d'un château situé dans le voisinage, où les construire l'église : cette abbaye, qui a don- habitans allerent s'établir après avoir abanOn avoit projetté de joindre ces deux villes; mais le projet n'a pas réussi: elles ne forment néantmoins qu'un même corps de communauté, sous le nom de Clermont-Montserrand. C'étoit autresois un château

Montferrand. C'étoit autrefois un château qui appartenoit aux comtes Dauphins d'Auvergne & que le roi Philippe le Bel acquit en 1292. Il y a un bailliage royal, une collégiale, une maison des religieux de S. Antoine en Viennois, une commande-

rie de Malte, & un couvent de Cordeliers établis du vivant de S. François.

donné l'ancienne ville, pour se mettre à couvert des courses des ennemis : elle est riche & bien peuplée, ornée de grandes places, de beaux édifices & de belles fontaines; mais les rues en sont étroites & les maisons sombres. La cathédrale de la Vierge est d'un très - beau Gothique travaille avec délicatesse : son chapitre est composé de 3. dignités, un personat, 10. chanoines capitulans, 12. semi - prébendes, &c. La seconde église de Clermont est celle de S. Allire, qui est une abbaye reguliere de la congrégation de S. Maur. Les Prémontres réformés ont l'abbaye de S. André dans les fauxbourgs. Il y a de plus 3 perites collégiales, qui avec la cathédrale sont les seules paroilles de la ville: on y voit plusieurs maisons religieuses; entr'autres un collège de Jéluites qui est fort beau : parmi celles de filles est l'abbaye de l'Esclache de l'ordre de Cheaux qui y a eté transférée vers l'an 1670.

Outre la sénéchausse & le siège présidial, il y a à Clermont une cour des aides érigée en 1557, pour l'Auvergne & le Limousin, & établie d'abord à Montserrand. Elle sur transsérée à Clermont en

36 3 3.

Le diocése de Clermont est un des plus grands du royaume : il s'étend au-delà du gouvernement d'Auvergne, surtout dans le Bourbonnois & contient 758, paroisses partagées en 15, archipiètres, 28.

abbayes & autant de collégiales.

Le Pui de Dôme est une célébre montagne située aux environs de Clermont : elle a d'excellens pâturages & on y trouve des simples fort rares. On voit au sommet les ruines de divers édifices. On voit aussi aux environs de Clermont l'ancienne abbaye de Chautoin occupée aujourd'hui par les Carmes déchausses, & celle des Bénédictines réformées de Beaument.

La ville de Montserrand n'est qu'à un quart de lieue au nord est de Clermont.

Riom est la seconde ville de l'Auvergne. Elle est située sur une colline à z. lieues de Clermont vers le nord. Elle étoit connue anciennement sous le nom de Riomagus. Il y a trois collégiales, dont celle de S. Amable patron de la ville, qui a été une abbaye de Chanoines Réguliers. sécularisés en 1548, est la principale. Une de ces collégiales est celle de la Ste. Chapelle du palais de Riom, habité autrefois par les ducs d'Auvergne, du domaine desquels cette ville étoit la capitale. La sénéchaussée & le présidial de Riom ont un ressort très-étendu. Il y a de plus une généralité avec une intendance, un bureau de trésoriers de France, établis en 1551. une élection qui contient 143. paroisses, une chambre de monnoyes, une jurisdiction consulaire, un collège gouverné par les PP. de l'Oratoire, &c. Riom a produit plusieurs personnes illustres.

Issoire, petite ville située au confluent de la perite riviere de Couse, avec l'Allier, à sept lieues de Clermont qu'elle a au nord, & à autant de Brioude qu'elle a au midi, n'étoit qu'un village du tems de Gregoire de Tours. Elle a l'abbaye de S. Austremoine apôtre de l'Auvergne de la congrégation de S. Maur. L'abbé est seigneur de la ville, dont le nom Latin est Icidierum. V'édable petite ville située aux environs d'Issoire étoit le chef-lieu du

Daufiné d'Auvergne.

Montpenfier, petite ville qui a donné fon nom à une branche de la maifon de Bourbon, est située à 4. lieues au nord-est de Riom. Elle fut érigée en duché - pairie en 1528, renouvelle en 1695, Elle appartient aujourd'hui au duc d'Orléans, La principauté des Daufins d'Auvergne & la baronie de Combrailles en dénendent. Il v avoir autrefois un château qui est aujourd'hui ruiné. La perite ville d'Aigneperfe, chef-lieu du duché de Montpenfier. en est à un quarr de lieue : il v a deux collégiales & une abbaye d'Urbanistes, Randan ancienne baronie érigée en comré en 1566. & en duché-pairie en 1661, qui s'eft éteint en 1714. Effat a titre de marquifar.

S. Pourcain fur la Sioule, petite ville qui a environ 2000, habitans, est comme enclayée dans le Bourbonnois ; étant firuée à l'extrêmité de l'Auvergne à 10. lieues au nord de Riom : l'abbave qui lui a donné fon nom n'est plus qu'un prieuré conventuel de la congrégation de S. Maur. Il v a deux autres maifons religieuses & un hôpital. On voir encore dans cette portion de la Limagne les abbaves de S. Gilbert de Neuf-Fontaines de l'ordre de Prémontré : d'Ebreuil & de Ménat de Bénédictius non réformés, dont la première est régulière ; la seconde est de l'ordre de Cluni : Mauzac firuée aux environs de Riom de Clunistes réformés , & d'Arthone autrefois de Chanoines Réguliers & aujourd'hui collégiale.

3. La Baffe Auvergne occidentale, firefe entre les montagnes qui font au conchant de Clermont, la Marche & le Limoufin, fe divife en deux parties, dont el Vane dépend du diocéfe de Clermont & La Vane dépend du diocéfe de Clermont & La Vane de le Limoges. Il n'y a aucune ville confidérable dans la première partie. On y ovile chêtrea de la Tww, ancienne barronie qui a donné fon nom à la maffon de Boullou, & les deux abbayes

de Bellaigue & de la Varssi de l'ordre de Cîteaux. Le nom Latin de la première est Bella Aqua, & celui de la seconde qui est de filles, Vallis Sana.

L'autre partie de la baffe Auvergne occidentale , contient le pays de Combraille, qui a environ 14, lieues communes de France de long du midi au nord & cing à fix de large , & qui est parragé en Combraille proprement dir & en pays de Francallen. Ce pays est un titre d'ancienne baronie qui a apparrenu aux comtes d'Auverone . & enfuire aux ducs de Montpenfier de la maifon de Bourbon, d'où elle a passe au duc d'Orléans. On ne recueille que du seigle dans le pays : mais on y nourrit beaucoup de bestiaux. La principale ville est Evanx , où est le siège de l'élection du pays, qui dépend de la généralité de Moulins. Le Franc-allen est un petit pays ainfi nommé à cause des priviléges dont il jonit i il n'y a aucune place confidérable.

#### VI. GOUVERNEMENT

La Marche borne ce pays au nord, l'Auvergne au levant, le Querci au midi & le Perigord & l'Angoumois au couchant. Son étendue du midi au nord est de 25. lieues communes de France; & il en a autant du levant au couchant.

Les peuples noumés Lemveixes qui lui not donné le nom, l'occupoient sinfi que le gouvernement de la Marche, dans le le gouvernement de la Marche, dans le la Celtique dont il faifoit partie. Ces peu-ples furent du nombre det et 4, fruisé entre la Loire & la Garonne, que l'Empereur Augulte attribus à l'Aquitaine : & loifque les Vifigors les fommerent verse le milieu du V. técle : le pays paffs fous al domination Françoifs au commence-

ment

ment du VL& sons celle d'Eudes duc d'Aquitaine vers la fin du VII. Waifre petitfils & successeur de ce prince en jouissoit, lorsqu'il sut dépouillé de tous ses états, après le milieu du VIII. par Pepin le Bres. Le pays sut gouverné sous Charlemagne & ses successeurs, par un comte qui étendoit son autorité sur tout l'ancien diocése de Limoges, qui sut partagé en deux comtés héréditaires au X. siècle, sçavoir en comté de Limousin & en comté de la Marche.

Ce dernier comté fit depuis un domaine particulier, comme il fait aujourd'hui un gouvernement général indépendant de celui du Limoufin. Le roi Louis d'Outremer disposa de ce dernier comté en faveur de Guillaume Tête d'Etoupes comte de Poitiers & duc d'Aquitaine, & ce comté eut ensuite le même sort que l'Aquitaine. Le roi Philippe Auguste le conquit sur Jean Sans-terre, roi d'Angleterre au commencement du XIII. siècle : mais le roi 5. Louis le rendit à cette couronne par le traité de l'an 1259, ce qui fut confirmé par celui de Brétigni en 1360. Enfin le roi Charles V. reprit bien-tôt après le Limouun sur les Anglois & le réunit à la cou-

Outre le comté de ce nom, uni au duché d'Aquitaine, le Limousin eut des vicomtes, qui en partagerent le domaine avec les comtes depuis la fin du IX. siècle. Cette vicomté passa dans la maison des vicomtes de Comborn dans le XII. & ensuite dans celle de Bretagne. Elle entra dans la maison d'Albret au XV. & le roi Henri IV. héritier de cette derniere maison, la réunit à la couronne.

Les principales rivieres du Limousin font la Dordogne, la Vienne & la Vezere.

Le pays en général est peu serrile; il n'est couvert, surtout le haut pays, où l'air est froid à cause des montagnes qu'on y trouve, que de sorêts de châtaigniers, dont le fruir est la nourriture la plus com-

Tome VI.

mune des gens de la campagne & même de plusieurs des villes, avec les navets & le bled Sarasin: le reste du pays produit plus de seigle que de froment. Le bas Limousin est beaucoup meilleur que le haut; & on y recueille de bon vin dans quelques cantons, principalement aux environs de Brive: on fait dans tout le pays un grand commerce de bestiaux, surtout de bœuss & de chevaux. Il y a des mines de fer & quelques unes de plomb & de cuivre. On y fabrique beaucoup de papier & il y a quelques manusactures d'étosfées.

Les Limousins passent pour industrieux, prudens, laborieux & ménagers : ils four-nissent un grand nombre de maçons & de manœuvres ou aides de maçon à Paris & à plusieurs provinces du royaume.

Le pays est régi par le droit Romain ou écrit & est du ressort du parlement de Bourdeaux. Il y a un grand sénéchal d'épée qui a 4. siéges de sénéchaussée & il y a 3. présidiaux. Quant aux sinances, il y a une généralité à Limoges d'où dépendent 5. élections, dont 3. sont dans le Limousin & ressortissent à la cour des aides de Clermont; sçavoir celles de Limoges, Tulle & Brive. Celles de Bourganeus dans la Marche & d'Angoulême sont les 2. autres. Elles renserment près de six cens mille habitans. Le gouverneur de Limousin n'a qu'un lieutenant général sous son autorité. On divise le pays en Haut & Bas.

# S. 1. Le Haut Limousin,

LIMOGES, ville capitale de tout le Limousin & en particulier du Haut qui occupe la partie septentrionale du pays, est située à la droite de la Vienne à environ 55, lieues au nord de Toulouse, partie sur une colline & partie dans un valon: son enceinte est d'environ une lieue & demie. Son ancien nom étoit Ra-

tiastum avant qu'elle prit celui des peuples, dont elle étoit capitale. Elle est fort commerçante: mais mal bâtie, & il y a peu de belles maisons. Il y manque aussi de places publiques. On la partage en Cité & en Ville. La cathédrale de S. Etienne qui est dans la première n'est pas entierement achevée: mais ce qui est fait est beau. Son chapitre consiste en 4. dignités, 28. canonicats & un bas chœur nombreux. La 2e. église de Limoges est celle de S. Martial apôtre du pays; c'est une ancienne abbaye de Bénédictins, fondée au commencement du IX. siècle, & changée en collégiale au milieu du XVI. siècle. Il y a trois autres abbayes à Limoges; sçavoir celle de S. Augustin qui est réguliere & la première de France, qui a embrailé la réforme de la congrégation de S. Maur. Celle de S. Martin étoit aussi de Bénédictins: elle fut donnée aux Feuillans en 1619, ils y ont un abbé régulier, qui n'est que triennal, ainfi que celui de S. Augustin. Enfin la quarriéme abbaye de Limoges est celle des Bénédictines de Norre-Dame de la Regle, fondée par l'empereur Louis le Débonnaire: elle est fort considérable. Il y a plusieurs autres maisons religieuses à avec un collège de Jésuites & diverses confrairies de *Pénitens*. On y voit le principal fiége de la fénéchaussée du Limoufin & un présidial érigé en 1551, on a déjà parlé du bureau des finances & de la généralité établis à Limoges, où il y a autli un hôtel des monnoyes.

Le diocése de Limoges est un des plus étendus du royaume. L'almanach royal y met 900. paroisses mais dans le Gallia Christiana on se contente de marquer qu'il y en a plus de six cens partagées en 17. archiptêtrés.

Les autres villes du haut Limousin sont S. Leonard nommée autresois Nobiliseum, située sur la Vienne à 4. lieues de Limoges: il y a une collégiale autresois abbaye de Chanoines Réguliers, qui a donné l'origine à la ville, où il y a une manufactu-

re considérable de papier.

S. Trier de la Perche, autre petite ville d'environ 3000, habitans, fituée à 6 six lieues au sud-ouest de Limoges, doit son origine à une ancienne abbaye fondée au VI. siècle par S. Yrier, nommé en Latin Aredius, dans un lieu appellé Altanum fur le ruisseau ou petite riviere de Loulour s cette abbaye sut sécularisée dans la suite & changée en collégiale, soumise au chapitte de S. Martin de Tours. Pierre - Buffiere à 5. lieues au sud-est de Limoges , ancienne baronie; Chastus, bourg avec titre de comté; Eymontiers bourg de 400. feux situé vers les sources de la Vienne, avec une ancienne abbaye sécularisée & changée en collégiale; Pompadour château fitué à 9. lieues au midi de Limoges avec titre d'ancienne baronie.

On voit dans cette partie du Limousin les abbayes de Solignas, des Allens, & du Palais Notre-Dane. La première située à deux lieues au midi de Limoges, sur la petite riviere de Briance, dans une vallée agréable, sut sondée au VII. siècle par S. Eloy évêque de Noyon: elle est aujour-d'hui à la congrégation de S. Maur: la se-conde, qui est de Bénédictines, est aussi à z. lieues de Limoges. La troisième située auprès de Limoges est de l'ordre de Cîteaux.

# 5. 1. Le Bas Limoufin.

TULLE est la capitale de cette partie du Limousin, qui s'étend vers le midi & le Querci à la gauche de la Vezere. Cette ville doit son origine à une ancienne abbaye de Bénédictins fondée au VII. siècle sous le nom de S. Martin & détruite par les Normans au IX. elle sut rétablie au X. & érigée en cathédrale en 1317-le chapitre demeura régulier jusques au commencement du XVI. siècle qu'il sut sécularisé

& composé de 4. dignités & 12. chanoines. La ville de Tulle, nommée anciennement Tuelle & Tutela en Latin, est située à 15. lieues au sud-est de Limoges, dans un pays de montagnes & de précipices, partie sur le penchant d'une montagne & partie dans un valon, au confluent des petires rivieres de Coreze & de Solan : l'évêque en est seigneur. Elle contient environ 3000, ames : outre le collége des Jésuites, les Feuillans, les Récollets & les Carmes déchaussés y ont des couvens & il ya4. monastères de filles, dont l'un est de Bernardines. Il y a un des 4. siéges de la sénéchaussée du Limousin, un présidial eréé en 1635, dont la jurisdiction s'étend sur 140. paroisses, & une élection qui en cenferme 171. Le diocése de Tulle, distrait de celui de Limoges, ne contient que 70. paroifies; le lieu le plus remarquable est l'abbaye de Valette de l'ordre de Cî-

Tout le reste du bas Limousin dépend du diocése de Limoges. On y voit Brive qui dispute à Tulle l'honneur d'en être la capitale. Elle est située à 14. lieues au midi de Limoges, au confluent de la Vezere & de la Coreze, où il y a un pont qui lui a fait donner son nom: on la surnomme la Gaillarde, à cause de son heureuse situation, de la fertilité de son terroir, & de la beauté de ses environs : on y compte 4000, ames. Elle a un des 4. sièges de la sénéchaussée du Limousin, un présidial & une élection qui a 90, paroisses dans son étendue : les PP. de la Doctrine Chrétienne y ont un collège.

Uzerche, ville ancienne où on ne compte qu'environ mille habitans. Elle est à 5. lieues au nord-est de Brive sur un rocher environné de la riviere de Vezere, ce qui forte au VIII. siècle: la ville qui y est assez bien bâties. Il y a l'abbaye de Saint lieues de long & 7, de large, & contient Pierre de Bénédictins non réformés, fondée au X. siéc. avec un des 4. siéges de la ses situés la plûpart dans le bas Limousin;

sénéchaussée du Limousin. A deux lieues d'Uzerche est la Chartreuse de Glandieres.

Ventadour, ancien château situé à sept lieues au levant d'Uzerche avec titte de vicomté, qui a eu une suite de vicomtes de la même race, depuis le commencement du XI. siècle jusques vers la fin du XV. que cette vicomté passa par semmes dans une branche de la maison de Levis, en faveur de laquelle elle fut érigée en duché en 1578. & en pairie en 1589. La pairie s'est éteinte en 1717. & le duché appartient aujourd'hui à la maison de Rohan-Soubise : la petite ville d'Uffet en est le chef-lieu. L'abbaye de Meimac & le prieuré de S. Angel de la congrégation de S. Maur sont situés aux environs, ainsi que celui du Port-Dien dépendant de la Chaize-Dieu.

Turenne château situé à 2. lieues au sud-est de Brive sur les frontieres du Querci, a un ancien titre de vicomté. Cette vicomté, possedée par une suite de vicomtes depuis le X. siècle, passa dans la maison de Comborn au XI. & dans celle Comminges an XIV. Guillaume Roger comte de Beaufort l'ayant acquise en 1350. le roi Jean lui accorda divers priviléges, en considération du pape Clement VI. qui étoit de cette maison ; privilèges dont les vicomtes de Turenne ses successeurs ont toujours joui depuis, Cette vicomté ayant passé dans la maison de la Tour d'Oliergues en 1444, par le mariage d'Anne de Beaufort qui en étoit héritiere, avec Agne IV. sire de la Tour, leurs descendans l'ont possedée jusques à Charles-Godefroy duc de Bouillon, qui en 1738. l'a vendue au roi qui la réunie à la couronne. Le château de Turenne étoit une place en fait une presqu'isse : les maisons sont jointe est capitale de la vicomté, qui a 8. cinq autres villes & 90. bourgs ou paroif-

Yyyij

& les autres dans le Querci & le Perigord. Une de ces cinq villes est celle de Beautien en Limousin sur la droite de la Dordogne où il y a une abbaye de Bénédictins de la

congrégation de S. Maur.

Le château de Noailles, qui a donné son nom à une ancienne & illustre maison, étoit situé dans l'étendue de cette vicomté; c'est pourquoi le titre de duché-pairie sur attribué à la terre & châtellenie d'Ayen oui avoit été déja érigée en comté en 1593. lorsque le roi Louis XIV. l'érigea sous le nom de Noailles en 1663. Le duché de Noailles consiste en 4. châtellenies, dont celles d'Ayen & de Mansol sont situées dans le bas Limousin: les deux autres, l'Arche & Terrasson, sont partie dans le Limousin & partie dans le Perigord: ces quatre châtellenies contiennent 24. paroisses.

Les autres abbayes du bas Limousin font S. Pierre de Vigeois sur la Vezere, dans le voisinage d'Uzerche, de Bénédictins non réformés : son nom Latin est Vo-sium; Bonne-Aigue, Dalon, & Obasine de l'ordre de Cîteaux : la première est réformée & réguliere; & ensin celle de Bénédictines de Bonne-Saigne, située à deux milles

d'Ussel

# VIL GOUVERNEMENT DE LA MARCHE.

Cette province, qui s'étend jusqu'à une lieue de Limoges, est bornée au midi par le Limousin; au levant par l'Auvergne & le Bourbonnois; au nord par le Berri & par le Poitou; & par l'Angoumois au couchant: comme ce pays est situé à l'extrêmité septentrionale du Limousin, dont il faisoit partie, on lui a donné le nom de la Marche ou de la Marche du Limousin, qui veut dire Frontiere: il a environ 25. lieues communes de France d'étendue du levant

au couchant & 22. du midi au nord. Comme il dépend du diocése de Limoges pour le spirituel, & qu'il est du ressort du parlement de Paris, tandis que le Limousin dépend du parlement de Bourdeaux, l'évêque de Limoges tient un official à

Gueret capitale du pays.

Cette partie de l'ancien comté de Limoges fut gouvernée par des comtes particuliers depuis la fin du X. siécle & séparée alors du Limousin. La race des premiers comtes de la Marche finit environ un siècle après; & ce comté passa successivement dans les maisons de Montgommeri & de Lezignem. Le roi Philippe le Bel, à qui il échut au commencement du XIV. siècle, en disposa en faveur de son fils Charles, pour lequel le roi Philippe le Long l'érigea en pairie en 1316. Ce prince étant devenu roi de France sous le nomde Charles IV. donna en 1322. le comté de la Marche à Louis I. duc de Bourbon, en échange de celui de Clermont en Beauvoiss. Eleonor héritiere de cette branche de la maison de Bourbon, porta le comté dans la maison de Bernard d'Armagnac, comte de Pardiac son mari. Jacques duc de Nemours fils de Bernard ayant été décapité en 1477. & ses biens ayant été confisqués, le roi Louis XI. disposa du comté de la Marche en faveur de Pierre de Bourbon sire de Beaujeu son gendre. Susanne fille de Pierre, épousa le connétable Charles de Bourbon, dont les biens furent confisqués pour félonie; le roi François I. unit ce comté à la couronne en 1531. Le prince de Conti le possede aujourd'hui, & son fils en porte le titre.

Les principales rivieres du pays sont la Vienne, la Creuse & la Garrempe. La Haute Marche est assez fertile en bled; & il y a quelques vignobles : mais le plus grand commerce du pays consiste en bestiaux : il y a quelques manufactures de

537

tapisseries. Le pays est partagé en deux sénéchaussées & en 3. élections, dont deux dans la Haute Marche sont de la généralité de Moulins & l'autre est de celle de Limoges. Il est exempt de la gabelle. Le gouverneur de la Marche n'a qu'un lieutenant général sous son autorité.

On divise cette province en Haute ou Orientale & en Basse ou Occidentale.

#### S. 1. La Hante Marche.

La Haute Marche a pour capitale GUERET qui l'est aussi de tout le pays : son nom Latin est Waractus. On croit qu'elle doit son origine à une abbaye dont S. Pardoux fut premier abbé au VIII. siécle, & qui n'est plus qu'un prieuré dépendant de l'abbaye de S. Savin de Poitiers. Elle est située sur la riviere de Gartempe vers la source à 13. lieues au nord-est de Limoges. Elle est perite, mais elle est le siège d'une sénéchaussée, d'un présidial créé en 1635. & d'une maîtrise des eaux & forêts, qui, ainsi que le présidial, a toute la Marche sous sa jurisdiction. Les Barnabites y ont un collége fondé par Antoine Varillas fameux historien, natif de cette ville. L'élection de Gueret comprend 570. paroiffes : elle est du ressort de la cour des aides de Clermont.

La seconde ville de la Haute Marche est Aubusson, située le long de la Creuse, dans un fond plein de rochers, sur les frontieres du Limousin, à 6. lieues au sud-est de Gueret. Elle contient environ 600. samilles: il y a une manusacture de tapisseries qui la rend marchande. C'est une des plus anciennes vicomtés du diocése de Limoges, qui après avoir été possedée par une suite de vicomtes depuis la fin du IX. siècle, sur réunie au domaine des vicomtes de la Marche après le milieu du XIII. Le roi Louis XIV. la donna avec quelques châtellenies voisines au maréchal de la

Feuillade qui descendoit d'une branche cadete des anciens vicomtes d'Aubusson.

Ahun, autre petite ville sur la Creuse entre Gueret & Aubusson, contient 200. seux avec une jurisdiction royale. Il y a auprès l'abbaye de S. Estienne de Bénédictions non résormés. Bourganeuf, autre petite ville, est ches d'une élection: elle est située à 8. ieues au nord-est de Limoges & à 5. au sud-ouest de Gueret; c'est le siège du grand prieuré d'Auvergne de l'ordre de Malte.

Grandmont, petite ville à 5. lieues au nord-est de Limoges, tire son origine d'une abbaye réguliere, chef d'ordre, sondé par S. Estienne de Thiers au commencement du XI. siècle. Les bâtimens de l'abbaye sont considérables. Cet ordre possedoit plus de 50. monastères ou prieurés conventuels répandus dans toute la France & jusques en Angleterre. Mais le relâchement s'y étant introduit, & ayant été livrés la plûpart à des commendataires, le nombre en est sort diminué. Il y en a sept à huit qui ont embrassé une résorme sort sévère & qui vivent très - réguliererement.

Les autres abbayes de la Haute Marche font Bonlien, Pré-Benoît & Aubepierre de. l'ordre de Cîteaux.

# 5. 2. La Baffe Marche.

Dorat est la principale ville de ce canton. Elle est située sur la Sevre à 10-lieues de Limoges vers le nord-ouest, & contient environ 2000, habitans avec un des deux sièges de la sénéchaussée de la Basse Marche, qui est régie par la coûtume de Poitou. L'église collégiale de Saint Pierre de Dorata été autresois de Chanoines Réguliers. Le chef a conservé le titre d'abbé.

Bellac petite ville a l'autre siège de sénéchaussée de la Basse Marche régi par le 535

droit écrit : elle contient 3000, habitans, & est située sur la petite riviere de Vincou qui se joint bientôt après avec la Gartempe à 3. lieues au midi de Dorat.

S. Junien sur la Vienne à 5. lieues au dessous de Limoges est une autre petite ville 3 l'évêque de Limoges en est seigneur :

il y a une collégiale.

Mortemar, petite ville, que Piganiol & la Martiniere mettent mal-à-propos dans le Poitou, est siruée certainement dans la Basse Marche & le diocése de Limoges, à 4. lieues au nord-ouest de Limoges sur les frontieres du Poiton; c'est une ancienne baronie qui après avoir eu titre de marquisat fut érigée en duché-pairse en 1650. en faveur de la maison de Rochechouart. Les Augustins & les Carmes y ont de rrèsbeaux couvens fondés par les seigneurs du

La Colombe, Aubignac ou Aubigni & le Beuil ou le Bouf sont trois abbayes de l'ordre de Cîteaux fituées dans la Basse Marche. La premiere, qui est sur les frontieres du Berri, est réformée & réguliere. La seconde est aussi sur les frontieres du Berri & on la comprend dans le diocése de Bourges dans le Gallia Christiana; mais elle appartient au diocése de Limoges. La troisième est située auprès de S. Junien. Celle de l'Esterp appartient aux Chanoines Réguliers de la congrégation de France. Celle de Benevent, du même ordre, a été unie en 1693, à l'évêché & au chapitre de Quebec.

#### VIII. GOUVERNEMENT DE SAINTONGE ET D'ANGOUMOIS.

Ces deux provinces ne font qu'un seul gouvernement, administré par un gouverneur & un seul lieutenant général.

## LA SAINTONGE.

La Saintonge est bornée au nord par

l'Aunis & le Poitou; au levant par l'Angoumois; au midi par le Bourdelois & au couchant par la Gironde & l'Océan. Une partie en a été détachée pour être attribuée au gouvernement d'Aunis; entr'autres le pays de Brouage & l'isse d'Oleron. Ellea 25. lieues communes de France d'étendue du midi au nord & 15. du levant au couchant.

Les Santones, anciens habitans du pays qui lui ont donné leur nom, après avoir été assujettis par Jules César, avec tous les autres peuples de la Celtique; furent du nombre des 14. de cette province que l'empereur Auguste attribua à l'Aquitaine; & après la subdivision de cette province ils firent partie de l'Aquitaine seconde. Ils furent soumis par les Visigots au V. siécle & ensuite par le roi Clovis, qui soumit la Saintonge au commencement du VI. Cette province fut comprise dans le royaume de Toulouse ou d'Aquitaine que le roi Dagobert donna en 628. à fon frere Charibert, & elle passa aux ducs héréditaires d'Aquitaine, descendans de ce dernier prince, jusqu'après le milieu du VIII. siécle, que Pepin le Bref en dépouilla le duc Waifre. Charlemagne & fes successeurs fitent gouverner le pays par des comtes beneficiaires : Guillaume Tête-d'Etoupes comte de Poitou & duc d'Aquitaine l'unit à son domaine; d'on ce pays passa à Jean Sans terre roi d'Angleterre, qui le donna à Isabeau d'Angoulême sa femme pour son douaire. Louis VIII. roi de France le donna en proprieté à Hugues, comte de la Marche, second mari d'Isabelle: mais S. Louis priva ce dernier de ses domaines en 1242, pour crime de félonie &céda la Saintonge à Henri roi d'Angleterre par le traité de l'an 1259. Philippe le Bel la réprit sur les Anglois qui la reprirent après la bataille de Postiers en 1350, Ensin le roi Charles V. la reconquit sur est hors la ville : la communauté est ordieux & la réunit à la couronne. est hors la ville : la communauté est ordinairement composée de cent religieuses.

Les principales rivieres de la Saintonge sont la Charente & la Boutonne. Le pays est fertile en bleds, en vins & en fruits; on y recueille surtout beaucoup de sel dans les marais salans qui sont sur les côtes, & c'est la principale branche du commerce du pays. On y éleve de fort bons chevaux.

La Saintonge est dans le ressort du parlement de Bourdeaux; excepté quelques paroisses, qui dépendent de l'Angoumois & par conséquent du parlement de Paris. Il y a un sénéchal d'épée pour tout le pays, 3. bailliages, & deux élections qui sont de la généralité de la Rochelle: le pays est rempli de nouveaux convertis.

La riviere de Charente traverse la Saintonge du levant au couchant & la divise

en deux parties inégales ; la Méridionale

& la Septentrionale.

## 5. 1. La Saintonge Méridionale.

Cette partie est plus étendue que l'autre & contient la ville de Saintes capitale du pays, qu'on appelloit Mediolanum Sansonum avant qu'elle prît le nom des peuples du pays. On voit par-là qu'elle est ancienne : il s'y est conservé en effet beaucoup de restes d'antiquité : elle est si. tuée sur la rive méridionale de la Charente à 22. lieues au nord de Bourdeaux : elle est peu considérable, & ses rues sont étroites. La cathédrale de S. Pierre étoit un bel édifice, avant qu'elle fut ruinée en 1568. par les Protestans qui n'y ont laissé que le clocher. Son chapitre consiste en un doyen, 4. autres dignités qui ont des canonicats, 20. autres chanoines, 12. vicaires, &c. La seconde église de Saintes est celle de S. Eutrope, desservie par des religieux Clunistes qui y ont un prieuré conventuel. L'abbaye de Bénédictines de No-

est hors la ville: la communauté est ordinairement composée de cent religieuses. On compte 7, paroisses à Saintes en y comprenant les fauxbourgs, & 9, à 10, maisons religieuses d'hommes ou de silles. De ce nombre sont les Jésuites qui ont le collége & les religieux de la Charité, qui y ont un hôpital. Le siège de la sénéchaussée de la Saintonge est établi à Saintes, où il y a un présidial & une élection.

Le diocéle de Saintes contient 500. paroisses & environ 60. succursales partagées en 24. atchiprêtrés ou doyennés ruraux, sans compter 26. autres paroisses soumises à la jurisdiction du doyen & du chapitre de la cathédrale. Une partie de ce diocése dépend de l'Angoumois pour le temporel. Il avoit une plus grande étendue avant la transsation de l'évê-

ché de Maillesais à la Rochelle.

Les aurres villes & lieux plus remarquables de la partie meridionale de la Saintonge font Pons, petite ville, ainfi nommée à cause du Pont qu'elle a sur la riviere de Sevigne, sur laquelle elle est située sur une élevation, à 4. lieues de Saintes vers le sud-est. C'est une des plus anciennes baronies du royaume, qui a eu des seigneurs particuliers de la même race depuis le XII. siècle jusques vers la fin du XVI. qu'elle passa dans la maison d'Albret-Miossens, & à la fin du dernier dans celle de Lorraine-Marsan. La ville de Pons étoit forte; mais elle a été démantelée: on la divise en Haute & Basse. Il y a 3. paroisses, 3. maisons religieuses; 3. hôpitaux, une commanderie de Malte & un châreau à l'antique. Cette terre contient dans son étendue (2. paroisses; & 250. fiefs nobles en relevent.

Chalais, bourg avec titre de principauté, situé sur les frontieres de l'Angou-

mois & du Perigord.

ventuel. L'abbaye de Bénédictines de No-Barbesseux, petite ville avec titre de tre-Dame, fondée au milieu du XI. siècle, marquisat; il y a 2. paroisses, un couvent

Il y a 2. abbayes de Bénédictins non ré- du royaume de Toulouse ou d'Aquitaiformés dans cette partie de la Saintonge ne que le roi Dagobert donna en 628. sçavoir celle de S. Liguaire, ou S. Leger, sur les frontieres du Poitou auprès de Niort, & celle de Font-Douce.

#### II. L'ANGOUMOIS.

L'Angoumois, quiest du ressort du parlement de Paris, est borné au nord & au levant par le Poitou; au levant & au midi par le Perigord & au couchant par la Saintonge: il a environ 22. lieues communes de France du midi au nord & autant du levant au couchant dans sa plus grande

largeur.

On croit que les anciens habitans de cette province étoient les Cambolettri - Agesinates, peuples d'Aquitaine, dont Pline fait mention: mais on a ignoré le nom de leur capitale, jusqu'à Ausone, qui est le plus ancien auteur, qui parle d'Angoulême, Inculisma, capitale du pays; à moins que suivant le conjecture de Dom Bouquet dans sa carte de la Gaule, au premier volume de sa collection des historiens de France, cette ville ne soit la même que l'ancien Ratisstum de Prolemée : mais M. l'Abbé Belley a fait voir que le Ratiatum, on Ratiastum de ce géographe étoit situé dans ce qu'on appelle le pays de Raits en Poitou & lui a donné son nom. La ville d'Angoulême est comprise dans la plus ancienne notice de cités des Gaules, qui est au plus tard du commencement du V. fiécle.

L'Angoumois, qui faisoit d'abord partie de la Celtique, ayant été conquis par Jules César, sut attribué à l'Aquitaine par l'empereur Auguste, & il passa de la domination des Romains, sous celle des Vifigots en 419, avec 6, autres diocéses voifins, qui formerent ensemble, ce que Sidoine Apollinaire appelloit la Septimanie, Clovis le conquit sur ces peuples en 508. après la bataille de Vouglé : il fit partie.

à son frere Charibert pour son partage : il passa aux ducs héréditaires d'Aquitaine de la race d'Eudes qui en jouirent jusqu'à l'an 766, que Pepin le Bref en dépouilla Waifre dernier duc de cette race, ainsi que du reste de l'Aquitaine.

L'Angoumois fut ensuite gouverné par des comtes bénéficiaires, qui devinrene bientôt après héréditaires, jusqu'à Isabelle,. fille & héritière d'Aimar comte d'Angoulême, qui porta vers le milieu du XIII. siècle ce comté dans la maison d'Hugues. X. de Lezignem son second mari. Gui,unde leurs descendans, en fut privé au commencement du XIV. siécle par le roi. Philippe le Bel, qui le confisqua pour crime de félonie. Il passa ensuite dans les maisons d'Evreux & d'Espagne, & sut cedé en 1360, aux Anglois, sur lesquels il fut repris en 1372. Le roi Charles VI le donna en 1394. à Louis duc d'Orleans son frere: François L. arriere petit fils de Louis, qui en hérita, après être monté fur le thrône, l'érigéa en duché en 1515pour Louise de Savoye sa mere & le réunit à la couronne en 1531. Le roi Louis. XIII. le donna en engagement en 1619... à Charles de Valois fils naturel de Charles IX. dont le fils Charles-Emanuel étantmort sans posterité en 1653, il fut de nouveau réuni à la couronne; & il y fur encore réuni en 1714. après la mort du duc de Berri auquel le roi Louis XIV. l'avoit donné en pairie en 1710.

Ce pays est fertile en bled, en vin, en fruits, en simples & en chanvre; on y nourrit beaucoup de bestiaux; & on y fabrique beaucoup de papier dans plusieurs moulins qui sont sur la riviere de Lisonne. Outre certe riviere, & plusieurs autres petites qui l'arrosent, la Charente le traverse d'abord du midi au nord à une. de ses extrêmités; & se recourbant du

Tome II.

nord au midi elle coule ensuite du levant au couchant, le partage en deux parties inégales, l'une à la droite & l'autre à la gaude ce sleuve, & le distingue en partie Méridionale & en Septentrionale.

## 6. 1. L'Angoumois Méridional.

Angorleme, capitale du pays, située à la gauche de la Charente à 14. lieues an levant de Saintes, est dans cette partie : elle s'étend sur le sommet d'une montagne dont la riviere lave le pied, & qui est commandée par un château. Les Religionaires qui en ont été deux fois les maîtres, en détruissrent la cathédrale de S. Pierre, qui a été rébatie depuis l'an 1628. Son chapitre est composé de 5. dignités, de 24. chanoines, 4. semi-prébendés, &c. Il ya 2. abbayes; sçavoir de S. Cybar & de St. Ausonne: les Bénédictins non-réformés, au nombre de six, occupent la premiere, quoique la Martiniere assure, qu'elle est maintenant occupée par les Chanoines Réguliers, en quoi il se trompe. Les comtes d'Angoulême y avoient leur fepulture. Les Bénédictines occupent l'autre, qui est une abbaye ancienne & considérable, située autrefois dans le fauxbourg. S. Ausonne premier évêque d'Angouleme avoit son tombeau dans l'église de cette abbaye, qui après avoir été détruite par les Barbares fut rétablie au XI. siècle par Guillaume comte d'Angoulême, & qui ayant été de nouveau détruite par les Calvinistes en 1568. fut transférée dans la ville & rébâtie par le roi Louis XIII. Elle jouir de divers privilèges & est soumise immédiatement au S. Siège: Il y a ordinairement 40. religicuses. Les Jésuires ont un collège à Angoulême; ou il y a plusieurs autres maifons religieuses. On compte 8000, ames dans cette ville, où il y a un siège de séde la généralité de Limoges.

Le diocése d'Angoulème contient 200. paroitses suivant le Gallia Christiana & 290. suivant l'Almanach Royal. Elles sont partagées en 13. archiprêtrés & sont toutes dans l'Angoumois, qui renferme de plus une partie des diocéses de Poitiers,

de Saintes & de Perigueux.

Les autres villes de cette partie de l'Angoumois sont Cognac ou Coignac, située sur la Charente dans le diocése de Saintes, à 7. lieues au dessus & au levant de cette derniere ville & 17. au couchant & au dessous d'Angoulème. C'est la seconde ville du pays : après avoir eu des seigneurs particuliers, elle sur unie au XII. siècle au domaine des comtes d'Angoulême. Elle est dans une très-belle situation, & le pays abonde en vignes, dont on fait de l'eau de vie, qui a beaucoup de réputation: il y a un château qui a donné la naissance à François I. plusieurs maisons religieuses, un siège royal & une élection qui est de la généralité de la Rochelle.

Château-Neuf, petite ville située sur la rive gauche de la Charente au dessus de Coignac, entre cette ville & Angoulême, est aussi du diocése de Saintes: elle a titre de comté.

La Rochefoucaud, petite ville fur la Tardoure d'Angouleme avoir été détruite par les Barbares fut rétablie au XI. siècle par Guillaume comte d'Angoulème, & qui ayant été de nouveau détruite par les Calvinistes en 1568. Les Jésuites au ville & rébâtie par le roi Louis XIII. Elle jouir de divers priviléges & est soumise immédiatement au S. Siège: Il y a ordinairement 40. religieuses. Les Jésuites ont un collège à Angoulème; ou il y a plusieurs autres maifons religieuses. On compte 8000. ames dans cette ville, où il y a un siège de sénéchaussée & présidial: l'élection dépende

de la maison de Nogarer, sous le nom de la Valete. La pairie fut éteinte en 1661.

Les anciennes baronies d'Aubeterre, S. Aulaye, & la Rochebancourt, sont situées dans ce canton de l'Angoumois. La baronie d'Aubeterre sur la Droume & les frontieres du Perigord, aujourd'hui érigée en marquifat, contient 11. paroisses. Il y a une collégiale & plusieurs couvens dans cette petite ville qui est du diocése de Perigueux : le château commande la ville basse. La collégiale de S. Sauveur étoit autrefois un monastère qui a été secularisé & dont le chef prend le titre d'abbé : il est nommé par le roi.

Les autres abbayes de cette partie de l'Angoumois sont la Couronne, située auprès d'Angoulême de Chanoines Réguliers de la congrégation de France; Bournet & Grosbos de l'ordre de Cîteaux ; la derniere est réguliere; S. Amand de Boifse de Bénédictins non réformés, auprès de la Charente; Celle-Frouin de Cha-Vallée de Bénédictins non réformés fondée par Charlemagne:cette derniere est du diocése de Poitiers.

# 5. 2. L'Angoumois Septentrional.

Cette partie de l'Angoumois, située à la droite de la Charente, est beaucoup moins étendue que l'autre. Ses lieux les plus

confidérables, font Vertueil, petite ville dans une agréable situation sur la Charente à 7. lieues au nord-est & au dessus d'Angoulême; il y a un très-beau château, & la justice de la baronie, qui, ainsi qu'on l'a dit, dépend du duché de la Rochefoucaud, s'étend sur 12 paroisses.

Ruffec, petite ville située à une lieue au nord de Vertueil, avec titre de marquisat à la maison de St. Simon. La justice du marquisar s'étend sur 32. paroisses; & plus de 50, terres nobles sont de sa mou-

Chabanois, bourg fur la Vienne vers les frontieres de la Marche & du Poitou & 🛦 7. lieues au couchant de Limoges, avec titre de principauté.

Confolant, petite ville aussi sur la Vienne à 3. lieues au dessous & au nord-ouest de Chabanois: on y a établi en 1714. un siège d'élection composé de 70, paroisses, ainfi qu'à Chabanois.

La partie orientale de cette portion de . noines Réguliers & enfin Nanteuil en l'Angoumois est du diocése de Saintes, & comprend entr'autres Jarnac, bourg avec titre de comté, sur la droite de la Charente, à 2. lieues au dessus de Coignac. Ce lieu est célébre par la bataille qui s'y donna en 1569. Bassac, aussi sur la Charente à une lieue au dessous de Jarnac, est une abbaye de Bénédictins de la congrégation de S. Maur.

Fin du second Volume.

VILLE DE LYON Miblioth, du Palais des Arta



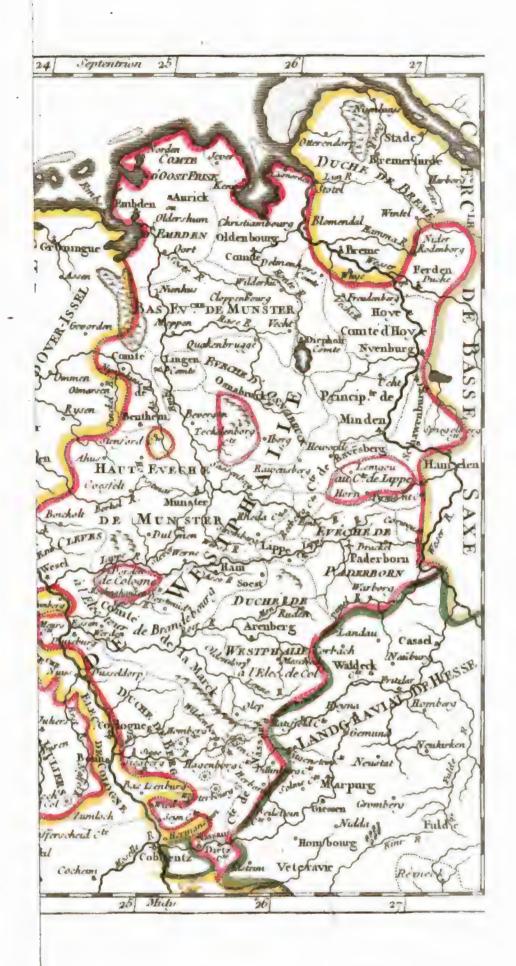

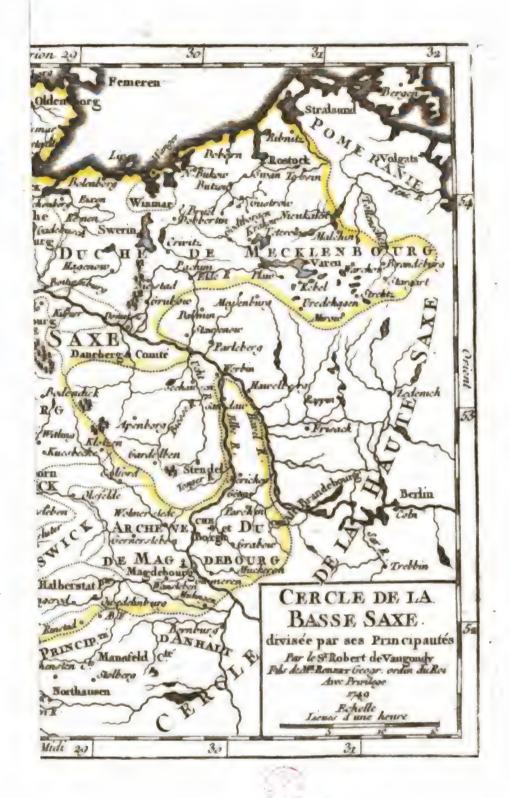

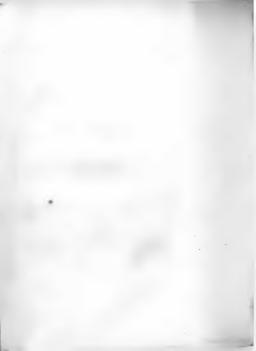

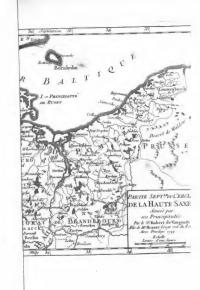

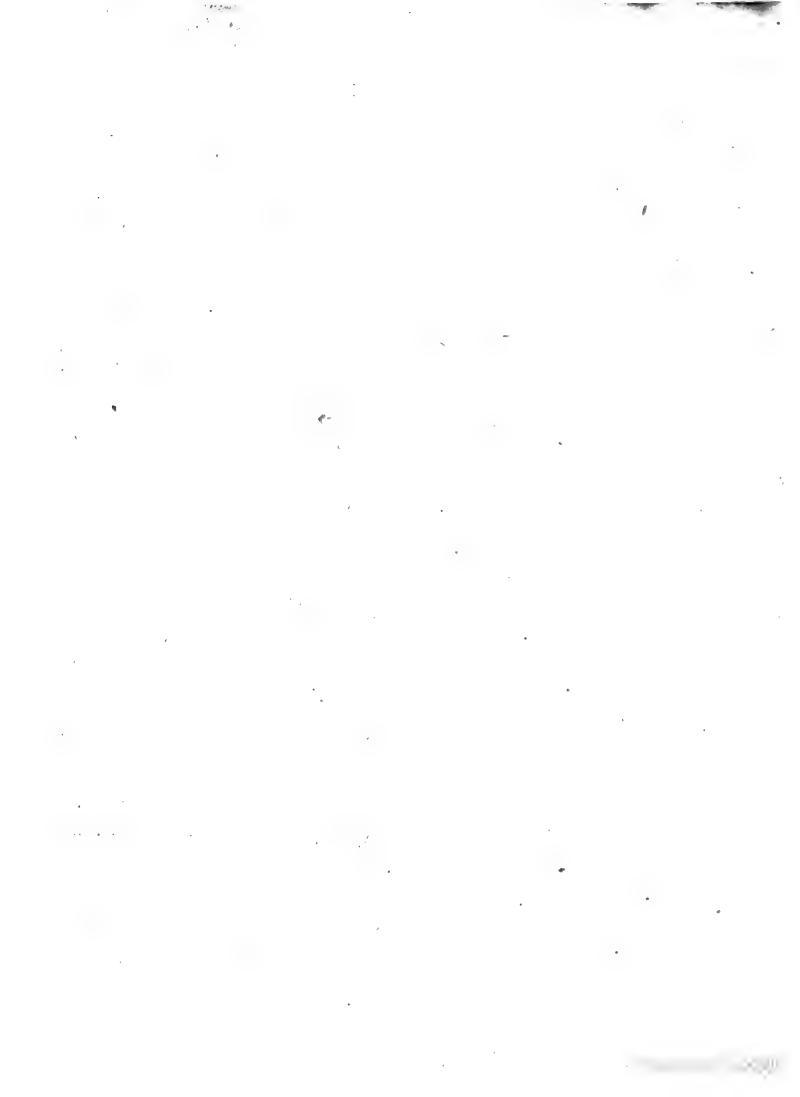







| • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   | <b>`-</b> |    |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|----|------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , |   | -         |    |      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |           |    |      |
| • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • |   |           |    |      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |           |    |      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |           | •  |      |
|   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   | `         | •  | •    |
|   | "The state of the |   | • |           |    |      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | - | ٠         | ×* |      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |           |    |      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • | _ |           |    | . 30 |







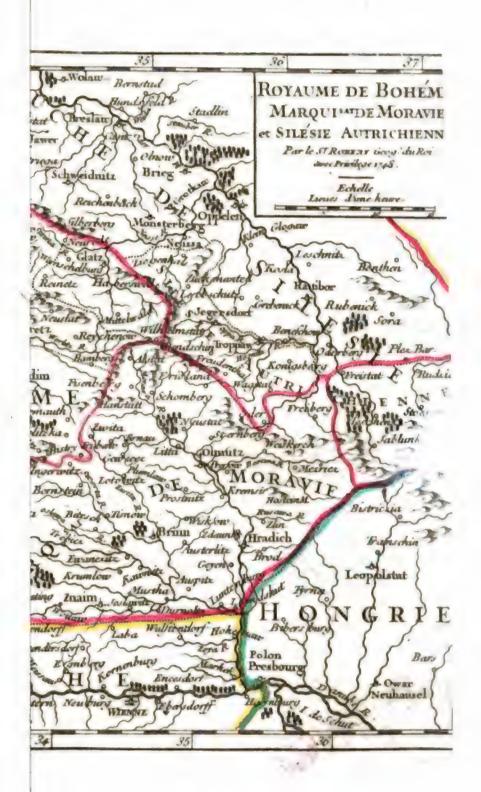

-S-ongle

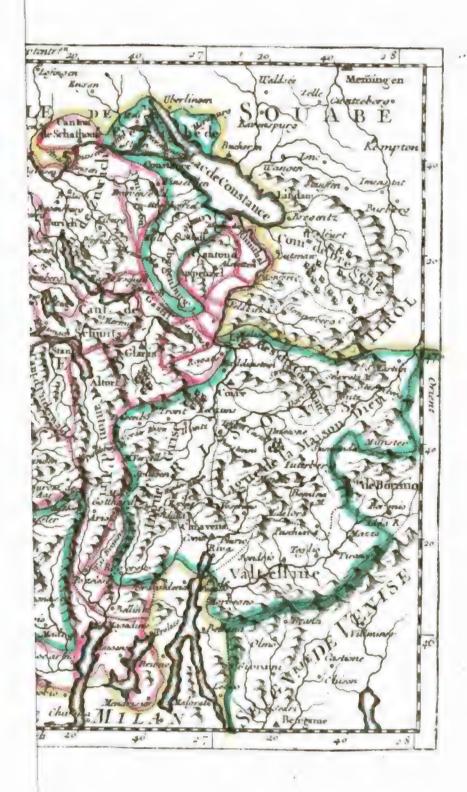

ı

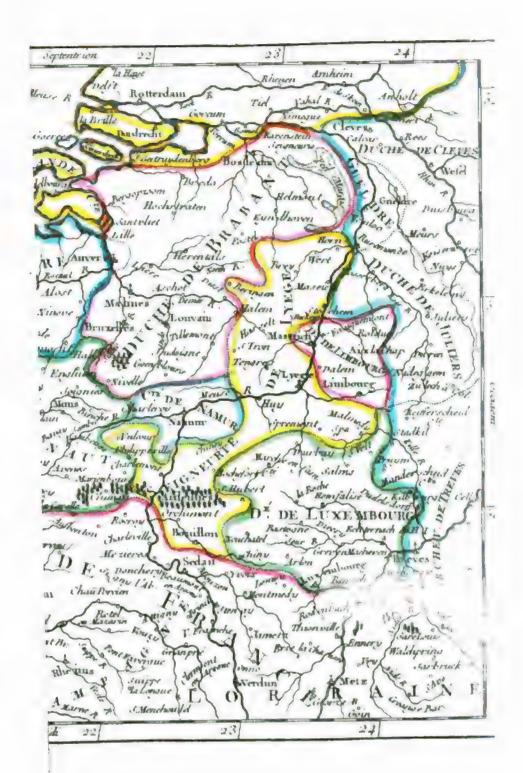





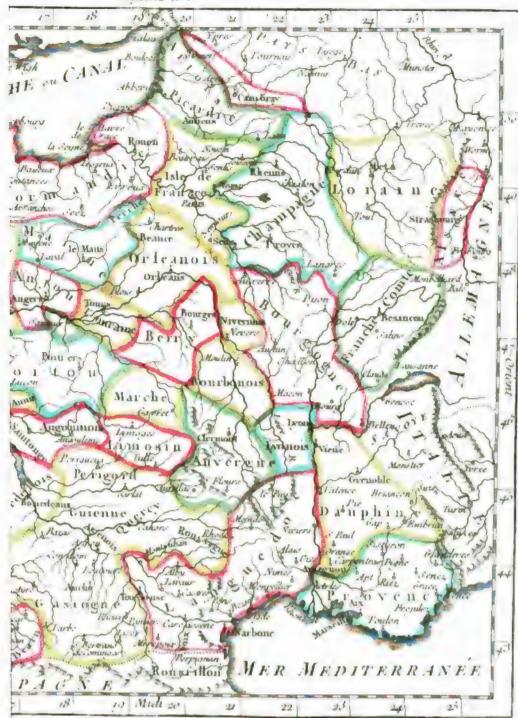













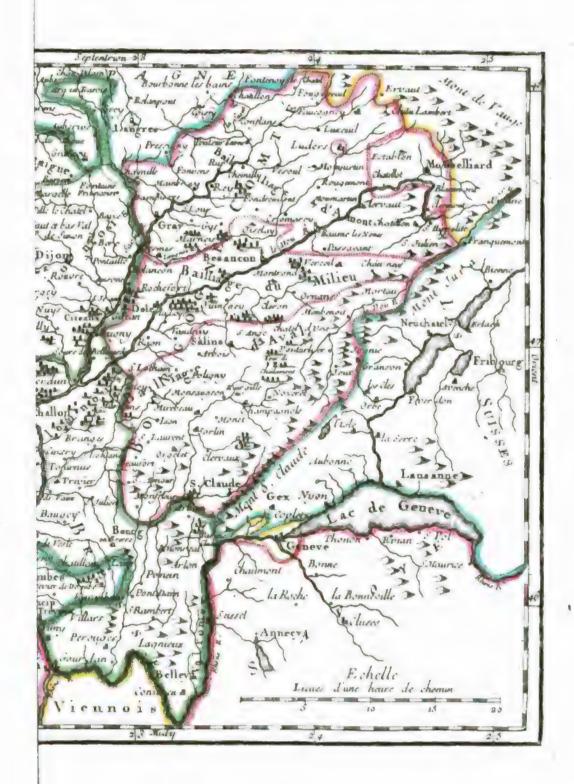

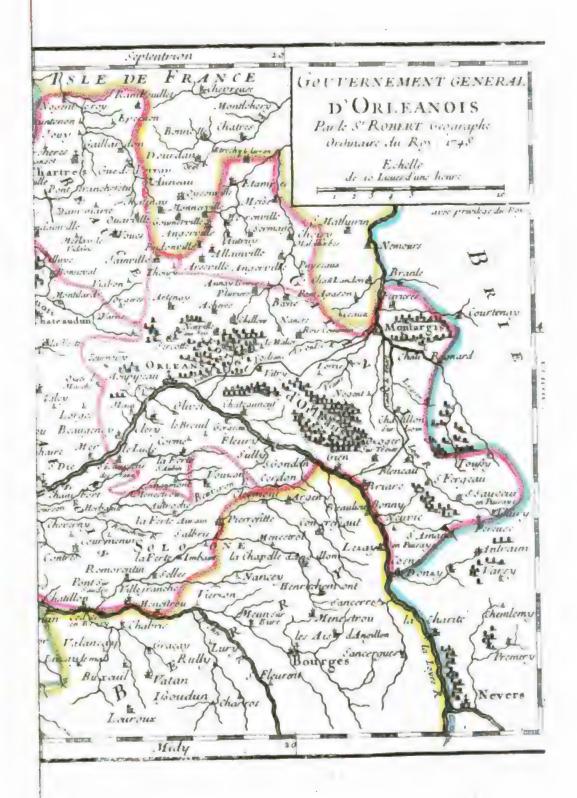



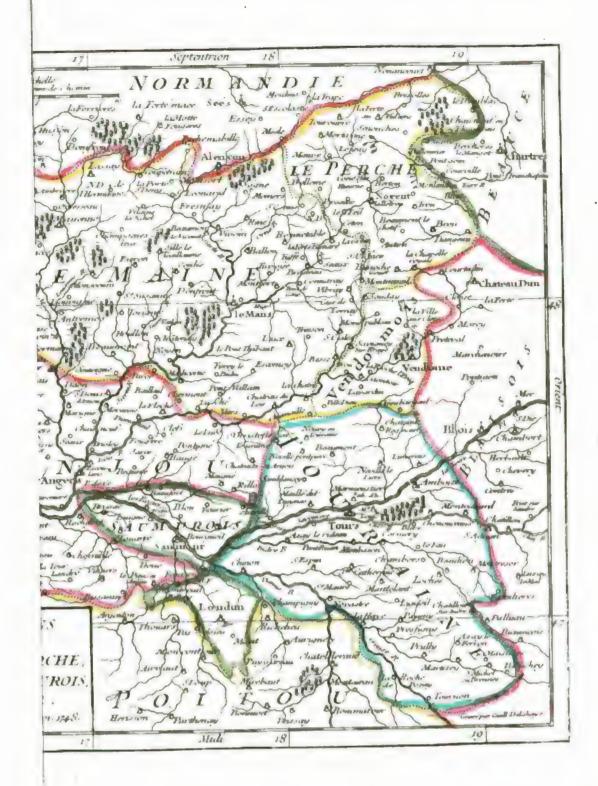

f



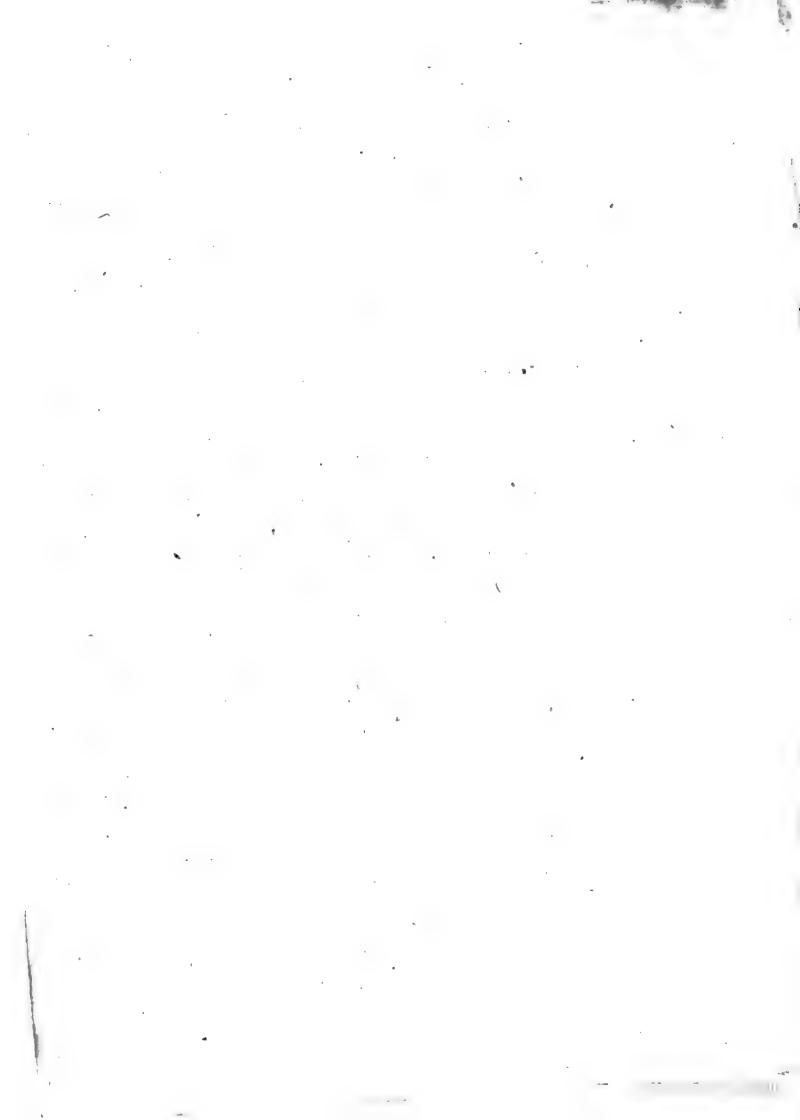







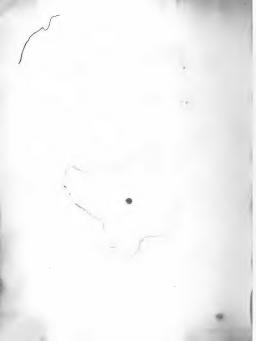

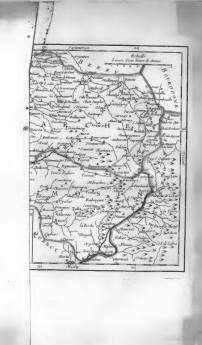







